







# HISTOIRE

LITTÉRAIRE

DE LA FRANCE.

# HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE,

### OUVRAGE

COMMENCÉ PAR DES RELIGIEUX BÉNÉDICTINS DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR,

ET CONTINUÉ

Par des membres de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).

TOME XXV.

QUATORZIÈME SIÈCLE.

36533

## A PARIS,

FIRMIN DIDOT, FRÈRES, FILS ET CE,

IMPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'INSTITUT,

rue Jacob, nº 56.

M. DCCC. LXIX.

# HISTOIRE

BRILANTEIS

DE LA FRANCE

PQ 101 H55 t,25

## AVERTISSEMENT.

Avec ce volume commence l'histoire littéraire du xive siècle. La plupart des notices qui le composent ont peu d'étendue. De tous les écrivains latins dont nous avions à parler dans les premières années du nouveau siècle un seul est vraiment illustre, c'est Jean Duns Scot; parmi les français, le plus fécond et le plus ingénieux est l'auteur de Bàudouin de Sebourg, poëme d'aventures qu'une analyse sommaire eût fait mal connaître.

On ne remarquera, d'ailleurs, chez le plus grand nombre de ces écrivains rien qui les distingue de ceux qu'ont vus mourir les dernières années du siècle précédent. Clercs ou religieux, ils sont encore étrangers aux affaires de la société civile, et ne semblent pas même pressentir les graves dissensions qui vont s'élever au sein de l'Église : laïques, ils répètent sur un mode devenu banal les chansons d'autrefois, sans avoir l'esprit ou l'audace que toute innovation réclame.

Ils ont déjà sans doute paru sur la scène, ces novateurs qui doivent annoncer tant de changements, en préparer et en réaliser quelques-uns dans les sciences, dans les lettres, dans l'ordre ecclésiastique aussi bien que dans l'ordre civil; plusieurs d'entre eux furent, en effet, les contemporains de Philippe le Bel, de Boniface VIII et de Clément V; mais c'est à la date de leur mort qu'ils obtiendront dans cet ouvrage la grande place qui leur appartient.

Quelle que soit la brièveté des notices consacrées à des noms justement obscurs, ce volume n'embrasse qu'une période de huit années. C'est qu'il fallait d'abord y introduire divers écrivains d'une date incertaine. Ignorant l'année précise de leur mort, nos scrupuleux devanciers avaient eru devoir ajourner ce qu'ils avaient à dire et de leur vie et de leurs œuvres. Plus nous avancerons dans l'his-

toire, mieux nous pourrons observer l'ordre des temps.

Les auteurs de ce vingt-cinquième volume de l'Histoire littéraire de la France, membres de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), sont ainsi désignés à la suite de chaque article, par les lettres initiales de leurs noms :

F. L. MM. FÉLIX LAJARD.

P. P. PAULIN PARIS.

V. L. C. VICTOR LE CLERC.

E. L. ÉMILE LITTRÉ.

ERN. R. ERNEST RENAN.

B. H. BARTHÉLEMY HAURÉAU, éditeur.

000



#### NOTICE

SUR

## JOSEPH-VICTOR LE CLERC Mott le 12 no-

UN DES AUTEURS DES TOMES XX ET SULVANTS DE L'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE.

Après dom Rivet, M. Victor Le Clerc a été le plus laborieux, le plus dévoué, le plus savant collaborateur qu'ait eu l'Histoire littéraire. Le restaurateur de l'œuvre, au moment difficile où il s'agissait de renouer les traditions, fut Daunou. L'esprit juste et clair de cet honnête homme, ses anciennes études ecclésiastiques, l'indépendance de son jugement, faisaient de lui le vrai continuateur laïque du monument commencé par les bénédictins. Il est permis de dire cependant que le travail n'atteignit pas entre ses mains toute la perfection dont il était susceptible. Ce fut M. Le Clerc qui y porta définitivement la précision et la richesse de la grande érudition.

M. V. Le Clerc a été proclamé par un de ceux qui l'ont le mieux connu, M. Naudet, le vrai bénédictin de notre âge. Sa paisible retraite de la Sorbonne fut pour nous durant des années le sanctuaire de la recherche savante et libre. Sa vie innocente et pure a été, malgré la difference des croyances religieuses, une image fidèle de ces vies saintes et graves dont le xyne et le xyme siècle nous ont légué le souvenir comme une lecon éternelle de sérieux et de sincérité. Un sculpteur de rare mérite, son confrère à l'Institut, M. Guillaume, nous a rendu sa belle tête, toujours calme et pensive, sa bouche fine et souriante, ses yeux pleins de douceur. Nous voudrions aussi le montrer tel qu'il nous apparut tant de fois dans sa vieillesse respectée. ne vivant que de la passion du vrai, ferme en toutes ses convictions, décore de la double noblesse de la science et de la vertu. Puissions-

TOME XXV.

nous le rendre à la mémoire de ceux qui l'ont eu pour maître ou pour ami et le peindre à ceux qui ne l'ont pas connu en traits assez justes et assez vrais pour que cette peinture soit aux uns une consolation, aux autres une excitation à l'imiter!

J.

Joseph-Victor Le Clerc naquit à Paris le 2 décembre 1789 (1). Enant unique d'une modeste famille d'ouvriers, il perdit son père en très-bas âge. On était au plus fort de la tourmente révolutionnaire; sa mère se trouva réduite à une grande pauvreté. C'était une femme courageuse et dévouée; elle s'imposa les plus durs sacrifices pour donner de l'éducation à l'enfant, dont la nature respectueuse et honnête se laissait déjà pressentir.

Dans l'ordre des études littéraires, la révolution avait tout détruit. Les anciennes institutions avaient disparu, les nouvelles n'étaient pas encore créées. Quelques survivants de l'Université de Paris et des congrégations religieuses vouées à l'enseignement cherchaient, avec une louable ardeur, à recueillir les débris du naufrage et à relever les études classiques. L'école centrale du Panthéon, installée dans les bâtiments de l'abbaye Sainte-Geneviève, rendait de véritables services. Au premier rang parmi les écoles secondaires qui suivaient les cours de cet établissement était l'institution de M. Dabot. C'était une maison sérieuse et austère, où les délicatesses qui ont été introduites depuis dans l'éducation étaient inconnues. M. Dabot ne négligeait rien pour exciter parmi ses élèves l'ardeur du travail et l'émulation du succès. Ayant eu connaissance des efforts de la pauvre veuve et des dispositions de l'enfant, il adopta en quelque sorte celui-

<sup>(1)</sup> L'éloge de M. Le Clerc a déjà été prononcé par M. Bellaguet, à la séance annuelle de la Société de l'histoire de France, le 8 mars 1866, et par M. Guigniaut à la séance annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le 3 août 1866. MM. Egger et Patin, aux funérailles, MM. Berger et Havet, à l'ouverture de leurs cours, rendirent également des hommages bien sentis à la mémoire de leur maître ou de leur confrère.

ci. Victor Le Clerc était dès lors tel que nous l'avons vu plus tard, sédentaire, se mêlant peu au mouvement de la vie extérieure, uniquement attiré par l'étude. Vers le même temps, M. Dabot s'associait un de ses élèves, dont le nom, par une alliance de famille, devint inséparable du sien, M. Hallays. Une vive sympathie existait déjà entre le jeune Le Clerc et le jeune Hallays. Celui-ci, un peu plus âgé, était le protecteur de son petit camarade, pauvre, craintif et souffreteux. Les succès de l'enfant recueilli par cette bienveillance éclairée furent éclatants. D'illustres amitiés commençaient en même temps pour lui. M. Villemain et M. Naudet étaient à divers titres ses condisciples ou ses émules. Deux fois de suite, en 1806 et 1807, l'élève Victor Le Clerc obtint le prix d'honneur au concours général. Ces récompenses avaient une grande valeur officielle. Un décret inséré au Moniteur du 5 septembre 1806 conféra au lauréat une place gratuite à son choix dans une des écoles spéciales du gouvernement.

Mais la vocation de M. Le Clerc était marquée d'avance. L'enseignement n'était pas pour lui un pis aller; il l'aimait pour lui-même, il le préféra à tant d'autres carrières plus brillantes. De 1808 à 1815, il fut attaché d'abord comme maître surveillant, puis comme professeur, à l'école où il avait fait ses études, et qui était devenue le lycée Napoléon. En 1815, il succéda à M. Villemain dans la chaire de rhétorique au lycée Charlemagne. Pour réussir en ce genre de professorat, il avait à surmonter beaucoup de difficultés. Ses allures graves et solennelles, contrastant avec sa jeunesse, sa mise surannée. un bégaiement qu'il sut dompter à force de volonté, ses habitudes, et, si j'ose le dire, ses coquetteries d'érudition minutieuse, devaient surprendre un jeune auditoire. Sa classe était un docte commentaire que peu d'élèves étaient capables d'apprécier, et néanmoins aucun professeur n'était plus respecté. On n'avait pas encore vu dans l'Université d'enseignement aussi solide. Bien des noms célèbres figurent dans la liste de ses élèves, ou, si l'on veut, de ses auditeurs; il en est deux qui effacent tous les autres : M. Michelet eut M. Le Clerc pour professeur de rhétorique en 1815; M. de Rémusat fit toutes ses études au lycée Napoléon sous sa direction et en recevant de lui des soins particuliers.

Ce serait méconnaître ce qui fit la véritable grandeur de M. Le

Clerc que de prétendre qu'à cette époque il fût exempt des défauts de l'école d'où il sortait. Respectueux pour ses maîtres, M. Le Clerc adopta d'abord tout d'une pièce la discipline qui lui fut enseignée. Sauveurs courageux des épaves d'un monde disparu, les fondateurs de l'Université de France, à côté de rares qualités, d'un goût vif pour les études classiques, d'un sentiment des humanités qui était presque une foi, offraient dans leur culture intellectuelle des lacunes qui venaient moins de leur faute que des défauts du temps. La langue et la littérature grecques étaient peu comprises; le travail de critique des textes était négligé; l'histoire s'enseignait selon des doctrines trop absolues; l'éducation se donnait comme si tous les élèves eussent été destinés à être des hommes de lettres ou des professeurs. M. Le Clerc entra d'abord dans cette tradition. Ses premiers essais furent

La Mort de Rotrou, poeme; la Mort de Rotrou, chant lyrique; Brennus ou les destinées de Rome, dithyrambe; imprimés à la suite de l'Eloge de Montaigne. Diverses pieces dans le Lycée français, 1819-1820

Lysis.

et plusieurs autres éditions.

Delalain, 1818; 2º édit., augmentée d'une Histoire du platonisme, chez le niême, 1824.

Delalain, 1819. Delalain, sept éditions, de 1822 à 1843.

profondément empreints de l'esprit du moment. On croyait trop alors à la poésie qu'encouragent et récompensent les académies. Hésitant sur sa vocation, M. Le Clerc cueillit quelques-unes de ces palmes dont lui-même plus tard sembla peu se soucier. Des jeux littéraires alors fort à la mode le tentérent, et l'on n'est pas peu surpris d'avoir à compter au nombre des œuvres de l'infatigable érudit un poëme en Delalain, 1814. vers grecs du dialecte éolien dédié à madame de Rémusat : Lysis, poëme trouyé par un jeune Grec sous les ruines du Parthénon et Deterville, 1816. traduit en vers français par l'éditeur, et sons ce titre : De officiis ad pueros, une traduction en vers latins des quatrains de M. Morel de Vindé sur la Morale de l'enfance. Il se rapprochait déjà des lettres sa-A la suite de vantes par sa traduction en vers du joli poëme latin intitulé Pervigilium Veneris. L'exemple de Boissonade, de Coray, de Gail (il ne voulait pas qu'on oubliât ce dernier), l'entraînait en même temps vers Delalain, 1812, l'étude de la langue grecque. La Chrestomathie grecque, les Pensées de Platon sur la religion, la morale et la politique, comptèrent parmi les ouvrages qui contribuèrent le plus à introduire l'étude du grec dans l'Université. La nouvelle édition, avec d'utiles notes, de la Grammaire latine de Port-Royal, la Rhétorique extraite des meilleurs écrivains anciens et modernes, furent également des services rendus aux études. A travers quelques préoccupations scolaires, le futur érudit s'y laissait deviner. La bibliographie surtout était dans ces premiers travaux d'une exactitude et d'une richesse qu'on n'était pas

habitué à trouver dans de simples livres de classe ou dans des jeux d'esprit.

Une question posée par l'Académie française amena M. Le Clerc à s'occuper de travaux plus élevés. L'Académie avait mis au concours pour 1812 l'éloge de Montaigne; M. Le Clerc et M. Villemain concoururent : le prix fut décerné à M. Villemain ; toutefois l'ouvrage de M. Le Clerc fut mentionné honorablement. Un peu de déclamation, un certain dédain pour le moyen âge, dont l'étude devait être plus tard l'occupation et l'honneur de sa vie, déparaient cet essai de jeunesse; mais les plus nobles sentiments, un attachement filial au хущ° siècle, dont il partageait l'enthousiasme philosophique, y répandaient beaucoup de chaleur et de vie. Les principes de M. Le Clerc étaient dès lors arrêtés. Il s'avouait hautement le disciple de cette grande école française qui a tant fait pour la raison et pour l'humanité. Dans la maison de M<sup>me</sup> de Rémusat, il avait pu voir quelquesuns des derniers représentants de cette forte génération, que des pygmées et des déclamateurs se vantaient témérairement d'avoir dépassée. Il y connut entre autres Morellet, alors dans son extrême vieillesse. qui lui parlait d'original de Fontenelle, de Montesquieu, de Voltaire. Ce fut M. Le Clerc que l'on chargea de liquider la succession littéraire du judicieux abbé. Les Mémoires sur le xvine siècle et sur la Revolution, avec leurs divers suppléments, parurent par ses soins et avec des notes de lui. Il recueillait encore la meilleure tradition du passé par M. Daunou, qui avait pour lui une bonté paternelle. par le philanthrope éclairé Morel de Vindé, qu'il visitait souvent dans son riche domaine de La Celle Saint-Cloud, par l'abbé L'Écuy. le dernier abbé général de l'ordre de Prémontré, homme d'une rare instruction en histoire littéraire, qui ne contribua pas peu à la grande érudition ecclésiastique de M. Le Clerc. Divers recueils, entre autres la Quinzaine littéraire, le Lycée français, fondé par MM. Ch.: Loyson et Patin, recevaient en même temps de lui une collaboration active et variée.

L'érudition qui causait aux élèves du lycée Charlemagne tant d'étonnement fut enfin appelée à des emplois plus dignes d'elle. En 1821, M. Le Clerc fut nommé maître de conférences à l'École normale. L'école bientôt après fut supprimée pour satisfaire les rancunes clé-

Delalam, 1812.

Paris, (\$21, (\$22,

ricales. En 1824, M. Le Clerc fut appelé à la chaire d'éloquence latine à la Faculté des lettres de Paris. Il ne chercha pas à rivaliser avec les maîtres célèbres qui vers le même temps inauguraient à la Sorbonne une séduisante forme d'enseignement. Si le cours qu'il fit pendant dix années n'eut ni l'éclat ni la célébrité des cours de MM. Guizot, Cousin, Villemain, il n'en eut pas non plus les dangers. Ce ne fut pas sa faute si, par suite de ces enivrants succès, l'enseignement supérieur en France s'est renfermé dans un cercle de brillantes généralités dont on s'est figuré qu'il ne peut sortir sans déchoir. La connaissance historique de la prose latine, voilà ce qu'il aspirait à donner. Ce qu'il rappelait, c'était un savant de la solide école hollandaise, un Ruhnkenius, un Wyttenbach. Son cours fut pour luimême un précieux exercice. Il y acquit cette admirable expérience de l'antiquité qui devait être plus tard le secret de la supériorité de ses travaux.

plusieurs fois réimprimės,

Lefevre, 30 vol.; 2° édit, en 35 vol. (1823-1827).

Deux entreprises utiles, bien qu'elles appartiennent à des genres dont les vrais principes n'étaient pas alors connus en France, furent Lefevre, 5 vol. vers ce temps la principale occupation de M. Le Clerc. En 1826, il donna une édition de Montaigne. L'habitude de traiter les grands écrivains français comme des classiques dont on poursuit les moindres variantes d'orthographe n'existait pas encore. M. Le Clerc n'examina pas toutes les questions compliquées auxquelles donne lieu le texte de Montaigne; mais les efforts qu'il fit pour expliquer l'origine des idées de l'illustre sceptique gardent tout leur prix. La grande édition des œuvres complètes de Cicéron, que M. Le Clerc publia de 1821 à 1825 en collaboration avec plusieurs de ses maîtres, de ses condisciples, de ses élèves ou de ses amis, Guéroult, J.-L. Burnouf, Naudet, Th. Gaillard, Ch. de Rémusat, fut aussi une bonne fortune pour les lecteurs instruits. Par son goût littéraire et le tour particulier de son esprit, M. Le Clerc semblait désigné pour être l'interprète de ce grand et beau génie qui a donné aux théories morales de l'antiquité leur forme sinon la plus originale, du moins la mieux appropriée au goût français. Les philologues universitaires à cette époque avaient le tort de ne pas recourir aux manuscrits. Pour la constitution du texte, le travail de M. Le Clerc a été dépassé par les critiques allemands; mais la traduction, le commentaire, les dissertations, renferment d'excellentes parties. C'était justement le moment où les œuvres de Cicéron s'enrichissaient de précieux débris arrachés aux manuscrits palimpsestes par les soins d'Angelo Maï et d'Amédée Peyron. Un des plus beaux écrits de Cicéron, le Dialogue de la république, sorte d'éloquent appel en faveur de la cause perdue du patriotisme et des vieilles institutions au moment où elles allaient disparaître, sortait, pour ainsi dire, des limbes du néant. M. Villemain venait d'en donner une traduction pleine d'élégance et d'éclat; M. Le Clerc reprit le travail, et ce fut là, dans le champ des études antiques, son principal titre. La critique du cardinal Maï n'était pas toujours égale à son ardeur pour retrouver les pages oblitérées de l'antiquité; la façon dont il avait constitué le texte laissait à désirer. M. Le Clerc, sur ce point, commença l'œuvre de la grande science avec beaucoup d'érudition et de bonheur.

Le projet qui le préoccupait alors était une histoire générale de la littérature latine. On peut dire que le sujet était complétement traité dans son esprit; il n'y avait pas une partie de ce vaste ensemble qu'il n'eût approfondie. Aux livres il voulut joindre la leçon vivante des voyages. Deux fois, en 1827 et en 1831, il visita l'Italie, la première fois en compagnie de MM. Adrien de Jussieu et J.-J. Ampère, la seconde fois avec M. Valery. Il noua les relations les plus fructueuses avec les savants de ce pays, surtout avec le cardinal Mai. Ses compagnons cependant profitèrent plus que le public du fruit de ses voyages. Ampère lui dut une partie de ce savoir profond qu'il avait de l'Italie antique. Quant à M. Valery, il reçut de M. Le Clerc plusieurs de ces indications d'histoire littéraire, de ces charmantes citations, de ces réminiscences pleines d'agrément, qui font de son livre le meilleur guide du voyageur instruit en Italie.

M. Le Clerc compléta plus tard la série de ses voyages littéraires en visitant les savants, les bibliothèques, les universités de Belgique, de Hollande, d'Angleterre et de Suisse. Il n'alla jamais en Allemagne. Il tenait de son éducation certaines préventions contre la science allemande, lesquelles ne cédèrent qu'à l'expérience répétée qu'il fit plus tard de la solidité des travaux historiques et philologiques d'outre-Rhin. Son vaste savoir se dépensait sous les formes les plus variées. Il fut un collaborateur excellent de la Revue encre-

clopédique, de la Biographie universelle de Michaud, de l'Encyclopédie des Gens du monde, pour les articles de littérature ancienne. Il donnait en même temps au Journal des Débats des études de critique savante, que les hommes lettrés appréciaient. Ce n'était pas le genre un peu superficiel qui a prévalu depuis pour ces sortes d'écrits; c'étaient de vrais articles critiques, nourris d'analyses et de jugements. L'avenir préférera peut-être ces solides essais à des morceaux où l'envie de briller n'est pas dissimulée, et où la première règle est d'oublier le livre dont on parle pour montrer son propre talent. On écrivait alors en vue d'un public soucieux du vrai, non en vue de lecteurs indifférents à l'instruction et désireux surtout d'être amusés.

Bientôt des devoirs plus graves vinrent chercher M. Le Clerc et furent pour lui le commencement d'une nouvelle vie. En 1832, il fut nommé doven de la Faculté des lettres de Paris en remplacement de M. Lemaire. En 1834, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres l'appela dans son sein, pour remplir la place devenue vacante par la mort de Charles Pougens. Ces nouvelles occupations l'obligèrent de quitter l'enseignement; il renonca aussi peu à peu à la presse périodique, et ne songea plus qu'à l'approbation de ses confrères. Quoique la littérature latine fût encore sa principale occupation, on peut croire que déjà il avait renoncé au vaste livre d'ensemble qu'il avait projeté. Il voulut au moins publier quelques parties de ses recherches, et de 1835 à 1837 il lut à l'Académie deux mémoires sur les Annales des pontifes et sur les Journaux chez les Romains. M. Le Clerc abordait ici un des problèmes les plus difficiles de la critique, un de ces problèmes d'origines qui demandent des dons particuliers et un certain tour d'esprit auquel nulle érudition ne supplée. L'école à laquelle appartenait M. Le Clerc s'exagérait le degré de créance que mérite la vieille histoire romaine. Oublieuse de ses gloires passées, la patrie de Beaufort, de Lévesque de Pouilly, de Barthélemy (telle avait été la décadence des études!), considérait comme une partie de l'orthodoxie classique, au moins aussi intolérante que l'orthodoxie religieuse, de croire à Romulus et à Numa Pompilius. Une complète ignorance de ce qui constitue la nature de la légende, une naïve inintelligence des procédés par lesquels se forme l'histoire popu-

Didet, 1833.

laire, faisaient tenir pour des réveries les principes nouveaux que la critique allemande avait introduits. La France, étant le pays qui a le plus oublié ses légendes, et qui s'est le plus éloigné de ses origines philologiques et mythologiques, ne pouvait créer ni la philologie ni la mythologie comparées. Wolf, Niebuhr, Bopp, Grimm, Strauss, ne pouvaient naître en France; les questions d'origines devaient trouver chez nous défiance et défaveur. Notre droit philosophique et nullement traditionnel, notre manière d'expliquer par des combinaisons réfléchies l'établissement du langage, des croyances, des lois, des coutumes, nous rendent sur ce terrain inférieurs à l'Allemagne, laquelle parle encore la même langue qu'aux jours les plus antiques, connaît et aime ses vieilles fables, ses vieilles lois, ses vieilles coutumes, vit encore, si l'on peut ainsi parler, sur le vieux tronc aryen, tandis que l'empire romain est pour nous le terme extrême au-delà duquel nous ne remontons plus. M. Le Clerc, plein des idées du xviii° siècle, ne pouvait d'abord admettre des conceptions qui souvent, il faut le dire aussi, se présentaient sous des formes blessantes et avec beaucoup d'exagérations. A travers les défauts de Niebuhr il ne sut pas voir son génie; il ne distingua pas dans l'œuvre de ce grand homme les vues générales, qui sont admirables, et les hypothèses de détail, qui sont très-souvent contestables. Bientôt du reste l'Académie, par une lumineuse divination, allait tirer notre savant confrère de recherches où il n'avait pas tous ses avantages, et l'appliquer au genre de travail pour lequel la nature semblait l'avoir particulièrement doué.

H.

En 4838, une place devint vacante dans la commission chargée de rédiger l'Histoire littéraire de la France. Au premier coup d'œil, rien ne semblait désigner M. Le Clerc pour ce travail. Jusque-là les littératures anciennes, surtout la littérature latine, l'avaient occupé tout entier. Jamais cependant corps savant n'obéit à une intuition plus heureuse que celle qui guida l'Académie le jour où elle porta

TOME XXV.

XVIII NOTICE

ses suffrages sur Victor Le Clerc. L'Académie vit avec une justesse parfaite que toutes les études historiques se tiennent, et que, pour bien traiter le moyen âge en particulier, la première condition est la profonde connaissance de l'antiquité. La méthode avec laquelle les littératures grecque et latine ont été étudiées depuis le xve siècle est le modèle de toute recherche critique. En outre la littérature du moyen âge a ses racines dans l'antiquité: souvent elle en est une décadence; même quand elle est originale, l'antiquité reste la mesure à laquelle il faut la rapporter. L'antiquité est une règle toutes les fois qu'il s'agit des ouvrages de l'esprit; une irréparable lacune se remarque dans les travaux sur le moyen âge et l'Orient qui ne procèdent pas d'humanistes exercés.

Telle est la raison de ce fait qui surprit beaucoup de personnes, à savoir qu'un philologue classique, assez circonscrit jusque-là dans ses goûts, transporté à l'âge de cinquante ans dans le champ des études du moyen âge, s'y trouva du premier coup un critique excellent. D'autres plus jeunes, formés par les leçons de l'École des chartes, l'eussent surpassé peut-être comme paléographe pour la publication des textes inédits; mais personne n'eût si bien rempli l'obiet principal de la collection, qui est le jugement des textes eux-mêmes. L'étude du moyen âge, quand elle est exclusive, est dangereuse. Ede entraîne presque toujours en des admirations exagérées. Tantôt on ne voit que les douceurs de la piété chrétienne, on n'entend que les soupirs mystiques des saints et des saintes; on oublie le code féroce de l'inquisition, ces massacres, ces atrocités de la persécution religieuse qui n'ont jamais été égalées. Le juste et bon saint Louis, la pure et touchante Marguerite de Provence, nous voilent des scènes d'horreur comme les règnes de Dèce et de Dioclétien n'en connurent pas, des entraves sociales d'une insupportable pesanteur. D'autres fois on s'enthousiasme pour les poëmes chevaleresques; on oublie que la forme de cette poésie fut toujours imparfaite, que l'arrêt d'oubli qui l'a longtemps frappée ne peut être de tout point injuste. Ce qui empêche de mourir, c'est le rayon divin de la beauté, ce quelque chose de gracieux, de serein, de charmant, que la Grèce eut en partage, et que le moyen âge ne connut guère avant Dante et Pétrarque. L'inspiration religieuse au moyen âge fut admirablement grandiose; mais

l'élégance, la largeur de la vie, manquèrent : l'art et la littérature. qui sont le reflet de la vie, ne pouvaient avoir une finesse que la société n'avait pas; le style et le goût firent défaut presque en toute chose. Les chansons de geste ne valent pas plus Homère que les voussures sculptées d'une église gothique ne valent les frises du Parthénon. Rien de tout cela n'est sculpté dans le marbre; le Parthénon ne serait pas le Parthénon, s'il n'était en marbre pentélique; le précieux de la matière est la condition de tout chef-d'œuvre. De pesants héros ne remplaceront jamais dans le culte littéraire de l'humanité les formes divines du monde épique de la Grèce. Ces paladins de Charlemagne sont honnêtes assurément, loyaux, créés d'une seule pièce, mais ils n'ont ni grâce, ni attitude; ils ne sauraient fournir le sujet d'une frise, d'un vase peint. Ajoutez le manque de lumière, de délicatesse, l'énorme chaîne créée par des dogmes terribles, la surveillance jalouse de l'église, une complète laideur chez le paysan, une grande platitude chez le vilain; vous aurez le secret de la médiocrité à laquelle les œuvres du moyen âge semblent condamnées. Encore si elles étaient simples et vraies; mais non, leur défaut est le plus souvent une déplorable afféterie, une choquante subtilité, une sorte de gaucherie. Il y a des exceptions à tout cela; la chanson surtout sut trouver quelques accents dont l'harmonie suave égala presque les rhythmes de la lyre antique ; jamais pourtant le génie barbare ne fut assez fort pour arriver au grand style, pour s'affranchir complétement de l'espèce de fatalité qui condamna nos ancêtres à ne jamais réaliser la parfaite beauté. Voilà en quel sens le moyen âge est une déchéance, une éclipse dans l'histoire de la civilisation, en quel sens aussi la renaissance fut un légitime retour à la grande tradition de l'humanité. C'est ce que comprenaient bien nos anciens, Fleury, les bénédictins, Daunou. L'étude du moven âge ne faussa jamais leur jugement, car ils le comparaient toujours à l'époque saine et classique, aux Pères de l'Eglise en fait de christianisme, aux grands écrivains grecs et latins en fait de littérature. Ils n'aiment pas le moyen âge, et néanmoins ils l'étudient avec un soin minutieux, car pour les natures studieuses et savantes le goût personnel n'est rien; pour elles, tout ce qui vient du passé est également digne d'intérêt.

Ce fut ce qui arriva pour M. Le Clerc. Cet humaniste, nourri de la

plus fine fleur de l'élocution antique, ce professeur d'un goût essentiellement classique, ce critique dominé jusqu'à l'excès peut-être par les idées littéraires des anciens rhéteurs latins, laissa là tout à coup ses auteurs favoris pour une littérature qu'il trouvait barbare et rebutante, pour des chroniques mal écrites, des scolastiques arides, des vers latins détestables, des sermons souvent ridicules. Exemple frappant d'une vie partagée entre deux objets poursuivis tous les deux avec la même passion! A peine désigné par l'Académie, il se mit aux recherches avec ardeur. La commission apprécia bientôt du reste son collaborateur nouveau. Presque le lendemain de son admission, M. Daunou avant résigné ses fonctions « d'éditeur », ce titre fut déféré à M. Le Clerc. L'Histoire littéraire fut dès lors son travail par excellence, son occupation de tous les instants, son œuvre, sa vie. Vers le même temps, M. Fauriel apportait à la commission sa vive intelligence de la littérature populaire, le sentiment profond qu'il avait des origines, son goût pour les problèmes difficiles d'histoire littéraire. Une ère nouvelle sembla s'ouvrir pour le recueil, et sûrement dom Rivet, paraissant dans le docte cabinet où se conservent ses papiers et où se réunissent ses continuateurs, eût été satisfait de voir au bout d'un siècle son esprit si bien compris et son œuvre en si bonnes mains.

On venait de livrer au public le tome XIX, avec lequel on croyait avoir presque atteint la fin du xm² siècle. M. Daunou avait annoncé résolument que le tome XX serait le dernier consacré à ce grand siècle; il avait compté sans le zèle de ses successeurs. D'énormes suppléments arrivèrent de toutes parts; les annales littéraires de ce siècle mémorable ne finirent qu'avec le tome XXIII. C'est que le xm² siècle est à beaucoup d'égards le xvn² siècle du moyen âge. Comme le xvn² siècle, il hérita d'une brillante époque antérieure, il vit la France exercer en Europe un ascendant universel; sur sa fin, il inclina vers la décadence. Comme le xvn² siècle aussi, le xm² siècle eut une conscience historique très-claire, et légua une image très-ferme de lui-même à la postérité. Certes, au xm² siècle il est permis de préférer le xn², au moins en ce qui concerne l'originalité. Le xn² siècle fut vraiment le grand siècle créateur du moyen âge, le moment d'épanouissement du génie français. Le temps de Louis le Jeune,

de Suger, de Philippe-Auguste, montre bien plus d'éveil que celui de saint Louis. Alors naissent la scolastique, l'architecture gothique, les rédactions des poëmes de geste, les écoles qui en se groupant formeront l'Université de Paris, la vraie France avec sa claire notion de l'état laïque. L'administration de Suger et le règne de Philippe-Auguste sont le point culminant de la première gloire française, une image de ce que seront plus tard les règnes de Richelieu et de Louis XIV. Le xiiie siècle vit plutôt avorter des espérances que naître de grandes choses. Il ne sut pas faire une chanson de geste qui fût un chefd'œuvre, il ne sut pas tirer une science vraie de la scolastique, il ne sut pas élever l'architecture gothique à la hauteur d'un art complet. A partir de saint Louis surtout, un esprit étroit, mesquin, pesant, borné, enlève la couronne du génie à la France et la transfère à l'Italie. Mais dans cette décadence encore que de fécondité! Si la forme littéraire est médiocre, quelle énergie dans les caractères, quelle hauteur dans les sentiments, que de naïveté, que de foi!

Les premiers travaux de M. Le Clerc dans l'Histoire littéraire attirèrent justement son attention sur ce que le xine siècle ent de plus grand, je veux dire sur les derniers et héroïques efforts que firent les Latins en Palestine pour garder une souveraineté que la force des choses leur arrachait. Ses articles sur Nicolas de Hanapes, le dernier patriarche de Jérusalem, à la fois guerrier, martyr, inquisiteur, et avec cela le plus doux des hommes, sur les relations de la prise de Saint-Jean-d'Acre, sur Jeanne, comtesse d'Alençon, sur les lettres de Marguerite de Provence, nous introduisent dans ce monde de saints et de saintes que Louis IX créa autour de lui, monde si hautement caractérisé par le courage, la douceur, l'humilité simple et grande, une sorte de mélancolie profonde et touchante. Quel récit que celui de la dernière prise de Saint-Jean-d'Acre, tableau inoui de l'agonie pleine de rage d'une troupe de moines et de chevaliers voyant se serrer autour d'eux le cercle fatal : au milieu de la bataille, les prédications enthousiastes de moines fanatiques, le massacre avançant d'heure en heure, des frénétiques qui se ruent pour chercher la mort, les religieuses qui se mutilent la figure avec des couteaux pour éviter le harem! Entre toutes ces notices, la plus intéressante cependant fut celle que M. Le Clerc consacra au dominicain Brocard. Brocard est

XXII NOTICE

le meilleur des écrivains sur la Palestine au moyen âge. C'est un homme exact, de grand sens, relativement éclairé et même tolérant, le dernier de la famille de ces hardis voyageurs monastiques qui sont une des gloires du xme siècle. M. Le Clerc corrigea en ce qui le concerne une foule de méprises, et montra où il fallait chercher le véritable texte de son ouvrage. Le récent éditeur de Brocard, M. Laurent, a repris le travail et confirmé les découvertes de M. Le Clerc. — Comme pour faire voir que rarement dans l'humanité les grandes choses se passent sans petitesses et sans impostures, un cantique que chantaient les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et un itinéraire de ces mêmes pèlerins lui fournirent l'occasion de montrer comment le pèlerinage de Galice vint du même esprit que les croisades et par quelle série de pieuses supercheries on réussit à le rattacher à l'histoire fabuleuse de Charlemagne. Peu d'articles sont plus importants à lire pour se rendre compte des principes de critique qu'il faut appliquer à l'hagiographie et à certaines chansons de geste.

Les vies de saints et de saintes échurent en général à M. Le Clerc. C'était là au xm<sup>e</sup> siècle un genre de littérature bien épuisé, donnant lieu à mille plagiats, abondant en déclamations, en lieux communs, et, selon l'ingénieuse comparaison de M. Le Clerc, « en fraudes pareilles à celles de la statuaire antique, qui, sans rien changer à l'attitude ni aux draperies de ses héros, substituait à la tête d'un empereur proscrit celle d'un autre tyran qui régnait encore. » Ce sont partout les mêmes apparitions, les mêmes vertus, les mêmes miracles. Des biographies pieuses de personnes qui n'ont pas été canonisées, en particulier de quelques saintes flamandes et brabançonnes, sœurs aînées d'A Kempis, ont plus d'accent et forment de jolis tableaux de sainteté douce et tranquille. La notice de M. Le Clerc sur Marguerite de Duyn, prieure de la chartreuse de Poletin, est pleine d'un sentiment très-juste de la mysticité chrétienne. Cette recluse nous a laissé une apocalypse fort curieuse et des Méditations, écrites en partie en francais, qui rappellent sainte Thérèse et Marie d'Agreda. La vie de Béatrix, vierge d'Ornacieu, permet aussi d'étudier de près ces illusions d'une affectueuse piété, ces rêves touchants, même quand ils font sourire, d'une recluse qui eût été une mère excellente et qui remplace les sentiments qui ne sont pas à sa portée par une dévotion tendre et presque maternelle. M. Le Clerc ajouta une page importante à l'histoire du christianisme en explorant cette province peu connue du monde mystique.

Ouand M. Le Clerc entra dans la commission de l'Histoire littéraire, les notices sur les grands scolastiques étaient déjà faites. Dans ses articles sur Humbert de Prulli, Pierre d'Auvergne et Raymond de Meuillon, il eut cependant à raconter plus d'un épisode curieux de l'histoire du thomisme. Son étude sur Raymond de Meuillon le conduisit à une découverte curieuse, c'est que les œuvres de ce Raymond avaient été traduites en grec sous ses veux. A propos de Jofroi de Waterford, il groupa d'autres faits qui mirent dans un grand jour les rapports des dominicains avec Constantinople et la connaissance que quelques membres de cet ordre purent avoir de la langue grecque. Ce fut le germe des recherches qu'il fit ou qu'il encouragea sur l'étude du grec en Occident durant le moyen àge. Les sermons furent aussi l'objet de ses investigations les plus suivies. Il prouva qu'on les prononcait souvent en langue vulgaire. Il fallut le courage de notre savant confrère pour lire et analyser ces fastidieux répertoires d'allégories puériles, de calembours, d'historiettes inconvenantes, de recettes presque mécaniques, qui entretinrent si longtemps dans le clergé la routine et la paresse d'esprit. Le plus singulier de ces recueils ou topiques est le Dormi secure; M. Le Clerc montra que ce titre naïf avait été ajouté à un recueil plus ancien par les premiers typographes, jaloux de spéculer sur l'envie de dormir d'un curé arrivé au samedi soir sans avoir préparé son sermon.

Ses études sur l'histoire du droit canonique furent les plus approfondies. Vers la fin du xme siècle et le commencement du xwe, les légistes prirent le pas sur les théologiens. Guillaume Duranti, dit le Spéculateur, Provençal, qui joua en Italie un rôle de premier ordre et fut le bras droit de dix papes durant un espace de trente ans, Jacques de Revigni, Pierre de Sampson, d'autres encore, tombèrent en partage à M. Le Clerc. Sa notice sur Guillaume Duranti notamment est un morceau capital. Les statuts et l'histoire intérieure des ordres religieux lui étaient merveilleusement connus. La puérilité des discussions ne le rebutait pas, et il exposait la controverse des barrés, dont l'objet était de savoir si le manteau d'Elie

eut des barres, avec autant de plaisir que les plus intéressantes questions de littérature. Les statuts synodaux et autres actes ecclésiastiques lui montrèrent l'Église se resserrant, se fortifiant, devenant de plus en plus tyrannique contre les juifs et les hérétiques, supprimant la Bible, amoindrissant l'enseignement. Les registres de visites de l'archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, lui offrirent la plus riche source d'informations authentiques sur les mœurs du clergé. Il combattit les puériles idées qu'on s'est faites sur le moyen âge en l'imaginant comme une époque de mœurs pures et de docile soumission. Il montra qu'en fait de révolte, d'opposition au clergé, de déclamation souvent injuste contre les prélats et contre Rome, le xiu° siècle n'eut rien à envier au siècle de Luther. Une bonne fortune sous ce rapport lui fut réservée. Le curieux poëme de Gilles de Corbeil, médecin de Philippe-Auguste, intitulé Girapicra ad purgandos prælatos, encore inédit, vint le trouver; il en donna la première analyse étendue, et le rapprecha de tant d'autres piquantes satires que les hommes les plus attachés au christianisme dirigeaient alors contre le clergé. C'est quand on a su entendre ce cri universel de réprobation que l'on comprend combien la réforme était près d'aboutir au xine siècle. Si elle tarde encore deux ou trois siècles à se faire, il faut l'attribuer aux énergiques mesures par lesquelles l'Église défendit son pouvoir.

Ces terribles annales de l'inquisition furent étudiées par M. Le Clerc avec un soin minutieux. Il réfuta une erreur fort répandue, selon laquelle l'inquisition n'aurait jamais légalement existé en France. Il montra les rigueurs qu'elle exerça, même dans la France du nord, et considéra ces rigueurs comme une des causes 'qui changèrent en triste médiocrité un des plus brillants éveils intellectuels qui furent jamais.

Mais ce fut surtout l'Université de Paris qui fournit à M. Le Clerc un sujet favori d'études savantes. Il y porta une sorte de piété filiale. Garlande, la rue du Fouarre, le clos Bruneau et toute la montagne latine, ces rues étroites, ces hautes maisons, avec leurs voûtes basses, leurs cours humides et sombres, leurs salles jonchées de paille, étaient pour lui comme une patrie. Jamais on ne mit si bien en lumière le rôle capital que l'Université de Paris joue dans l'histoire, tout ce qu'eut de profondément révolutionnaire cette première fondation

d'un centre puissant d'opinion, qui, à deux ou trois reprises, gouvrena l'Église et l'État, gourmanda le roi, gourmanda le pape, dirigea les conciles, envoya des ambassadeurs aux nations étrangères, inaugura la force de la publicité et proclama l'idée toute française des droits du talent. Habet magnam audientiam, dit d'elle le concile de Constance. Sans aucune exagération, M. Le Clerc put considérer l'Université de Paris comme l'une des origines de la démocratie moderne et comme ayant éminemment contribué à établir chez nous le principe de l'égalité. Dans cette singulière compagnie de maîtres et de disciples, nulle distinction entre les roturiers et les nobles, les pauvres et les riches; unité de costume, justice sévère dans les examens, gratuité des cours, pauvreté pour tous, pour tous la même paille. On ne se rappelle pas assez que la moitié de Paris, depuis Philippe-Auguste jusqu'à Charles VII, fut une école ou plutôt une république où régnait le seul mérite, qui montra, bien avant la découverte de l'imprimerie, le pouvoir de la parole, exprima la première l'idée de la souveraineté du peuple, donna par l'esprit d'équité qui présidait à ses leçons, à ses examens, à ses élections, une grande lecon de morale. L'élection à la pluralité des suffrages, l'obtention des bénéfices au concours, étaient les règles de cette institution qui fut, au xve siècle, l'àme des mouvements du tiers-état. M. Le Clerc vivait des souvenirs de ce glorieux passé. Il fut fier le jour où il se vit consulté, de la part d'une université d'Écosse, sur un point de règlement qui divisait les fellows. On s'imaginait, à ce qu'il paraît, au fond de l'Écosse, sur la foi de ce nom bizarre d'Université de France, choisi par Napoléon pour désigner son administration de l'instruction publique, que la vieille Université de Paris existait encore à quelques égards, et l'on s'était dit que, toutes les universités de l'Europe ayant été fondées ad instar Parisiensis studii, le meilleur moyen de régler le différend était de s'informer des usages de l'université-mère. Hélas! il n'existait plus rien qui ressemblàt à l'antique alma mater : il se trouva du moins un docte héritier des Du Boulay, des Crevier, qui sut résondre les dontes proposés. De sa mansarde, sous les hauts toits de la Sorbonne, M. Le Clerc semblait le dernier de ces maîtres séculiers qui revendiquerent au xur siècle la liberté de travailler aux choses de l'esprit hors du cloître et de l'école épiscopale. C'étaient là ses ancêtres, et sa joie était grande quand il pouvait réparer quelques-unes des injustices de l'histoire envers ces pauvres et modestes fondateurs à qui nous devons tant.

Cela lui fut donné plus d'une fois. Grâce surtout à la connaissance qu'il avait du riche fonds des manuscrits de Sorbonne, qu'on peut appeler les archives des débats de l'Université de Paris au xm° et au xive siècle, il ajouta des traits de première importance à l'histoire de la lutte des mendiants et de l'Université sous saint Louis. Guillaume de Saint-Amour, Gérard d'Abbeville, Godefroi des Fontaines, lui durent de sortir de l'obscurité où les avaient relégués le mauvais vouloir de leurs puissants rivaux et la timidité de leurs successeurs. Ses recherches approfondies l'amenèrent sur ce point à de précieuses découvertes ou à des rectifications équivalent à des découvertes. Le caractère sérieux, ferme, dur, presque terrible de cette grande école gallicane du xinº siècle sortit vivant de ses travaux. Il retrouva jusqu'aux chansons par lesquelles les étudiants se vengeaient des intrigues de leurs ennemis et du mauvais vouloir de Blanche de Castille; il montra avec exactitude le rôle de saint Thomas et de saint Bonaventure en ces querelles. Il fit bien plus encore. Le plus important, après Guillaume de Saint-Amour, de ces rudes lutteurs qui soutinrent sous saint Louis les droits de la pensée naissante, ce Siger, que Dante place dans le paradis à côté d'Albert de Cologne et de Thomas d'Aquin, avait été tellement trahi par la renommée, que le passage de la Divine Comédie qui le concerne semblait une énigme. Avec une prodigieuse érudition, aidée d'un jugement pénétrant, M. Le Clerc retrouva les titres de cette gloire oubliée, reconstruisit la biographie de Siger, montra son rôle dans les écoles de la rue du Fouarre, retrouva ses écrits, reconnut l'esprit de son enseignement. Ce Siger, qui, selon Dante,

#### Syllogisa discours dont on lui porte envie,

fut un vrai libéral, presque un républicain; il fit un cours de politique qui laissa chez plusieurs de ses auditeurs une profonde impression; il fut le maître de Pierre du Bois, le conseiller intime et le publiciste de Philippe le Bel. Son principe était que « de bonnes lois valent mieux que de bons gouvernants ». L'idée qui manque le plus au moyen âge avant Philippe le Bel, l'idée de « la chose publique » ou de l'État, Siger la développa avec une netteté qui surprend.

Cette pénible naissance de la société laïque, cette lente émancipation du mondain, longtemps étouffé sous le poids d'un culte impérieux, M. Le Clerc aimait à l'étudier dans les faits les plus divers. Les chroniques, qui furent pour la plupart dévolues à son examen, lui en fournirent souvent l'occasion. Il y remarquait curieusement tout ce qui pouvait éclairer les origines de l'esprit moderne. A côté de l'histoire monacale, dure et malveillante pour tout le monde, excepté pour les protecteurs du couvent, il trouve déjà des chroniques laïques bien supérieures, où l'on voit la critique se dégager peu à peu des liens de l'ancienne abnégation claustrale. La curiosité maligne, qui est déjà presque de la liberté chez Baudouin de Ninove, les expressions sévères de Geoffroy de Courlon sur la papauté, les jugements sur l'Église qu'on remarque dans les chroniques fabuleuses, telles que la chronique dite de Rains, celle dite de Baudouin d'Avesnes, sortes de romans historiques faits pour le peuple, étaient des signes de l'émancipation de l'histoire. Gotfrid d'Ensmingen, notaire du sénat de Strasbourg, est bien plus remarquable. Deux cent trente ans avant Luther, l'insurrection religieuse éclate chez lui avec une vigueur toute germanique. Guillaume de Nangis n'offrit rien à M. Le Clerc qui le distinguât des autres moines historiens; mais à diverses reprises il signala le fait singulier de son dernier continuateur, le carme Jean de Venette, professant les doctrines les plus démocratiques et écrivant déjà l'histoire avec un plein sentiment des droits du peuple.

La poésie latine fut aussi le partage de M. Le Clerc. Quand le moyen âge veut imiter les rhythmes de l'antiquité classique, il réussit bien rarement. Ses hymnes liturgiques assujetties à la prosodie de l'antiquité, ses poëmes solennels, comme celui de Jean de Garlande, ont quelque chose de faible, de banal, d'écolier. Il faut faire des exceptions pour Vital de Blois, Guillaume de Blois, Matthieu de Vendôme, qui, par une vraie connaissance de la poésie classique, surtout de Plaute, arrivèrent à produire deux ou trois scènes du meilleur comique. Quant aux pièces latines où, renonçant à la quantité, les

poëtes se conformèrent aux rhythmes de la poésie vulgaire, elles sont bien supérieures. Quelques hymnes à la Vierge sont d'une harmonie charmante. Dans les cantilènes profanes éclate déjà toute la légèreté, toute la finesse de l'esprit français. Tel recueil de chansons latines du xiiiº siècle, - les Carmina Burana par exemple, - égale par la variété des strophes, par la gaieté de la phrase dominante, par l'heureux agencement des refrains, tout ce que les chansonniers modernes ont fait de plus exquis. Ce sont le plus souvent des chansons d'étudiants, de clercs ribauds, de truands, de cette burlesque familia Golia, sur le compte de laquelle on mettait toutes les bouffonneries; d'autres fois, des satires spirituelles contre les désordres des moines et du clergé, contre l'avarice et les exactions de la cour de Rome, contre les vices du siècle; parfois d'innocentes plaisanteries, d'inoffensives histoires de curés à la facon de Gresset. M. Le Clerc aimait ces témoignages de la vieille liberté cléricale; il aimait à plier son style grave à redire les folies des « goliards », leurs tensons, leurs chansons d'amour, leurs chansons à boire, leurs messes burlesques, leurs parodies souvent risquées. Il placait très-haut la Confessio Goliæ, petit chef-d'œuvre sur lequel la chronique de frà Salimbene, publiée depuis, a fourni des renseignements décisifs. Il fit rechercher en Allemagne le Gaudeamus, le chant des anciennes fêtes universitaires. Plus d'une fois, en traitant de ces libres monuments de la gaieté du moven âge, quelque fine malice, quelque sourire discret, se mêlaient à son exposition savante; il se retenait avec art dans la carrière glissante où les chansonniers du temps de saint Louis ne surent pas toujours s'arrêter.

Il porta les mêmes qualités dans la longue étude qu'il consacra aux fabliaux en langue vulgaire. Les fabliaux sont peut-être le plus riche héritage que nous ait légué le vieil esprit français. L'abondance, la hardiesse, le naturel, l'originalité de nos aïeux dans ce genre de poésie familière, sont chose admirable. Il est vrai que l'Italie les a surpassés par la science du style et l'habileté de la mise en œuvre; mais il ne faut pas oublier que, si Boccace et les auteurs des nouvelles italiennes ont montré plus d'art que nos conteurs du xmº siècle, ils leur ont tout emprunté pour le fond des récits. Quand La Fontaine croit tant devoir à Boccace, il se trompe; il ne fait que reprendre à

l'étranger ce que l'étranger avait pris à nos vieux conteurs gaulois. Ceux-ci, on ne le conteste pas, avaient eux-mêmes reçu des sujets de toutes mains; les romans de l'antiquité, l'Orient, la mythologie, la Vie des saints, furent par eux mis à contribution; mais ils inventerent beaucoup aussi. Des fabliaux qu'on peut admirer encore, Saint Pierre et le Jongleur, les Deux Chevaux, Guillaume au faucon, le Vilain qui conquit le Paradis par plaid, la plupart des petits drames où agissent et parlent les bourgeois, les vilains, sont le produit du sol de la France, l'œuvre de ses poëtes populaires. La vogue qui leur fit faire le tour de l'Europe était due à la facilité, à la clarté, à l'enjouement, à l'esprit libre et vif qui les animaient. M. Le Clerc retrouva chez ces conteurs oubliés les vrais ancêtres de Rabelais, de La Fontaine, de Molière, de Voltaire. Après Fauchet et Caylus, il prouva d'une manière triomphante qu'au moyen âge toute l'Europe s'approvisionna en France d'historiettes, d'anecdotes, de contes, de facéties, de même que, jusqu'à nos jours, la France fournit à l'Europe toute sa petite littérature amusante de vaudevilles et de pièces de théâtre. Il montra parfaitement pourquoi les auteurs de ces compositions parfois charmantes, toujours très-gaies, ne devinrent jamais des artistes ni des écrivains. Leur situation sociale, qui les réduisit au rôle de mendiants, de bouffons et de parasites, leur interdit toute noble visée. De là tant de bassesses et de trivialités, de « vilenies ». comme on disait, où la délicatesse du goût ne corrige pas la licence des sujets. La façon dont M. Le Clerc sut concilier avec les justes exigences du langage poli la nécessité, dans un ouvrage d'érudition, d'être complet, reste un vrai tour de force. La partie sacerdotale des innombrables contes qui amusaient les châteaux et les veillées bourgeoises dut surtout être fort abrégée. Les contes dévots sur la Vierge, les anges, les saints, compositions bizarres, mèlant l'amour à la dévotion, où le rire confine à la prière, la farce au sermon, étaient peutêtre pour le jongleur une expiation de ces crudités toutes profanes. Elles ne le sont guère pour nous, car le talent y manque d'ordinaire, bien qu'il y ait là plus d'une histoire tonchante, animée par une vraie tendresse de cœur.

Les poésies morales et didactiques, les nombreux « doctrinaux », les « sommes » ou encyclopédies en vers, furent aussi analyses par

M. Le Clerc. Ce genre ingrat a bien rarement produit des chefsd'œuvre; pour examiner avec autant de soin d'interminables rapsodies, il fallut cette précieuse qualité qui rend l'érudit indifférent à la beauté ou à l'ennui du texte qu'il étudie. Les peines du savant critique furent mieux récompensées dans l'examen des poëmes de circonstance, pamphlets en vers qui étaient récités sur les places, et qui souvent rappellent les charges les plus plaisantes de nos petits journaux comiques. C'étaient les gazettes du temps, gazettes de carrefour, ouvrages de publicistes peu exercés, mais toujours précieux à consulter, parce qu'on y trouve l'impression du moment sur les mille petits faits qui frappèrent le peuple et furent pour lui l'histoire. Tout le monde y comparaît. Pour les rois, pour les prélats, pour les grands, il y a des complaintes funèbres, des saluts d'heureux avénement, des récits de guerre et de tournois, mais aussi de sévères lecons ou de piquantes railleries. On se moque de leurs fragiles traités de paix, de leur confiance aveugle dans ceux qui les flattent, de leurs terreurs devant les envoyés de Rome. Plusieurs de ces ouvrages, comme le poëme de Jordan Fantosme sur la conquête de l'Irlande, le poëme sur la mort de saint Thomas de Cantorbéri, composé par Garnier de Pont-Sainte-Maxence, remontent au douzième siècle. D'autres sont relatifs aux luttes de la France et de l'Angleterre à partir de Philippe-Auguste. L'antipathie des deux royaumes s'y montre au naturel. Tantôt l'auteur est Anglais; alors il entasse contre la France les railleries triviales, les reproches puérils, en ce français dégénéré qui se parlait au-delà de la Manche. Tautôt le trouvère tourne en dérision les prétentions du roi d'Angleterre et commet des fautes de français pour faire rire ses auditeurs aux dépens des Anglais. La satire sur la médiation de Louis IX entre Henri II et ses barons, le traité burlesque appelé la Charte de la paix aux Anglais, la pièce intitulée le Privilége aux Bretons (vers 1234), sont des parodies politiques où l'ironie n'est pas sans finesse. Le prestige toujours grandissant du roi de France, les luttes des barons d'Angleterre contre leur royauté, la popularité des grands révoltés, Foulques Fitz-Warin, Simon de Montfort, comte de Leicester, toutes les affaires des règnes décisifs de Jean-sans-Terre et de Henri III sont écrits là en traits vifs et profonds. Ce sont aussi des pièces historiques

du plus haut intérêt que le Dit de vérité, touchante requête en vers de l'Université contre les puissants ennemis qui l'attaquaient auprède Blanche de Castille et de saint Louis; la Complainte et le Jeu de Pierre de la Broce, expression des sentiments populaires sur la mort d'un ministre bourgeois sacrifié aux rancunes aristocratiques; la Complainte de Jérusalem (vers 1223), cri éloquent d'une âme chrétienne, ardente pour la croisade, mais animée contre le clergé et la cour de Rome de la haine la plus violente, comparant les prélats au traître Ganelon, appelant de ses vœux un Charles Martel assez fort à la fois pour se mettre à la tête des croisés et pour réformer le clergé.

Rien ne rebutait notre savant confrère; il ne s'épargnait aucun des travaux qu'il pouvait épargner aux autres. Pour dispenser désormais d'y revenir, il étudia avec autant de soin qu'il cût fait un grand poen.c les «fatrasies», joyeusetés et poésies burlesques de tout genre que le moyen âge nous a laissées. «Tout est pur pour les purs,» dit l'Écriture; on peut dire aussi que tout est sérieux pour l'homme sérieux. Au milieu des amphigouris, coq-à-l'ane, jeux de rimes, grimoires, parodies des offices et vies de saints, M. Le Clerc trouva les origines du Charlemagne héroï-comique, que l'Italie n'a pas inventé; il rencontra ces jolis «tournois» burlesques, et surtout Audigier, cet incroyable poëme qu'on peut appeler le poëme du laid, où le noble moyen âge semble se tourner lui-même en dérision, et trainer dans la boue ce qu'il adorait; il signala enfin ce curieux Dit d'aventures, raillerie des poëmes chevaleresques, sorte de Don Quichotte, où les « bourdes » des conteurs d'aventures sont raillées sur un ton qui rappelle tantôt Cervantes, tantôt les plaisantes assurances de véracité de l'Arioste. Pas une des données des littératures modernes, pas une machine poétique, pas un épisode amusant ou émouvant des poëmes romantiques que notre treizième siècle n'ait possédés. Par quelle fatalité a-t-il pu se faire qu'avec tant de spirituelles inventions il n'ait su ni produire un chef-d'œuvre durable, ni se préparer, pour le siècle suivant, des continuateurs français?

C'est le problème que M. Le Clerc examina sous toutes ses faces dans le discours préliminaire à l'histoire des lettres en France au quatorzième siècle. Avec le tome XXIII°, on avait fini le treizième

siècle. On allait aborder le quatorzième siècle, époque bien plus difficile en un sens, car les anciens bibliothécaires l'ont beaucoup moins étudiée que le douzième et le treizième. L'usage des bénédictins fut, en tête de chaque siècle, de placer un discours général sur l'état des lettres et des écoles, afin de donner ainsi place à des considérations d'ensemble que ne pouvaient renfermer les notices séparées. C'est encore dom Rivet qui publie, en 1750, le discours sur l'état des lettres en France au douzième siècle. En 1824, M. Daunou fit paraître le discours sur le treizième siècle; la commission confia à M. Le Clerc le discours sur le quatorzième. M. Le Clerc donna à cet ouvrage des proportions jusque-là inusitées. Le quatorzième siècle est, en littérature, bien inférieur au douzième et au treizième. La langue, déjà fort abaissée sous les successeurs immédiats de saint Louis, perd, sous les Valois, toute régularité, toute dignité littéraire. L'esprit poéfique est mort, toute originalité philosophique a cessé, la science fait très-peu de progrès, la France n'occupe plus dans les lettres la première place qu'elle avait tenue jusque-là, l'Italie la dépasse de beaucoup. Brunetto Latini, mort en 1294, n'est en presque rien supérieur à ses maîtres de France; il leur est même inférieur en beaucoup de choses; Dante, Pétrarque, sont de tout point supérieurs à leurs contemporains de decà les monts. Mais l'intérêt que le quatorzième siècle n'a pas en littérature, il l'a en politique. C'est un siècle d'action et de révolutions. «Il commença, dit M. Le Clerc, beaucoup de choses dont « quelques-unes ne sont pas encore achevées. » Philippe le Bel et son triomphe durable sur la papauté altière du moyen âge, la fondation d'une royauté administrative, la naissance de l'État, la constitution régulière des états-généraux, la papauté rendue française pour plus d'un siècle, le grand schisme d'Occident, les révolutions démocratiques de Paris, le rôle politique joué par l'Université, assurent au xive siècle une place distincte dans l'histoire des progrès de la France. Ce caractère imposa à M. Le Clerc une méthode un peu différente de celle qu'avaient suivie dom Rivet et M. Daunou. Son discours fut moins exclusivement littéraire; il s'y préoccupa des hommes et des choses autant que des livres, il suppléa, par l'étendue des vues d'ensemble, à l'intérêt qui pourra manquer aux notices particulières dont se composeront les volumes suivants. Il résulta de là un vaste exposé plein

de choses neuves et rares. Nous ne prétendons pas que ce grand ouvrage soit sans défauts : il porte certaines traces de fatigue; M. Le Clerc le termina d'une plume déjà fort appesantie par l'àge. La vieillesse, loin de nuire à la maturité de son jugement, l'avait perfectionné; mais il lui était devenu difficile d'éviter quelque prolixité, quelques embarras de style. Tel qu'il est, le discours sur le quatorzième siècle est un trésor de science historique, une des œuvres de critique les plus solides de notre temps.

M. Le Clerc débute par le tableau de l'état religieux et politique du monde. Il montre l'abaissement de la papauté, devenue l'otage de la France, la corruption de l'Église, les tentatives avortées de réformes, les ordres religieux en leur plus grande décadence, les rivalités et les haines des dominicains et des franciscains. Plus de saints, plus de croisades, plus de mysticité! L'Église essaie de maintenir son règne par la terreur; elle s'arme d'un droit redoutable, établit des lois de procédure odieuse, pose en principe que dans les matières de foi être soupconné, c'est être criminel. Elle se décime elle-même; la rivalité des dominicains (les jésuites d'alors) et des franciscains (représentant la partie indisciplinée de l'Église) ouvre un sanglant martyrologe où l'on voit un ordre religieux en poursuivre un autre avec presque autant de férocité que s'il s'agissait d'infidèles; au milieu de tout cela, cette papauté d'Avignon, mélange bizarre de bien et de mal, — Bertrand de Got, biffant sur les registres du Vatican les actes de Boniface VIII, et fort embarrassé quand le roi Philippe le Bel demande les os de ce pape pour les brûler comme ceux d'un hérétique, - l'Italie réclamant à grands cris la papauté, qui allait se détacher d'elle, et qu'elle regagne pour son malheur. La clef de l'histoire de la papauté est en ce siècle décisif. La lutte des clémentins et des urbanistes est la page d'histoire la plus importante à étudier pour quiconque veut concevoir l'histoire de l'Église latine sur un plan philosophique.

Le gouvernement civil, à l'ombre de cette grande et glorieuse royauté française que nulle autre n'a égalée, fait d'immenses progrès. Philippe de Valois, après Philippe le Bel, traite le pape d'hérétique et menace de le faire «ardre». Au pouvoir ecclésiastique le roi de France oppose un droit égal, venant aussi de Dieu; aux conciles, il

oppose les états-généraux; aux officialités et à l'inquisition, la justice séculière; aux écoles épiscopales et monastiques, les universités et leurs colléges; aux bibliothèques latines des chapitres et des abbayes, des collections profanes rendues quelquefois publiques, et où les livres en langue vulgaire sont nombreux. En tête de ce grand mouvement brille le nom de Philippe le Bel, qu'à l'étranger on appela Filippo il Grande. M. Le Clerc fit, à beaucoup d'égards, l'apologie du souverain qui, par un appel hardi à la France, porta le coup mortel à la papauté des Grégoire et des Innocent. Avec Philippe le Bel, le budget fit son entrée dans le monde; cette entrée ne pouvait être aimable, un concert de malédictions devait l'accueillir. L'opinion superficielle a pour habitude d'accepter volontiers les bienfaits de l'État et de tonner contre les charges imposées par l'État. Les procédés financiers de Philippe le Bel furent odieux, mais jamais mesure fiscale n'est populaire. Le procès des templiers fut un échafaudage d'iniquités, de subtilités, de barbaries; mais, qu'on y songe, supprimer une milice de célibataires, détenant en mainmorte une portion considérable de la richesse nationale, et devenne sans objet depuis la perte de la terre sainte, était sûrement une excellente idée. Or les principes du temps ne laissaient au roi qu'un moyen pour supprimer cette milice : c'était de prouver qu'elle était imbue d'hérésie, accusation qui ne pouvait se soutenir que par des tortures et des faux témoins. Les vieilles institutions s'arrangent d'ordinaire de telle façon qu'on ne peut les atteindre sans être violent.

Les belles ordonnances des successeurs de Philippe le Bel prouvent bien que le règne de ce prince fut l'avénement d'une grande génération d'hommes d'État. M. Le Clerc crut devoir être beaucoup plus sévère pour les Valois. Son patriotisme si profond ne pouvait pardonner à la dynastie brillante, mais frivole, qui, par sa vanité et son étourderie, faillit perdre la France telle que l'avait faite le génie de la première branche des Capétiens. Naturellement il admettait une exception pour l'honnête Charles V. Il montra les solides résultats du travail littéraire de ce règne pour la prose politique française et pour le bon sens public. En somme, malgré toute sorte de décadences, la France était grande encore. Des princes du sang, hommes aimables, gens d'esprit, amateurs éclairés, faisaient de Paris le centre de la

mode. Le conseil du roi, le parlement, comptaient de sages cleres, et inauguraient le règne d'une haute classe administrative éclairée; le ministre a désormais un rôle distinct : le roi n'est plus seulement entouré de nobles et de moines; l'esprit gallican se renforce; la judicature s'améliore. Si la noblesse est fort abaissée, si elle manque déplorablement à ses devoirs, la bourgeoisie, la nation, suit un progrès lent, mais sûr. Tandis que, dans les fabliaux du xmº siècle, le roturier est toujours lâche, avare, ridicule en amour, ordurier, n'avant de goût que pour de sottes et honteuses histoires, maintenant le bourgeois, l'auteur du Ménagier de Paris par exemple, est bien plus délicat, plus noble qu'un gentilhomme comme Latour-Landry. Le fils d'un roturier arrive à tout par l'instruction. La littérature du tiersétat commence. Les principes les plus nets de ce que nous appelons le libéralisme et même la révolution sont hautement proclamés. Un chancelier de France, Miles de Dormans, évêque de Beauvais, voulant calmer en 1380 une sédition parisienne, crie tout haut : Etsi centies negent reges, regnant suffragio populorum. Le mot de « tyran » devient français. Grâce à l'Université, Paris est la ville de la doctrine, la ville des livres, sinon la ville du génie. Les fondations de colléges, qui ne furent jamais plus nombreuses qu'en ce siècle, sont une cause puissante d'affranchissement pour la bourgeoisie; on arrive à être chef d'ordre, évêque, cardinal, pape même, par l'Université. Nicolas Oresme, Étienne Marcel, Robert Le Coq, sont des caractères d'un genre nouveau auxquels les siècles antérieurs du moyen âge n'ont rien à comparer. Ils font revivre ces types perdus de l'orateur politique, du publiciste, du tribun populaire, que la France n'avait jamais connus jusque-là.

Voilà des résultats qui consolent l'historien de ne trouver guère en ce xiv siècle que des écrivains sans art, des poètes médiocres et une langue qui périt. D'ailleurs les âges de décadence d'une littérature sont souvent ceux où elle exerce le plus d'influence sur les étrangers. De même que l'art italien, au temps des Rosso et des Primatice, rayonnait plus hors de l'Italie qu'au temps de Raphaël, de même le xiv siècle, qui vit la fin de la littérature française du moyen âge, fut justement l'époque où les compositions françaises firent le tour du monde et furent le plus traduites ou imitées. M. Le Clorc

saisit cette occasion pour présenter dans toute sa force la thèse qu'il avait déjà plusieurs fois exposée, savoir, la priorité de la littérature française du moyen âge. Ce fait général que toutes les littératures modernes de l'Europe ont commencé par être tributaires de la nôtre, il l'établit d'une façon décisive pour l'Angleterre, l'Allemagne, la Flandre, la Suède et l'Islande, l'Espagne et l'Italie, même dans une certaine mesure pour la Grèce, c'est-à-dire pour presque tous les pays chrétiens qui eurent au moyen âge une littérature. Oui, ces noms tant vantés de Chaucer, de Wolfram d'Eschenbach, sont des noms de « translateurs », de gens qui passèrent leur vie à exploiter les inventions de nos poëtes. Cette poésie chevaleresque et romantique du moven âge qui enchantait Walter Scott vient toute du français. Cette charmante littérature italienne elle-même, ces œuvres exquises de Pétrarque, de Boccace, de l'Arioste, sortent directement de notre poésie provençale, de nos chansons de geste ou d'aventures, de nos lais, de nos fabliaux. La mise en œuvre fut d'ordinaire supérieure aux originaux, M. Le Clerc ne le nia jamais, il le montra même admirablement : une des meilleures pages qu'il ait écrites est celle où il explique, par une étude ingénieuse des autographes de Pétrarque, les raisons qui privèrent nos vieux poëtes de toute science délicate en fait de style; mais l'invention ou plutôt l'art de frapper les sujets, de les rendre populaires, de les faire accepter, ne saurait leur être refusé. Ils ont fourni la matière poétique à l'Europe entière jusqu'à Shakspeare, jusqu'à Cervantes, jusqu'au Tasse; ils n'ont été réellement détrònés que par le goût du temps de Louis XIV. Toute l'analyse de la littérature italienne du xive siècle que fit à ce sujet M. Le Clerc est un chef-d'œuvre. Les rapports de Pétrarque et de Boccace avec la France et en particulier avec Paris, la façon dont ces habiles écrivains bénéficièrent d'un passé littéraire glorieux que la France ne soutenait plus, sont exposés dans la perfection.

M. Le Clerc ne porta-t-il pas cependant quelque exagération en sa thèse? N'accorda-t-il pas à la France des dons de création qui ne lui appartiennent pas également dans tous les genres? Ne tomba-t-il pas quelquefois dans un défaut trop habituel à ceux qui écrivent l'histoire littéraire, l'amour-propre national? Fit-il assez grande la part de la Provence, alors bien peu française? Mit-il assez haut

les dons du génie, qui change en or tout ce qu'il touche? Ne prit-il pas quelquefois à l'égard des littératures étrangères, en particulier de la littérature italienne, un ton de rivalité dont la vraie critique doit être exempte? Cela peut être. Et d'abord, il ne vit pas que nos grandes épopées du moyen âge étaient à quelques égards germanigues de génie, que jamais la Gaule pure ni la Gaule transformée par Rome n'eussent produit de tels chants; il n'essaya pas d'analyser le composé ternaire qu'on appelle « France », pour voir duquel de ses trois composants sortaient ces œuvres admirables. — Sans doute, toute production du moyen âge, art gothique, scolastique, chanson de geste, naît en France; mais qu'était cette France où naissaient de si beaux fruits? Un pays dominé par la grande féodalité germanique. Le don particulier du sol français est justement que toutes les plantes, même exotiques, y prospèrent mieux que dans leur solnatal. Quand est-ce que commence vraiment la littérature propre de notre pays? Quand l'esprit gaulois prend-il le dessus sur la lourde couche germanique qui l'écrasait et le rendait grave malgré lui? Entendue de la sorte, la littérature française commence avec la première chanson narquoise, avec le premier fabliau grivois. Alors la chanson de geste devient un genre ennuyeux; elle se sauve quelque temps par l'ironie : on continue de chanter Charlemagne, mais pour violer sa majesté, pour la tourner en dérision; puis on passe à des genres de littérature mieux appropriés au vrai goût national. M. Le Clarc ne reconnut peut-être point suffisamment l'étendue de ce que nes poëtes empruntèrent. L'originalité bretonne des romans du cycle d'Arthur ne se montra jamais à lui; il ne vit pas qu'avec ces nouveaux sujets un genre nouveau d'imagination et de sentiment s'introduit dans notre littérature. Ce sont là des omissions d'importance secondaire. Les parties positives de la thèse de M. Victor Le Clerc sont toutes vraies. Avant de posséder des littératures nationales, l'Europe latine eut une littérature commune, un art commun que tous adoptérent : cette littérature, cet art, où l'initiative germanique avait une très-grande part, naquirent sur le sol français; cela est hors de doute, et c'est là ce qui permet de dire qu'avant la renaissance italienne du xve et du xvi siècle il y eut au xii siècle une vraie renaissance française, éminemment créatrice, originale, dont le règne de

Philippe-Auguste peut être considéré comme le point culminant, et par laquelle nous avons été une fois les maîtres de l'Italie. Hélas! bientôt les choses devaient changer de face. Avec la chanson de Roland et Guillaume d'Orange, nous étions à deux pas de la grande épopée; avec des poëmes tels que Huon de Bordeaux et Baudoin de Sebourg, nous touchions à l'Arioste; il ne fallait pour arriver au but qu'un peu de travail, quelques exigences délicates de la part du public, du sérieux de la part des trouvères. Nous manquâmes le but après l'avoir presque atteint; l'histoire de notre première littérature fut l'histoire d'un triste avortement. Voilà ce que produisirent l'inquisition, la routine, une dynastie médiocrement douée, l'esprit borné d'une noblesse sans distinction ni goût du beau, de funestes guerres mettant en question l'existence même de la nation.

Tel est l'ensemble de ce que M. Victor Le Clerc fit pour l'histoire littéraire, et encore nous omettons d'importants travaux, ses notices sur Daunou et sur Fauriel, ses devoirs d'« éditeur », impliquant la distribution du travail, la coordination et la révision des manuscrits de ses confrères, auxquels il faisait toujours d'importantes additions, la correction des épreuves, la rédaction des préfaces, des index et de ces belles tables bibliographiques dont les bénédictins nous ont donné le modèle, la réimpression du tome XI de l'ancienne collection, lequel était devenu introuvable et auquel, tout en respectant scrupuleusement le texte des bénédictins, il fit en appendice de précieuses annotations. En même temps il provoquait par tous les moyens qui étaient à sa disposition la recherche des textes nouveaux. Il dirigeait pour une grande part le vaste travail d'enquête que le gouvernement du roi Louis-Philippe, avec une libéralité qu'on ne peut assez reconnaître, faisait faire sur nos antiquités littéraires. Il prenait une part considérable aux travaux des comités historiques établis près le ministère de l'instruction publique, et à ceux du conseil de la Société de l'histoire de France. Nommé par M. Villemain président de la commission chargée de faire exécuter le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements, il revit le premier volume de cette grande collection, y fit des rectifications considérables et y inséra, sur un important ouvrage grammatical dont la bibliothèque de Laon possède le manuscrit, un mémoire où se retrouve le latiniste

imprimerie imperiale, 1849. consommé. L'Imprimerie impériale, lors de l'exposition universelle de 1855, ayant résolu de donner comme spécimen de ce qu'elle savait faire un texte de l'Imitation de Jésus-Christ, M. Le Clerc dirigea et surveilla cette magnifique édition. Il y ajouta de précieuses notes sur l'âge et l'origine du livre, qu'il attribuait à la plus belle époque du moyen âge, et qu'il croyait être sorti, pour la plus grande partie du moins, d'une plume française. Sans vouloir trancher la question, M. Le Clerc osait dire que, quand un bon paléographe voudrait la traiter d'après les manuscrits et en s'aidant des résultats acquis sur l'histoire littéraire du moyen âge, il arriverait à des résultats définitifs.

### III.

Jamais carrière fut-elle mieux remplie? Et cependant nous n'avons dit encore que la moitié de la vie de notre savant confrère. Son passage au décanat de la Faculté des lettres fut marqué en traits non moins durables que son passage dans la commission de l'Histoire littéraire. Il porta dans ces fonctions sa parfaite droiture, son devouement sans bornes au bien et au vrai. Les examens pour la licence et le doctorat devinrent, grâce à lui, de très-solides épreuves, qui élevèrent sensiblement le niveau des études universitaires. Jusque-là les thèses pour le doctorat, à très-peu d'exemples près, étaient d'insignifiantes compositions, dénuées de toute valeur le lendemain du jour de la soutenance. Par l'influence de M. Le Clerc, les thèses devinrent des livres; il ne fut plus permis de se renfermer dans le cercle commode des redites et des lieux communs; apporter à la Faculté quelque chose de nouveau fut une condition de rigueur. Au début de la carrière universitaire, si souvent fermée aux recherches de la science pure, l'usage plaça ainsi pour le professeur l'obligation de se livrer au moins une fois à l'examen approfondi d'une question importante. L'approbation de M. Le Clerc, la recommandation dont il accompagnait son rapport au ministre fut la porte de toute vie consacrée à l'enseignement élevé. M. Cousin, à qui M. Le Clerc laissait en général la direction des thèses philosophiques, établit la même règle pour les études qui relevaient de

lui. Ainsi se forma cette remarquable collection de monographies, qui ont renouvelé chez nous l'histoire littéraire et philosophique. Tout v figure, l'antiquité dans ce qu'elle a de moins connu, le moyen âge, vers lequel le savant doven se plaisait particulièrement à conduire les jeunes travailleurs, l'Orient même dans une certaine mesure, les littératures modernes enfin pour leurs questions les plus délicates. La part de M. Le Clerc en ces travaux était très-grande : il indiquait le sujet, fournissait les renseignements sur les sources, revoyait et corrigeait les essais des candidats. Le jour de la soutenance était une vraie fête de l'esprit. Dans une chétive salle d'entre-sol, que la ténacité de M. Le Clerc aux anciens usages ne permit jamais de changer, se groupait autour d'une table toute la noble Sorbonne d'alors, MM. Cousin, Villemain, Fauriel, Saint-Marc Girardin, Guigniaut, Patin, Damiron, Ozanam, Egger. La belle et souriante figure de M. Le Clerc, animée par la discussion, semblait au milieu de ce cercle illustre une apparition des temps anciens. Sa parole, tour à tour grave et enjouée, intervenait à chaque instant dans la dispute pour la soutenir, la diriger, quelquefois la passionner. Sa verve intarissable, son érudition étincelante, faisaient la suite, et, si j'ose le dire, la trame de ces belles argumentations. Il y portait un mélange singulier d'agrément et d'austérité, un tact exquis, une manière de louer et de blâmer si fine, si juste, si heureuse, que même ses sévérités les plus vives étaient respectueusement acceptées. De tels actes publics pouvaient durer six heures sans que l'on s'en fatiguât. On sortait de ces brillantes séances vivement excité aux travaux solides; c'était là pour la jeunesse studieuse la meilleure des écoles.

La fermeté de M. Le Clerc pour maintenir les droits et les libertés du corps enseignant égalait son zèle pour conserver la force des études. Dans le conseil académique de Paris, dans le conseil général de l'instruction publique, ses vues furent toujours sages et libérales. En 1848, sans toucher à la politique ni profiter en rien d'une révolution qu'il n'avait certes pas appelée, il évita l'esprit de réaction, accueillit les espérances du temps. Un jour qu'un de ses confrères à l'Institut s'exprimait sur les questions brûlantes avec beaucoup de violence : « Vous venez de prouver, cher confrère, lui dit-il, qu'on peut être : honnète sans être modéré. » Il se montra sympathique aux efforts de

quelques jeunes écrivains de l'Université qui, dans un recueil appelé la Liberté de penser, eurent le courage d'exprimer des opinions sincères avec beaucoup de franchise. M. Le Clerc fut peut-être le seul homme chez qui la révolution de 1848 ne laissa aucune trace, qui se retrouva le lendemain ce qu'il avait été la veille. La même chose était arrivée à M. Daunou, lequel sortit des prisons de la Terreur aussi confiant dans les principes qu'il l'était en 4789. Quand vint le triomphe complet de la réaction, M. Le Clerc résista de toute sa force, défendit les jeunes gens qui s'étaient compromis, et ne négligea rien pour contre-balancer les efforts systématiques que l'on fit pour détruire l'Université. Un homme de moindre autorité eût été emporté par la force des temps. M. Le Clerc ne recula pas; on le respecta, et, au milieu de l'abaissement général, la Sorbonne resta ce qu'elle avait été auparavant. S'il ne se fit pas plus de mal en ces années, c'est en grande partie à M. Le Clerc qu'on le doit. Il s'exprimait sur la nouvelle loi de l'instruction publique de la manière la plus vive; il la regardait comme devant amener la destruction des études, et il no cessa de protester que quand le mal eut été en partie réparé.

Il allait ainsi vers la vieillesse, soutenu par ses nobles études, entouré d'anciens amis, M. Hallays-Dabot, M. Viguier, et d'une jeunesse laborieuse qui cherchait à réjouir ses dernières années. Il suivait avec une sollicitude paternelle ceux qu'il avait choisis; leurs succès étaient les siens. A l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en particulier, il voulait des jeunes gens; il pensait que les académies ne doivent pas être des sénats servant de retraite aux savants émérites, et que l'Académie des Inscriptions, cumulant le double héritage de l'ancienne Académie et des bénédictins, doit l'être moins qu'aucune autre. Son autorité dans la compagnie était de premier ordre; nulle parole n'était plus écoutée que la sienne. Par son influence dans les élections, par les sujets de prix qu'il fit proposer et qui presque tous se rapportaient à ses études favorites, il laissa dans ce grand corps un souvenir qui ne s'effacera pas.

Ce qui caractérisa M. Le Clerc, ce fut la faculté de s'améliorer sans cesse. Il fut continuellement en progrès sur lui-même, ses idees s'élargissaient chaque jour. Les préjugés qu'il avait puisés dans sa première éducation contre la critique allemande s'étaient presque

effacés. Ses études approfondies sur les poëmes et les chroniques du moyen âge lui avaient fait comprendre l'essence de l'histoire populaire. Dans certaines questions, surtout dans celles qui touchent à l'authenticité des ouvrages anciens, il n'abandonna jamais tout à fait les habitudes un peu confiantes de notre vieille école; mais la bonne foi, l'amour de la vérité, l'amenèrent, en ses derniers temps, à rendre justice au génie critique de l'Allemagne et aux patientes recherches que les universités des pays germaniques ont portées dans toutes les branches du savoir. Ce fut surtout en trouvant les savants allemands si zélés pour notre vieille littérature du moyen âge, si empressés à reconnaître sa priorité, si dégagés de ces préjugés de vanité nationale qui l'avaient choqué chez les Italiens, chez les Espagnols, qu'il rendit les armes et reconnut la justesse de leurs méthodes. Cela était d'autant plus méritoire que les opinions universitaires étaient, si l'on ose ainsi dire, sa religion; les abandonner dut être pour lui le plus difficile des sacrifices : il le fit à la vérité.

Il pratiquait une tolérance absolue. Sa philosophie était celle de ses auteurs favoris, l'éclectisme de Cicéron tempéré par la réserve de Montaigne : il était sceptique, non-seulement à l'égard de la religion révélée, mais à l'égard de toute philosophie dogmatique. Il ne s'interdisait pas de sourire discrètement de l'espèce d'orthodoxie philosophique qu'il vit essaver de fonder. Dans les thèses philosophiques, il accueillait volontiers par quelque léger sarcasme les prétentions des jeunes gens à démontrer l'indémontrable; mais la sincérité touchante de M. Damiron, sa vie si pure, le frappaient de respect. Les jeunes ecclésiastiques, d'un autre côté, trouvaient chez lui la réception la plus empressée. Un moment, quand il put espérer que l'école des Carmes, sous la direction de l'abbé Cruice, renfermait un germe de bonnes études, il encouragea les efforts qui s'y faisaient. Un de ses amis les plus chers était Ozanam; il ne partageait pas ses convictions religieuses, mais il aimait son goût pour les lettres, sa chaleur de cœur, sa belle imagination. Le ferme jugement, la solide connaissance de l'antiquité et la droiture de M. Havet, qu'il choisit pour son suppléant, obtenaient de lui la même sympathie.

La vie de famille se borna pour lui au culte de sa mère. Déjà parvenu à la vieillesse, il avait pour elle la respectueuse obéissance d'un enfant. Sa bonne et fidèle nature semblait le destiner à d'autres affections et à d'autres devoirs. Sous les préoccupations de l'érndit passionné, il put dissimuler plus d'un regret; mais il eût cru trahir sa mère en contractant des liens en dehors d'elle. Pour elle il dérogea même à ses habitudes les plus chères; il quitta sa Sorbonne et acheta une maison de campagne au Plessis-Gassot, près d'Écouen. Après la mort de M<sup>me</sup> Le Clerc, il donna la maison à la commune pour servir d'école. Hélas! il avait compté sans « cette administration que l'Eu-« rope nous envie ». Pour accomplir cette donation, il eut à traverser tant d'enquêtes, de papiers de justice, de formalités, qu'il eut peine à en sortir.

Sa vie était d'une extrême sobriété, ses mœurs furent toujours d'une pureté austère. Logé sous les combles de la Sorbonne, il habitait en quelque sorte au milieu des livres, qui débordaient de toutes parts. Cette belle cour, avec ses majestueux pavillons et ses nobles portiques. ces vieux escaliers, avec leurs rampes formées de poutres massives, qu'ont foulés tant de laborieuses générations, étaient pour lui l'univers. Ennemi de tous les changements matériels, il contribua beaucoup à en écarter le marteau destructeur. Il n'allait pas dans le monde, le commerce de l'antiquité lui suffisait; ses sorties se bornaient à se promener seul dans quelque allée du Luxembourg. Il quittait le moins possible sa solitude, peuplée par les souvenirs de tous les âges et embellie par les fleurs les plus exquises de toute littérature. On respirait en montant chez lui l'étude et la gravité. Sa porte était ouverte à tous; sa figure sérieuse, qui paraissait ressuscitée d'un autre siècle, aurait bientôt écarté l'importun et l'oisif. Au premier coup d'œil, il pouvait sembler sévère; mais quiconque aimait l'étude le trouvait bientôt plein d'aménité, de bonhomie et de finesse.

Il fut le dernier des sages à l'ancienne manière, et plaise au ciel que ceux qui souriront de tant de simplicité nous fassent une France comme celle de ces pédants d'autrefois! Son désintéressement allait jusqu'aux attentions les plus délicates. Il ne mettait pas de bornes à sa charité. Outre la somme considérable qu'il remettait chaque année au curé de Saint-Étienne-du-Mont, sa domestique avait ordre de ne refuser aucun mendiant. Plusieurs pauvres honteux du quartier vivaient de ses aumônes. Ses amis furent plus d'une fois chargés par

lui de porter à des misères cachées des secours dont l'origine devait toujours rester inconnue.

Son patriotisme était profond; il n'entrait pas dans les divisions des partis. Tout gouvernement devenait à ses yeux légitime dès qu'il faisait le bien. Un jour qu'on parlait devant lui des serments de fidélité: «Ah! quand donc, dit-il, aurons-nous aussi un gouver-« nement qui nous soit fidèle? » Son bonheur était de contribuer à la gloire de la France. Sous le vieillard de soixante-dix ans, on sentait encore l'enfant reconnaissant pour la société qui l'avait élevé, lui avait donné des titres de noblesse et une tradition à continuer.

Les premières atteintes de la vieillesse vinrent pour M. Le Clerc vers 1857. Une attaque de diplopie inspira dès lors à ses amis certaines inquiétudes. Ouelques parties de son grand discours sur le xive siècle n'étaient encore qu'ébauchées. Il craignit un moment de ne pouvoir le terminer, et prit des mesures avec le plus jeune de ses confrères pour que, s'il venait à mourir, l'ouvrage fût achevé et publié dans l'esprit qui avait présidé à sa rédaction. Le discours parut au commencement de 1863. Ce fut pour M. Le Clerc un moment de vive satisfaction. Il eut même encore le temps de revoir ce grand ouvrage et d'en faire une édition séparée, hors de la collection de l'Académie. Le travail de cette révision le fatigua beaucoup; il n'y survécut que deux mois. Le vendredi, 27 octobre 1865, M. Le Clerc assista pour la dernière fois à la commission de l'Histoire littéraire; il lut sa notice sur Guillaume de Nangis. Quelques jours après, il fut frappé chez son libraire d'un coup subit, dont l'extrême gravité ne tarda pas à être reconnue. Il garda néanmoins presque toute sa conscience, exprima le désir que M. Hauréau lui succédât dans la commission de l'Histoire littéraire comme membre et comme éditeur, et fit prier M. le ministre de l'instruction publique de venir recevoir de lui quelques indications et quelques papiers qu'il jugeait utiles pour le bien de l'enseignement public. Il expira le 12 novembre 1865, âgé de soixante-seize ans.

L'amitié et la reconnaissance dictèrent ses dernières volontés. Il légua toute sa fortune à l'associé et au continuateur de celui à qui il devait son éducation. La suite montra qu'il avait bien placé ses sympa-

2 vol. in-8, chez Mich. Lévy. thies. M. Hallays-Dabot fit don à la bibliothèque de la Sorbonne de la bibliothèque de son savant ami. Grâce aux sages mesures prises par notre confrère M. Léon Renier, bibliothécaire de l'Université, cette précieuse collection aura son catalogue distinct et restera ainsi un trésor pour l'histoire littéraire. Par une décision de M. le ministre de l'instruction publique, l'appartement de l'illustre doyen a été rattaché au local de la même bibliothèque, sous le nom de Salles Victor Le Clerc. L'image de notre savant confrère, déjà placée au milieu des jeunes gens laborieux qui fréquentent ce lieu d'étude, présidera à leurs travaux et sera pour eux un encouragement à bien faire. Tous n'obtiendront pas les récompenses de cette vie heureuse et honorée; mais, quand on s'est voué aux travaux de l'esprit avec l'amour pur de la vérité, on se console facilement de n'avoir pas d'autre récompense.

E. R.



# TABLE

DES LIVRES CITÉS DANS LE TOME XXVE DE L'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE.

# A

Acra eruditorum (Lipsie) ab ann. 1682 ad ann. 1731, 50 vol. in-4. = Actaerudit.Lip-Nova Acta, 1732-1776, 43 vol. in-4. — Supplementa, 1692-1734, 10 vol. in-4. - Nova Supplementa, 1735-1757, 8 vol. in-4. - Indices, 6 vol. En tout 117 vol. in-4. Voir Bollandus. Acta sanct, Archives de l'Empire. Inventaires et documents publiés par ordre de l'Em-Act. du parl, de pereur. Actes du parlement de Paris, par E. Boutaric. Première série, de 1154 à 1328. Paris, 1863-1868, 2 vol. in-4. La Vie et les miracles des saints de la Bretagne Armorique, etc., etc., par Alb. Le Grand, Albert Le Grand. Nantes, 1637, in-4. — Le même livre, augm. par Saints de la Bret. G. Autret. Rennes, 1659 et 1680, in-4. Leandri Alberti libri VI de Viris illustribus ordinis Prædicatorum. Bononiæ, Alberti (I.,), de Vir. illustr. ord. 1517, in-fol. Præd. Alberti Magni Opera omnia, cura Petri Jammy edita. Lugduni, 1651, Alb. Magn. Oper. 21 vol. in-fol. Marci Antonii Alegri, Casenatensis, Paradisus carmelitici decoris cum Alegr., Parad. carmel, dec. Apologia pro Joanne, XLIV patriarcha Hierosolymitano. Lyon, 1639, in-folio. Alexand. (N.), Natalis Alexandri Historia veteris et novi Testamenti ecclesiastica. Parisiis, Hist, eccl. 1699, 8 vol. in-fol. Determinatio F. Joannis Parisiensis, Prædicatoris, de modo existendi cor-Allix, Præf. hist. de dogm. poris Christi in sacramento altaris alio quam sit ille quem tenet ecclesia, etc., etc., cum Præfatione historica de dogmate transsubstantiationis a Petro Allix. Londini, 1686, in-8. Bibliotheca dominicana, sive Catalogus scriptorum ordinis Prædicatorum, Altamora Bi blioth. dominic. auctore Ambrosio de Altamura. Romæ, 1677, in-fol. Petri de Alva et Astorga Nodus indissolubilis de conceptu mentis et Alva, Lunic, nodimbia. conceptu ventris. Bruxellis, 1661, in-8. Alva Sol verit Petri de Alva et Astorga Sol veritatis... pro Maria in suo conceptionis ortu sancta. Matriti, 1660, in-fol. Voir Martène. Ampliss. coll.

- Anselme, Hist. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de Fiance, par le P. Anselme de Sainte-Marie (de Guillours), continuée par Dufourni, augmentée par les PP. Ange et Simplicien. Paris, 1726-1733, 9 vol.in-fol.
- Antoinede Sienne, Biblioth. fr. Prædic. Chronicon fratrum ordinis Prædicatorum et Bibliotheca ejusdem ordinis, vivorum inter illos doctrina insignium nomina complectens. Parisiis, 1585, 2 part. in-8.
- Aquar. Sext. u- Statuta vetera et nova, constitutiones et consuetudines almæ Aquarum niv. stat.

  Sextiarum universitatis. Aquis Sextiis, 1666 et 1676, in-4.
- Arch. des miss.

  Archives des missions scientifiques et littéraires. Choix de rapports et instructions, publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique.

  Paris, 1850-1867, 10 vol. in-8.
  - Argentré (d'). Voir Duplessis d'Argentré.
- Aristoper..edit. Aristotelis Stagiritæ omnia quæ extant Opera, nunc primum selectis translationibus collatisque cum græcis emendatissimis exemplaribus, margineis scholiis illustrata et in novum ordinem digesta, etc., etc. Venctiis, apud Juntas, 1550-1552, 11 tomes, 6 vol. in-fol,
- Aristotel.Opera, Aristotelis Opera, grace et latine, ed. Guillelmo Duvallio. Lutetiæ Paried. Duval. siorum, 1620, 2 vol. in-fol.
  - Ars chirurgica. Guidonis Cauliaci, medici celeberrimi, lucubrationes chirurgicæ. Bruni præterea, Theodorici, Rolandi, Lanfranci et Bersapaliæ Chirurgiæ. Venetiis, 1546, in-fol.
- Art de vérif. les L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et d'autres anciens monuments, par des religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur; 3° édit. Paris, 1783-1792, 3 vol. in-fol.
- Astesanus, Sum Summa Astesani, ex ordine Minorum theologi, de Casibus conscientiæ.

  Venetiis, 1478, 2 vol. in-fol.
- Auct. de Script. Auberti Miræi Auctarium de scriptoribus ecclesiasticis; dans Fabricius, eccl. Bibliotheca ecclesiastica. Voir Fabricius.
- Augustin (S.), de S. Aurelii Augustini Opera, emendata studio monachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1679-1700, 11 tom. en 8 vol. in-fol. Altera editio benedict. Parisiis, 1836-1839, 11 vol. in-8.

## B

- Baillet.Hist. des Histoire des démêlez du pape Boniface VIII avec Philippe le Bel, roi de demêl. France, par Adrien Baillet. Paris, 1718, in-12.
- Bale, Script. Briscriptorum illustrium majoris Britannia.... Catalogus, a Japheto usque ad
  ann. 1557, ex Beroso, Gennadio, Beda.... auct. Joanne Baleo. Gippeswici in Anglia, 1548, in 4. Basileæ, 1559, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
  - Baluze, Capitul. Capitularia regum Francorum; additæ sunt Marculfi monachi et aliorum formulæ veteres et notæ doctissimorum virorum; Stephanus Baluzius in unum collegit. Nova edit., auctior, curante Petro de Chiniac. Parisiis, 1780, 2 vol. in-fol.
  - Baluze, Miscell. Stephani Baluzii Miscellanea, hoc est Collectio veterum monumentorum quae hactenus latuerunt in variis codicibus ac bibliothecis. Parisiis, 1678-1715, 7 vol. in-8. Lucæ, ed. Joan.-Dom. Mansi, 1761-1764, 4 vol. in-fol.

Vitæ paparum avenionensium, hoc est Historia pontificum romanor, qui in Gallia sederunt ab ann. MCCCV usque ad ann. MCCCXCIV: Stephanus 1 ar. aven. Baluzius magnam partem nunc primum edidit, reliquam emendavit, notas

adjecit. Parisiis, 1693, 2 vol. in-4. Bibliotheca Leopoldina Laurentiana, sive Catalogus mss. qui jussu Petri Leopoldi in Laurentianam translati sunt, auctore A.-M. Bandini. Flo-

rentiæ, 1791-1793, 3 vol. in-fol. Dictionnaire des anonymes et pseudonymes, par Barbier. Paris, 1800-1827, 4 vol. in-8.

Opus aureze et inexplicabilis bonitatis et continentiæ, Conformitatum scilicet vitæ beati Francisci ad vitam D. N. Jesu Christi... editum ab illuminato sacrarum litterarum interprete consummatissimo fratre Bartholomæo de Pisis. Mediolani, 1510, in-fol. — 2º édit., Mediolani, 1513, in-fol.

Bartoli a Saxoferrato omnia quæ exstant Opera, Jacobi Anelli de Bottis et Petri Mangrellæ adnotationibus illustrata, cum compendio aureo propositionum quas Bartolus in operibus suis reliquit alphabetica serie disposito a Luciano Bassano. Venetiis, 1590-1615, 7 vol. in-fol.

La Crusca provenzale, ovvero le voci, frasi e maniere di dire che la lingua toscana ha preso della provenzale, opera di don Antonio Bastero. Roma, 1724, in-fol.

Dictionnaire historique et critique de P. Bayle. Amsterdam, 1720 ou 1740, 4 vol. in-fol.

Beiträge zur ältern Literatur oder Merkwürdigkeiten der öffentlichen Bibliothek zu Gotha, par Jacobs et Ukert. Leipzig, 1835-1843, 3 vol. in-8.

Roberti Bellarmini, cardinalis, Liber de scriptoribus ecclesiasticis. Lugduni, 1613, in-8. — Bruxellis, 1719, in-8.

Bern. Gordonii opus Lilium medicinæ inscriptum, de morborum prope omnium curatione, septem particulis distributum, una cum aliquot aliis ejus libellis. Lugduni, 1559, in-12.

La Practique de maistre Bernard de Gordon. Lyon, 1495, in-fol.

Vita R. P. Joannis Duns Scoti, ex probatissimis auctoribus diligentissime Berti, Vita Scoti. collecta, a R. P. F. Paulino Berti, Lucense, sacræ theol. lectore, et priore Ord. Eremit. 8. Augustini (sans lieu ni date).

Bibliotheca belgica manuscripta, sive Elenchus universalis codicum manuscriptorum in celebrioribus Belgii cœnobiis, ecclesiis ... adhuc latentium. Collegit Antonius Sanderus. Insulis, 1641, 1644, 2 part. in-4.

Voy. Biographia britannica.

Bibliotheca carmelitana, notis criticis et dissertationibus illustrata (auct. Cosma de Villiers a S. Stephano, carmelita prov. Turoniæ). Aurelianis, 1752, 2 vol. in-fol.

Bibliotheca coloniensis, in qua vitæ et libri typo vulgati et mss. recensentur omnium archidiœceseos coloniensis indigenarum et incolarum scriptorum, auct. Josepho Hartzheim. Coloniæ Agrippinæ, 1747, in-fol.

Ecclesiastes thomisticus, seu Bibliotheca concionatoria, ex operibus sancti Thomæ Aquinatis collecta et in promptuarium, seu alphabetum theologicum, morale et politicum, serie alphabetica digesta et coordinata a Joanne Benedicto Perazzo, Augustæ Vindeliciorum, 1740, 2 vol. in-fol.

Baluze, Vitaera-

Ponding, Catal. mes. Laurent.

Pulaer, Inc-Coun. des Anon.

Barthol, Pisan .. Centerna's France

Parthole . Sup.

Pastero, Crusca

Payle, Dictionn.

Beitrage zur alt.

Fellermin, de

Beinard de Gordon, Lilium.

Fildoth. In Billioth, carme-

Patherly role .

Bablioth, con-

# TABLE

Eiblioth. roy. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale des ducs de Bourgogne, des ducs de Bour-précèdé de l'inventaire, par J. Marchal. Bruxelles, 1842, 3 part. in-fol.

Biograph. brit. Biographia britannica, or the Lives of the most eminent persons who have flourished in Great Britain and Ireland, from the earliest ages down to the present times. London, 1747-1766, 7 vol. in-fol. — Nouv. édition, publiée par A. Kippis, London, 1778-1793, t. I-IV, in-fol.

Biograph.génér. Nouvelle Biographie universelle, t. 1-X. A partir du t. XI, Nouvelle Biographie générale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le D' Hœfer. Paris, 1852-1866, 46 vol. in-8.

Biogr. univers.

Biographie universelle, ancienne et moderne, par une société de gens de lettres. Paris, Michaud, 1811-1828, 52 vol. in-8. — Supplément, 1832-1847, vol. LIII-LXXXI.

Elanchard, Catalogue de tous les conseillers, par François Blanchard. Paris, 1647, in-fol.

Bolland., Acta Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, etc., cura Joannis Bollandi et aliorum. Antuerpiæ, Tangarloæ, Bruxellis, 1643-1858, 56 vol. in-fol.

Nouv. édit., Paris, s. d., in-fol., en cours de publication.

Bouche, Hist. Histoire de Provence, par Honoré Bouche. Aix, 1664, 2 vol. in-fol.

de Prov.
Bouchel (L.)
Decr. eccl. gall.

Decretorum ecclesiæ gallicanæ ex conciliis ejusdem œcumenicis, statutis synodalibus, patriarchicis, provincialibus ac diœcesanis, regiis constitutionibus, etc., etc., libri VIII, Laurentii Bochelli, Crespeiensis Valesii, opera. Parisiis, 1609, 1621, in-fol.

Eouchet, Annal. Les Annales d'Aquitaine, faits et gestes en sommaire des rois de France et d'Angleterre, et des pays de Naples et de Milan, avec les antiquités de Poitiers, par Jean Bouchet. Poitiers, 1525, in-fol. — Nouv. édit. augmentée par Abraham Mounin. Poitiers, 1644, in-fol.

Rourquelot, Histoire de Provins, par Félix Bourquelot, avocat, etc. Provins et Paris. 1839, 2 vol. in-8.

Rozius, de Sign. Th. Bozii (Thomas Dubois) de signis ecclesiæ Dei. Romæ, 1591, in-8.

cccl. Braun (J.), Das Minoritenkloster und das neue Museum zu Köln, von D. J. M. J. Minoritenkl. Braun. Cologne, 1862, in-8.

Brév. de Paris, Breviarium Parisiense, G. de Vintimille auctoritate editum. Parisiis, 1736, 1736.

Brodeau, Cout. Coutume de la prévosté de Paris, commentée par Julien Brodeau. Paris, de Paris. 1669, 2 vol. in-fol.

Brucker, Hist. Historia critica philosophiæ, auctore Jacobo Bruckero. Lipsiæ, 1766, erit. phil. 1767, 6 vol. in-4.

Brunet, Man.du Manuel du libraire et de l'amateur de livres, par Jacques-Charles Brunet; 5° édit., entièrement refondue et augmentée d'un tiers par l'auteur. Paris, F.-Didot, 1860-1865, 6 vol. in-8.

Bull., Hist. uni- Voir Du Boulay.

vers. Par.
Bulleti. arch. du
com. des arts.

Bulletin archéologique, publié par le comité historique des arts et monuments. Paris, 1840-1847, 4 vol. in-8.

Bullet, du bi- Bulletin du bibliophile, recueil périodique en plusieurs séries. Paris, blioph.

Techener, in-8.

Trophées sacrés et profanes du duché du Brabant, par F. Christ. Butkens, avec le supplément. La Haye, 1724-1726, i vol. in-fol.

Bothers for a da Brebant

Vies des pères, des martyrs et des principaux saints, trad. de l'anglais d'Alban Butler par l'abbé Godescard; nouv. édit., Lille, 1834, 20 vol.

I dat. V. . . .

Bzovii Aunales ecclesiastici ab anno 1198 usque ad annum 1572. Colonia 128. Anno Agrippinæ, 1616-1641; Romæ, 1672, 9 vol. in-fol.

C

J. Capreoli, ord. Prædicatorum, Commentaria in IV libr. Sententiarum, seu libri IV Defensionum theologiæ Thomæ aquinatis. Venetiis, 1484, in-fol.

Voir Du Cange.

Collection des Cartulaires de France. Cartulaire de l'église de Notre-Dame de Paris, publié par Guérard. Paris, 1850, 4 vol. in-4.

Carpentier, Sup I'm. al Good Cartul, de N

Catalogus manuscriptorum bibliothecæ regiæ Parisiensis (studio Aniceti Mellot). Parisiis, 1739-1744, 4 vol. in-fol. — Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque du Roi (par Sallier, Boudot, Capperonnier). Paris, 1739-1750, 6 vol. in-fol.

Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecæ Paulinæ Lipsiensis, edente Joach. Fellero. Lipsiæ, 1686, in-12.

Con. cod. Bat. bibl. Paulinæ

Catalogus cod. mss. qui in collegiis aulisque oxoniensibus hodie adservantur. Confecit Henricus O. Coxe. Oxonii, 1862, 2 part. in-4.

Cital, celeman Oyon.

Catalogue des livres rares de la bibliothèque du duc de La Vallière, première partie, par G. de Bure. Paris, 1783, 3 vol. in-8.

Calde La Vol

Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque communale d'Amiens, par J. Garnier. Amiens, 1843, in-8.

Cityles piss 1 1

Voir Laude.

Cart .. des miss d Inno Catal, des miss. de Carpentras.

Catalogue descriptif et raisonne des manuscrits de la bibliothèque de Carpentras, par G.-G.-A. Lambert. Carpentras, 1862, 3 vol. in-4. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Chartres (par Mich.

Cital des gres de Chartres.

Chasles). Chartres, 1840, in-8. Voir Catal. gén. des mss. de France, t. III.

Catal, des mss. d. S. Omer

Voir Catal. gén. des mss. de France.

Catal, des mss. al Luciti.

Voir Catal. général des mss. de France.

U.t.I. des miss C'al. des mos

Catalogue des manuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothèque impériale. Paris, 1866, in-4.

total dure l J. ( 11.

Catalogue des livres de la bibliothèque des ci-devant soi disant jésuites du collège de Clermont. Paris, 1764, in-8.

( t, c) -ti La ter Estatue

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des departements. Paris, 1849-1862, t. I-III, in-4.

casel like mig-Let. Nos

Librorum impressorum qui in Museo britannico adservantur eatalogus. Londini, 1813-1819, 7 vol. in-8.

## TABLE

- Catal. libr. mss. Catalogi librorum manuscriptorum Angliæ et Hiberniæ, Oxoniæ, e theatro sheldoniano, 1607, 2 vol. in-fol.
- Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum. London, Brit. Mus. 1837-1847, 8 vol. in-8.
- Catalogue of the Harleian manuscripts in the British Museum, with inleian man. dexes of persons, places and matters. London, 1808-1812, 4 vol. in-fol.
- Catal.of the mss. A Catalogue of the manuscripts preserved in the library of the university of Cambridge, edited for the syndics of the university press. Cambridge, 1856, in-8.
- Catéchisme de Instructions générales en forme de catéchisme, imprimées par ordre de Ch.Joach. Colbert, évêque de Montpellier, à l'usage des anciens et nouveaux catholiques de son diocèse. Paris, 1728, 3 vol. in-12.
- Cave, Scriptor. Scriptorum ecclesiasticorum Historia litteraria a C. N. usque ad sæculum xıv, eccl. hist. auctore Guillelmo Cave. Genevæ, 1705, 2 vol. in-fol. Oxoniæ, 1740, 1743, 2 vol. in-fol.
- Cavelli (H.) Vita F. Joannis Duns Scoti, ordinis Minorum, doctoris subtilis,.... in primum et secundum Sententiarum Quæstiones subtilissimæ, nune noviter recognitæ..... per P. F. Hugonem Cavellum, Hibernum Dunensem.... Accesserunt per eumdem vita Scoti, Apologia pro ipso contra P. Abrah. Bzovium, et appendix ad q. 1 dist. 3 lib. III, quæ posita in fine ejusdem libri III de Immaculata conceptione. Antucrpiæ, 1620, 2 vol. in-fol.
- Chacon, Vitæ Vitæ et res gestæ pontificum romanorum et S. R. E. cardinalium, Alphonsi Ciaconii, ord. Prædicatorum et aliorum opera descriptæ, ab Augustino Oldoino recognitæ. Romæ, 1677, 6 vol. in-fol.
- Champollion-Figeac, Lettres de gleterre, tirées des archives de Londres, etc., etc., publiées par Champollion-Figeac. Paris, 1839-1847, 2 vol. in-4.
- Chans.(la) d'Antioche. La Chanson d'Antioche, composée au commencement du x11° siècle par le pèlerin Richard, renouvelée par Graindor de Douay; publice par P. Paris, Paris, Techener, 1848, 1 vol. in-12.
- Charondas, Grand Coustum. Le grand Coustumier de France, contenant tout le droit françois et practique judiciaire, par Louis Charondas Le Caron. Paris, 1598, in-4.
- Chevalier (Le) Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg. Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, poëme historique, publié pour la première fois par le baron de Reiffenberg. Bruxelles, t. I, 1846; t. II, 1848, t. III, publication achevée par M. A. Borgner, 1854: 2º partie, 1859, 3 vol. in-4.
- Choppin, de Sa- Renati Choppini de sacra Politia forensi libri tres. Parisiis, 1621, cra Pol.
- Choppin, Mo. Renati Choppini Monasticon, seu de Jure cœnobitarum libri II. Parisiis, nast.
- Christin, Dis-Christin (Charles-Gabriel-Frédéric). Dissertation sur l'établissement de l'abbaye de Saint-Claude, ses chroniques, ses légendes, ses chartes, ses usurpations et sur les droits des habitants de cette terre. Neufchâtel, 1772, in-8.
  - Christine. Le Livre des faits et des bonnes mœurs du sage roi Charles V, par Christine de Pisan; édit. de J.-A.-C. Buchon. Paris, 1843, in-8.

Chroniques des ducs de Normandie, par Benoist, trouvère du xue siècle, Chron, des dues publices par Francisque Michel. Paris, 1836-1844, 3 vol. in-4. de Youm. Voir Antoine de Sienne. Chron. fr. ord. The Chronicle of the monast. of Abingdon, ed. by J. Orch. Halliwell. Chion, of the Reading, 1844, in-4. mon, of Abingdon. Voir Chacon. Ciaconinis OEuvres complètes de Cicéron, traduites en français, avec le texte en re-Cic., de D.s.

gard, édit. publiée par Jos.-Victor Le Clerc. Paris, 1821-1825, 30 vol. in-8. - Seconde édition. Paris, 1823-1827, 35 t., 36 vol. gr. in-18.

Lectura domini Cini de Pistorio, legum doctoris eximii, super aureo volumine Codicis, cum additionibus suis ubique loco congruo solerti cura fideliter repositis. Papiæ, 1483, in-fol.

Jodoci Clichtovii Elucidatorium ecclesiasticum, ad officium eccles, pertinentia plenius exponens. Parisiis, 1558, in-fol.

Voir Lebeuf. Codices manuscripti bibliothecæ regiæ Taurinensis Athenæi.... Recensuerunt Josephus Pasinus, Ant. Rivautella et Fr. Berta. Taurini, 1749, in-fol. reg. Taurin.

Voir Guill. de Nangiaco. Histoire du pays et duché de Nivernois, par Guy Coquille, sieur de Romenay. Paris, 1612, in-4.

Voir Bibliotheca Carmelitana.

Contumier général, avec notes de Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau, Jean-Marie Ricard, Charles Du Molin, François Ragueau, etc., etc., par Charles de Bourdot de Richebourg. Paris, 1724, 8 tom. en 4 vol. in-fol.

Voir Brodeau.

Voir Catalogus cod. man. Oxon.

Istoria della volgar poesia, di Giovanni-Mar. Crescimbeni. Roma, 1698, in-4. — Venezia, 1730, 1731, 7 vol. in-4. Dans le tome II, Vite de' poeti provenzali, trad. du français de J. Nostradamus et augm. de notes.

Histoire de l'université de Paris, depuis son origine jus ju en l'année 1600, par M. Crévier, professeur émérite de rhétorique au collège de Beauvais, 1 Univ. de Paus. Paris, 1761, 7 vol. in-12.

Cino, Lect. sun. aur. vol. Cod.

Cliethoue (J. , Elucid, eccl.

Cocheris

Cod. mss., hibl.

Contin. de Nan-Coquille (G.) ,

Hist, du Niv. Cosme de Vii-

liers, Bibl. carm. Contum. gener.

Contum. not.

Coxe.

Crescimbeni . Storia della volg. poes.

Crévier, Hist. de

D

Spicilegium, sive Collectio veterum scriptorum, cura Lucæ Dacheri. Pari-Dacheri, Spicil. siis, 1655-1677, 13 vol. in-4.— Parisiis, 1723, 3 vol. in-fol.

Speculum carmelitanum, sive Historia Eliani ordinis FF, beata Virginis Daniel a Virg. Mariæ de Monte Carmelo, per Danielem a Virgine Maria. Antuerpiæ, Mar. 1680, 4 vol. in-fol.

La Divina Commedia di Dante Alighieri. Roma, 1815-1817, 4 volumes Dante, Lagar in-4.

Decret. Gratiani. Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum, Gregorii XIII, jussu editum; ad calcem reperiuntur canones pænitentiales, etc., etc., et canones sanctorum apostolorum, per Clementem a Petro apostolo Romæ ordinatum episcopum in unum congesti; Gregorio Holoandro interprete. Venetiis, 1583, in-8.

Déf. des droits La Défense des droits de l'université de Paris. Paris, 1656, in-4.

del Univ.
Descartes, Mé O'Euvres de Descartes, publiées par Victor Cousin. Paris, 1824-1826, diat.
11 vol. in-8. Les Méditations sont dans le premier volume.

Desmolets, Mé- Continuation des Mémoires de littérature et d'histoire (par le P. Desmolets moires de littér. et l'abbé Goujet). Paris, 1726-1749, 11 vol. in-12.

Dibdim, Bibliotheca Spenceriana, with supplement and index. London, 1814-1823, Spenc. 5 vol. in-8.

Typographical antiquities, or the History of printing in England, Scotland and Ireland... begun by Jos. Ames, augmented by Will. Herbert, and now greatly enlarged by Thomas Frognall Dibdin. London, 1810-1819, t. I-IV.

Diez, Poes, des Die Poesie der Troubadours, von Friederich Diez. Zwickau, 1827, in-8. troub.

— Trad. fr. par Ferd. de Roisin. Lille, 1845, in-8.

Diog. Laert., Diogenis Laertii de clarorum philosoph. vitis libri X. Recensuit C. Gabr. Cobet. Accedunt Olympiodori, Ammonii, etc., etc., Vitæ Platonis, Aristotelis, etc., etc., Ant. Westermanno, et Marini Vita Procli J. F. Boissonadio edentibus. Parisiis, 1850, in-8.

Diplovataccio, Excerpta codicis Diplovataccii, apud Sarti, t. 1, part. 2, de Claris archiap. Sarti. gymnasii Bononiensis professoribus. Voyez Sarti.

Draud, Bibboth. Georgii Draudii Bibliotheca classica. Francofurti, 1611 et 1625, in-fol.

Dieux du Ra-Dieux du Ra-Bibliothèque historique et critique du Poitou, par Dreux du Radier. Paris, dec. Edbl. du Poi-1754, 5 vol. in-12.

Dubois, Hist. Historia ecclesiæ parisiensis, auctore Gerardo Dubois. Paris, 1690, 1710, eccl. Par. 2 vol. in-fol.

Du Boulay, de De Patronis quatuor nationum Universitatis parisiensis, auctore Cæsare Patronis. Egassio Bullæo. Parisiis, 1662, in-8.

Du Boulay, Hist. Historia Universitatis parisiensis, auctore Cæsare Egassio Bulæo. Parisiis, univers. par. 1665-1673, 6 vol. in-fol.

Du Breuil, Ant. Le Théâtre des antiquitez de Paris, où est traicté de la fondation des églide Par. ses, etc., etc., par Jacques Du Breuil. Paris, 1612 ou 1639, in-4.

Du Cange, Gloss. Caroli Dufresne Du Cange Glossarium ad scriptores media et infima latinitatis. Parisiis, 1733-1736, 6 vol. in-fol. — Supplementum, auctore D. F. Carpentier. Parisiis, 1766, 4 vol. in-fol. — Utriusque Glossarii edit. nova, cum additamentis. Parisiis, 1840-1850, 7 vol. in-4.

Du Chesne (A.), Histoire généalogique de la maison de Chastillon, etc., par André Du Hist. de la mais. Chesne. Paris, 1621, in-fol.

Du Chesne (A.), Historiæ Francorum scriptores coætanei, ab ipsius gentis origine ad reg. Script. rer. franc.

Philippi IV, dicti Pulchri, tempora, opera et studio Andreæ et post patrem Francisci Du Chesne. Lutetiæ Parisior., 1836-1649, 5 vol. in-fol.

Du Chesne (F.), Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de France, depuis Clovis I jusqu'en 1677, avec les armes, blazons et généalogies, par François Du Chesne. Paris, 1680, in-fol.

Histoire des cardinaux français de naissance, par François Du Chesne. Paris, 1660, 1666, 2 vol. in-fol.

Du Chesne F., Carl manç.

De Usu et authoritate juris civilis Romanorum per dominia principum christianorum libri II, authore Arthuro Duck, Londini, 1689, in-12.

Duck, le t'en et

Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, par L. Ellies Du Pin, x11° et x17° siècle. — Ou sous le titre suivant: Histoire des controverses et des matières ecclésiastiques. Paris, 1686-1704, 58 vol. in-8, et 19 vol. in-4, édition de Hollande.

Du far Ethes Editoth, cecl

Collectio judiciorum de novis erroribus. Paris, 1725, 1733, 1736, 3 vol. in-fol.

gentre, Coll. judic.

Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel, roi de France (par Vigor et Du Puy). Paris, 1655, in-fol,

, Di Pay, D.fte-

Speculum juris Guillelmi Duranti, cui, præter solitas Joan. Andreæ, Baldi et aliorum additiones, accessere Alexandri de Nevo ad unumquemque titulum lucubrationes. Augustæ Taurinorum, 1578, 4 part. in-fol.

Durant , species

Voir Du Tillet, Rec. du rang des gr.

Du Tillet, 1-b. de l'égl. ...l. Du Tillet, Rec.

Recueil des rois de France, leur couronne et maison..., ensemble le rang des grands de France et d'Angleterre, etc., etc., et des Mémoires sur les priviléges de l'Église gallicane, par Jean du Tillet. Paris, 1607, in-4.

Da Verdier.

Voir La Croix du Maine.

E

Summa sancti Thomæ suo auctori vindicata, a Jac. Echard. Parisiis, 1708, in-8.

Februal, Somme S. Thomas

Georg.-Jos. Eggs Purpura docta, seu Vitæ, legationes et res gestæ cardinalium qui doctrina et scriptis inclaruere. Monachii, 1714, 3 vol. in-fol.

— Supplementum Purpuræ doctæ. Augustæ Vindeliciorum. 1729, in-fol.

Tees Purp doc-

Specimens of early english metrical Romances, to which is prefixed an historical introduction of the rise and progress of romantic composition in France and England, by George Ellis; a new edit. by J. O. Halliwell. London, 1848, in-8.

Fils, Lat. or glish metr, r pr

Dictionnaire geographique, historique et politique des Gaules et de la France, par l'abbé Expilly. Paris, 1762-1770, 6 vol. in-fol.

Expuly, Dat

Catalogus testium veritatis locupletissimus, omnium orthodoxæ matris Ecclesiæ doetorum, extantium et non extantium, publicatorum et in bibliothecis latentium, etc., etc., seriem completens, Guilielmo Eysengrein de Nemeto spirensi auctore. Dilingæ, 1565, in-4.

Tysel\_te.b, ( )

- Philippus Faber, J. Duns Scoti philosophia naturalis ex quatuor libris Sententiarum et Quodlibetis collecta, in theoremata distributa, et contra adversarios omnes, tam veteres quam recentiores, impugnationibus et defensionibus illustrata ac dilucidata. Venetiis, 1602, in-4.
- Fabrice Biblioth. Joannis Alberti Fabricii Bibliotheca ecclesiastica, in qua continentur de scriptoribus ecclesiasticis libri plurimorum. Hamburgi, 1718, in-fol.
- Fabric, Bibliothe. Joannis Alberti Fabricii Bibliotheca græca, variorum curis emendatior atque auctior, curante Gottlieb-Christophoro Harles. Hamburgi, 1790-1811, 12 vol. in-4.
- Fabric, Biblioth.

  Jo. Alberti Fabricii Bibliotheca latina mediae et infimæ ætatis, cum supplemento Christiani Schættgenii et notis J.-Dominici Mansi. Patavii, 1754, 6 vol. in-4.
- pabrie., Col. Codex apocryphus Novi Testamenti, collectus, castigatus et illustratus a Joann. Alberto Fabricio. Hamburgi, 1719-1743, 3 parties en 2 volumes in-8.
- Fauriel, Poésie Histoire de la poésie provençale, cours fait à la Faculté des lettres de Paris, par Fauriel, Paris, 1846, 3 vol. in-8.
- Histoire de la ville de Paris, avec les preuves, par dom Michel Félibien et de Paris.

  dom Lobineau. Paris, 1725, 5 vol. in-fol.
- Ferchi (Matth.),
  Apologia pro Joanne Duns Scoto, doctore subtili, libri tres, in Joannem
  Apologia pro J. D.
  Scoto in Abrah.
  Brox.
  Brox.
  Brox.
  Brox.
  Apologia pro Joanne Duns Scoto, doctore subtili, libri tres, in Joannem
  Fridericum Matenesium, in Abrahamum Bzovium Polonum, in Paulum
  Jovium Novocomensem, authore Matthæo Ferchio Veglense, Min. con.
  Bononie, 1620, in-8.
- Ferchi (Matth.), Correptio scotica, Joannis Duns Scoti, doctoris subtilis, gesta, vitam, et mortem explicans Abrahamo Bzovio Polono theol. doct., ordinis Prædicatorum, authore Mattheo Ferchio Veglense, Min. conv. s. Theol. doct. et in provincia S. Bonavent. ministro provinciali. Camberii, 1620, in-8. [Traité reproduit aussi daus l'Apologia, dont il forme le second livre.]
- Ferchi (Math.). Vita B. Joannis Dunsii Scoti franciscani, doctoris subtilis, authore Matthæo Vita J. D. Scoti. Ferchio Veglense, Min. con. Bononiæ, 1622, in-16.
- Fichard Jean.). Joannis Fichardi Vitæ recentiorum jurisconsultorum. Paduæ, 1565, vit. jurisc. in-4.
- Hist. Histoire ecclésiastique, par Claude Fleury. Paris, 1691-1737, 39 vol in-4, ou 1758-1761, 40 vol. in-12, y compris la continuation, par le P. Barre, de l'Oratoire, et les 4 vol. de tables.
- Fontana, Thea- Fontana (Vincent. Maria), Sacrum theatrum dominicanum. Romæ, 1666, irum domin.
- Foppens, Bibl. Jos.-F. Foppens Bibliotheca belgica, sive virorum in Belgio scriptis illusbelg trium Catalogus. Bruxellis, 1739, 2 vol. in-4.
- Forster, Hist. Valentini Forsteri de Historia juris romani libri III. Aureliæ Allobrog um, pur, en. 1609, in-8; Helmæstadii, 1610, in-8.
- Frizon, Gallia Gallia purpurata, qua tum summorum pontificum tum omnium Gallia purp.

cardinalium res præclare gestæ continentur, abanno 998 ad 1629, studio Petri Frizon, Parisiis, 1638, in-fol.

G

| Gallia christiana (nova), opera Dionysii Sammarthani et aliorum Benedictinorum. Parisiis, 1715-1785, 13 vol. in-fol. Tom. XIV et XV, necnon tomi XVI duos fasciculos condidit atque edidit B. Hauréau. Parisiis, 1856-1868, in-fol.                                                                                    | Gill, christiana<br>nov.           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Germaniæ historicorum illustrium tomi duo, opera et studio Christiani<br>Urstisii, basiliensis. Francofurti ad Mænum, 1670, 2 tom. en 1 vol.<br>in-fol.                                                                                                                                                                | Gerra, hist, ill                   |
| Bibliotheca universalis, sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, auct. Conrado Gesnero. Tiguri, 1545, in-fol.                                                                                                                                                                                                | Gesner (C. , Li-<br>blioth,        |
| Archangeli Gianii Annales sacri ordinis fratrum Servorum beatæ Mariæ<br>Virginis. Florentiæ, 1618, 1622, 2 vol. in-fol.                                                                                                                                                                                                | Gianii (A.), An-                   |
| Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Bourges, texte et dessins, par M. le baron de Girardot. Nantes et Paris, 1859, gr. in-4.                                                                                                                                                                                | Graidot, Cat.<br>des mss. de Bour- |
| Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, par Ch. Giraud. Paris, 1846, 2 vol. in-8.                                                                                                                                                                                                                         | Guaud, Ess, sur<br>le dr. fr.      |
| Deutsche Dichtung in Mittelalter, von Karl Gödeke. Hanover, 1854, in-8.                                                                                                                                                                                                                                                | Godeke, Deut<br>sche Dicht.        |
| Francisci Godwini de Præsulibus Angliæ commentarius, omnium episco-<br>porum necnon cardinalium ejusdem gentis nomina, tempora, seriem at-<br>que actiones exhibens, cum additionibus Gul. Richardson. Cantabrigiæ,<br>1743, in-fol.                                                                                   | Godwin, de Præ-<br>sul, Angl.      |
| Monarchia sancti Romani imperii, studio atque opera Melchioris Goldasti.<br>Hanoviæ, Francofordiæ, 1612-1614, 3 vol. in-fol.                                                                                                                                                                                           | Coldast, Mon.                      |
| Les Grandes Chroniques de France, selon qu'elles sont conservées en l'église de Saint-Denys en France, publiées par M. Paulin Paris. Paris. 1836-1838; in-fol., ou 6 vol. in-12.                                                                                                                                       | Gr. Chron. de<br>France.           |
| Guillelmi de Nangiaco Chronicon ab O. C. ad annum Christi 1300 et ultra ab aliis scriptoribus productum, in tomo XX Scriptorum de rebus gallicis, cum ejusdem Guillelmi libris de vitis S. Ludovici et Philippi Audacis, latine et gallice. — Nouvelle édit. de la Chronique, par H. Geraud. Paris, 1843, 2 vol. in-8. | Guill, de Nang.                    |
| Sacræ paginæ professoris eximii magistri Guillelmi Vorrillong, ord. Minorum, opus super IV libros Sententiarum. Lugduni, 1489, in-4.                                                                                                                                                                                   | long, in Seut.                     |

Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis la fondation de la monarchie jusqu'au x111º siècle, avec une introduction, des des Memsupplém., des notices et des notes (trad. franç.), publiée par M. Gui-

zot. Paris, 1823-1835, 30 vol. in-8.

LVIII

- H. de Hervord., Codex membranaceus quo continetur Henrici de Hervordia, ord. Predicatorum, Catena aurea de quolibet ente : in hoc volumine supersunt tantum partes nona et decima. Bibliothèque impériale, Mss. lat., num.
  - Hænel, Catal. Catalogi librorum manuscriptorum, qui in bibliothecis Galliæ, Helvetiæ, Belgii.., asservantur, nunc primum editi a Gustavo Hænel. Lipsiæ, 1830, in-4.
- Hagen (H. van Deutsche Liederdichter des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunder).

  derts... mit Geschichte des Leben der Dichter und ihre Werke... von Frid, Heinrich van der Hagen, Leipzig, 1836-1856, 5 vol. in-8.
- Hain, Repertor.
  Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum 1500 typis expressi ordine alphabetico recensentur opera Ludovici Hain. Stuttgartiæ, 1826-1838, 2 tom. en 4 vol. in-8.
- Hanauer, Extr. Les Annales et la Chronique des dominicains de Colmar, publiées par MM. Gérard et Liblin. Etude critique, par M. l'abbé Hanauer. Strasbourg, 1862, in-8.
- Hardouin, Con- Conciliorum collectio regia maxima, edita a Joanne Harduino, Parisiis, cil. 1715, 12 vol. in-fol.
- Hartzheim, Concilia Germaniæ, quorum collectionem Joannes-Fridericus S'channat primum cœpit, Josephus Hartzheim continuavit et prælo dedit, P. Herman. Scholl evolvit, auxit, cum indicibus digestis ab Amando Ant. Jos. Hesselmanu. Coloniæ Agrippinæ, 1769-1790, 11 vol. in-fol.
- Hartzheim. Voy. Bibliotheca coloniensis.
- Haupt (Moriz), Zeitschrift für deutsches Alterthum, herausgegeben von Moriz Haupt. Zeitschrift. Leipzig, 1841–1848, 6 vol. in-8.
- Hauréau, de la De la Philosophie scolastique, par B. Hauréau. Paris, 1850, 2 volumes in-8.
- Hayton, Lyttle The Little Khronycle of th'orient parties, copilad by... frere Hayton... Lonkronycle. don, Rich. Pinson, sans date, in-fol.
- Héméré, de A- De Academia parisiensi, qualis primo fuit in insula, et episcoporum scolis liber, auctore Cl. Hemereo. Lutetiæ, 1637, in-4.
- De Script, eccl. Henricus Gandavensis, de Scriptoribus ecclesiasticis, in Bibliotheca ecclesiastic Joannis Alberti Fabricii. Hamburgi, 1718, in-fol.
- Real-Encyklopedie für protestantische Theologie und Kirche... herausgegeben von Herzog. Stuttgard und Hamburg, 1854-1863, in-8.
  - Hist. des Crois. Recueil des Historiens des Croisades, publié par les soins de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, tome I. Paris, 1844, in-fol.
- Historiens des Voir Recueil des Historiens de la France.
- Gael. Historia diplomatica Friderici Secundi, sive Constitutiones, privilegia, manfreder, H. data, instrumenta quæ supersunt istius imperatoris et filiorum ejus : col-

legit, ad fidem chartarum et codicum recensuit J.-L.-A. Huillard-Bré-holles. Parisiis, 1853-1859, 5 vol. in-1, avec une introduction en volume.

Histoire littéraire de la France, par des religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur (dom Rivet, dom Clémencet, dom Clément, etc., etc.), continuée par des membres de l'Institut (MM. Brial, Ginguené, Pastoret, Daunou, Amaury Duval, Petit-Radel, Emeric David, Fauriel, Lajard, P. Paris, V. Le Clerc, Littré, Renan, Hauréau). Paris, 1733-1868, in-4. C'est l'ouvrage dont nous publions le XXV° tome.

Hist litt, de la France,

Voir Du Boulay.

Histoire de la Chimie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque, par le docteur Ferd. Hæfer. Paris, 1842, 1843, 2 vol. in-8.

Hist umv par. Hofer, Hist, de

R. P. F. Michaelis Hoyeri, ord. F. F. cremitarum S. Augustini..., Oratio encomiastica de sanctitate vitæ et divina sapientia venerabilis J. Duns Scoti, doctoris mariani et subtilis. Duaci, 1640, in-8.

Hoyeri, Orat encom. de J. Duns Scoto.

Recherches sur la vie, les ouvrages et les doctrines de Henri de Gand. Gand, 1838, in-8.

Huet, Rech. sur H. de Gand.

Syntagma Dissertationum quas olim auctor Th. Hyde separatim edidit; accedunt nonnulla ejusdem opuscula hactenus inedita, necnon de ejusdem vita scriptisque prolegomena, ex recensione Gr. Scharp. Oxonii, 1767, 2 vol. in-4.

Hyde (Th.), as

I

Histoire ecclésiastique d'Abbeville, par Fr. Ignace-Joseph de Jésus-Maria, carme déchaussé (Jacques Sanson). Paris, 1646, in-4.

Ignace de Jes Mar., Hist, ecclés. d'Abbev.

L'Histoire généalogique des comtes de Ponthieu et maieurs d'Abbeville, par le même. Paris, 1657, in-fol.

Ignace de Jes. Mar., Histoire des comtes de Pouth.

J

Ludovici Jacobi a sancto Carolo Bibliotheca carmelitana manuscripta.

Bibliotheca Umbriæ, sive de scriptoribus Umbriæ, auct. Jacobillo. Fulginiæ, 1658, in-4.

Jacob, Biblioth, carm, Jacobillus, Bibl, Umbrae

Recherches sur Paris, par Jaillot. Paris, 1775, 5 vol. in-8.

Jaillot.

S. Eusebii Hieronymi stridonensis Opera, ad vetustissimos cod. necnon ad editiones veteres emendata, studio et labore monachorum ord. S. Benedicti (D. Ant. Pouget et D. J. Martianay). Parisiis, 1693-1706, 5 vol. in-fol.

Jérôme (S.), Epist.

Histoire de saint Louis, par Joinville, édit. de Capperonnier. Paris, 1761, Jonal in-fol.

Joinville, add

# TABLE

- Joan. a S. Ant., Bibliotheca universa Franciscana, sive alumnorum trium ordinum S. P. N. Francisci qui... scripto aliquid consignarunt Encyclopedia, concinnata a fratre Joanne a S. Antonio. Matriti, 1732-1733, 3 vol. in-fol.
- Joan. de Turrecremata, de Verit. concept.

  Tractatus de veritate conceptionis beatissimæ Virginis, pro facienda relatione coram patribus concilii basileensis, compilatus per R. P. Fr. Joannem de Turrecremata. Romæ, 1547, in-4.
- Jourdain (A.). Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d'Aristote, par Amable Jourdain. Paris, 1819, in-8. Seconde édit. publiée par Charles Jourdain, 1843, in-8.
- Jourdain (Ch.), Index chronologicus chartarum pertinentium ad historiam Universitatis
  parisiensis, ab ejus originibus ad finem xvi sæculi, adjectis insuper pluribus instrumentis, studio et cura Car. Jourdain. Parisiis, 1862,
  in-fol.
- Jovius (P.), Elog. Pauli Jovii, novocomensis, episcopi nucerini, Elogia virorum litteris illustrium, quotquot vel nostra vel avorum memoria vixere. Basileæ, 1577, in-8.
- Justinianus (F.), Fabiani Justiniani Index universalis alphabeticus, materias in omni facultate pertractatas earumque scriptores et locos designans, cum appendice et elencho auctorum qui in sancta Biblia scripserunt. Romæ, 1612, in-fol.

### K

- Klimrath, Mémoire sur les monuments inédits de l'histoire du droit français au moire sur les mon. moyen âge, par Henri Klimrath. Paris, 1835, in-8.
- Konig, Bibliothe Ribliothe a vetus et nova, in qua Hebræorum, Chaldæorum. Syrorum, Arabum... theologorum, jurisconsultorum, medicorum, philosophorum... patria, ætas, nomina, libri, usque ad annum 1678 ordine alphabetico recensentur a Georgio Matthia Königio. Altdorfii, 1678, in-fol.

Koran. Voir Maracci.

#### 1.

- L'Abrécé royal de l'Alliance chronologique de l'histoire sacrée et profane, chron.

  par le R. P. Philippe Labbe. Paris, 1664, 2 vol. in-4.
  - Labbe, Concil. Sacrosancta Concilia, edita studio Philippi Labbe et Gabrielis Cossart, cum duobus apparatibus. Lutetiæ Parisiorum, 1671-1673, 18 vol. in-fol.
- Labbe, Nova Bi-Nova Bi-Nova Bibliotheca mss. librorum, opera et studio Philippi Labbe. Parisiis, 1657, 2 vol. in-fol.
- Labbe, Script. Phil. Labbe de Scriptoribus ecclesiasticis quos attigit Rob. Bellarminus philologica et historica dissertatio. Parisiis, 1660, 2 vol. in-8.
- Labbe, Thesaur. Philippi Labbe Thesaurus epitaphiorum veterum ac recentiorum, etc. Epitaph. Parisiis, 1666, in-8.

Bibliothèque françoise de La Croix du Maine et de Du Verdier de Vau-La Cross Li privas (nouvelle édition, donnée par Rigoley de Juvigny). Paris, 1779, fianc, Maine, Tabhoth. 1773, 6 vol. in-4. Clypeus Fontebraldensis ordinis, in quo antiquitates ordinis referuntur, La Manferme, auctore Joanne de La Mainferme. Parisiis, Salmurii, 1684, 1688, 1692, 3 vol. in-8. Petri Lambecii Commentariorum de augusta bibliotheca casarea vindobonensi libri VIII. Vindobonæ, 1665-1679, 8 vol. in-fol. mest le bisho h. Les Antiquités, histoires et choses plus remarquables de la ville d'Amiens, par Adrien de La Morlière. Paris, 1642, in-fol. Les Abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monas-La Plane (H.de), Abb. de S.-Bert. tère, par M. Henri de Laplane. Saint-Omer, 1854, 2 vol. in-8. Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands La Rue, Essais et anglo-normands, par l'abbé Gervais de La Rue. Caen, 1834, 3 vol. in-8. Dictionnaire bibliographique choisi du xve siècle, par M. de La Serna San-La Serna Sant., tander. Bruxelles, 1805, 3 vol. in-8. Uber die Entstehung und ælteste Bearbeitung der libri Feudorum, von Ernst-Lispanes, Uber die Ensi, der Lib. Adolph Laspeyres. Berlin, 1830, in-8. Catalogue méthodique, descriptif et analytique des manuscrits de la biblio-Lande, Cat. des thèque publique de Bruges, par P.-J. Laude. Bruges, 1850, in-8. mss, de Bruges. Dissertations sur l'histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Paris, par Lebenf, Dissert. l'abbé Lebeuf. Paris, 1739, 3 vol. in-12. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf. Paris, Lebeuf, Hist, du dioc de Paris. 1754-1758, 15 vol. in-12. — Nouvelle édit, annotée et continuée jusqu'à nos jours, par Hipp. Cocheris. Paris, 1863-1867, t. I-III. Mémoire concernant l'histoire ecclésiastique et civile d'Auxerre, par l'abbé felicit, Mem.

Lebeuf, Paris, 1753, 2 vol. in-4.

OEuvres de C. Le Bret, contenant son Traité de la Souveraineté du roi, ses décisions sur le domaine, sur les mariages, sur les testaments, sur les matières ecclésiastiques et criminelles, etc., etc. Paris, 1689, in-fol.

Le Bret, Tr. de

Cameracum christianum, ou Histoire ecclésiastique du diocèse de Cambrai, extraite du Gallia Christiana et d'autres ouvrages, avec des additions considérables, par A.-J.-G. Le Glay. Paris et Lille (1849), in-4.

Le Glev, Camer.

Codex juris gentium diplomaticus, quem ex manuscriptis codicibus edidit G. G. L. (Godefridus Guillelmus Leibnitius). Hannoveræ, 1693, in-fol. Joh. Henr. Leichii de origine et incrementis typographiæ Lipsiensis. Lipsiæ,

Lebratz, Coi

1740, in-4. Commentarii de Scriptoribus britannicis, auctore Joanne Lelando londinate,

Leach ussientie.

ed. Ant. Hall. Oxonii, 1709, 2 vol. in-8.

Leland, Con rest de Scripter

Bibliotheca sacra in binos syllabos digesta, cura Jacobi Le Long, parisiensis, 1723, 2 vol. in-fol.

1 . ton., Bd1.

Voyez Auctarium.

M. Martini Lipenii Bibliotheca realis philosophica. Francofurti ad Mœnum, 1682, in-fol.

1 Marc. Lipenius, Bal.,

Li livres de jostice et de plet, publié pour la première fois d'après le ma-

- nuscrit unique de la Bibliothèque nationale, par Rapetti, avec un glossaire des mots hors d'usage par P. Chabaille. Paris, 1850, in-4.
- Live d) rec- Liber rectoris, sive Liber privilegiorum et statutorum Universitatis Pariteur. siensis. Musei Britannici codex manuscript., num. 17,304.
- Lobaneau, Hist. Histoire générale de Bretagne, par dom Guy Alexis Lobineau. Paris, 1707, de Bret. 2 vol. in-fol.
- Lohmeau, Hist.

  des S. de Bret.

  Histoire des saints de la province de Bretagne et des personnes qui se sont distinguées par une éminente piété, par Guy-Alexis Lobineau. Rennes, 1723, 2 vol, in-fol.
- L'OEuvre (de) Vie de saint Yves, écrite sur le procès-verbal de sa canonisation, par Jean de L'OEuvre, prieur de Saint-Yves. Paris, 1697, in-12.
- Loisel, Dial.

  Pasquier, on Dialogue des advocats du parlement de Paris, par Antoine
  Loisel, imprimé dans les Lettres sur la profession d'avocat et Bibliothèque choisie des livres de droit, par Camus, augmentée par Dupin.
  Paris, 1818, 2 vol. in-8. Nouvelle édit., avec une introd. et des notes
  par Dupin, Paris, 1844, in-16.
- Loisel, Institute. Institutes coutumières de Loisel, avec des notes d'Eusèbe de Laurière. Paroutum.

  ris, 1758, 2 vol. in-12. Nouvelle édit. par MM. Dupin (aîné) et Edouard Laboulaye. Paris, 1846, 2 vol. in-16.
- Loisel, Op.

  Divers Opuscules tirez des Mémoires de M. Antoine Loisel, auxquels sont joints quelques ouvrages de MM. Bapt. Du Mesnil et P. Pithou; le tout recueilli par Cl. Joly. Paris, 1652, in-4.

# M

- Magnes. (Hug.), Apologia apologiae pro Joanne Duns Scoto, doctore subtili, per fratrem Apol. apol. Hugonem Magnesium. Parisiis, 1623, in-8.
- Major (J.), Hist. Historia majoris Britanniæ, tam Angliæ quam Scotiæ, per Joannem Majorem, nomine quidem Scotum. Paris, 1521, in-4.
- Major (J.), Ma- Magnum speculum exemplorum ex plus quam gentium auctoribus variisgnum spec. que historiis excerptum; edid. J. Daurotius. Duaci, 1624, in-4.
- Mallet, Hist. des Histoire des saints, papes, cardinaux, patriarches, etc., etc., et autres hommes illustres qui furent supérieurs ou religieux du couvent de Saint-Jacques, à Paris, par Antoine Mallet. Paris, 1634, 2 vol. in-8.
- Malvenda (T.), Annales sacri ordinis Prædicatorum, auctore Thoma Malvenda. Neapoli, Annal. ord. Præd. 1627, in-fol.
- Mannert, de Tabula itineraria Peutingeriana, primum edita a Franc. Christoph. de Scheyb, 1753, denuo cum codice Vindobon. collata, emendata et nova Conradi Mannerti introductione instructa. Lipsiæ, 1824, in-fol.
- Mausi, Suppl. Sanctorum conciliorum et decretorum Collectio nova, seu Collectionis conciliorum supplementum, ed. J.-Domin. Mansi. Lucæ, 1748-1752, 6 vol. in-fol.
  - Manuel du libr. Voir Brunet.
- Maracci, Refut. Alcorani textus universus, ex correctioribus Arabum exemplaribus descriptus, ac ex arabico idiomate in latinum translatus, appositis unicuique

capiti notis atque refutatione, stud. Ludovici Maracci. Padone, 1698, in-folio.

Le Livre de Marco Polo, citoyen de Venise, rédigé en français par Rusticien de Pise, publié d'après trois manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris, par M. G. Pauthier. Paris, 1865, in-8.

Mate-Pol Tellvit de .

Dictionnaire historique ou Mémoires critiques et littéraires, par Prosper Marchaud. La Haye, 1758, 1759, 2 vol. in-fol.

Marchand P. esper , Diet, Last,

Metropolis Remensis historia, auctore Guillelmo Marlot. Insulis, 1666, t. 1; Remis, 1679, t. II, in-fol. — Histoire de la ville, cité et université de Reims, par dom Guillaume Marlot. Reims, 1843-1847, 5 vol. in-4.

Warlot, Metrojs. Remens.

Bibliotheca Cluniacensis, in qua SS. patrum abb. Clun. vitæ, miracula, scripta, statuta, privilegia, etc. Collegerunt Martinus Marrier et Andreas Quercetanus. Parisiis, 1614, in-fol.

Mariner, Bib., Clun.

Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio, studio Edmundi Martène et Ursini Durand. Parisiis, 1724-1733, 9 vol. in-fol.

Martene, Anpliss, coll.

Thesaurus anecdotorum novus, complecteus epistolas, diplomata, etc., studio Edmundi Martène et Ursini Durand. Parisiis, 1717, 5 vol. in-fol.

Martene, Thesanecd.

Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur (Martène et Durand). Paris, 1717, 1724, 2 vol. in-4.

Wartese, Vov. litt.

Martyrologium franciscanum, cura R. P. Arturi a Monasterio. Parisiis, 1653, in fol.

Martyr, fr.

Histoire et Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Paris, 1717-1808, 50 vol. in-4. — Nouvelle série, 1815-1868, 23 vol. in-4.

Mim. de l'Av.dem. des Inscript.

Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie. Caen et Paris, 1895 et années suiv., in-4.

Mono de a Se des antiq, de Normandie.

Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du Comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes. Archéologie, 1861-1867. Paris, Imprimerie impériale, in-8.

Mém. lus à la 8 ab.

Dictionnaire étymologique de la langue française, par Ménage. Paris, 1750, 2 vol. in-fol.

Menger, Det.

Menagiana, ou les bons mots et remarques critiques, historiques, morales et d'érudition de Ménage, recueillis par ses amis. Paris, 1729, 4 vol.

Menagiana.

Histoire civile et consulaire de la ville de Lyon, justifiée par chartes, titres, chroniques, manuscrits, etc., etc., par le P. Claude-François Menestrier, jésuite. Lyon, 1696, in-fol.

Metastree, H

Le Castoiement, ou Instructiond'un père à son fils, publié par Barbazan.
Nouvelle édition, augmentée et revue, par M. Méon. Paris, Warée,

Mion, Castoie-

1808, in-8.

Commentarii, sive Annales rerum flandricarum, libri XVII, auct. Jacobo Meyero. Antucrpiæ, 1561, in-fol.

Histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, publiée d'après les manuscrits par Francisque Michel. Paris, 1840, in-8.

- ... (Fr.),

Antiquités nationales ou recueil de monuments, par Aubin-Louis Millin. Paris, 1700-an VIII, 5 vol. in-4.

Millin , A

Millot, Hist, litt. Histoire littéraire des troubadours, par La Curne de Sainte-Palaye et l'abbé Millot. Paris, 1774, 3 vol. in-12.

Minciotti, Catal. Catalogo dei codici manoscritti esistenti nella biblioteca di Sant' Antonio dei mas, di S. Ant. di Padova, compilato dal P. M. Luigi Minciotti. Padova, 1842, in-8.

Mitheilungen Mitheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, herausgegeben unter der Leitung des Freih, von Czernig, etc. Vienne, 1856 et années suiv. in-4.

Molineus (Car.), Caroli Molinei Commentarii in parisienses totius Galliae supremi parlamenti Cont. de Paris, Consuetudines ad novam consuetudinem relati, opera Dionysii Gothofredi. Coloniæ Allobrogum, 1613, in-fol.

Mon. angl. Monasticon anglicanum, a History of the abbies and other monasteries, hospitals, frieries, and cathedral and collegiate churches, with their dependencies, in England and Wales, etc., etc., originally published in latin by William Dugdale, enriched... by John Caley, sir Henry Ellis and the rev. Bulkeley Bandinel. London, 1846, 8 vol. in-fol.

Moniteur. Gazette nationale, ou Moniteur universel, commencé le 24 novembre 1789, et continué sans interruption jusqu'à ce jour, in-fol.

Monthaucon, Bi-Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, studio Bernardi de bhoth. bdd. Montfaucon. Parisiis, 1739, 2 vol. in-fol.

Montfaucon, Diarium italicum, sive Monumentorum veterum, bibliothecarum, museorum ital.

rum, etc., etc., notitiæ singulares in itinerario italico collectæ, a R. P.

D. Bernardo de Montfaucon. Parisiis, 1702, in-4.

Monum. Germ. Monumenta Germania: historica; edidit Georgius Henricus Pertz. Hannoveræ, 1826-1863, vol. I-XVIII, in-fol.

Morne, Morne Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne par dom P.-Hyacinthe Morice et dom L.-Charles Taillandier; avec les preuves. Paris, 1742-1756, 5, vol. in-fol.

Mosheim (Laure. Jo. Laurentii a Mosheim de Beghardis et Beguinabus commentarius. Lipa. de Begh. siae, 1790, in-8.

Muratori, 1er. Rerum italicarum scriptores, a Ludov. Anton. Muratorio collecti. Medioital. script. lani, 1723-1751, 25 tom., 28 vol. in-fol.

### N

- Nic. Spec., for Micolai Specialis libri VIII rerum sicularum, in quibus continetur Hissient.

  toria bellorum inter reges Siciliæ et Aragoniæ gestorum ab anno 1282 ad annum 1337. Imprimé dans Marca Hispanica Petri de Marca, col. 598-754. Parisiis, 1688, in-fol.
  - Notice des mss. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi et autres bibliothèques, publiés par l'Académie des Inscriptions. Paris, 1787-1865, 21 vol. in-4.

0

Odor. Raynaldi. C.ESARIS Baronii Annales ecclesiastici a C. N. ad annum 1198, cum Odor. Raynaldi continuatione, etc., etc. Lucæ, 1738-1757, 38 vol. in-fol.

Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, publiés par Beugnot. Paris, 1839-1848, 3 tom. en 4 vol. in-4.

Olim, édit. Beugnot.

Ordonnances des rois de la troisième race, recueillies par Laurière, Bréquigny, Pastoret, Pardessus. Paris, 1723-1847, 21 vol. in-fol.— Table chronologique des ordonnances par Pardessus. Paris, 1847, in-fol.

Ordonn, des rois de Fr.

Bibliotheca augustiniana historica, critica et chronologica. Collegit Joannes-Felix Ossinger. Ingolstadii et Augustæ Vindeliciorum, 1768, in-fol.

Ossinger, Bibl.

Casimiri Oudini Commentarius de Scriptoribus ecclesiæ antiquis. Francofurti et Lipsiæ, 1722, 3 vol. in-fol.

Oudin (Casim.) Script, eccl.

P

Guini Panciroli de claris legum interpretibus libri IV. Venetiis, 1637, in-4. Lipsiæ, 1721, in-4.

Panciroli, de Clar. leg. interpr.

Annales typographici ab artis origine ad ann. 1536; post Maittairii, Denisii aliorumque curas emendati et aucti opera Georgii Wolfgangi Panzer. Norimbergæ, 1793-1803, 11 vol. in-4.

Panzer, Annal. typ.

Histoire générale de Provence, par J.-P. Papon, de l'Oratoire. Paris, 1777-1786, 4 vol. in-4.

Papon, Histoire gén, de Prov.

Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, par Paulin Paris. Paris, 1836-1848, vol. I-VII, in-8.

Paris (P.), Mss. fr.

Le Romancero françois. Histoire de quelques anciens trouvères et choix de leurs chansons. Le tout nouvellement recueilli par M. Paulin Paris. Paris, 1833, in-12.

Paris (P.), Romancero français.

Recherches de la France, par Estienne Pasquier. Paris, 1643, in-fol. et tome I de ses OEuvres; Amsterdam (Trévoux), 1723, 2 volumes in-fol.

Pasquier, Rech. de la France.

De l'Etat civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules, depuis les temps celtiques jusqu'à la rédaction des coutumes, par Claude-Joseph Perreciot. En Suisse, 1784-1786, 2 vol. in-4. Paris, 1845, 3 vol. in-8.

Perreciot , Etat civil,

Le Rime di Petrarca, col comento di G. Biagioli. Parigi, 1821, 2 volumes in-8.

Pétrarque, Trionfo d'amore.

Philippi Bergomensis supplementum chronicorum. Venetiis, 1483, in-fol.; 1581, in-4; 1583, in-fol.

Philippus Berg., Chron.

Joannis Pici Mirandulæ Opera. Bononiæ, 1496, in-fol. Argentorati, 1584, in-fol.

Pic.Mirand.(J.), Quast.

Delle Vite degli uomini illustri dell'ordine di San Domenico, da Gian-Michele Pio. Bologna e Pavia, 1607 e 1613, 2 part. in-fol.

Pio, delle Vite.

Joannis Pitsei de illustribus Angliæ scriptoribus, in t. I Relationum historicarum de rebus anglicis. Parisiis, 1619, in-4.

Pits, Scriptor.

Vincentii Placcii Theatrum anonymorum et pseudonymorum. Hamburgi, 1708, in-fol.

Placeurs V. 5. Theatr, ononym.

TOME XXV.

# TABLE

Possevin, Appar. Antonii Possevini Apparatus sacer, cum appendicibus. Coloniæ, 1608, sac. 2 vol. in-fol.

Ptolom. Luc. ap. Voyez Muratori.

# Q

Quétif et Ech., Scriptores ordinis Prædicatorum recensiti notisque historicis et criticis il-Script. ord. Prædic. lustrati. Inchoavit Jacobus Quétif, absolvit Jacobus Echard. Lutetiæ Parisiorum, 1719, 1721, 2 vol. in-fol.

# R

Rabelais, OEuv. OEuvres de Rabelais, avec des remarques historiques et critiques (par Le Duchat). Paris, 1732, 5 vol. in-8. — Amsterdam, 1741, 3 vol. in-4. — Paris, 1823, 9 vol. in-8.

Abrégé de l'histoire ecclésiastique, contenant les événements considérables de chaque siècle, avec des réflexions (par l'abbé Bonaventure Racine). Utrecht, 1748-1756, 14 vol. in-12; Cologne (Paris), 1752-1762, 15 vol. in-12. Nouvelle édit., augmentée (par L.-E. Rondet). Cologne, 1762-1766, 13 vol. in-4.

Rainer. Pisan. Rainerii de Pisis, ordinis Prædicatorum, Summa theologiæ, seu Pantheologia. Pantheologia. Norimbergæ, 1474, 2 part. in-fol.

Ranchin, Opusc. Francisci Ranchini, consiliarii, medici et professoris regii Opuscula memed. dica. Lugduni, 1627, in-8.

Raynaud (Th.), Theoph. Raynaudi Erotemata de malis ac bonis libris deque justa aut injusta eorum confinxione. Lugduni, 1653, in-4.

Raynouard, Choix des Poésies originales des troubadours, par Raynouard. Paris, 1816-1821, 6 vol. in-8.

Rec. des histor.

Scriptores rerum gallicarum et francicarum. Recueil des historiens des Gaules et de la France, par dom Bouquet et d'autres bénédictins; depuis le tom. XIII, par Brial; les tom. XIX et XX, par MM. Daunou et Naudet; le tome XXI par MM. Guigniaut et de Wailly; le tome XXII par MM, de Wailly et Delisle. Paris, 1738-1865, 22 vol. in-fol.

Renan, Aver- Averroës et l'Averroësme, essai historique, par Ernest Renan; sec. édit. Paris, 1860, in-8.

Rev. archéol.

Revue archéologique, ou recueil de documents et de mémoires relatifs à l'étude des monuments, à la numismatique et à la philologie de l'antiquité et du moyen âge. Paris, 1845-1868, in-8.

Roberti (J.), Joannis Roberti sanctorum quinquaginta jurisperitorum Elogia. Liége, Saurt. 50 jurisp. 1633, in-12.

Repartz, Hist. Histoire de saint Yves, patron des gens de justice, par S. Ropartz. Saintde S. Yves. Brieuc, 1856, in-8.

Rose (val.), de Valentini Rose de Aristotelis librorum origine et auctoritate commentatio.

Berolini, 1854, in-8.

Fædera, conventiones, litteræ et cujuscumque generis acta publica inter reges Angliæ et alios quosvis imperatores, reges, etc., etc., in lucem missa studio Thomæ Rymer. Hagæ Comitum, 1739-1745, 10 vol. in-fol.— Nouvelle édit., 1816 et ann. suiv.

Rymer, Feedera.

S

Monumenta historica ad provincias parmensem et placentinam pertinentia. Chronica Fr. Salimbene, parmensis, ord. Minorum, ex cod. bibliothecæ vaticanænune primum edita. Parmæ, 1857, in-4.

Salimbene, Chr.

Joseph Ximenez Samaniego. Vida del padre Joan Dunsio Escoto, doctor mariano y subtil, principe y universal maestro de la escuela franciscana, principal y maximo defensor de el soberano misterio de la immaculada concepcion de la madre de Dios, y su primacia en este misterio. Madrid, 1677, in-4.

Samaniego (J. Xim.), Vida del padre J. Dunsio Escoto.

Antonii Sanderi Chorographia sacra Brabantiæ. Bruxellis, 1659, 2 vol.

Sanders, Chorographia Brabant,

Antonii Sanderi de Scriptoribus Flandriæ libri III; de Gandavensibus eruditionis fama claris libri III; de Brugensibus eruditionis fama claris libri II. Antuerpiæ, 1624, in-4.

Sanders, de Brugens, crud, et.

De claris archigymnasii bononiensis professoribus, a sæculo xi usque ad seculum xiv (inchoavit Maurus Sartius, edidit Maurus Fattorinus).
Bononiæ, 1769, 1772, 2 part. in-fol.

archigymu, bonon, profess.

Histoire du Droit romain au moyen âge, par Savigny, traduite de l'allemand par M. Charles Guenoux. Paris, 1839, 4 tom. en 3 vol. in-8.

Savigny, Hist. du dr. romain.

Sùpplementum et castigatio ad Scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo aliisque descriptos, opus posthumum F. Jo.-Hyacinthi Sbaragliæ. Romæ, 1806, in-fol. Sbaragha, Suj dem,

Joan. Schilteri Thesaurus antiquitatum teutonicarum ecclesiasticarum, civilium, literariarum, exhibens monumenta veterum Francorum Alemannorum vernacula et latina, cum emendationibus et notis Joan.-Georg. Scherzii. Ulmæ, 1727-1728, 3 vol. in-fol.

Schilter, Thes. ant. Teuton.

Omnia Opera quæ vulgo exstant sub nomine L. A. Senecæ philosophica, declamatoria et tragica, quæ recognovit et selectis tum J. Lipsii, Gronovii, Gruteri, B. Rhenani, etc., etc., tum suis illustravit notis M. N. Bouillet. Parisiis, 1827–1832, 10 vol. in-8. Les lettres sont dans le troisième et dans le quatrième vol.

Séneque, I est.

Epitome Bibliothecæ Conradi Gesneri, per Josiam Simlerum. Tiguri, 157-4, in-fol.

Simler, Epit, biblioth, Gesn.

Nouvelle Bibliothèque historique et chronologique des principaux auteurs et interprètes du droit civil, canonique, etc., etc., par Denis Simon. Paris, 1692, 1695, 2 vol. in-12.

biblioth.

Critique de la Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques publiée par M. Ellies Du Pin. Paris, 1730, 4 vol. in-8.

Cut, or or line des aut

Bibliotheca sancta, a Fr. Sixto Senensi, ord. Prædicatorum, ex præcipuis ca-

Sixt. Som, P.Id., saucta.

# TABLE

- tholicæ ecclesiæ auctoribus collecta et in octo libros digesta. Parisiis, 1610, in-fol.; Neapoli, 1742, 2 vol. in-fol.
- Spond. (H.), An- Annalium ecclesiasticorum Cæsaris Baronii continuatio ab anno 1197 ad finem anni 1646, per Henricum Spondanum. Lugduni, 1678, 2 vol. in-fol.
- Rich, Staniburstı de Reb. in Hib. gest.

  Richardi Stanibursti, dubliniensis, de rebus in Hibernia gestis libri quatuor; accessit his libris Hibernicarumı rerum appendix, a Silvestro Giraldo Cambrensi. Antuerpiæ, 1584, in-4.
- Stat. et cout. de Statuts et coutumes du pays de Provence, avec les gloses de L. Masse, le tout réduit de latin en françois, illustré d'annotations nouvelles, etc., etc., par J. de Bomy. Aix, 1620, in-4. Les Statuts et coutumes du pays de Provence, commentés par Jacq. Morgues. Aix, 1658, in-4.
- Summonte, Hist. della città e regno di Napoli, da Gio. Ant. Summonte. Napoli, della cit. di Nap. 1675, 4 vol. in-4.
- \*\*Surius, Vit. sance De Vitis sanctorum ab Aloysio Lipomano olim conscriptis, nunc primum a Laurentio Surio, carthusiano, emendatis et auctis. Venetiis, 1581, 6 vol. in-fol.
- Swert., Athenae Fr. Swertii Athenae belgicæ, sive Nomenclator inferioris Germaniæ scripbelg. torum. Antuerpiæ, 1628, in-fol.

## T

- Taillandier, Cat. VOIR Morice.
- des év. de Bret. Taisand, Vies des jur. Les Vies des plus célèbres jurisconsultes de toutes les nations, tant anciens que modernes, par Taisand. Paris, 1737, in-4.
- Tanner, Bibl. Bibliotheca britannico-hibernica, sive de Scriptoribus qui in Anglia, Scotia, brit. hib.

  Hibernia ad sæculi xyıı initium floruerunt litterarum ordine commentarius, auct. Thoma Tannero. Londini, 1748, in-fol.
- Terrasson, Hist. Histoire de la Jurisprudence romaine, par Antoine Terrasson. Paris, 1758, in-fol.
  - Thes, anecd. Voir Martene.
- Thevet (A.), Portraits et Vies des hommes illustres, grecs, latins et payens, anciens et modernes. Paris, 1584, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
- Thierry (Aug.). Recueil des monuments [de l'histoire du tiers-état. Histoire municipale l'hist, dutiers-état. Aix d'Amiens. Paris, 1849-1856, 3 vol. in-4.
- Thou (de), Hist. Histoire de M. de Thou des choses arrivées de son temps, mise en françois par Du Ryer. Paris, 1659, 3 vol. in-fol.
- Thurot, de l'Organ. de l'enseign. De l'Organisation de l'enseignement dans l'université de Paris au moyen âge, par Charles Thurot. Paris, 1850, in-8.
- Tillemont, Vie Vie de saint Louis, roi de France, par Le Nain de Tillemont, publiée pour la Société de l'histoire de France par M. J. de Gaulle. Paris, 1847-1851, 6 vol. in-8.
- Tiraboschi, Stor. Storia della letteratura italiana del cavaliere abbate Girolamo Tiraboschi.

  Roma, 1782-1785, 12 t., 9 vol. in-4. Modena, 1787-1794, 16 vol. in-4.

Titus Livius Patavinus ad codices parisinos recensitus cum varietate lectionum et selectis commentariis, item supplementa J. Freinshemii, curante N. E. Lemaire. Parisiis, 1822-1825, 12 vol. in-8..

o- Tite-Live. te

Bibliothecæ patavinæ manuscriptæ, publicæ et privatæ, studio et opera Jacobi Philippi Tomasini. Utini, 1639, in-4.

Tomasini, Bibl. pat.

Bibliothece venete manuscripte, publice et private, quibus diversi scriptores hactenus incogniti illustrantur, auct. Jac. Philippo Tomasino. Utini, 1650, in-4.

Tomasini, Bibl. ven.

Histoire des hommes illustres de l'ordre de Saint-Dominique, par le P. Touron. Paris, 1743, 6 vol. in-4.

Touron, Homm. ill. de l'ordre de S. Dom. Trithème, Catal.

Joannis Trithemii liber de viris illustribus Germaniæ; inter ejus Opera historica. Francofurti, 1601, 2 part. in-fol.

ill. vir. Germ.

Trithème, Chr.
Husaug.

Joannis Trithemii Spanheimensis Annales Hirsaugienses, opus nunquam hactenus editum, complectens historiam Franciæ et Germaniæ, gesta imperatorum, regum, etc., etc. Typis monasterii S. Galli, 1690, 2 vol. in-fol.

Trithème, Scrip-

Joannis Trithemii liber de Scriptoribus ecclesiasticis, in Bibliotheca ecclesiastica Joannis Alberti Fabricii. Hamburgi, 1718, in-fol.

Trithème, Scriptor. eccl.

### U

UCHELLI (Ferdinandi) Italia sacra. Romæ, 1644-1662, 9 vol. in-fol. — Edit. Usecunda, cura et studio Nicolai Coleti. Venetiis, 1717-1722, 9 t., 10 vol. cra. in-fol.

Ughelli, Ital. sa-

### V

HISTOIRE générale de la province de Languedoc, avec des notes et pièces justificatives (par Claude de Vic et Joseph de Vaissète). Paris, 1730-1745, 5 vol. in-fol.

Vaissète, Hist. du Lang.

Valerii Andreæ Bibliotheca belgica. Lovanii, 1643, in-8. — Voy. aussi Foppens.

Valère André . Biblioth, bel.

Flavii Vegetii Institutorum rei militaris libri V. Parisiis, Didot, 1762, in-12. Thesaurus bio- et bibliographicus. Edidit Georg.-Ern. Waldau. Chemnicii, 1792, in-8. A la page 75 se trouve: Vita Joh. Dunsii Scoti, scripta a Matthæo Veglense, Min.con. [reproduction d'un opuscule imprimé à Padoue en 1671, et distinct de l'ouvrage intitulé: Vita B. Joannis Dunsii Scoti, authore Matthæo Ferchio Vegleuse. Min. con. Bononiæ, 1622; voir Ferchi.]

Végèce, Institut. rei mil. Vegl. (Matth.), Vita J. Dansi Sco-

Panegyricus æternæ memoriæ et famæ Joannis Duns Scoti, doctoris subtilis, dictus et dicatus ab ornatissimo viro ac domino Nicolao Vernulæo, s. theol. lectore et publico eloquentiæ professore Lovanii. Montibus, 1644, in-8.

Vernulæus (N.), Pata gara us Joan. Duns Scoti.

Hieronymii Vielmii, Veneti, ordinis Prædicatorum, de sex diebus conditi orbis liber, cui adjecti sunt ejusdem libri duo de doctrina et scriptis D. Thomæ et orationes duæ. Venetiis, 1575, in-4.

Vielmius (H.), De sex dieb.

Album de Villart de Honnecourt, architecte du xiiie siècle, manuscrit publié en fac-simile, etc., par J.-B.-A. Lassus et Alfred Darcel. Paris, 1858, in-4. — Translated and edited with many additional articles and notes, by the rev. Robert Willis. London. 1859, in-4.

Villart le Honn., Albam Vives, de Instit. Joan.-Lud. Vivis de Institutione christianæ feminæ libri III. Basileæ, 1538, fem. christ. in-8.

Volgariz, del li-Libro di giuocho di Scacchi, intitolato de' Costumi degli huomini e delli bro de' cost. offitii de' nobili. Florence, 1493, in-4.

Voltaire, OEuv. OEuvres de Voltaire, avec préfaces, avertissements, notes, etc., par M. Beuchot. Paris, 1828-1834, 70 vol. in-8. — Table alphabétique et analytique. Paris, 1840, 2 vol. in-8.

### W

Wadding, Ann.

Annales Minorum, seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, auct.

Luca Waddingo. Romæ, 1731-1745, 17 vol. in-fol. — Annales Minorum, continuati a Joanne de Luca, Veneto, J. Maria de Ancona. Romæ, 1740, 1745, 2 vol. in-fol.

Wadding, Script, Scriptores ordinis Minorum, recensuit F. Lucas Waddingus. Romæ, 1650.

ord. Min. in-fol.; Romæ, 1806, in-fol. - Voy. Sbaraglia.

Wadding, Vita Vita R. P. F. Joannis Duns Scoti, ordinis Minorum, doctoris subtilis, authore R. P. F. Luca Waddingo Hiberno... Accessit Panegyricus æternæ memoriæ et famæ Joannis Duns Scoti, doctoris subtilis, dictus et dicatus ab ornatissimo viro'ac domino Vernulæo, pnblico eloquentiæ professore Lovanii, Montibus, 1644, in-16.

Waldau, Thes. Voir Veglensis (Matthæus).

Warnkoenig, Histoire du droit français, par Henri Klimrath et L.-A. toire du dr. fr. Warnkoenig. Paris, 1843, 2 vol. in-8.

Wenrich, de De auctorum græcorum versionibus et commentariis syriacis, arabicis, Auct. græc. vers. armeniacis persicisque, auct. Wenrich. Lipsiæ, 1842, in-8.

Wharton, Appendix ad Historiam litterariam scriptorum ecclesiaspend. ad Cave.

Henrici Whartoni Appendix ad Historiam litterariam scriptorum ecclesiaspend. ad Cave.

Willot, Athen.

Athenæ orthodoxorum sodalitii franciscani, qui vel selecta eruditione, vel floridiore eloquentia vel editis scriptis SS. Dei sponsæ romanæ operam navarunt opera reverendi P. F. Henrici Willot, Leodii, 1598.

Wolf (J.), Lect. Joannis Wolfii Lectionum memorabilium et reconditarum centenarii XVI, mem. cum indice Joann.-Jac. Linsii. Lavingæ, 1600, 1608, 2 vol. in-fol. — Francofurti, 1671, 2 vol. in-fol.

Wolf (J.-C.), Joh. Christ, Wolfii Bibliotheca hebræa, seu Notifia auctorum hebræorum.

Hamburgi, 1715-1733, 4 vol. in-4.

Wood, Antiq. Historia et antiquitates universatis oxoniensis, auctore Antonio a Wood. Oxoni, 1674, 2 vol. in-fol.

### $\cdot Z$

Ziegelbauer, Historia rei litterariæ ordinis S.-Benedicti. Opus a R. P. Magnoaldo Zie-Hist. rei litter.

gelbauer ichnographice adumbratum recensuit, auxit jurisque publici fecit R. P. Oliverius Legipontius. Augustæ Vindel. et Herbipoli, 1754, 4 vol. in-fol.

Ziletti, Index li-Irorum juris. Index librorum omnium juris tam pontificii quam cæsarei, per J. B. Zilettum. Venetiis, 1563, in-4.

# **TABLE**

DES ARTICLES CONTENUS DANS CE VINGT-CINQUIÈME VOLUME.

| Notice sur M. Joseph-Victor Le Clerc, mort le 12 novembre 1865        | Pages.  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| QUATORZIÈME SIÈCLE.                                                   |         |
| Villart de Honnecourt, architecte, vers 1300                          | I=Q     |
| Jacques de Cessoles, dominicain                                       | 9-41    |
| Nicolas de Nicolaï                                                    | 41-58   |
| Durand d'Auvergne, traducteur                                         | 58-63   |
| Guillaume de Saint-Cloud, astronome                                   | 63-74   |
| Jean de Werden, franciscain, réputé l'auteur du Dormi secure          | 74-84   |
| Eudes de Sens, dit de Saint-Sauveur, jurisconsulte, 1301              | 85-93   |
| Pièrre d'Auvergne, chanoine de Notre-Dame, recteur de l'université de |         |
| Paris, mort après 1301                                                | 93-118  |
| Guillaume de Nangis, bénédictin, 1303                                 | 118-131 |
| Ives (saint), fils d'Helory, jurisconsulté                            | 133-146 |
| Guillaume Mackelelfield, dominicain, mort en décembre 1303            | 146-154 |
| Le confesseur de la reine Marguerite, 1303                            | 154-177 |
| Jean de Galles, théologien, mort vers 1303                            | 177-200 |
| Bernard d'Auvergne, dominicain, mort vers 1303                        | 201-209 |
| Simon Matifas de Buci, évêque de Paris, mort le 22 juin 1304          | 209-214 |
| Chroniques de Saint-Magloire                                          | 214-224 |
| Annales et chronique des Dominicains de Colmar, 1304                  | 225-231 |
| Chronique de l'abbaye d'Abingdon, 1304                                | 232-235 |
| Robert, abbé de Cîteaux, mort le 9 octobre 1305                       | 235-237 |
| Gobelin, carme, mort apres 1305                                       | 237-239 |
| Arnauld du Pré, dominicain, mort le 16 septembre 1306                 | 240-244 |
| Jean de Paris, dominicain, mort le 22 septembre 1306                  | 244-270 |
| Jean des Alleux, dominicain, mort le 1er octobre 1306                 | 270-280 |
| Gui de Colle di Mezzo, canoniste, mort en 1306                        | 280-283 |
| Lanfranc, chirurgien                                                  | 28,-291 |
| Gauthier de Bruges, évêque de Poitiers, mort le 21 janvier 1307       | 294-116 |

### TABLE DES ARTICLES. LXXII Berthault de Saint-Denys, théologien, mort le 1er août 1307..... Bernard de Gordon, médecin.....

317-320 321-337 Pierre de Langetost, auteur d'une chronique rimée..... 337-350 Pierre de Belleperche, jurisconsulte, mort le 17 janvier 1308... 351-380 Guillaume de Mâcon, canoniste, mort le 19 mai 1308..... 380-403 Jean Duns Scot, franciscain, mort le 8 novembre 1308..... 404-467 Pierre de Ferrières, jurisconsulte, archevêque d'Arles..... 468-479 Hayton, prince d'Arménie, historien,.... 479-507 Chansons de geste. — Introduction..... 507-510 1º Le Chevalier au Cygne..... 510-516 2º Les enfances Godefroi de Bouillon..... 517-519 3º La chanson d'Antioche..... 519-526

4º Les Chétifs.... 526-536

Pages.

5º Baudouin de Sebourg..... 537-593 6º Le Bâtard de Bouillon..... 593-618

### NOTICES SUCCINCTES SUR DIVERS ÉCRIVAINS DE L'AN 4300 A L'AN 4309.

Jean de Journi, vers 1300..... 610-623 623-625 Simon d'Afflighem..... Benoît, dit Gallus, carme.... 625-626 Le livre de Justice de Sainte-Geneviève..... 626-629 Eudes le Français, dominicain, après 1300..... 629-630 Jacques de Capy, 1302..... 630-631 Bernard de Juzic, 1303..... 631-633 Coutumes de Châtelblanc, 1303..... 634-636 Pierre, abbé d'Alet, 1303..... 636-637 Henri de Calestrie, évêque de Nantes..... 637-638 Conrad de Saint-Georges, carme..... 638-639 Brève chronique de l'abbaye de Painpont ..... 639 Anonyme, prieur de Saint-Pierre-Mont..... 639-640 Coutume de Malthay..... 640-645 Annales ou chroniques de l'abbaye de Marchiennes..... 645-646 Guillaume d'Alençon, carme, 1306..... 646 Thibauld de Faucogney, abbé de Luxeuil, 1308..... 646-647 Bertrand de Colombiers, abbé de Cluny, 1308..... 647-648 648-649 Rambert de Bologne, dominicain, 1308,..... 649-652 Additions et corrections.....

# HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE.

OUATORZIÈME SIÈCLE.

# VILLART DE HONNECOURT,

VERS 1300

ARCHITECTE.

SA VIE.

L'Histoire littéraire de la France ne saurait laisser sans une notice le seul artiste peut-être du moyen âge en France dont il reste un écrit. Cet artiste a vécu au XIIIe siècle, et il est douteux qu'il ait atteint l'an 1300. Mais des indications vagues, peu propres à éveiller l'attention, avaient empêché de reconnaître l'importance de l'unique manuscrit où sont conservés ses dessins et ses notes, publiés seulement lorsqu'il n'était plus possible de lui donner place dans les volumes réservés à ses contemporains.

Honnecourt, sa patrie, est un petit village situé entre Darcel, Paris. Cambrai et Vaucelles (département du Nord). Honnecourt, à cette époque, faisait partie du Vermandois, non du Cambresis. Villart, par conséquent, naquit en terre française, et près du pays même qui, cent ans auparavant, avait été le berceau de l'art qu'on appelle gothique. Le mouvement extraordinaire dont ces contrées avaient été le théâtre au

Album de Villart de Honnecourt, public par Lassus et 1858, 10-4.

P. Benard. Mem. lus a la XIVe SIÈCLE.

Hist, litt. de la Fr., t. XXIV, p. 692, 693, XII<sup>e</sup> siècle ne s'était pas ralenti. Le nord de la France fournissait à l'art gothique ses plus habiles maîtres, et se couvrait d'édifices qui peuvent compter entre les plus beaux ouvrages que cet art ait produits. Les grandes œuvres de Laon, de Reims, furent sans doute les écoles où Villart se forma. On ne sait rien de sa vie en dehors des indications fournies par l'écrit qu'il nous a laissé. Mais ces indications sont fort instructives, et font bien pénétrer dans la vie des artistes à cette époque décisive de l'histoire de l'architecture parmi nous.

Femil. xv.

L'éducation de Villart fut évidemment très-variée. Il toucha à tous les arts, chercha à résoudre presque tous les problèmes qui préoccupaient son siècle, et il ne semble être resté étranger à aucune des connaissances de son temps. Il savait le latin, bien qu'on ne trouve chez lui aucune trace de culture universitaire. On sent que déjà les applications positives et expérimentales sont une école bien préférable pour les esprits aux interminables argumentations des docteurs, et qu'à côté de l'insignifiante scolastique naîtra une science réelle qui remplacera par l'étude des faits les chimères de l'abstraction. La vie de Villart fut celle d'un artiste du moyen âge, agitée, mobile, toujours nomade. Il voyagea, comme il le dit lui-même, « en mult de tieres », vit les principaux ouvrages d'art de son temps, et sans doute s'entretint avec les grands artistes qui donnaient alors à l'art français dans toute l'Europe une supériorité incontestée.

Le mouvement d'esprit qui se révèle dans les feuillets que nous a laissés Villart est parfois admirable. Il est évident que ces maîtres des œuvres du moyen âge, regardés souvent comme des macons, étaient pour leur temps aussi éclairés que le sont de nos jours les architectes. Villart avait des connaissances étendues en physique, en mécanique, en mathématiques, et même en médecine et en musique. Il sait voir et étudier la nature. L'étude de la réalité est sensible dans les groupes des lutteurs (pl. xxvII), des joueurs de dés (pl. xVI), et dans plusieurs autres représentations. Il dessine aussi d'après nature divers animaux, lion, porc-épic, ours, cygne, perroquet, chien. Près du lion, Villart note expressément : «Et « bien saciés que cil lions fu contrefais al vif. » Enfin l'étude ou plutôt l'observation des monuments antiques paraît d'une manière très-remarquable dans le tombeau d'un « sarrazin, » c'est-à-dire d'un paien (pl. Lx), dans un croquis d'après un tombeau antique (pl. x), et dans un homme revêtu d'une

chlamyde (pl. LXII), qui ressemble à un personnage des comédies de Térence. Il y a encore quelques esquisses d'après des modèles byzantins. Les fautes que commet Villart en transcrivant les inscriptions grecques (AGLA pour AFIA, IOTHE pour ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ), si elles prouvent que le grec était inconnu autour de lui, montrent du moins que les

modèles grecs ne lui manquaient pas.

Villart, on le voit, prend de toutes mains. L'activité extrême, l'audace, l'esprit d'innovation qui caractérisent les artistes de son époque, ne se sentent nulle part mieux qu'ici. On dirait par moment Léonard de Vinci ou Michel-Ange, à voir cette ébullition d'idées hardies, cette fièvre d'enchérir sur les autres, cette variété naïve dans les objets de la curiosité. On se croirait à la veille d'une renaissance, et l'on était en réalité à la veille d'une décadence. Nous avons trop insisté ailleurs sur ce point pour y revenir encore ici. Disons seule- la Fr., t. XXIV. ment, pour répondre à d'injustes reproches, que nous avons toujours reconnu les germes excellents que contenait la société des artistes laïques du XIIIe siècle, et que le triste avortement de tant de généreux efforts doit retomber, non sur les artistes eux-mêmes, mais sur la décadence générale qui frappa la société française, surtout la noblesse et le

clergé, à partir de la fin du XIIIe siècle.

Les principaux voyages de Villart ont dû laisser une trace dans son album. On y trouve dessinées les églises de son pays natal, celle de N.-D. de Vaucelles, construite en 1235 et détruite au commencement du dernier siècle; la cathédrale de Cambrai, détruite en 1796, dont le chœur fut ajouté entre 1230 et 1250 aux parties romanes plus anciennes; les tours de Laon; une partie de l'église de Reims, dont la nef fut commencée en 1241 et achevée en 1257; la rosace occidentale de l'église de N.-D. de Chartres, l'église Saint-Etienne de Meaux, et la rosace de la cathédrale de Lausanne, qui fut consacrée en 1275. Il parcourut donc toute la France du Nord et de l'Est. Mais ce qui est plus remarquable, c'est qu'il fut mandé en Hongrie, sans doute par suite de sa grande réputation. Ce pays, récemment délivré des invasions tartares, cherchait à se mettre au niveau du reste de l'Europe chrétienne, et ne croyait pouvoir mieux faire qu'en appelant les artistes qui avaient la vogue. Des abbayes hongroises de l'ordre de Citeaux étaient en communauté de P. 142. prières avec nos monastères du même ordre. Villart, qui

Pl. viv.

Hist. litt, de p. 683-690.

1b., t. \ \ \ \ \ \ \ .

XIV° SIÈCLE.

Voy, note des editeurs, p. 113 et suiv.

était en rapport avec les cisterciens, dut peut-être à cette circonstance ses lointaines missions. Au verso de son dixième feuillet se trouve une madone avec l'enfant Jésus, auprès de laquelle on lit ce texte : « J'estoie mandés en la tierre « de Hongrie gant io le portrais; por co l'amai io miex. » Au quinzième feuillet, un croquis d'un pavé en mosaïque, ou briques vernies, est accompagné de ces mots : « J'estoie une « fois en Hongrie, là ù ie mes maint jor, là vi io le pavement « d'une glize de si facte maniere. »

Eitelberger, dans les Mittheilungen der k. k. Central - Comforschung und Erhaltung der Baudenkmale , IV Jahrgang: 1850.

D'ingénieuses recherches ont permis de retrouver en Hongrie même les traces du séjour de Villart. Le seul lieu de Hongrie où l'influence de l'architecture française du mission zur Er. XIIIe siècle se montre avec évidence est Kaschau. Le plan de l'église Sainte-Élisabeth à Kaschau est conforme au système du gothique français, tel qu'on le voit dans l'église Saint-Yved de Braine et dans l'église Saint-Étienne de Meaux. juin et août Villart travailla, ce semble, à cette dernière église. Il est donc tout à fait naturel de supposer que l'église de Kaschau est aussi son ouvrage. Sa part dut, au reste, se borner à l'exécution de l'église inférieure, qui est bien du XIIIº siècle, et à l'indication du plan général; car l'ensemble de la construction est du XIVe siècle, et des parties sont même plus modernes encore.

> Une des églises de France où il est le plus certain que Villart travailla, est Saint-Faron de Meaux, maintenant détruite. La planche xxvIII nous présente le chœur et les chapelles absidales de cette église. Villart y ent pour collaborateur Pierre de Corbie, son compatriote. La planche citée nous montre les deux architectes créant de compagnie et par une sorte de concours (inter se disputando) des formes nouvelles, pour résoudre un des problèmes qui paraissent avoir le

plus préoccupé les architectes de ce temps,

On a supposé aussi que Villart est l'auteur du chevet de la cathédrale de Cambrai. Il en présente le dessin et semble en le composant s'être particulièrement souvenu du chevet de N.-D. de Reims. Enfin, le chevet de Vaucelles, qu'il donne également, a une grande analogie avec le rond-point de l'église de Braine. Or, nous avons déjà remarqué que l'église de Kaschau, œuvre probable de Villart, a elle-même avec l'église de Braine beaucoup de rapports.

Tout cela est douteux; car de ce que Villart donne des dessins d'un édifice, on ne peut conclure qu'il ait pris part

à sa construction. C'est par de meilleurs raisonnements qu'on a essayé de prouver qu'il a été l'architecte de la collégiale de Saint-Quentin. Cependant cette église fut achevée en 1257; et il nous paraît difficile qu'alors Villart fût de retour de Hongrie.

La plupart des dates qui viennent d'être citées nous invitent, on le voit, à fixer l'époque de la grande activité de Villart vers le milieu et dans la deuxième moitié du XIII<sup>e</sup> siècle. De solides inductions avaient d'abord porté M. J. Quicherat à placer le voyage de Hongrie entre 1244 et 1247, époque où la construction de l'église de Cambrai souffrit une interruption. On ne trouvait ainsi aucune raison certaine d'étendre la vie de notre artiste au-delà de 1260; car la consécration de l'église de Lausanne a pu avoir lieu plusieurs années après sa construction, ou du moins après l'achèvement des parties dessinées par Villart. Mais les recherches des archéologues autrichiens semblent avoir démontré qu'il faut descendre un gen, etc., août peu plus bas. C'est en 1261 que le roi Étienne V, neven de sainte Élisabeth, fit jeter les premiers fondements de l'église de Kaschau, et voulut qu'elle fût bâtie dans le style français, comme celle que le beau-frère de la sainte faisait bâtir à la même époque à Marbourg. Étienne V mourut en 1272, à une époque où son œuvre ne s'élevait guère au-dessus du sol. L'église fut interrompue alors pendant près de cent ans. C'est probablement à la mort d'Étienne V que Villart rentra en France, et sans doute il vécut longtemps encore; car il est évident que plusieurs de ses études sont postérieures à son retour. Rien n'empêche donc d'admettre que Villart ait véen jusqu'aux dernières années du siècle.

Mitthellun-

### SON ECRIT.

L'ouvrage de Villart est contenu dans le nº 1104 du fonds latin de Saint-Germain des Prés, et se compose de soixante-six feuillets in-4 sur parchemin, renfermés dans une chemise de vieux cuir. L'écriture est du XIIIº siècle. A part quelques additions qui semblent faites après la mort de Villart, elle paraît être de la main même de l'auteur. Elle est régulière, et prouve que Villart ajoutait à ses talents celui de bon calligraphe.

Quoique ce manuscrit ne fût pas resté totalement inconnu aux savants qui ont pu à diverses époques travailler dans le Femilet r.

164, 209.

riche fonds des manuscrits de Saint-Germain, et que même quelques dessins en eussent été publiés, ou n'en avaiteu d'ail-Revue arch., leurs presque aucune connaissance avant que M. Jules Quiche-1849, p. 65, rat, en 1849, en révélât le prix et en analysat le contenu. M. Lassus en entreprit la publication intégrale, La mort le surprit avant la fin de ce travail, qu'un de ses élèves, M. Darcel, a mis au jour à Paris, en 1858. M. Robert Willis, professeur à l'université de Cambridge, a donné une nouvelle édition (Londres, J.-H. Parker, 1859), qui ne diffère de l'édition francaise que par le commentaire de M. Willis, puisque les observations des éditeurs français y sont données tout entières, et que les planches qui ontservi à l'exécution sont celles mêmes que M. Lassus avait fait graver. Parmi les personnes qui ont fait des Moniteur, 20 travaux sur l'album de Villart, depuis sa publication, il faut eiter MM. Mérimée, Eitelberger, Viollet-Le-Duc, Pierre Bénard.

déc. 1858. Mittheilungen, cité plus

Revue arch., février, mars, avril, juin , 1863.

Lien cité.

Aucun plan ne se fait remarquer dans l'ouvrage de Villart. Au deuxième verso du premier feuillet on trouve le passage suivant, qui sert en quelque sorte de tête et de préface au recueil : « Wilars de Honecort vous salue, et si proie à « tos ceus qui de ces engiens ouverront c'on trovera en cest « livre, qu'il proient por s'arme et qu'il lor soviengne de « lui. Car en cest livre puet on trover grant consel de le grant « force de maconerie et des engiens de carpenterie; et si tro-« verez le force de le portraiture, les trais ensi come li ars de « jometrie le command et ensaigne. » Villart semble donc annoncer son ouvrage comme un traité d'architecture et de peinture; mais il n'a aucun souci de donner des règles générales de ces deux arts. Son livre est un carnet de voyage, bien plus qu'un traité. Ce sont des notes et des croquis mis à la suite les uns des autres, sans exposition méthodique quelconque. L'ordre des ouvrages anciens, comme ceux qu'a connus Vitruve, par exemple, ou même de l'ouvrage du moine Théophile, manque ici complétement.

La langue de Villart est le dialecte picard. L'orthographe est assez régulière; le tour est clair, exact, quelquefois vif et concis. Si l'auteur se sert par moments du latin, ce n'est pas que la langue vulgaire lui fasse défaut. On sent qu'il avait à

son usage une langue technique fort développée.

Quant aux objets représentés dans les planches, on peut en faire quatre divisions : 1º plans d'architecture ; 2º dessins de sculpture ou de peinture; 3° études de géométrie, de mécanique et de charpente; 4º curiosités et bizarreries.

Les dessins d'architecture ne sont pas les plus nombreux. Tantôt ce sont des copies de certaines parties d'édifices gothiques qui avaient frappé l'artiste; tantôt ce sont des plans composés par lui-même. L'ordonnance du chœur et des chapelles absidales, problème si difficile dans l'architecture gothique, le préoccupe beaucoup. C'était de son temps que la mode de ces sortes de chapelles s'introduisait. On en faisait dans une foule d'églises qui n'en avaient pas eu jusque-là. Un dessin intéressant est celui de la planche xxvii, « pré-« sentant une glize desquarie (c'est-à-dire à chevet carré) ki « fu esgardée à faire en l'ordene de Cistiaus. » Il recueille aussi avec curiosité les exemples où les chapelles absidales rondes et carrées alternent entre elles. On cherchait toutes les manières d'augmenter le nombre de ces chapelles, et d'en donner aux églises du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe, qui n'avaient autour de l'abside que de petites retraites demicirculaires. La tour de Laon est celle qu'il admire le plus. La façon dont la forme octogone y naît du carré l'étonne. Les deux bœufs de la tour le frappent beaucoup. Le dessin leur prête des dimensions singulières, et le texte contient à ce sujet de curieux récits. La planche xviii est précieuse en ce qu'elle nous montre comment les flèches en pierre s'implantaient sur les tours de Laon. La tour et l'abside de Reims sont aussi étudiées en grand détail; les dessins consacrés par Villart à cette cathédrale sont peut-être les plus importants de tous, en ce qu'ils nous révelent des particularités que l'étude du monument ne pouvait que faire conjecturer. Le chevet de la cathédrale de Reims lui paraît le plus parfait de son temps. Mais ce qui fait le plus d'honneur à Villart, c'est sa méthode pour le tracé des épures. Les architectes ne disposaient alors que d'espaces très-restreints pour le développement de leurs courbes; les procédés par lesquels Villart apprend à se passer de dessins plus étendus montrent un architecte consommé et un géomètre d'une rare habileté.

Villart nous intéresse encore plus comme dessinateur que comme architecte. Sa materia porturature, « matere de la « portraiture, por legierement ovrer, » est pleine d'observations ingénieuses. Les compositions de la pl. xxiv, la descente de croix (pl. xxv), le Christ (pl. xxvi), l'homme endormi (pl. xLv), les hommes nus aux attitudes si varices de la pl. xxxvii, sont des morceaux dignes de Giotto, et qui font le plus grand honneur aux artistes inconnus qui les ont

Pi. ANDI.

Revue arch... 1863, p. 105 et suiv.

Pl. XVI

Pl. FIX-EXII

Revue arch., 863, p. 196 et

Pl. vvii

Pl. XXIV

créés, ainsi qu'au dessinateur qui les copie. La Vierge de la pl. XIX rappelle les meilleures productions de l'école de Sienne, et leur est certainement antérieure. Plusieurs des procédés géométriques de dessin proposés par Villart peuXXIV- vent paraître puérils; mais ils sont tous fondés sur une idée juste des principes de la statique, et ils pouvaient servir de formulaires utiles aux commençants. En tout cas, ils nous montrent les procédés qui étaient alors en usage dans les écoles de dessin.

Pl. viii.

Les études de mécanique sont parfois naïves, mais le plus souvent très-avancées. Les essais de mouvement perpétuel, ou, comme dit Villart, de « ruee qui torne par li seule », auraient dû le désespérer; car ils prouvaient avec une clarté frappante l'impossibilité du problème auquel il s'attaquait. Mais ses coupes de charpente sont fort estimables, et quant à ses connaissances en géométrie, on en reste tout à fait surpris. Villart est, somme toute, un ingénieur fort habile, et on trouve dans son Album certains procédés qu'on croirait d'une invention plus moderne et dont le XVIe siècle s'est fait honneur. Sa scie mécanique, ses méthodes pour la mesure des distances inaccessibles, pour relever les courbes et en trouver le centre, sont des plus remarquables. C'est en parcourant ces feuillets qu'on sent le plus vivement ce qu'il v avait dans la société laïque et industrielle du XIIIe siècle d'éléments de bonne culture rationnelle. Si l'on excepte Roger Bacon, aucun homme du temps de saint Louis n'était peutêtre si près de nous que cet obscur ouvrier. Et sans doute Villart ne fut nullement supérieur à ses pairs : ce qu'il y a d'excellent dans son livre est moins sa propre invention que l'enseignement commun de sa corporation et l'héritage de l'école à laquelle il appartient:

Comme on ne distinguait pas encore l'art du métier, Villart parfois a des recherches qui de nos jours regardent l'ouvrier bien plus que l'ingénieur. Il donne le dessin de la boîte d'une grande horloge (pl. xi), d'une lanterne qui convient aux moines pour porter leurs lanternes allumées, d'un aigle pour un pupitre d'église, d'un lutrin, etc. Ses dessins, surtout d'animaux, vont jusqu'à des jeux bizarres (pl. xxxvii). Il s'oublie un moment à nous apprendre la façon de «doctriner» les lions. Mais ces naïvetés d'homme du peuple ne doivent pas nous empêcher de reconnaître ce qu'il y a dans l'Album d'art vrai et de science solide. L'école à la-

quelle il appartient penchait déjà vers sa décadence. On sent que le beau style qu'il continue, sans le fausser encore, périra par le tour de force et par l'abus des plans faits sur le papier. L'admiration de Villart est quelquefois un peu puérile; celle qu'il professe pour la tour de Laon, par exemple. tient à des raisons géométriques assez étrangères au sentiment de la beauté, ou à des accessoires de mauvais goût exagérés par son imagination. Mais on ne saurait méconnaître chez lui une nature réfléchie, sagace, ingénieuse. Il a de la curiosité, un véritable esprit scientifique, et certes le germe du progrès pour l'avenir était bien plutôt dans des études de ce genre que dans les vaines subtilités qui absorbaient et fatiguaient les intelligences. On a fait observer avec raison que si, à cette époque, l'imprimerie avait été en usage, une foule 1863, p. 190. de choses où le XVIº siècle s'est cru inventeur, appartiendraient au XIIe et au XIIIe, et, par conséquent, à la France. non à l'Italie.

Revue arch...

# JACQUES DE CESSOLES.

VERS 1300.

DOMINICAIN.

SA VIE.

JACQUES DE CESSOLES (Jacobus de Cessolis) est auteur d'un ouvrage latin sur la Moralité des Echecs, qui, à partir de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle jusqu'au milieu du XVI<sup>e</sup>, à gardé en Europe une grande célébrite. Dans les nombreuses copies que nous possedons, soit du livre original, soit des traductions en diverses langues, l'auteur est appelé tantôt Jacques, tantôt Jacob; et son surnom s'y trouve reproduit avec d'innombrables variations, telles que de Cossolis, Casolis, Cesolis, Ludis Orient. Cezolis, Cesul, Cesulis, Cessulis, Sesselis, Cesolus, Cesol, p. 184, et Sent Cezoli, Casolis, Casulis, Casalis, Casalis, Cassalis, Cassel, 15- Lambe-Castulis, Cossales, Cossolis, Carsoles, Carzolis, Cozoli, Cie- en Comment de

179. - Leber,

p. 471.

Script cel., t. III, col. 627-629. - Diet. biblicgr, choisi du XVe s., 2e part., t. 1, p. 292, 293.

Biblioth, fr., t. I, p. 493.

sole, Tesselis, Tessalis, Thessalis, Thessolus, Thessolonia, Biblioth. cæsa- Thessalonia, Thessalonica, etc. Il serait difficile de décider rea, t. II, p. 1485440ma, 1485440ma, 158540ma, Marchand, Diet soles, qu'on emploie plus habituellement, comme étant la hist., t. I, p. transcription exacte du latin de Cessolis, que l'on trouve Bullet, du bi, dans l'édition publiée en 1479, à Milan; si cette dernière blioph., aout forme de surnom, aussi bien que toute autre de ses nom-1837, n. 17, p. breuses variantes, doit indiquer le lieu où naquit l'auteur; 17-953, etc. Laurent pi- et, dans le cas où l'on admettrait, sur une autorité unique, il gnon, ap. Que- est vrai, que Jacques de Cessoles était originaire de la Thiéuif et Echard, rache en Picardie, il faut bien avouer que l'on ne connaît dans Script.

Prædicat., t. I, cette ancienne province aucun lieu dont le nom rappelle une des dénominations qui viennent d'être citées.

> Quelques biographes ont eru reconnaître dans les derniers de ces surnoms le nom de la ville de Thessalonique en Macédoine, et se sont hâtés d'en conclure que cette ville a été la patrie de Jacques. Mais Casimir Oudin et La Serna Santander soutiennent que Thessalonia est un mot formé de tessellarum ludus, d'où il suivrait que Jacobus de Thessalonia ne significait autre chose que « Jacques de l'Échiquier. »

> Entre ces diverses suppositions, nous n'en voyons aucune qui nous paraisse devoir l'emporter décidément sur les autres, et malgré le soin apporté dans ces recherches par M. Leber, auteur d'une notice sur Jacques de Cossoles, il nous semble non moins difficile d'admettre que la Croix du Maine ait en raison de préférer aux autres surnoms de Jacques celui de de Cossolis, dont il a fait de Courcelles. Nous hésitons également à croire avec Leber que les surnoms de Thessalonia, Thessolonia, Thessalonica, viennent de l'altération faite par les copistes du nom de Theorascia, qui a désigné quelquefois le pays de Thiérache, qu'on a cru la patrie de Jacques.

L'auteur sur lequel on se fonde pour supposer Jacques de Cessoles originaire de la Thiérache, est Laurent Pignon qui, dans la première moitié du XVe siècle, a composé, sur les écrivains de l'ordre des frères Prêcheurs, une notice ou chronique très-abrégée, dont une copie, que l'on croit unique, Londs de S.- se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale de Victor, n. 676. Paris. Échard, qui l'a souvent mise à contribution, la cite dans son article sur Jacques de Cessoles: Frater Joannes de Teriace, de conventu Remensi, fecit Moralitates super ludum Schaccorum. Voilà Jacques appelé Jean par Laurent Pignon,

qui a commis bien d'autres erreurs dans la transcription des noms de ses personnages. Mais est-ce bien la Thiérache qu'il faut reconnaître dans Teriace? Quoique la synonymie des deux mots paraisse assez plausible et ne soit point douteuse pour Échard, elle ne nous paraît pas démontrée.

Le surnom de Thessalonia, ou plutôt Thessolonia, nous semble, avec Lambecius, Echard et M. Brunet, venir du mot Cessolis, pour lequel on aura mal lu Tessolis, et nous n'y reconnaissons point le mot altéré de Teriace, que ce mot désigne la Thiérache ou non; que ce pays ait été, ou non, la

patrie de Jacques de Cessoles.

Enfin certains critiques ont avancé que Jacques était né à Casal en Montferrat, parce qu'on le trouve surnommé, dans chand, t. I, p. quelques manuscrits, de Casalis, Casallis, Casalis. Cette Biogr. univ., opinion n'est pas dénuée de vraisemblance : en effet, dans t. VII, p. 588. plusieurs passages de son livre, Jacques rappelle les guerres continuelles qui accablent les villes lombardes; leurs perfidies réciproques, préparées et conduites par des notaires, des greffiers, des hommes de loi; les associations ou factions qui déchirent les républiques; et divers événements qui se sont passés à Gênes ou en Lombardie : ce qui peut faire supposer que l'auteur était attaché à ce pays, soit par sa naissance, soit par l'habitude d'un long séjour. Ajouterons-nous qu'il existe à Nice une famille du nom de Cessole, qui jouit d'une grande considération, et occupe diverses charges municipales dans cette ville où elle est établie depuis longtemps? Jacques de Cessoles était-il de cette famille? Ce serait une probabilité de plus pour le regarder comme originaire d'une contrée de l'Italie septentrionale.

Si nous n'avons rien de certain à l'égard du surnom de Jacques et du lieu où il naquit, nous sommes dans une plus grande incertitude lorsqu'il s'agit de fixer le temps de sa naissance et celui de sa mort. Sur ces deux points il y a absence totale de renseignements positifs; et nous devons nous en tenir aux traditions généralement admises, d'après lesquelles cet auteur aurait écrit son livre vers la fin du XIIIe siècle. Il ne peut l'avoir composé avant le milieu de ce siècle, car il parle d'une statue de Frédéric II, sculptée sur une porte de marbre que ce prince avait fait construire à Capoue ; et, dans le récit, rien n'indique que Frédéric soit encore vivant du temps de l'écrivain. C'est là l'unique raison que nous avons pour placer la mort de celui-ci au commencement du sicele

Prosper Mar-179, not. B. -

Lib. H. c. 5.

Ш, 2. HI, 4, 6.

111. 1.

suivant, et pour rejeter, avec tous les critiques, l'opinion de Thomas Hyde qui, sans alléguer aucun témoignage, aucun document, et malgré les preuves contraires fournies par le texte même de l'anteur, avance que le traité sur les échecs

fut composé avant l'année 1200.

Quant aux particularités de la vie de Jacques, nous n'en savons autre chose, sinon qu'il était entré dans l'ordre des frères Prêcheurs, et qu'il fut maître en théologie à Reims, où cet ordre avait un couvent. C'est à ce titre surtout que, malgré les présomptions qui pourraient lui supposer une origine lombarde, il a droit à une place dans nos annales littéraires.

### SES ÉCRITS.

Trompés par l'extrême variété que nous avons remarquée dans l'orthographe et la forme du surnom de Jacques, des écrivains, comme Antoine de Sienne, Possevin, Jean Fries, Biblioth. fr. Altamura, König, en ont fait deux auteurs distincts: Jacques Prædic., p. 125, de Cezolis ou Cozoli, et Jacques de Thessalonie ou de Thes-127. — Appar. sac., t. 1, p. salonique, auxquels ils attribuent les mêmes ouvrages. De ces 781, 783. - erreurs bibliographiques la plus singulière, sans doute, est Biblioth Conr. celle d'Ellies du Pin, qui nomme un Jacques de Thessalo-Gesner., édit. de l'ordre des frères Prêcheurs, auteur de sermons, 386.—Biblioth, sans parler de son traité sur les échecs, sans mentionner aildomin., p. 66, leurs un Jacques de Cessoles, comme avaient fait avant lui 184, 515.—Bi tous les écrivains qui ont eu occasion d'en parler, même blioth, vetus et tous les écrivains qui ont eu occasion d'en parler, même nova, p. 183, ceux qui avaient cru à l'existence de deux personnages differents.

Outre le livre sur les Moralités du jeu des Échecs, les dipart. 1, p. 395, vers bibliographes qui ont parlé de Jacques de Cessoles, Trithème, Antoine de Sienne, Possevin, Pio, Altamura, lui Script. eccl., n. 504, p. 163, attribuent des sermons de Tempore et de Sanctis. Trithème Biblioth. fr. y ajoute, sans les spécifier, d'autres ouvrages qui n'étaient Præd., p. 125. pas venus, dit-il, à sa connaissance; mais aucun de ces divers Appar. sac., écrits ne nous a été conservé.

Le seul ouvrage qui nous soit resté de Jacques de Cessoles ctc., part. 2, est son livre sur le jeu des Échecs, véritable traité de morale, Biblioth, do- dans lequel l'invention de ce jeu, la forme, le nom, la marche des pièces dont il se compose, les attributions et les devoirs des personnages qu'elles représentent, enfin la place qu'elles occupent sur l'échiquier, fournissent à l'auteur l'occasion

Biblioth, eccles., XVe s.,

t. I, p. 781. Delle Vite .

min., p. 66.

d'exposer, ou d'après lui-même, ou d'après des citations tirées d'auteurs anciens ou modernes, des règles de conduite pour tous les états, pour toutes les professions ou conditions de la vie. Nous en donnerons plus loin quelques exemples.

L'ouvrage est divisé en quatre sections, qui, subdivisées

inégalement, font en tout vingt-quatre chapitres.

La première section, de Causa inventionis ludi Scaccorum, est en trois chapitres : 1º quand fut inventé le jeu des Echecs ; 2º quel en fut l'inventeur; 3º pour quel motif il fut inventé.

Dans la seconde section, de Formis Scaccorum nobilium, l'auteur comprend, en cinq chapitres, sous la dénomination d'Echecs nobles, les pièces du premier rang, c'est-à-dire le roi, la reine, les aufins, alphins ou alphiles (les fous), les chevaliers (cavaliers), et les rochs (tours). Les six dernières pièces représentent les principaux officiers de la couronne. Les aufins sont les juges; les chevaliers, les hommes de guerre par excellence; les rochs sont les vicaires ou délégués du roi, qui portent ses ordres dans toutes les parties du royaume.

La troisième section, de Formis et officiis Scaccorum popularium, fait connaître les huit pions placés sur le second rang, ou Echecs populaires. Chacun d'eux, en allant de la droite à la gauche de l'échiquier, pour les blancs, et de la gauche à la droite, pour les noirs, est l'emblème d'une profession en usage parmi les gens du peuple : laboureur, forgeron, tisserand et notaire, marchand ou changeur, médecin et apothicaire, aubergiste, gardien des portes de la ville, ribaud et messager. Tels sont les titres des huit chapitres.

Il y a aussi huit chapitres dans la quatrième section, de Progressu et motu eorum : de la Forme et de la nature de l'échiquier en général; du mouvement du roi, de la reine, des aufins, des chevaliers, des rochs, des populaires (pions);

épilogue.

Différentes parties du livre de Jacques de Cessoles avaient été prêchées devant le peuple avec un grand succès, s'il faut Cessol., de Mo en croire l'auteur lui-même, et avaient plu également aux nobles qui les avaient entendues, ce qui peut nous donner 1501, une idée assez juste du goût de l'auteur et de son auditoire. Il en résulta qu'un grand nombre de notables personnages, ainsi que la plupart de ses confrères en religion, l'exhorterent à réunir ces fragments épars en un seul corps d'ouvrage,

Jacob, ribos, etc. Prologue; edit, de

P. Paris, Mss. fr., t. V, p. 15.

et à les publier, pour la plus grande édification des fidèles de toutes les classes. Après avoir résisté longtemps par modestie, il céda enfin à leurs instances et composa ce livre, intitulé généralement : De Moribus hominum et de officiis nobilium super ludo Scaccorum. Il fit précéder l'ouvrage d'un prologue, d'où nous avons tiré le récit des circonstances qui en ont précédé et occasionné la publication. Ce prologue, qui commence par ces mots : Multorum fratrum ordinis T. I. p. 421, nostri..., a été publié en partie par Échard. Il manque dans quelques manuscrits. A la suite de cette préface, l'auteur trace la division de tout son livre, telle que nous l'avons fait

connaître plus haut.

En conséquence du principe qui l'a dirigé, il n'a pas prétendu faire un traité didactique sur le jeu des Echecs. Dans quelques chapitres seulement de la quatrième partie, il traite du mouvement propre à chaque pièce; mais il ne serait pas facile de trouver dans son livre des règles certaines pour conduire une partie d'échecs, selon la manière dont on pouvait la jouer alors. Ce qu'il a voulu faire surtout, c'est un traité de morale, dont les différentes pièces du jeu, leur nom, leur forme, leur position, leur mouvement, ne sont que le prétexte et l'occasion. Il serait donc inutile d'analyser l'ouvrage livre par livre, chapitre par chapitre. Nous nous contenterons de quelques citations, qui suffiront pour donner une idée juste des sentiments et de l'intention de l'auteur.

Telle est l'observation par laquelle commence le premier chapitre: Inter omnia mala signa in homine, etc. Au lieu de traduire nous-mêmes son texte, nous ferons usage d'une traduction inédite du XIVe siècle, dont nous parlerons bientôt plus longuement : « En trestous les mauvais signes qui soient « en homme, le premier si est et le plus grant, quant il ne « craint ne ne doubte à couroucier Dieu par pechié, ne la « gent par vie desordonnée; quant il ne lui chaut pas seule-« ment de ceulx qui le reprennent, mais les occist. Si comme « fist l'empereur Neron, qui fist occire son maistre Senecque, « porce qu'il ne le povoit souffrir qu'il le reprist de rien. » Quelques éditions du texte latin ajoutent : « Et comme fist « Herode à l'esgard de saint Jean. »

L'auteur entre ensuite en matière, et, toujours fidèle au point de vue moral sous lequel il envisage le jeu des échecs, il raconte que ce jeu fut inventé au temps d'Evilmerodach, roi de Babylone, fils de Nabuchodonosor, exprès pour adoucir le

Ms.7978.2.2,

11. 2.

cœur féroce de ce prince, qui avait fait couper en trois cents parties le corps de son père et l'avait ensuite livré en proie aux vautours. D'autres, ajoute-t-il, pensent qu'il fut imaginé au temps de la guerre de Troie par Diomède. Au chapitre suivant, il attribue cette invention à un philosophe d'Orient, nommé Xersès chez les Chaldéens, et Philometor chez les Grees; car ces deux noms, selon lui, signifient la même chose en latin, c'est-à-dire grand amateur de la justice. D'après ce peu de mots, il est facile déjà d'apprécier le degré d'exactitude qu'on peut attendre des nombreuses citations historiques dont l'ouvrage est rempli.

Le chapitre qui termine tout l'ouvrage, et qui n'en est pas le moins remarquable, de Epilogatione totius operis libri hujus, montre qu'en effet l'auteur écrivit tout son traité sous la même inspiration que le prologue. Ce dernier chapitre se termine ainsi: Hunc autem libellum ad honorem et solatium nobilium et maxime ludum scientium, ego frater Jacobus de Cessolis, ordinis Prædicatorum, et ad hunc finem perduxi, donante illo a quo descendit omne datum optimum et omne donum perfectum. Deo igitur sit omnis honor et gloria in sæ-

cula sæculorum. Amen.

Dans le cours de tout le traité, on s'étend avec complaisance sur les fonctions dévolues à chacun des personnages qu'on suppose être représentés par les pièces de l'échiquier. A ces indications sont toujours jointes des réflexions morales ou quelque axiome, ordinairement suivis du récit d'un fait récent, ou emprunté, tantôt à l'Ancien ou au Nouveau Testament, tantôt à divers auteurs profanes. Parmi les anciens, on cite le plus volontiers Valère Maxime, Sénèque, saint Augustin; puis Cicéron, Ovide, Tibulle, Quintilien, Josephe, Tertullien, Orose; et moins souvent encore, Virgile, Varron, Suétone, Trogue Pompée, Florus, Quinte-Curce, Aulu-Gelle. Macrobe, saint Ambroise, Boèce, Symmaque, Entre les cerivains d'un âge postérieur, auxquels sont empruntés aussi des exemples, mais plus rarement, on remarque Paul Diacre et son histoire des Lombards; ensuite les auteurs anonymes des Proverbes des sages et des Histoires romaines; Jean de Sarisbery, de Nugis philosophorum; Helinand, Pierre d'Alphonse, Gautier de Châtillon, etc.

Cette manière de procéder répand dans son livre une variété que l'on ne rencontre pas toujours dans les traités de morale, et qui sauve celui-ci du reproche mérité que l'on a

fait à tant d'autres, d'offrir une lecture monotone et fastidieuse. Dans un siècle où dominaient les sentiments religieux, et où la connaissance des auteurs anciens était encore peu familière aux gens du monde, ce mélange d'érudition historique et de principes de religion et de morale peut nous expliquer le succès prodigieux qu'obtint l'ouvrage, pendant plusieurs siècles, en France et dans toute l'Europe chrétienne. On peut en rapporter aussi la cause en partie à la nouveauté de l'idée qui avait fait concevoir le titre et le plan du livre. La Moralisation de l'échiquier, attribuée quelquefois au pape Innocent III, a été reconnue pour être l'œuvre d'un moine anglais du même nom, et d'une époque plus moderne. Une pensée semblable inspira, vers le milieu du XVIIe siècle. un ouvrage du même genre à Marc-Aurèle Severino, professeur d'anatomie et de chirurgie au collége royal de Naples. Il com-Acta erudit, posa le Filosofia, overo il perchè degli Scacchi, publié à Naples, en 1690, in-4, par les soins de Magliabecchi de Florence. Dans ce traité, Severino cherche à prouver que le jeu des échecs renferme plusieurs préceptes de morale, de politique, d'économie, et surtout de l'art de la guerre; mais il ne connaissait pas l'ouvrage de Jacques de Cessoles.

Le succès du livre latin du jeu des Échecs moralisé ne saurait venir du style, en supposant toutefois que, du XIVe au XVIe siècle, il eût pu se trouver des juges compétents du style de l'auteur. On s'accorde à reconnaître que sa latinité est souvent incorrecte, et rarement élégante. Pour s'en convaincre, il suffira d'ouvrir son livre, ou de parcourir seulement les passages que nous allons transcrire, du moins en partie, dans l'intention de faire voir comment il s'y prend, lorsqu'il veut tirer quelque moralité du jeu des échecs. Nous joindrons à l'indication du texte les endroits correspondants de l'ancienne traduction française dont nous avons déjà cité

les premières phrases.

Jacques de Cessoles, après avoir fait connaître quelquesuns des mouvements propres à la pièce appelée la reine, s'exprime en ces termees : In solatium tamen regis factum fonds lat., n. est, et ad amoris ostensionem provisum, ut regina regem ad 6705, fol. 31. bellum sequatur. Grandis namque cura est populo et sollici-—Bibl. mazar., settum sequetar. Grandis namque cura est populo et sotticimis. 122, fol. tudo de rege successore, etc. « ... Secondement est fait pour le « solas du roy que la royne lui fait, et pour l'amour de ce Bibl. imp., « que le peuple doit estre moult songneux d'avoir succession. n. 7978.2.2, p. « 440 to people of the peopl

Lipsiæ, 1691, septembr., p. 405, 406,

Bibl. imp.,

« tout, affin qu'elle ait enfans; par quoy le royaume dure. « En tel point que la royne est assise à la senestre du roy. « Autel tient elle partout l'eschequier, en toute la guerre. « Car se elle est noire, partout au point noir; se elle est « blanche, partout au point blanc; car partout doit elle estre « honteuse et chaste. Et pour ce que femmes ne doivent pas « moult aler, puis que elle a sailli 111 poins, jà puis ne ira que « ung point. Car combien que les femmes soient asseur en « leur païs, quant elles ont bonnes compaignies de leurs « amis, toutesfois, quant elles en sont hors, elles doivent « estre honteuses et paoureuses, et avoir paour de tout « homme. »

On ne retrouve guère, dans ce que nous enseigne l'auteur sur le mouvement de cette pièce, la marche actuelle de la reine, qui parcourt toutes les lignes de l'échiquier d'un bout à l'autre, droites ou obliques, blanches ou noires, indistinctement. cad. des luser., C'est la pièce, il est vrai, dont le mouvement a le plus changé 256

depuis le temps où fut composé ce traité.

En parlant des fonctions des rochs, l'auteur remarque qu'ils ne peuvent agir si on ne leur ouvre une voie, et il ajoute : Ratio est quod, cum ipsi sint vicarii et legati, eorum auctoritas virtutem non habeat, donec egressi inceperint exercere... « Et pour ce ne se peuent ils mouvoir se on ne leur « fait voie. Et la cause si est : car ilz sont vicaires du roy; « et pour ce, tant quilz sont en la court du roy, ilz ne peuent « user de leur office : mais si tost quilz sont hors, ils peuent « user de l'auctorité qui leur est commise, qui est moult « grant; car ilz representent la personne du roy. Et pour ce « tant que le tablier est wyt (vide), tant peuent ilz aler tant « en blanc comme en noir, aussy comme par tout le royaume. « Et quant il vient au cornet (à l'angle) du tablier, il peut « aler par toutes les deux lignes du tablier. Et devés savoir « qu'ilz ne vont point de travers, comme les aultres nobles, « mais tousjours tout droit voisent avant ou retournent. Et « tous ceulz qui sont de la gent au Roy, voisent ou retour-« nent, doivent savoir leur auctorité, et leur doivent obeir ; « et doit apparoir à tous que la cause qu'ilz mainent est bonne « et juste. Car ilz ont en la guerre si grant vertu, qu'ilz peuent « eulx n seulx mettre hors et priver le roy (auquel ils font « la guerre) du royaume et de la ville. Si comme fist Cyrus le « roy de Perse, et Daire qui estoit roy des Medes, qui mirent « en une nuit hors de sa ville et de son royaume Balthasar

Mém, de l'At. V, hist., p.

IV, 6.

Ms.7978.2.2,

XIVe SIÈCLE.

« qui estoit roy de Babilonne, et nepveu Elmoradace, soubz « lequel ce jeu fut trouvés. »

III, 4.

p. 36.

Dans le livre précédent, où l'auteur traite particulièrement des pions, ou populaires, il s'exprime ainsi en parlant du quatrième, qui est placé devant le roi : De mercatoribus et campsoribus. Ante regem quartum popularem situatum esse noverimus; nam in humana specie fuit, habens in manu dextra libram cum pondere; in sinistra habuit fustem, sive brachium Ms.7978.2.2, mensurale, etc. « Du iiije paonnet. Le iiije paonnet, qui est « devant le roy assis, doit estre ainsi fait. Car il a en la main « destre la balance et le pois, en la main senestre l'aune; à « la chainture, la bourse et l'argent pour paier. Et cil repre-« sente tous marchans de draps, de toilles et aultres choses. « en ce quil tient l'aune ; et la balance represente les chan-« geurs de monnoye: la bourse, ceulx qui gardent les depos « entierement. Et sont devant le roy, car ilz sont ses treso-

« riers et doivent paier ses soubdoiers. Et se gardent d'ava-

« rice, qui n'est que service aux ydoles. »

Suivent des réflexions, des digressions, des anecdotes sur l'avarice, et sur le défaut d'emprunter et de ne pas rendre, entremêlées de pensées tirées de saint Ambroise et de Sénèque. Pour prouver que l'avarice est pleine de convoitise, et que la convoitise engendre la luxure, l'auteur raconte, d'après Josèphe, l'histoire de ce chevalier romain qui, après avoir tenté en vain de séduire par des présents une honnête dame, nommée Paulina, ne put parvenir à ses fins qu'en subornant les prêtres d'Anubis. Il est à remarquer que la plupart des manuscrits ne donnent que le commencement de cette histoire et suppriment l'intervention du prêtre, qui ne se rapporte plus guère, comme on voit, à la probité exigée des marchands. Mais cette dernière considération ne doit pas nous faire douter que Jacques de Cessoles ait en effet raconté l'aventure jusqu'au dénouement. Ces digressions continuelles, ces exeursions, ou même, si l'on veut, ces divagations anecdotiques sont trop fréquentes chez lui, pour qu'on puisse conclure avec plus ou moins de vraisemblance qu'il a dû admettre ou rejeter telle ou telle partie d'un récit quelconque, selon qu'elle se rattachait plus ou moins étroitement à son sujet.

La manière dont il procède dans ce chapitre est la même pour tous les autres, surtout dans la seconde et la troisième section. A mesure qu'il passe en revue chacun des personnages représentés par des pièces, soit nobles, soit populaires,

11. 1. 2. 3. 4.

il décrit en détail les attributs qu'il a jugé à propos de leur donner; et ses descriptions ont été suivies avec exactitude par les miniaturistes qui ont travaillé pour quelques manuscrits de l'ouvrage. Ainsi, le roi est assis dans une chaire (un trône), vêtu de pourpre, la couronne en tête, tenant un sceptre d'or de la main droite, une pomme d'or de la gauche. La reine doit être une belle dame, assise également dans une chaire, couronnée, vêtue d'une robe d'or, et par dessus d'un manteau de vair. Les auphins sont des juges, assis en chaire, un livre ouvert devant eux. Les chevaliers doivent être armés de toutes pièces, montés sur leurs chevaux de bataille. Les rochs, comme légats du roi, sont des chevaliers à cheval, portant manteau et chaperon fourré de vair, etc.

Quant aux narrations historiques, alléguées par Jacques de Cessoles comme autant de preuves de ses observations morales, et qui forment la partie la plus considérable de son livre, elles sont empruntées aux divers auteurs que nous avons mentionnés plus haut, à Valère Maxime surtout, qui fut longtemps une source inépuisable de citations pour les savants. Quelques autres, comme nous l'avons déjà fait remarquer, sont d'origine plus récente, et tirées de sources que le compilateur ne nous a pas toujours fait connaître. Voici, par exemple, comment s'enchaînent ses récits : Le roi, dit-il, doit être débonnaire; et, à ce propos, il raconte, d'après Valère Maxime, le mot de Pisistrate pardonnant à l'amant qui s'était permis d'embrasser sa fille en public; la bonté du même Pisistrate envers son ami Arispe, qui, dans un moment d'ivresse, l'avait insulté grossièrement; et l'indulgence de Pyrrhus à l'égard des jeunes Tarentins. Le roi doit tenir son serment: ainsi fit Alexandre, lorsque, Lampsaque prise, son ancien professeur Anaximène, à qui il avait juré de ne rien faire de ce qu'il lui demanderait, le pria de détruire cette ville. Le roi doit être ennemi de la cruauté : histoire du taureau de Phalaris; juste : réponse du pirate à Alexandre; chaste : continence de Scipion l'Africain, etc.

Au chapitre de la reine, se lit, entre autres modèles de prudence, l'histoire du jeune Papirius éludant les questions indiscrètes de sa mère; comme exemple de chasteté, l'histoire de Lucrèce, d'après saint Augustin, etc. Au chapitre des auphins, la modération de Manius Curius, qui aimait mieux commander à ceux qui possédaient de l'or que d'en posséder lui-même. Le chapitre des chevaliers présente le récit d'A-

П. г.

11. 2. 3. ..

lexandre se rendant déguisé en simple chevalier à la cour du roi Porus, où ce prétendu messager vante tellement la magnificence et la libéralité de son maître, que les serviteurs de Porus tuent leur roi et se donnent à Alexandre. L'écrivain du XIIIe siècle ne rapporte ici aucune autorité à l'appui d'une tradition si contraire, nous ne dirons pas à l'histoire, mais même au roman du faux Callisthène, qui fait tuer Porus par Hist. litt. de Alexandre dans un combat singulier, et au récit de nos anla Fr., t. XV, ciens poëtes français, où Porus a le même sort, mais long-

p. F75.

p. 194.

III. 8.

temps après sa première défaite.

Il serait inutile d'accumuler un plus grand nombre de ces histoires: nous n'en choisirons plus qu'une seule, qui, sans doute, n'est pas moins connue que la plupart des précédentes, mais qui appartient à un tout autre ordre de choses et de personnes. C'est l'histoire de Conaxa et de ses deux Ib., t. XXIII, gendres. Jacques de Cessoles ne nous dit pas d'où il l'a tirée : mais son texte nous paraît en offrir une des plus anciennes rédactions. Il la raconte au chapitre des ribauds, joueurs de dés, courriers et messagers, pour prouver combien peuvent nuire la prodigalité et les dépenses excessives. Le principal personnage y est nommé Canasse; dans d'autres manuscrits, c'est Canazath, Canasac, Canatia, Canaxa, etc. Toutes ces formes s'éloignent peu du nom sous lequel il est générale-

Ms.7978,2,2, p. 48, 49.

« Il fu un homme qui avoit nom Jehan Canasse, trop riche; « et avoit 11 filles, qu'il maria à 11 gentilzhommes. Et tant les « ama et tant leur donna qu'il se mist à pouvreté, et qu'il na-« voit plus rien que leur donner. Et tant qu'il fut riche et « qu'il avoit à prendre, lui obeirent et le servirent; et quant « il n'ot plus riens, si n'en firent force et n'en tenoient conte. « Et quant il le sceut et apercut, si emprunta une grant « somme d'argent à un marchant qu'il cognoissoit d'ancien-« neté et la porta en sa maison; et fist faire un fort escrin qui « fermoit à in clefz et y mist cest argent. Or advint à ung « jour de feste, où il avoit semons ses filles et ses gendres à « mengier avec lui, qu'il avoit mis cest argent sur beaulx « draps ou tapis en my sa chambre, où on le pouoit bien veoir « de sa salle en sa chambre parmy les treillis. Quant ses filles « et ses gendres furent venus, il entra en celle chambre tout « seul, et commenca à mesurer ces deniers ou monnoie, et à « getter d'un coffre en aultre. Si faisoit cest argent grant son « au descendre, et tant, que les filles et leurs maris le regar-

« derent par le treillis, et virent tout. Et quant vint après « disner, qu'ilz orent fait bonne chere, si lui demanderent « qu'il feroit de cest argent. Il respondi qu'ilz pensassent de le « bien servir lui et sa femme aussy, et que après leur decès « ils paieroient leur testament, et le remenant seroit leur. « Après disner, quant ilz s'en furent alés, il reporta tout ce-« léement tout cest argent au marchant. Adonc, se le preu-« dons et sa femme avoient oncques esté bien servis, encore « le furent ilz mieulx pour l'esperance de l'argent. Et après « dit : Je n'entens faire aultre testament que cellui qui est « dedens le coffre. Et pour ce je veul que tantost, moy vi-« vant, vous bailliés c livres aux Prescheurs, aux Mineurs et « aux Augustins; auxquelx trois vous demanderés, quant je « seray trespassé, les clefs du coffre. Et aux aultres eglises « fist-il aussy donner aumosnes. Quant il fut trespassé, si « demanderent les clefz et ouvrirent l'escrin, où ils cuide-« rent trouver ce grant tresor. Et ilz ne trouverent que une « grosse massue, où il avoit ou manche escript:

- « Cy yous mande Jehan Canasse,
- . Oue s'il a nul en ceste place
- " Qui pour ses enfans se defface,
- « Qu'il soit tués de ceste masse.

## « On ainsy:

- « De ce maillet, ou d'un plus grant,
- « Soit il feru ou front devant,
- « Qui donra tant à son enfant
- « Qu'après lui soit son pain querant. »

L'ouvrage de Jacques de Cessoles fut bientôt connu. Dès le XIVe siècle, c'est-à-dire peu d'années après la publication de Jacques, un de ses confrères en religion, un Dominicain allemand, nommé Ingold, l'imita ou même le copia, dit-on, dans son Gulden-Spil, ou Jeu d'or, dont le jeu d'échecs faisait la première partie, et qui existe manuscrit dans la bibliothèque impériale de Vienne. Quant aux quatre livres de Marchand, Die-Ludo Scaccorum que Pits attribue à Robert Holcoth, mort tionn. lust., t l'an 1349, c'est l'ouvrage même de Jacques de Cessoles, comme le prouvent les premiers mots du prologue, Multorum fra- illustr., p. ,55 trum ordinis nostri, que le bibliographe anglais a cités; ce

I, p. 180, 330.

qui ne l'a pas empêché d'en faire honneur à un de ses compatriotes.

T. I, p. 68,

Ibid., p. 68-

75, 179, 180.

II, 2.

Vers la fin du même siècle, en citant le livre des Échecs. l'auteur du « Menagier de Paris » prouve qu'il était déjà en grande réputation. Cet auteur anonyme, qui a écrit vers l'an 1393, mais dont l'ouvrage n'a été imprimé qu'en 1846, cite deux fois le « livre des Eschez. » Par une singulière confusion, il l'attribue, non à Jacques de Cessoles, mais à « Cerxès, le philosophe, » qui fut seulement, d'après Jacques lui-même, l'inventeur du jeu. L'anonyme rapporte aussi plusieurs histoires qui se lisent dans le traité du jeu des Échecs, et notamment celles de Romilde, de Lucrèce, de Papirius, que l'on trouve au chapitre de la reine : mais il les raconte plus longuement; ce qui paraîtrait indiquer qu'il avait remonté aux sources mêmes. Néanmoins, de ce qu'il cite, pour l'histoire de Papirius, Macrobe et nullement le livre des Échecs, il ne faudrait pas en conclure qu'il l'ait prise dans l'auteur ancien plutôt que dans Jacques de Cessoles, puisque ce dernier nomme aussi Macrobe comme le premier auteur du récit, et a pu fournir ainsi, à son préjudice, une autorité plus recommandable aux compilateurs futurs qui voudraient mettre son livre à contribution.

Manuscrits.

Ce qui prouve l'immense popularité du livre, bien plus que la mention que peuvent en avoir faite quelques écrivains du temps, c'est le grand nombre de copies manuscrites qui en sont restées. La Bibliothèque impériale de Paris en possède treize dans l'ancien fonds latin, sous les n. 3234, 4319, 6287, 6492.B., 6493, 6705-6709, 6782, 6783. 7386.2, auxquelles il faut ajouter celle du n. 6483, qui porte à la fin : Explicit solatium Scachorum... editum a fratre Ægidio de Roma, de ordine Augustinorum, archiepiscopo Bituricensi, qui vocatus fuit novus Expositor. Il serait diffi-Inscr., t. XVII, cile de dire à quel titre on fait intervenir ici Gilles de Rome, qui ne fut ni un commentateur ni un nouveau ré-Marchand, t. I. dacteur de l'ouvrage; car ce manuscrit reproduit exac--P. Paris, Ms. tement le texte et les divisions que l'on trouve dans les manuscrits cités plus haut. Il y manque seulement le prologue. Dans la même Bibliothèque, les n. 192, du Supplément latin; 526, du fonds de Sorbonne; 524, et 841, du fonds de Saint-Victor, renferment également le texte latin.

Lebeuf, Mém. de l'Acad, des p. 746. — P. fr., t. V. p. 13-

19.

Tous ces manuscrits sont du XIVe ou du XVe siècle, soit sur

vélin, soit sur papier.

Un recueil manuscrit de la bibliothèque Mazarine, coté 122. parmi d'autres traités de morale, contient une copie du même texte : c'est la huitième pièce de ce recueil du XVe siècle. in-folio, sur vélin. Il y manque aussi la préface. A la suite est une table alphabétique des matières de morale traitées dans l'ouvrage.

Il nous suffira d'indiquer rapidement les autres manuscrits qui nous sont connus: le n. 455 de la bibliothè- des Mss. de que de Laon, du XVe siècle, sur papier; à Montpellier, le n. 10, du XIVe siècle, sur vélin; à Troyes, le n. 2137, in-8, sur vélin, du XIVe siècle; à Bourges, le n. 145, sous le titre erroné de de Regimine principum. Strasbourg en possède cinq, dont trois ne portent pas le nom de l'auteur. Il M. de Girardot. en existe d'autres probablement dans diverses bibliothèques de France.

Si nous passons en revue quelques-unes de celles des pays 448, 451, 459, étrangers, nous trouvons six manuscrits de cet ouvrage à Bâle; un, sous le n. 2444, à Bruxelles; un, à l'Escurial; deux, 540, chez sir Thomas Philipps, à Middlehill. Casimir Oudin en a décrit douze qui existaient de son temps, et qui se trouvent sans doute encore à Oxford et à Cambridge. Echarden indique dix de ceux-là, mentionnés par le Catalogue des manuscrits d'Angleterre et d'Irlande. Au Musée Britannique de Londres, col. 948, 885. il y en a deux dans la bibliothèque Harléienne, sous les n. 1275 et 3238. Lambecius en indique trois à la biblio- eccl., t. III, col. thèque impériale de Vienne : le premier, sous le n. 136 des théologiens latins, où l'auteur est appelé de Casulis; le second, sous le n. 454 des historiens latins, où il est nommé de 1. I, p. 645; t. Cessolis, ce que Lambecius regarde comme une altération du vrai nom; le troisième, sous le n. 263 de la première série de son catalogue, avec la même dénomination de Cessolis. Feller en Vindobon., t. mentionne deux à Leipzig, le n. 42 avec ce titre : Jacobi de 11, 2º part, p. Thessalonica libri XII de Moribus hominum ac popularium, argumento sumpto e ludo Scacchorum, scripti ann. 1358 a Mss. bibl. Pau-Joh. Laurentio, sacerdote de Utenhusen; et le n. 5 du Revo-hoæ, p. 84, 190. sitorii theologia, intitule : Jacobi de Thessalis ludus Schac-Biblioth, chorum. Enfin, Montfaucon indique, outre un certain nombre bliothec, t. II, de manuscrits réunis maintenant à la Bibliothèque impériale, p. 1358; t. 1. un manuscrit de la cathédrale de Metz; deux du Vatican; un de la bibliothèque Ambrosienne de Milan, où l'auteur est

Fol. 112-134.

Catal, géner. France, t. I, p. 240, 262.

Ib., t. II, p.

Cat. des Mss. de Bourges, par - Hænel, Catal, c. 91, n. 166. - Ib., col. 461, 465.

1b., col. 528,

Bibl. royale des dues de Bourgogne: inventaire, p. 49.

Hænel, L. c.,

De Script.

A catal, of the Harleian man., Ш, р. п.

Comment, de biblioth Cæsar, 848, 8-7.

Catal. codd.

Montfaucon, p. 5-, 108, 51-; t. II, p. 139".

nommé Jacobus de Funolis; un de la bibliothèque royale de

Turin, etc.

Un livre si recherché, si répandu, devait être un des premiers que l'imprimerie s'empressât de reproduire. Aussi les seules éditions connues du traité de Jacques de Cessoles sontelles du XVe siècle. Mais, quoique le procédé de la typographie en ait dû multiplier les exemplaires dans les vingt ou trente dernières années de ce siècle, bien au-delà de ce qu'aurait pu faire l'habileté des anciens scribes, ces exemplaires imprimés sont beaucoup plus rares que les copies manuscrites: circonstance qui paraît singulière, mais qui cependant est commune à la plupart des ouvrages imprimés, pour les éditions qui en ont été faites avant l'année 1500, et dont il serait inutile d'examiner ici les causes.

Editions.

Panzer, Ann. typogr., t. IV, p. 108, n. 308. - Brunet, Manuel du librajre, t. II, p. 697, 698; éd. de

Anc. f., n. 6483.

Panzer, ouvr. cité, t. IV, p. 100, n. 310.

Panzer, t. II, p. 37, n. 152.-Brunet, t. II, p. 698; dern. ed., t. III. col. 480.

Le traité de Jacques de Cessoles fut imprimé pour la première fois sous le titre suivant : Jacobus de Cessolis, seu de Thessolonia, Incipit solacium ludi Scachorum, scilicet regiminis ac morum hominum, et officium virorum nobilium; quorum si quis formas menti impresserit, bellum ipsum et ludi virtutem cordi faciliter poterit obtinere. Ce long titre est à ogo, ea, ac 1862,t.lll, col. peu près celui qui se lit dans le manuscrit de la Bibliothèque împériale où l'ouvrage est attribué à Gilles de Rome. Cette première édition, très-rare, compte trente-neuf feuillets in-folio, et ne porte ni date, ni indication de lieu, ni chiffre, ni réclame, ni signature; mais il est reconnu qu'elle a été imprimée avec les caractères gothiques que Nicolas Ketelaer et Gérard de Lempt employaient à Utrecht, en 1473.

Une seconde édition, très-ancienne, de format in-4, ne porte non plus aucune indication de lieu ni de date; mais on y trouve les signatures A-H. Elle se compose de vingtneuf feuillets, et a pour titre: Incipit libellus de ludo Scaccorum, et de dictis factisque nobilium virorum, philosophorum et antiquorum. A la fin : Explicit tabula super ludum

Scacchorum. Deo gratias.

Une autre édition, presque aussi rare que les deux premières, fut imprimée à Milan, le 23 août 1479, en vingtquatre feuillets, petit in-folio, sur deux colonnes, aux frais de Paulinus de Suardis. C'est la première édition qui porte une date. Nous en reproduirons tout le titre, transmis inexactement par Panzer: Incipit liber quem composuit frater Jacobus de Cessolis, ordinis fratrum Prædicatorum, qui intitulatur liber de Moribus hominum et officiis nobilium super ludo Scacorum. A la fin: Impressum Mediolani, ad impensas Paulini de Suardis. Anno a Natali christiano M CCCCLXXVIIII, die xxIII mensis augusti. Labbe en avait remarqué, à la Bibliothèque royale, un exemplaire portant le n. 936, qui s'y n. 252. trouve encore aujourd'hui.

A Milan reparaît, en 1497, in-folio, le même ouvrage, sous ce titre: Jacobi de Cessolis, ord. Prædic., informatio morum, excerpta ex modo et ratione Ludi Scacchorum, sive de Mori-

bus hominum officiisque nobilium, et super eo commentarius. Brunet cite encore: Tractatus de Scachis, mistice interpretatus de Moribus per singulos hominum status. Viennæ Austrice, Johannes Winterberg, 1505, in-4°, de trente-trois

feuillets, avec figures sur bois.

Enfin le Bulletin du Bibliophile mentionne une édition in-4°, sans indication de lieu ni de date, portant un titre semblable à celui de la seconde édition sans date de Panzer, mais dont l'explicit est différent : Explicit doctrina vel morum informatio, accepta de modo et ordine Ludi Schaccorum.

Cette diversité de titres dans les éditions imprimées n'est pas moindre dans les manuscrits. Chaque copiste, pour ainsi dire, a intitulé le livre à sa manière. Nous en citerons quelques exemples, tirés des manuscrits que nous avons mentionnés:

Jacobus de Cessolis, de Ludo Schaccorum, seu liber de moribus hominum.

Jacob. de Casulis, de Moribus hominum et officio nobilium. Solatium Ludi Schaccorum, Jacobi de Cesulis.

Moralitates super Ludo Scacchorum, authore Jac. de Ces- lat., 6287. solis, ord. Præd.

Jacob. de Casulis, O. P., de Ludo Latrunculorum, sive de officiis hominum.

Jacobi de Cessolis, O. P., liber moralis super Ludo Schaecorum.

Liber moralis de Ludo Scaccorum ad honorem et solacium nobilium, et maxime ludentium, per fratr. Jacob. de Cesulis.

Jacobi de Cesulis liber de Moribus hominum et officiis nobilium, super ludum Scaccorum.

Liber... de Moribus hominum et officiis nobilium, super Ludo Scaccorum.

Cette dernière forme, qui se rencontre le plus frequem-

Nova bibliothec. mss., p. 352. - Z. anc.,

Panzer, t. II, p. 86, n. 521.

Juilletetaoût 1842, p. 345,

Mss. de S. Victor, n. 524.

Ib., n. 841. Suppl. lat., 1013c. Anc. f.

Lambec. , Comment., etc., t. l, p. 565, n. 246, 263.

Biblioth, Harleien., t. 1, p. 645, n. 1275. lb., t. III. p. 11, n. 3238. Anc. f. lat., n. 6492.8.

ment, est celle que nous croyons devoir adopter de préférence pour désigner l'ouvrage de Jacques de Cessoles.

Traductions.

Un livre qui donnait des enseignements aux nobles comme aux hommes du peuple, et qui tracait aux uns et aux autres leurs devoirs, ne devait pas rester longtemps dans son texte primitif, et dans un idiome que ne pouvaient comprendre un très-grand nombre de ceux à qui l'ouvrage

était principalement destiné.

Dans la première moitié du XIVe siècle, le traité de Jacques de Cessoles fut traduit en français par un dominicain, Jean Anc. f., n. Ferron, appelé aussi Le Ferron, Feron, Freron, ou même seulement « le frère Jehan, de l'ordene des Prescheurs; » lequel dédia sa traduction à un gentilhomme de Tarascon. -Cat. desmss. nommé Bertran Aubery, ou Aubry, Bertrand Aubert, ou simplement Bertran de Tarascon, dont il se dit l'humble chapelain. Cette traduction est celle dont nous avons cité précédemment plusieurs passages, d'après un manuscrit qu'Echard avait eu entre les mains. C'est un volume in-4° sur vélin, à longues lignes, du XIVe siècle. Le traité y est précédé de cette rubrique:

« Chy ensuit le geu des Eschas moralisié, ouquel a plu-

« seurs exemples bien à noter. » Puis on lit :

« A noble homme, Bertran de Tarascon, frere Jehan Fer-« ron, de l'ordre des Freres prescheurs de Paris, son petit et « humble chappelain soy tout. La Sainte Escripture dit que « Dieux a fait à chascun commandement de pourchassier à « tous nos prochains leur sauvement. Or est-il ainsi que nos « prochains ne sont pas tout un, ains sont de diverses con-« dicions, estas et manieres, sy comme il appert. Car les uns « sont nobles; les aultres, non : les aultres sont de cler engin; « les aultres, non : les aultres sont enclins à devocion; les « aultres, non. Et pour ce, affin que le commandement de « Dieu soit mis à execution bien convenablement, il convient « avoir pluseurs voyes et baillier à chascun ce qui lui est « plus convenable; et ainsi pourroit il le commandement de « Dieu accomplir; aultrement, non... Pour tant je, vostre « petit chappelain, à vostre requeste, que je tieng pour com-« mandement, vous ai volu translater de latin en françois le « Gieu des Eschas moralisé, que fist l'un de nos freres, appelé « frere Jaques de Cossoles, maistre en divinité, si que vous

7389 , 7978. 2,2.-Fonds de Sorb., n. 1426. de Chartres, p. 87, 165. — P. Paris, Mss. fr., t. V, p. 18.

Anc. fonds, n. 7978.2.2. T. I, p. 625.

« l'entendés plus legierrement; et à exemple des nobles hys-« toires qui y sont nottées, veuilliés maintenir, quant à vous, « honestement, et quant aux aultres, justement... Or pre-« nés donc ce petit present, commencié le 4e jour de may,

« l'an 1347...»

La date du jour où fut commencée cette traduction est la même dans la plupart des copies manuscrites que l'on en connaît. Tels sont un manuscrit in-folio sur vélin, du fonds de Cangé, et le manuscrit de l'abbaye de Saint-Germain, celui-là même d'où Echard a tiré ce qu'il cite du prologue de Jean Ferron. Le manuscrit indiqué par Montfaucon, comme appartenant au conseiller Ranchin, est aussi daté de l'année thec., t. II, p. 1347. Un manuscrit du fonds de Sorbonne, contenant trois traités dont le premier est cette traduction, ne donne pas la phrase dans laquelle l'auteur rappelle le jour où il s'est mis à l'ouvrage. Un autre, décrit dans le catalogue de La Vallière, est daté du 4 mai 1357; et un autre encore, in-4°, n. 1321. sur papier, du XVe siècle, qui paraît avoir de grands rapports n. 7978. avec celui de La Vallière, donne la même date. Quoiqu'on lise une autre date encore, 1317, dans l'exemplaire décrit par blioph., août M. Leber, on peut croire, d'après les manuscrits les plus nombreux et les plus anciens, que la vraie date est l'année 1347.

Mais ce n'est pas seulement par l'altération de quelque chiffre, ou par le changement de quelques mots, c'est par la 194. diversité des expressions et des tournures, par la suppression, l'addition, ou la modification essentielle d'un grand nombre de phrases, selon la fantaisie du copiste ou l'époque de la transcription, que diffèrent entre elles plusieurs des copies manuscrites de la traduction de Jehan Ferron. Nous avons comparé en particulier celles que possède la Bibliothèque impériale sous les nos 7978, 7978, 2. 2., ancien fonds, et 1/26, fonds de Sorbonne. On ne croirait guère, en les lisant, que ce soit l'œuvre d'un seul et même traducteur.

Le nº 7978 offre une singulière contradiction : il commence par le prologue ou la dédicace de Jean Ferron à Bertran Aubri, écuyer de Tarascon; et cependant, par le fait du copiste, le traducteur s'y nomme frère « Jehan de Vignai, de l'ordre des freres du Hault-Pas, » autre traducteur dont nous parlerons bientôt. Une semblable méprise se trouvait dans la copie décrite par l'auteur du catalogue de La Vallière. Ce n'est pas tout : dans le manuscrit 7978, les deux pre-

N. "0"2.3.3. - N. 2021. -P. Paris, Mss. fr., t. V, p. 62. Bibl. biblio-1. 1420.

Bibl, imper , Bullet, du bi-1837, p. 529. P. Paris, Mss. fr., t. V, p. 18. La Croix du Maine, Bibl. franc., t. I, p.

T. I, p. 395,

miers traités de l'ouvrage de Jacques de Cessolles présentent, T.1, p. 397 sauf quelques passages, la traduction de Jean Ferron; et les deux derniers donnent presque entièrement la rédaction de Jean de Vignai.

> Dans le manuscrit du fonds de Sorbonne, n. 1426, in-folio, sur papier, du XVe siècle, on remarque, en tête de chaque chapitre, sur une des pièces de l'échiquier, une miniature qui la représente comme un personnage humain, dans l'attitude et avec le costume, les insignes que leur attribue l'auteur original en décrivant chaque pièce. Le manuscrit que possédait M. Leber est orné de miniatures du même

genre.

Fol. 45.

Fol. 148.

Outre la traduction de Jean Ferron, le manuscrit 1406 du fonds de Sorbonne renferme, d'une autre écriture, un second ouvrage sur les Échecs, mais tout différent, et dont il sera parlé dans la notice qui doit suivre immédiatement celle-ci; enfin, un troisième ouvrage, de la même écriture que le premier, est intitulé: « Comment les heraulx furent premierement fondez, » et il ne s'y rattache indirectement que par cette recommandation, qui suit l'explicit, en faveur du livre de Jacques de Cessoles, ou de son traducteur : « Notés que « très prouffitable chose est aux poursuivans (jeunes gens qui

Fol. 152.

« aspiraient à la charge de héraults d'armes), de scavoir ra-« conter la Moralité des Eschez; car c'est ce qui plus les peut « introduire et enseigner à leur office faire. Et pour ce, je « loe à tous poursuivans en armes que souvent y veullent es-« tudier pour leur prouffit. »

Ms. 7978.2.2, p. 62.

La traduction de Jean Ferron se termine ainsi dans le manuscrit d'où nous avons tiré nos citations : « Et homme qui « vit en ce monde sans vertus, ne vit pas comme homme, mais « comme beste. Et pour ce, cher seigneur, prie je le Roy de « qui toute bonté, toute grâce et toute vertu vient, qu'il la « vous doint; et vous donne vostre vie en ce siecle que ce « soit à la gloire du Roy de paradis, et de toute la court en « la compaignie de tous les sains et saintes des cieulx, et à « l'onneur du corps et au prouffit des ames. Amen. Explicit « le Geu<sup>®</sup>des Eschas moralisié. »

Bibl. belg., t. I, p. 289.

Sanderus indique un exemplaire manuscrit de la traduction de Jean Ferron, sous ce titre : « Livre intitulé l'Esche-« quié moralizé, composé par fr. Jehan Ferron, de l'ordre des « Prescheurs de Paris, dédié à noble homme Bertrand Aubri, « escuyer de Tarascon, in-folio. » Il s'en trouve un aussi dans

la bibliothèque de la ville de Chartres. Toutefois, les copies manuscrites de cette traduction ne paraissent pas avoir été 6. Catal. des aussi répandues que celles du texte; et c'est peut-être mss. de Charpour ce motif qu'on n'a jamais imprimé la version de Jean tres, p. 87. Ferron.

Il n'en est pas de même de l'œuvre de cet autre traducteur que nous avons déjà nommé, Jean de Vignai, ou du Vignai, hospitalier de l'ordre de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, connu dans le XIVe siècle par d'autres traductions, celles de la Légende dorée et du Miroir historial de Vincent de Beau- la Fr., t. XVIII, vais. Les copies de sa traduction du livre moralisé des Échecs sont fort nombreuses, et, au commencement du XVI siècle, elle obtint les honneurs de l'impression. L'ouvrage, dédié au prince Jean de France, duc de Normandie, depuis roi, est antérieur, par conséquent, à l'année 1350, et du même temps à peu près que la traduction de Jean Ferron. Aussi les deux traducteurs ne paraissent-ils point avoir connu le travail l'un de l'autre.

Hist, litt, de P. 471, 472.

Voici le début de la dédicace de Jean de Vignai, d'après un recueil manuscrit du XVe siècle, petit in-folio sur velin, n. 7390. où se trouve, au quatrième rang, cette traduction, qui for-Biblioth. mss., mait d'abord un manuscrit à part, et appartenait à un prince p. 323, n. 948. Jean, duc de Bourbon, soit celui qui fut pris à Azincourt et mourut en 1434, soit à son petit-fils, Jean le Bon, connétable, mort en 1488:

Bibl. imper.,

« Cy commence le livre des Eschees moralizé en fran- Ms. 7390, fol. cois.

« Très noble et excellent prince, Jehan de France, duc de « Normendie et ainsné filz de Philippe, par la grace de Dieu « roy de France, frere Jehan de Vingnay, vostre petit reli-« gieux entre les autres en vostre seigneurie, paix, santé, joye « et victoire sur tous voz ennemis. Très chier et redoubté sei-« gneur, pour ce que j'ay entendu et sçay que vous veés et « oyés voulentiers choses prouffitables et honnestes qui ten-« dent à l'informacion des bonnes meurs, ay je mis ung petit « livret de latin en françois, lequel m'est venu nouvellement « en la main, ou quel pluseurs auctoritez et dietz de docteurs « et philosophes et de poetes et de anciens saiges sont ra-« comptez, etsont appliquez à la moralité des nobles hommes « et des gens du peuple...

« Cy commancent les tiltres des chappitres du livre de la « Moralité des nobles hommes et des gens de peuple, selon « le jeu des eschecs, translaté de latin en françois par frere « Jehan de Vignay, hospitalier de l'ordre du Hault-Pas. »

Lacroix du Maine, Bibl, fr., t. I, p. 556. -Lebeuf, Mém. de l'Acad. des p. 294; t. XVII, ris, Mss. fr., t. V, p. 19.

On voit que Jean de Vignai ne nomme pas l'auteur latin qu'il a traduit en français. Onelques bibliographes ont pensé qu'il avait composé son livre d'après le traité du jeu des Échecs moralisé, qu'ils attribuent à Gilles de Rome. Mais nous Inscr., t. VII, avons dit qu'il n'est nullement prouvé que Gilles de Rome p. 746.—P. pa. ait écrit un traité sur ce sujet.

En comparant le livre de Jean de Vignai avec celui de Jacques de Cessolles, on reconnaît que le premier est une traduction, assez libre, il est vrai, et presque toujours paraphrasée, de l'auteur latin. Le début, comparé à Jean Ferron, fera ressortir encore mieux la prolixité qui est le principal caractère du traducteur Jean de Vignai. Nous l'empruntons au manuscrit dont nous avons déjà fait usage. L'auteur ne

traduit pas le prologue et commence ainsi :

« Entre tous les mauvais signes qui peuent estre en nul « homme, c'est quant homme ne doubte à courrocier par pe-« chié Jhesu Crist, nostre pere, qui nous forma et fist; et « aussi quantil ne doubte point à troubler et à courrocier par « mauvaise et desordonnée vie son proisme. Car cellui qui est « plain de tel iniquité n'a pas tant seulement despit de ses « corrigeurs; aincois il les desprise et persecute par sa mau-« vaistié griefvement, en les faisant souffrir pluseurs divers tor-« mens, aussi comme nous lisons de Neron, empereur de Rome, « qui fit occire Seneque son maistre, porce qu'il ne pouoit souf-« frir que il le blamast ne reprist des folies qu'il avoit faictes « en son enfance, et le fist mettre à mort. Et quant sa mere « et ses amis le blamerent de la mort de son maistre, il res-« pondy, pour couvrir sa très grant felonnie, que l'empereur « de Romme ne se doit lever contre nul homme; et il estoit « si accoustumé de soy lever contre son maistre, que il ne

Jean de Vignai n'a pas divisé son livre en quatre sections, subdivisées chacune en un certain nombre de chapitres, comme ont fait Jacques de Cessolles et Jean Ferron. Il a présenté, immédiatement après sa dédicace, les titres de tous les lb., fol. 185. chapitres de son ouvrage, « en vers, » c'est-à-dire en mettant à la ligne chaque titre. Les chapitres sont au nombre de vingtquatre, comme dans le texte latin, et traitent les mêmes sujets. On ne peut donc douter que le traducteur n'ait travaillé sur le même fonds que Jean Ferron; seulement il a pris une

« s'en pouoit garder en nulle maniere, si comme il disoit, etc.»

Ms. 7390, fol. 186.

bien plus grande liberté pour l'interprétation et le développe-

ment de certains passages.

Jean de Vignai termine son livre à peu près de la même manière que Jean Ferron : « . . . Et advint ainsi que le roy. « qui estoit par avant tres fol et desordonné, fut fait juste et « debonnaire, et fut gracieux et plain de vertuz à toutes gens. « Et homme qui vit en ce monde sans vertuz, ne vit pas « comme homme, mais comme beste, » Jusqu'ici les deux traducteurs ont suivi le latin. Ils s'en écartent davantage dans ces mots qui servent de conclusion à leur ouvrage : « Et pour « ce, tres chier seigneur, deprions ce roy, de qui toute grace « et toute vertu vient, qu'il vous doint à vous et à nous si deme-« ner nostre vie en cest siecle, que ce soit à la gloire du Roy « de paradis et de toute la glorieuse compaignie des cieulx. « à l'onneur du corps et au prouffit des ames. Amen. Expli-« cit le livre du Jeu des Eschecs moralize. » Or le latin avait dit: Igitur ad illum recurramus qui est virtus, a quo omnis virtus manat et gratia, ut nobis, cui donavit pro modo aliquid ad honorem nobilium dicere, det gratiam in præsenti, ut in perpetuum possimus cum ipso vivere et regnare. Hunc autem libellum, etc.; et le reste comme on l'a vu au commencement de cette notice.

Il est impossible que les deux écrivains français, si différents d'ailleurs de style et de méthode, se soient rencontrés par hasard dans la traduction de ce passage, surtout en prenant une telle liberté. Il faut bien que l'un des deux ait, pour ces dernières lignes, connu et emprunté le travail de l'autre; à moins que chacun de son côté n'ait adapté à sa composition une forme de conclusion toute faite, et qui aurait pu servir encore à divers autres ouvrages. Il n'est pas inutile cependant de remarquer que les différences entre les deux traductions sont bien moins sensibles dans les derniers chapitres, et ne sont guère plus considérables que celles que nous avons signalées entre les diverses copies d'une même traduction. En outre, ces derniers chapitres, par leur forme et leur style, rappellent plus la manière de Jean Ferron que celle de Jean de Vignai. Ils s'écartent peu du texte original, et sont exempts de cette diffusion sans mesure, dont la traduction de ce dernier nous offre tant d'exemples.

Que pouvons-nous en conclure? que Jean de Vignai a pris à Jean Ferron une partie de son travail? Mais on a vu Ib., fol. 264.

11.8.

qu'ils ont écrit à peu près en même temps, et que si l'on pouvait attribuer l'antériorité à l'un des deux, ce serait plutôt au premier, qui dédiait son œuvre soit au prince Jean, soit à la reine sa mère, par conséquent avant 1349, tandis que Jean Ferron n'avait commencé la sienne qu'en 1347. Il est vrai que, chez Jean de Vignai, la quatrième section fait disparate avec le ton et le style des trois autres; mais le traducteur a pu être pressé par le temps, et se contenter, pour la fin de son ouvrage, du style simple et des idées de son auteur, au lieu de chercher, comme auparavant, à l'embellir par des additions de son choix et par une paraphrase continuelle. Les causes de cette ressemblance entre les deux traducteurs sont trop loin de nous, pour que nous osions accuser l'un ou l'autre de plagiat.

Outre la copie manuscrite de la traduction de Jean de Vignai d'où nous avons tiré nos citations, la Bibliothèque impériale en possède un grand nombre d'autres, sous les Mss. fr., t. n. 7068.3, 7073.2, 7204, qui ont été décrits par M. P. Paris: V, p. 13-20; t. et sous les n. suivants: 7386, 7387, 7387.2, 7388, 7389.3, 7390.3, 7690.2, 7978.3.3, 7978.4.4, et 8192. Dans ce dernier manuscrit, l'auteur original est ainsi désigné : « ung homme « scavant, surnommé de Colosses, maistre en divinité.»

VI, p. 276.

28.

Le n. 1553 contient aussi la traduction de Jean de Vignai, quoique précédée du prologue de Jean Ferron. Le n. 7978 renferme, comme on l'a vu, la traduction de Jean Ferron Ci-dessus, p. pour les deux premières parties et celle de l'autre traducteur pour les deux dernières, ou du moins pour la troisième, puisque la quatrième est à peu près la même dans tous les deux. Le n. 7389, in-4, sur parchemin, du XVe siècle, présente les deux traductions combinées et fondues ensemble de manière à ne former qu'un seul ouvrage : « Cy comence le « livre moral du jeu des Eschaz, qui est fait des meurs et of-« fices de toutes gens, tant nobles comme populaires, trans-« laté de latin en françois par double translatation : l'une faite « par frere Jehan de Vinai, hospitalier de l'ordre du Haut Pas, « et l'autre faite par frere Jehan Ferron de l'ordre des freres « Prescheurs de Paris, comme cy après apperra par les deux « prologues d'iceulx translateurs. Et combien que les susdittes « translatations soient differans souvent tant en langaige qu'en « substance, toutes foiz pour ce que aucunes foiz l'une d'i-« celles est plus prouffitable en substance et plaisant en lan-« gaige que l'autre, ce present livre est compilé d'icelles deux « translatations, en prenant puis de l'une, puis de l'autre,

« ainsy que bon a semblé au compilateur. »

En conséquence de son plan, le compilateur, qui ne se nomme pas, reproduit d'abord les deux prologues; puis il donne, ainsi qu'il l'a promis, en suivant l'ordre du livre primitif, un texte composé arbitrairement avec divers passages des deux versions. Cette rédaction est intéressante, en ce qu'elle suppose un certain discernement pour choisir entre deux leçons d'un même récit, l'une souvent trop sèche par sa brièveté, l'autre fatigante par une prolixité sans bornes. Dans ce manuscrit, le frère Prêcheur, en parlant de lui, lorsqu'il dédie son ouvrage à Bertrand Aubert de Tarascon, se nomme Jehan Freron, et l'auteur latin est « Jacques de Cessoles, « maistre en divinité. » Le volume se termine par sept vers latins, sur la marche du jeu des échecs :

> It pedes ad bellum, prior incipit ille duellum; Alphilus externis parat insidias inimicis, etc.

Parmi les manuscrits qui contiennent la traduction de Jean de Vignai exclusivement, on peut mentionner encore, à la Bibliothèque impériale, le n. 879 du fonds de Saint-Victor. Il v en a d'autres à l'Arsenal; à Rouen, n. 48; à Grenoble, n. 375; à Troyes, n. 1/96, 2138; à Londres, n. 5440, etc.

Les différences de rédaction de plusieurs de ces manuscrits sont quelquefois aussi considérables que celles que nous avons remarquées dans les manuscrits de Jean Ferron; elles ne sont pas moindres entre certaines copies manuscrites et

le texte imprimé de la traduction de Jean de Vignai.

Nous en connaissons deux éditions : la première, oubliée dans les Annales de Panzer, fut imprimée à Paris, en 1501, pour Antoine Verart, petit in-folio à deux colonnes; la seconde, en 1505, à Paris, par Mich. Lenoir, petit in-1 à longues lignes. Ni l'une ni l'autre ne porte le nom du traducteur. Prosper Marchand en indique une troisième, in-folio, 398, 399. de 1514, d'après le catalogue de Cangé. Ni Panzer ni Brunet ne la mentionnent; il est douteux qu'elle ait jamais existé.

La Bibliothèque impériale possède deux exemplaires de l'édition de 1504, l'un sur velin, l'autre sur papier, de cent deux feuillets, dont le dernier est chiffré par erreur LXXXVII. Le premier feuillet porte ce simple titre, en caractères gothiques, comme tout le reste du volume, avec une initiale de

Sciences et Aits, n. 281,

Catal, de La Valuere, t. I, p. D.ct. Instor.,

t. 1, p. 181, not.

B. 1812.

XIVe SIÈCLE.

portes.

t. III, col. 481.

ment imprimé à Paris. » Au verso, dans l'exemplaire sur papier, est une gravure sur bois, au trait noir, représentant au milieu le roi et la reine jouant aux échecs, et tout autour, dans douze petits compartiments carrés, les autres pièces des échecs, sous la forme et avec les attributs que leur donne Jacques de Cessoles. Ce sont le roch, le cavalier, le juge, le (1) Maître des facteur, le messager, le maître d'oor (1), le dépensier, le médecin, le marchand, le notaire, le maréchal, le laboureur. Toutes ces gravures sont peintes avec beaucoup de délicatesse, dans l'exemplaire sur velin. Suivent trois feuillets non chiffrés. Au premier est le prologue du traducteur, différent de celui que donnent les manuscrits : « Très haulte, puissante et exelente, « ma très honorée dame... ay mis nouvellement ung petit « livret de latin en françoys... lequel jeu j'ay fait pour l'on-« neur de vous, et affin que vous y pregniez aulcune consola-« cion, et aussi monseigneur vostre fils... » Cette dame ne peut être que Jeanne de Bourgogne, première femme de Philippe T. II, p. 698: de Valois, mère du prince Jean, morte en 1349. L'auteur du éd. de 1862, Manuel du libraire nous paraît s'être trompé, lorsqu'il dit que le prologue de l'éditeur s'adresse à Anne de Bretagne. On sait que cette princesse n'a point en de fils qui ait vécu. L'éditeur donne ensuite les titres des chapitres contenus dans le volume, Mais tout ici est dans la plus grande confusion. Le volume contient trois ouvrages différents, que cette table ne distingue pas. Le premier, qui est le traité des Échecs moralisé, est composé de vingt-quatre chapitres, dont plusieurs n'ont pas de titres, et ne sont pas indiqués à la table. Au fol. Lxv, on lit cet explicit : « Cy finist le livre de la « Moralité des nobles hommes et des gens du peuple sur le jeu « des Eschez, translaté nouvellement de latin en françoys. »

« S'ensuyt un livre qui consone fort à la matiere prece-« dente du dict jeu des Eschez, à tous nobles, princes, che-« valliers et gens de tous estatz. » Cet ouvrage, le second du recueil, est un traité de l'origine et des règles de la chevale-

rie: il contient huit chapitres.

Enfin, au fol. LXXXIII, commence un troisième ouvrage, l'Histoire de Prudence et de Mélibée, qui contient quarante ProsperMar- et un chapitres. Au haut des pages, jusqu'à la fin du volume, chand, t. I. p. le titre courant est toujours : du Jeu des Eschez. C'est ce qui Du Verdier, t. explique les incertitudes et les erreurs de plusieurs des bi-III, p. 556, 557. bliographes qui ont parlé de cette édition.

A la fin de tout le volume on lit : « Cy finist le livre des « Eschez et l'Ordre de chevalerie, translaté de latin en fran-« coys, imprimé nouvellement à Paris; et fut achevé le ven-

« dredy, vie jour de septembre, l'an m v c et iiii, pour An-« thoine Verart, libraire juré en l'université de Paris, de-

« mourant à Paris, à l'imaige Sainct Jehan l'evangeliste, de-

« vant la rue neufve Nostre Dame, etc. »

Comme une imitation plutôt que comme une traduction de Jacques de Cessoles, nous rappellerons un ouvrage en vers français, conservé dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale, in-4, sur parchemin, du XVe siècle. Ce poëme, 741. quoique plus long que le Dit d'Engrebans d'Arras, abrége singulièrement le traité original : c'est du reste la mème p. 291. marche; si ce n'est que la quatrième section, qui manque dans la rédaction en vers, y est remplacée par un enseignement direct que le philosophe, inventeur des échecs, donne au roi pour lequel il l'a inventé. Cette fin n'est qu'une espèce de catéchisme moral rimé. Au haut de la première page est une miniature représentant un roi ou un prince assis, vis-à vis d'un moine qui tient un échiquier garni de ses pièces. Le poëme commence ainsi:

Suppl. fr., ti. Tom. XXIII.

Mès si d'esbat te prent tallant. Pren ton esbat déuement; Mès si à jouer vieulx attendre, Un noble jou te fault attendre, C'est des eschecs qui est licite Et à touz biens les gens incite, etc.

L'auteur, vers la fin de son livre, annonce qu'il a écrit son nom dans les vers qui précèdent les douze ou quatorze derniers:

> Nommez mon nom et mon sournom, Je ey escript tout environ, A vingt et dous lettres sans plus, Sera trouvé cy au dessus En escript, et sans plus ne moins, etc.

On ne nous dit pas si c'est dans la suite meme de la phrase, ou seulement en acrostiche, que se trouvent les vingt-deux lettres de ce nom mystérieux. Nous ne saurions former aucun nom avec les initiales des trente vers qui précèdent ceux que nous venons de citer; et le mérite de l'ouvrage ne nous encourage pas à faire de longues recherches pour découvrir un

nom que l'auteur a pris plaisir à nous cacher.

Ce ne fut pas seulement en France que des traducteurs ou des imitateurs travaillèrent à étendre la popularité de l'ouvrage original de Jacques de Cessoles. Diverses traductions qui en furent faites dès le XIVe siècle, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, en Italie, attestent la réputation dont jouissait alors en Europe ce traité presque inconnu aujourd'hui.

En 1337, un moine de Stein, Conrad d'Ammenhausen, le

Th. Hyde, de traduisit ou plutôt le paraphrasa en vers allemands; une copie Ludis orient...t. manuscrite de cette imitation, qui se trouve à la Bibliothèque impériale de Vienne, a été décrite par Lambecius.

biblioth, Casarea vindobon., t. II, 2º part., p. 848, 849, n. 246.

Brunet, t. III.

J. Schilter.

Thesaur, antiq.

col. 482.

II, p. 157.

sept., p. 406.

tur, par Jacobs et Ukert, t. III, part. 1, p. 92.

crementis typ., bibl., t. II, p. 94, n. 4896.

loc. cit. Annal. typ., t. IV, p. 190,

469.

Peu après, il s'en fit une traduction en prose allemande, Teuton, t. 111, que Gustave Selenus, ou plutôt le duc Auguste de Brunswick, inséra presque entièrement dans son traité sur le jeu des échecs, publié en 1617. C'est peut-être celle dont il y a un manuscrit du XVe siècle à la bibliothèque de Gotha. Une traduction en prose, rappelée par Lambecius, avec l'indication de l'année 1479, est mentionnée aussi par Schilter, mais sans Acta erudit., la souscription qui marque l'année. Nous ne pouvons dire si Lips., 1691, c'est celle que Gustave Selenus a publiée. La paraphrase de Beiträge zur Conrad d'Ammenhausen a été imprimée sous ce titre : Jacobi altern Litera- Casalis das Spiel, das da heisset vom Schach-Zabel, en 1477, sans indication de lieu; mais à Augsbourg, selon Hain: puis réimprimée, à Augsbourg, en 1483; et, la même année, à Leichius, de Strasbourg, chez Henri Knoblochzer, in der hochgelobten Origine et in- stat Straszburg, uff sant Egidius tag, in dem LXXXIII Jar; Lips., p. 128, avec figures au simple trait sur bois. Ces deux éditions sont Hain,Repert. de format in folio. La première a été estimée 200 fr. dans un catalogue de Paris. Jac. Mennel fit paraître à Constance, en J. Schilter, 1506, un ouvrage en vers allemands, de Ludo Scacchiæ. Panzer mentionne aussi une traduction flamande dont nous ignorons le plan, et un poëme sur le jeu des échecs, Bock van dem Schakspele, en dialecte bas allemand, composé par un nommé Etienne, et imprimé sans nom de lieu, in-8, avec figures. Nous ne saurions dire si cet ouvrage a quelque rapport avec celui de Jacques de Cessoles.

Une traduction faite en langue anglaise, d'après le français de Jean de Vignai, est célèbre par le nom du traducteur, Prosper Mar- William Caxton, qui la dédia au duc de Clarence, frère d'Échand, t. I, p. douard IV, et par cette singularité bibliographique, long-

mier livre imprimé en Angleterre, portant une date, celle du 182, not. F. — Panzer, Annal. 31 mars 147/1. Elle a pour titre: The game and playe of the typogr., t. III. Chesse, translated out of the french, by William Caxton, im- p. 551. - Dibprinted by thim, and fynyshid of the last day of marche, the Spence, IV, 193. yer of our lord god, a thousand foure hondred and LXXIII. L'impression, faite par Caxton lui-même, aurait été, selon l'opinion commune, exécutée à Westminster, avec des caractères gothiques, qu'on ne trouve employés que dans un seul ouvrage, le roman de Jason et Médée, par Raoul le Fèvre, qui paraît être sorti des presses de Caxton, antérieurement à l'année 1474. Mais Dibdin lui-même, dans sa nouvelle édition quities, L. 28des incunables, est d'un autre avis. Selon lui, cette première Man, du libr., édition du livre des Echecs en anglais doit avoir été faite t. III, col. 482. dans les Pays-Bas. On n'a pu trouver jusqu'à présent les — Volgarizamêmes caractères dans aucune édition de Caxton reconnue de Costum. imprimée en Angleterre, tandis qu'on les reconnaît dans les etc., p. xvi. deux éditions du recueil des Histoires de Troie, qu'il a données dans les Pays-Bas, ou à Cologne.

Une seconde édition de cette traduction fut imprimée par Caxton, avec les caractères gothiques dont il s'est servi en 1400 pour la publication de la traduction anglaise de l'Enéide de Virgile. Elle ne porte ni date, ni nom de ville, ni nom d'imprimeur, et on la recherche presque autant que la première, dont la rareté est extrême. Elle a pour titre, « The « game at Chess..., etc., » et commence par une préface où l'auteur déclare avoir fait son ouvrage d'après la traduction française de Jean de Vignai, qu'il suppose un des frères de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle se termine par ces mots: Explicit per Caxton.

Une réimpression de la traduction de Caxton, fac-simile de l'édition princeps conservée au Musée britannique, a été donnée à Londres, en 1862, chez Trubner, par M. Vincent Figgius, qui l'a fait précéder d'un Avertissement et de quelques Remarques sur la vie et les ouvrages du savant imprimeur.

Cinq ans après la première édition de William Caxton, c'est-à-dire le 2 octobre 1479, Gerh. Leeu avait imprime, dans le format in-folio, avec des caractères gothiques et des figures sur bois, à Goude (Gouda, ou Tergow), une traduction hollandaise anonyme, qui a pour titre : « H)ier beghint « ee suuerlijk boec vanden tijtuerdrijf edelre heren ende typ, the ii.

Typogr. anti-

Panzer, Ann

« vrowen als vande Scaecspul. » Une seconde édition parut n. 11; p. 371, à Delft en Hollande, en 1483, in-4; une troisième, dans la

per Marchand, même ville, 1493, in-4, etc.

l. c., p. 181. p. 420. - Catal. t. I. p. 300. del libro de' Co-11

Une traduction italienne, sans nom d'auteur, fut publiée à Panzer, t. 1, Florence, le 1er mars 1493, in-4, avec des figures sur bois, par de La Vallière, Antoine Miscomini, sous le titre de Libro di Giuocho di Scacchi. - intitolato de' Costumi degl' huomini e delli offitii de' nobili. L'au-Volgarizamento teur y est nommé maestro Jacopo Dacciesole, dell' ordine de' stumi, etc., p. frati Predicatori. Les exemplaires en sont devenus très-rares. et l'ouvrage est recherché, surtout pour ses gravures sur bois. Le texte passe pour être peu exact, parce qu'on a voulu rajeunir certaines locutions anciennes. Les compilateurs du vocabulaire de La Crusca citent plusieurs expressions de cette version italienne, d'après un manuscrit qui appartenait autrefois à François Venturi.

Panzer, Ann. p. 109, n. 309.

Id., t. VIII, p. 538.

Nous ne pouvons dire si c'est la même traduction qui fut typogr., t. IV, réimprimée sous le même titre, in-4, sans indication de lieu ni d'année, car nous ne l'avons pas eue sous les yeux.

Une troisième édition, ou plutôt une autre traduction, fut publiée à Venise, en 1534, petit in-8, avec ce titre : Opera nuova, nella quale se insegna il regimento et costumi delli homini et delle donne di qualicumque grado, stato e condition esser si voglia; composta per lo reverendissimo padre frate Giacobo da Cesole, del ordine di Predicatori, sopra il giuoco delli Scacchi, intitulata: Costumi delli huomini et ufficii delli nobeli, nuovamente stampata. MDXXXIIII. Au quarante-sixième et dernier feuillet, on lit: Stampata in Vineggia per Francesco di Alessandro Bindoni et Mapheo Pasini compagni; nelli anni del Signore 1534, nel mese di zenaro. Cette édition semble être celle que l'auteur du Manuel indique comme étant de 1554. Selon lui, le texte de celle-ci est tout à fait mauvais; et le dernier éditeur de la première traduction italienne n'hésite pas à dire qu'elle mérite à peine qu'on en tienne Volgarizam., compte (edizione da farsene nessun conto). La lecture d'une etc., p. vii, xv. page quelconque de cette traduction prise au hasard justifierait la sévérité de cette critique.

La dernière édition de l'ancienne version italienne a été donnée, en 1829, par M. Pierre Marocco, qui en a corrigé le texte en divers endroits d'après un manuscrit de la bibliothèque Magliabecchiana de Florence. Ce manuscrit est in-4, sur vélin, du XIVe siècle, orné de miniatures faisant allusion aux pièces

Nº 91, class. XIV, palch. 8.

etc., p. vi, not. 1; du jeu des échecs. On y retrouve les exemples cités par le

vocabulaire de La Crusca, d'après celui de Venturi, qui n'est peut-être que ce même manuscrit dont on avait perdu la p. Mil, Mil di trace. L'éditeur a consulté, en outre, trois autres manuscrits de la même bibliothèque, mais moins précieux; trois de la bibliothèque Ricardiana, de Florence, dont un, le n. 2513, lui a fourni des lecons importantes; enfin, un de la bibliothèque du marquis Trivulzio à Milan. Aidé de ces ressources, de l'édition donnée en 1493, et du texte latin de Milan, 1479, M. Marocco a publié l'édition la plus complète et la plus exacte de la traduction italienne : il y reproduit tout le manuscrit de la Magliabecchiana, et il renvoie au bas des pages les variantes des autres manuscrits, on de l'ancienne édition. Le livre a paru sous ce titre : Folgarizzamento del libro de' Costumi e degli offizii de' nobili, sopra il Giuoco degli Scacchi, di frate Jacopo de Cessole, tratto nuovamente da un codice Magliabecchiano; Milano, 1829, dalla tipografia del dottore Giulio Ferrario, in-8, xx et 162 pages. Le volume est orné de gravures sur bois, copiées sur celles de l'édition de 1493, et qui représentent les personnages allégoriques figurés par les pièces des échecs. Cette édition est le dernier travail qui ait été entrepris sur Jacques de Cessoles, et elle ne laisserait rien à désirer si l'on y avait joint le texte latin.

Il nous semble que nous avons déjà fait connaître suffisamment notre opinion sur le mérite du livre de Jacques de Cessoles. Ce serait assurément un des chefs-d'œuvre du temps, s'il fallait en juger sur sa réputation; mais il la devait surtout à la nature même du sujet, qui le recommandait puissamment à la lecture et à l'étude des contemporains. En effet, le jeu des Echecs, d'origine indienne, ou plutôt persane. selon l'opinion la plus vraisemblable, faisait alors partie de l'éducation des fils de bonne famille, comme on le voit dans Het. het. a les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les de voit dans les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les de voit dans les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les de voit dans les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les de voit dans les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les chansons de geste. Seulement, on avertissait les jeunes la les changes de la les cha la fin tragique de plusieurs personnages, que leurs adversaires, furieux d'une défaite, avaient assommés à coups d'échiquier, ou avec quelqu'une des pièces massives de ce jeu qu'ils leur lançaient à la tête. Les héros de nos romans sont souvent représentés occupés à des parties d'échecs; et, dans les circonstances les plus graves, on y faisait volontiers allu-

Christian de dues de Voi t. II, p. 514-517.—Hist.litt. de la Fr., t. 442-444.

Tom. I. p. Mazar., ms. 554, fol, 153.

sion. « Apprends qu'au jeu d'échecs le roi n'est jamais pris, » fait-on dire à Louis VI, lorsqu'il faillit être prisonnier, non à la défaite de Brenneville (1119), comme l'ont avancé sans XXII, p. 336, preuve presque tous nos historiens modernes, et même l'Art de vérifier les dates, mais dans un combat livré, en 1110. 573.—Biblioth, près de Gisors.

Si la chronique qui lui attribue ce mot est contemporaine, c'est une preuve que, déjà au commencement du XII e siècle, ce jeu était également connu des Français et des Anglais; mais nous n'avons rencontré le mot que dans une copie faite au XVe siècle de la Chronique de Guillaume de Nangis, interpolée et grossie par des fragments de la Vie de Louis le Gros par Suger.

On empruntait aussi aux détails de ce jeu certains pro-Hist. litt. de verbes : dans la chronique rimée de Jordan Fantôme, la Fr., t. XXIII, composée peu après l'an 1174, il est dit d'un personnage voyant devant lui une fortune brillante, qu'il ne voudra pas rester comme un aufin sur l'échiquier; et dans l'histoire des Hist, des ducs ducs de Normandie et des rois d'Angleterre (1206), le duc de Bourgogne, se plaignant au roi de France de toutes les fatigues d'un service extraordinaire, dit qu'il ne voudrait pas sans Du Cange, au doute être un aufin (c'est-à-dire un personnage oisif, ou restant assis comme le juge que représentait l'aufin), mais que jamais duc de Bourgogne ne s'est plus fatigué que lui. A la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, les esprits étaient donc bien préparés à recevoir et à comprendre les divers enseignements que pouvaient suggérer à l'imagination d'un écrivain les détails d'un amusement qui leur était si cher. Ainsi, des considérations tirées de la nature de ce jeu, l'explication donnée pour chacune des pièces, la facilité d'une instruction morale, toute en exemples et en récits, qui ressortait de toutes les parties du livre; ces diverses causes réunies avaient dû procurer une grande et prompte popularité à l'ouvrage de Jacques de Cessoles.

> Mais quand la passion pour le jeu des échecs se fut calmée, en même temps que l'amour de l'allégorie; lorsque la critique vint apprendre à discerner le faux du vrai dans cette foule de narrations historiques, qui avaient suffi longtemps pour instruire, ou plutôt pour amuser; lorsqu'on sut recourir aux véritables sources pour s'assurer de l'exactitude des détails, on de la réalité des faits eux-mêmes, ce livre dut tomber dans le discrédit, et ne plus paraître qu'une compilation commune et insipide, insuffisante pour l'instruction

p. 345.

Ouvr. cité, t. III, p. 554.

de Normandie, publ. par Fr. Michel, p. 108. mot Alphinus.

morale ou historique, et digne tout au plus d'attirer l'attention des curieux. Et, en effet, nous ne connaissons pas, avant la dernière édition de Milan, d'édition imprimée, soit du texte, soit d'une traduction postérieure à l'année 1506. Ce jugement que déjà la postérité, au XVI<sup>e</sup> siècle, semble avoir porté tacitement sur un livre qui avait fait les délices des générations précédentes, est à plus forte raison celui que nous

devons porter nous-mêmes.

Si nous paraissons nous être étendus un peu trop longuement sur cet ouvrage, c'est qu'il a peut-être, par sa forme, quelque chose d'original, qui le distingue d'une infinité d'autres enseignements historiques du même genre et du même temps; c'est que, dans ces nombreux récits, qui ne sont pas tous empruntés à des auteurs anciens, on pourrait surprendre les premières traces de certains contes, de certaines traditions qui ont eu cours dans les siècles suivants, sans qu'on puisse toujours en déterminer l'origine. Les différentes traductions qui en ont été faites peuvent aussi donner lieu à diverses questions de critique. On peut en discuter l'exactitude, l'ancienneté, l'idiome et le lieu d'impression. Enfin, et c'est le motif principal qui nous fait étudier avec soin tant d'écrivains ou peu connus, ou peu dignes de l'être, l'examen d'une production littéraire qui, pendant plusieurs siècles, a joui d'une certaine célébrité, apporte nécessairement quelques documents de plus à l'histoire de l'esprit humain, surtout lorsqu'il s'agit d'un ouvrage qui a occupé une très-grande place parmi les essais tentés pour faire des leçons de la morale une espèce de délassement.

## NICOLAS DE NICOLAI.

SA VIE.

L'auteur dont nous avons à parler a pris le soin de se nommer dans la préface des trois traités qui nous restent de lui. Sans cet avertissement nous aurions ignoré que, deux siècles XIVe SIÈCLE.

94,97.

7390, 7391.

avant Nicolas de Nicolaï, voyageur dauphinois du XVIe siècle, avait vécu un écrivain du même nom. Personne n'avait encore de fait mention de celui-ci, ni de ses ouvrages, lorsque La Curne mss., t. I, not. de Sainte-Palaye entreprit sur les manuscrits français ou latins de la Bibliothèque du Roi des études restées inédites, Mss. fr., n. que nous avons eu souvent l'occasion de citer. C'est là que se trouve, pour la première fois, l'indication de deux manuscrits de cette bibliothèque, l'un latin, l'autre français, qui contiennent chacun trois traités sur le jeu des Échecs, le jeu des Tables et celui des Mérelles, par un clerc qui prend le nom de Nicholas de Saint Nicholaï, ou Nicolas de Nicolaï. Mais le savant critique ne put découvrir le moindre renseignement sur la famille, le lieu de naissance et la vie de l'auteur. Toutes les recherches faites depuis sont également restées infructueuses. Elles ont simplement fait connaître d'autres copies de ces traités. Nous en signalerons une troisième dans le n. 10286 du Suppl. lat., à la Bibliothèque impériale.

Ms. fol. 3.

L'auteur se borne à nous apprendre, avec son nom, qu'il avait habité la Lombardie. Dans le prologue de la rédaction 7390, latine, l'auteur ajoutant qu'ilécrit à la prière de ses compagnons, sociorum, et faisant d'ailleurs quelques citations de droit romain, on peut supposer qu'il était juriste, et que, selon l'usage des jurisconsultes et des médecins, il donne ce nom de socii à ceux qui vinrent l'entendre. Si nous le placons ici, la conformité de la matière n'est point notre seul motif; c'est aussi parce que les meilleures copies de ses traités paraissent remonter à la première partie du XIVe siècle.

## SES OUVRAGES.

En ce qui concerne ces traités mêmes, une première difficulté nous arrête : en quelle langue Nicolas de Nicolai les avait-il originairement écrits? Pour un des trois, deux rédac-7390, tions nous ont été conservées, l'une en latin, l'autre en français. Toutes deux portent son nom, paraissent être du même temps, d'une écriture semblable, et sont ornées dans le niême goût. Faut-il les attribuer l'une et l'autre à l'auteur? Il est vrai que, dans les deux ouvrages, toutes les parties ne sont point les mêmes, et ne correspondent pas toujours entre elles par les détails et par la disposition. Mais peut-être l'auteur en a-t-il donné une seconde édition, modifiée, corrigée, chan-

7391.

gée même en plusieurs endroits, et rédigée dans une langue différente. C'est ce que semble exprimer une note qui termine le manuscrit français : « Chius roumans est des par-« chons (partitions, parties) des Eschiés, des Taules et des « Merelles, à nuef. » Tous ces changements peuvent venir d'un copiste. L'ouvrage fut probablement écrit d'abord en latin, et, peu de temps après qu'il eut paru, l'auteur luimême, ou un autre, le traduisit, pour le mettre à portée d'un plus grand nombre de lecteurs. La suppression, dans le français, de toutes les citations scientifiques dont est rempli le prologue de la composition latine, semble confirmer notre conjecture.

Le manuscrit où se trouve le texte latin est un petit in-folio, sur vélin. Ce volume, mentionné comme curieux par Labbe, sous le n. 948, renferme deux parties bien distinctes. Nous biblioth. mss., avons déjà parlé de la seconde dans notre notice sur Jacques P. 323. de Cessoles. La première comprend les trois traités. Elle est 20. ornée de lettres d'or, d'arabesques et de figures fantastiques; et, comme l'indique une note à moitié effacée au bas du feuillet 184, elle avait appartenu à Charles, duc d'Orléans, père de Louis XII. Au verso du premier feuillet, on voit une miniature sur fond d'or, divisée en deux compartiments, dont l'un représente un combat entre deux chevaliers, et l'autre, au-dessous, deux personnes jouant une partie d'échecs, emblème de la guerre.

Le premier des trois traités, beaucoup plus considérable que le second et le troisième, puisqu'il occupe 1/18 feuillets sur 184, est celui du jeu des Echecs. Le prologue commence par ces mots: Prothoplausti rubigine humana conditio sic cellule memorialis eclipsatur officio, ut perdat quod sepe prospicit, vel jugiter meditatur, etc. C'est pour subvenir à ces pertes de la mémoire que ce recueil a été rédigé : Idcirco ego N. de N., sociorum meorum precibus adquiescens, partita que videram, queque de novo per studium inveneram, tam de ludis Scacorum et Alearum quam etiam Mirellorum, in hoc libello redigere procuravi, ut partitorum doctrinam et exercitium de aliis que possent fieri notitia facilius habeatur. On voit que le mauvais style, joint aux fautes des copistes, doit rendre le texte souvent inexplicable. L'auteur, en terminant le prologue, donne à ses compagnons etamis des conseils pour perfectionner son travail: Ideirco super operis imperfectione veniam imploro, devote supplicans omnibus dominis meis so-

A. 7390. Labbe, Nova

N. -390, fol.

ciis et amicis, ad quos pervenerit presens opus, ut ipsum benigne suscipiant, et lima corectionis emendent que correctione

noverint indigere.

Ce traité des Échecs ne ressemble en rien à celui de Jacques de Cessoles, où nous n'avons trouvé que des préceptes de morale à l'occasion du nom, de la place, de la marche et des attributions symboliques ou allégoriques de chacune des pièces du jeu. L'auteur n'a cependant pas prétendu composer un ouvrage didactique, comme les traités modernes sur le Royal jeu des Échecs, sur le Génie et la philosophie des Échecs, etc. Il n'enseigne point, comme Carrera, la manière selon laquelle se doit mouvoir chaque pièce; ni comment on peut conduire une partie dès son origine, ainsi que l'ont fait le Calabrais et le célèbre Philidor. Il suppose les règles du jeu connues, et il indique seulement les derniers coups à jouer, dans une situation donnée, pour faire son adversaire échec et mat. Tel est, dans ce genre, l'ouvrage italien de Damiano le Portugais. On ne peut donc pas dire que ces deux traités soient le complément de celui de Jacques de Cessoles.

Fol. 4.

On commence par donner au joueur ce conseil : Aurei (les pièces d'or opposées aux rouges) primo trahunt (jouent en premier), et volunt mattare rubeos ad duos tractus (faire échec et mat aux rouges, en deux traits), nec plures, nec pauciores. Tu accipe rubeos ad deffendendum, quia fieri non potest. Si ille qui habet aureos trahat alphinum suum in a, cape pedonem de rocco tuo... Au-dessus de cette explication, qui est assez confuse, et que nous ne croyons pas utile de reproduire en entier, est représenté un échiquier à cases blanches et noires, avec quelques pièces, rouges et couleur d'or, placées dans une certaine position, et des lettres, sur d'autres cases, indiquant à quel point précis de l'échiquier il faut faire parvenir les pièces que le texte recommande de jouer. Chaque feuillet qui suit offre un échiquier, où les pièces sont disposées de manière à faire mieux saisir l'explication qui est au-dessous. L'initiale A de la première page s'appuie sur la droite de l'échiquier : elle est en couleur, rouge et bleu sur fond d'or, et renferme, entre ses deux jambages, trois écussons : le premier, celui de l'Empire, or à l'aigle noire à deux têtes; le second, celui de France, d'azur semé de fleurs de lis d'argent; le troisième, celui d'Angleterre, de gueules à trois léopards d'argent. On paraissait vouloir représenter

jadis, dans les luttes des joueurs d'échecs, comme une image des guerres qui divisèrent si longtemps les trois nations.

Souvent, dans le haut de la page et au-dessus de l'échiquier, on lit, en caractères du XVe siècle et du XVIe, ces mots : bonus, valde bonus, probatus, bon, faulx; qui indiquent que des amateurs avaient jugé tantôt bons, tantôt impraticables, les coups recommandés par l'auteur. Pour nous, par suite des changements qui se sont opérés dans la manière de faire mouvoir et de jouer certaines pièces, la reine surtout, plusieurs coups notés alors comme bons doivent nous paraître inadmissibles. Mais, pour faire apprécier plus complétement l'utilité ou les défauts du livre, nous allons en rapporter quelques passages, et les accompagner de quelques observations. Les mots en italique sur notre échiquier indiquent les pièces rouges.

| caval. roc |
|------------|
|------------|

Fol. 51.

Aurei primo trahunt, dit ici le traité, et volunt mattare rabeos ad tres tractus. Dicas ei (à l'adversaire): seac de rocco in a, de alphino in b, et de rocco in c; et mattantur. Le coup est marqué bon. Seulement le roi est échec et mat en deux coups, au lieu de trois; car, après le premier coup, l'un des rocs d'or s'étant porté en a, le roi rouge n'a pu se XIVe SIECLE.

déplacer qu'en d; et dès le second coup, l'alphin d'or ayant été poussé en b, le roi ne peut plus être joué; dans quelque case qu'il se pose, il sera en échec par l'un et par l'autre roc, ou par l'alphin, ou par la reine.

Fol. 51 vo.

| roi    | c |   |       |       |      |  |
|--------|---|---|-------|-------|------|--|
|        |   |   |       |       |      |  |
|        |   |   |       |       | <br> |  |
|        |   |   | b<br> |       | <br> |  |
|        |   | a |       | reine |      |  |
| caval. |   |   |       |       |      |  |
|        |   |   |       |       |      |  |
|        |   |   |       |       |      |  |
| roc    |   |   |       |       | <br> |  |
| 100    |   |   |       |       |      |  |

Aurei primo trahunt, et mattabunt rubeos, vel regem rubeum, ad tres tractus. Trahe militem in a, et est scac : reginam in b, et roccum in angulum, et est mat. Au-dessus est écrit : bon. Mais, pour nous, quand le cavalier d'or aura été porté en a, le roi sera échec et mat : par le roc, en restant à sa place ; par le cavalier, s'il se porte en d; par la reine, s'il se porte en c. Pourquoi donc vouloir porter la reine en b, sinon parce que la marche de cette pièce n'était pas alors la même qu'au-jourd'hui?

Nous citerons encore le coup suivant, qui est marqué bon, avec cette note : « C'est cellui qui plus souvent advient. »

Fol, 119.

| roi    | g     |   | k     |      |      |
|--------|-------|---|-------|------|------|
| caval. | i     | 6 | reine |      |      |
|        | roi   | f |       |      |      |
|        | a     |   |       | <br> | <br> |
|        | d<br> |   | b     |      |      |
|        |       |   |       | <br> |      |
|        |       | e |       | <br> | <br> |
|        |       |   |       |      |      |

Aurei primo trahunt, et volunt mattare regem rubeum ad octo tractus. Trahe. Si claudant eum, perdunt. Fit taliter: fac quatuor tractus de milite, secundum quatuor litteras, a, b, c, d; quinto trahe regem in e; sexto et septimo, trahe regimam, et da ei scac; et octavo, mat de milite. On ne voit pas assez ce que pourra ou devra jouer l'adversaire, pendant ces huit coups. Et d'ailleurs, dès le premier mouvement qu'a fait le cavalier, le roi rouge ne peut plus se porter qu'en g. Si alors la reine d'or est placée sur la case marquée k, le roi rouge est échec et mat.

L'ouvrage ne présente d'autre division que celles-ci : les échiec et mat qui peuvent se faire en deux coups; ceux qui en exigent trois, puis quatre, cinq, six, et ainsi de suite, jusqu'à vingt. Les premiers sont de beaucoup les plus nombreux. Le dernier coup indiqué est un échec et mat qui se fait en douze

XIV° SIECLE, 48

Fol. 148 vo.

|                                         |      | b | a   | h           | i | roi  |
|-----------------------------------------|------|---|-----|-------------|---|------|
|                                         |      |   | roi | pion        | d | k    |
|                                         |      |   | f   | e           |   | pion |
|                                         |      |   |     | g<br>alphin |   |      |
|                                         |      |   |     |             |   |      |
|                                         |      |   |     |             |   |      |
| B-1000000000000000000000000000000000000 |      |   |     |             |   |      |
|                                         | <br> |   |     |             |   |      |

coups. Aurei primotrahunt, et volunt mattare rubeos ad duodecimtractus, nec plures, nec pauciores; et fit hoc modo: Fac de pedone tuo reginam. Secundo trahe regem tuum in a, deinde in b, deinde in c. Deinde dicas regi rubeo: scac de regina in d. Postea removeas alphinum tuum; postea vade cum rege in e, postea in f, postea in g; deinde revertaris in e: postea dicas ei scac cum alphino; ultimo scac et mat cum pedone.

A ce coup, qualifié très-bon, valde bonus, s'applique la même observation qu'au précédent. Que pourra faire l'adversaire pour jouer douze fois? Dès le premier trait, lorsque le pion d'or est arrivé à dame en h, si le roi rouge se trouve dans le coin, il est échec et mat : par la reine, telle qu'on la fait mouvoir maintenant, s'il se porte en i; par la reine et par le pion, s'il se porte en d; par l'alphin, s'il se porte en k.

2. Le second traité, celui des Tables, n'a point de titre ni de prologue dans le manuscrit. Il commence ainsi : Hec sunt partita Tabularum; et quia dupliciter fiunt, scilicet optando cum lingua et projiciendo taxilos, primo dicitur de optativis, id est de illis que optantur, sive petuntur cum ore. Et est istud partitum tale... Ce traité, comme le précédent, est une suite d'explications de divers coups, et chacune est également surmontée d'une peinture, qui représente la table du jeu, avec

Fol. 149.

des jetons ou des dames disposées de telle ou telle manière. Cette table est double, comme celle du trictrac, avec douze flèches dans chaque partie du tablier. On jouait avec deux dés, et quelquefois, ce semble, avec trois. Chaque joueur avait quinze dames. Ce jeu, dont l'auteur ne donne pas plus les principes et les règles qu'il ne le fait pour les échecs, a cessé d'être en usage. Il avait, à ce qu'il paraît, quelques rapports avec le trictrac moderne; mais il en diffère bien plus encore que le jeu des échecs du même temps ne diffère de celui du nôtre. Aussi nous bornerons-nous à dire que le traité dont il est le sujet n'occupe que les feuillets 1/19 à 1/12 du manuscrit.

3. Le troisième traité, celui des Mérelles, procède pour les explications et les figures comme les deux précédents. Il n'a ni titre ni préambule; mais peut-être manque-t-il un feuillet dans le manuscrit. Le début est ainsi conçu: Rubei primo trahunt, et rubeus rotundus nunquam movebitur, nisi semel; et si beneludatur, neuter vincit. On lità la fin: Si aurei trahant suam crucem, rubei revertentur cum quadro, et capient scutum, vel e converso; si trahant lunam, rubei capient stellam, vel e converso; et postea in omni tractu capiet quadrus, et vincent rubei. La lune, l'étoile, le rond, le carré, la croix, etc., sont les noms des pièces. La table du jeu, ou la Mérelle, est ainsi disposée:

Fol. 172 V.

Fol. 1-3.

Fol. 184.

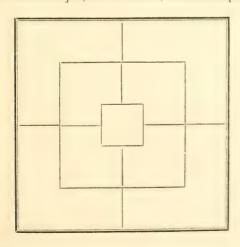

XIVe SIÈCLE. 50

Nous ne connaissons aucun autre ouvrage écrit en latin par Nicolas de Nicolai; mais la Bibliothèque impériale possède, Fonds de Sor- dans un recueil manuscrit dont nous avons déjà parlé à l'ocbonne, n. 1426. casion de la traduction du traité de Jacques de Cessoles par Jean Ferron, une copie d'un ouvrage latin anonyme, qui traite aussi du jeu des échecs. Il remplit les feuillets 45 à 147; l'écriture est du XVIe siècle. L'auteur expose une série de coups, qu'il juge propres à faire l'adversaire échec et mat. Son texte reproduit quelquefois mot pour mot les explications que donne Nicolas de Nicolai. De ce nombre est celle que nous avons transcrite d'après le folio 51, verso, du n. 7390 de l'ancien fonds français; on peut s'en convaincre en rapprochant le folio n. 45, verso, du n. 1426 de la Sorbonne. Dans celui ci, les pièces blanches remplacent les pièces d'or du n. 7300, et les noires sont substituées aux rouges. Au-dessous de chaque explication est représenté au trait un échiquier, où l'on trouve les noms des pièces blanches écrits en rouge, et les noms des pièces noires écrits en noir. Ce traité n'a point de préface, et ne paraît pas en avoir jamais eu. La première des lettres initiales se distingue par sa forme de majuscule et par sa couleur rouge; les autres initiales sont en noir et du même caractère que le reste de l'écriture. L'ouvrage commence ainsi : Albi primo trahunt et volunt mattare nigros de pedone albo, vel non tracto. Et est pedo niger sidatus, et sic in omnibus sicut in contiguo, donec sit rex niger in a... Il se termine par ces mots: Tu trahas reginam in d; si trahit in aliqua tabulæ punctorum, tu trahis reginam in 1; et sic nunquam faciet reginam. si non sinas eum venire in linea in qua erit tua regina, salvo quod in tua linea pedonis. Quod si venerit in h vel in 1, regina non moveatur de h vel de d. Au-dessous on lit, en forme d'explicit: Et hec sufficiant.

Ce traité contient cent dix-sept coups, dont quelques-uns se retrouvent parmi les deux cent quatre-vingt-dix que nous offre le traité conservé dans le n. 7390. La disposition n'est pas la même dans les deux écrits. L'auteur anonyme mêle et confond les échec et mat en deux, trois, quatre, cinq coups, etc., au lieu d'en former des séries distinctes, comme le fait Nicolas de Nicolaï. On peut en conclure que le second ouvrage n'est point la reproduction du premier, mais une compilation analogue; à moins qu'on ne veuille le considérer comme une copie récente d'un ouvrage ancien, tel que

N. 7391.

ceux dont a pu se servir Nicolaï, ou comme une imitation postérieure, dont l'auteur aurait mis à contribution plusieurs écrits sur cette matière.

La rédaction française des trois traités de Nicolaï est bien autrement importante pour l'histoire littéraire. Elle est renfermée dans un manuscrit semblable, pour l'exécution, à celui qui contient la rédaction latine. C'est un beau volume de deux cent vingt-six feuillets, petit in-folio, sur vélin, du commencement du XIV° siècle, relié en maroquin rouge, aux armes de France. Il est enrichi de plusieurs miniatures sur fond d'or, de lettres majuscules en or, et souvent, à la marge et au bas des feuillets, de vignettes et d'arabesques représentant des figures humaines grotesques, et des animaux fantastiques, d'un bon dessin. Entre autres sujets singuliers, nous y avons remarqué un cavalier armé de pied en cap, qui, la lance en arrêt et la visière baissée, dirige au galop son dextrier vers un limaçon qui lui montre ses deux cornes, placé au sommet d'un rocher.

Fol. 168.

Au verso du premier feuillet, dont le recto est resté en blanc, on voit une miniature divisée en deux compartiments disposés au-dessus l'un de l'autre, et représentant le premier, un combat; le second, le siége d'une place forte. De part et d'autre, les combattants agitent des étendards armoriés. Un tel frontispice, comme celui du n. 7390, caractérise convenablement des jeux, qui, simulacres de la guerre, nous enseignent l'art de l'attaque et de la défense.

Fol. 2.

Un prologue, qui sert pour les trois traités français, diffère notablement du prologue de la rédaction latine : « On « distès proverbes anciens ke mal est science emploiie en cuer « avariscieus du monstrer; car chascuns ki mix set, se doit « traveillier à chou ke il puist les autres ensegnier. Et por « chou ke je ne vauroie iestre repris de si vilain pechiet comme « d'avarisce, jou Nicholes de Saint Nicholai, clers, à l'aiide de « chelui ki est fontaine de sapience, vous vueil ensegnier et « demonstrer une partie du sentement de mon cuer, et especiaument sor le gieu des Eskiés; et premiers, coument, « par cui, ne en quel lieu il fu trouvés premierement. En « après, de la manière du gieu et des assises, et comment il « puet iestre abregés par partures... »

Ce jeu, continue-t-on, fut inventé, au siège de Troie la Grande, par un brave chevalier et son amie, qui l'apportèrent dans la Lombardie. Tous les amants, par amour, doi-

XIV« SIÈCLE.

Fol. 2 vo.

vent l'aimer, puisqu'il est venu d'amour, d'ami et d'amie. L'auteur termine son prologue par la traduction abrégée de celui de la rédaction latine, mais en y ajoutant cette circonstance, qu'il habite la Lombardie : « Mais pour chou ke li « humaine conditions est oscurchie en l'offisse de le celle « memorative par l'empeechement de nostre premier pere, « si k'ele pert legierement chou k'ele ne voit ou pense assi-« dueument, jou Nicholes devant dis, demourans en Lom-« bardie, à le priere et à le requeste de mes compaignons, ai « compilet che livret de partures, ke j'ai estrait par men « estude dou gieu des eschiés et des taules et des mereles. Et « por chou ke nule chose ne puest iestre parfaite, je depri à « mes segneurs, mes amis et mes compaignons, as quels chi « presens livres sera parvenus, sour imperfection de ceste « œuvre, ke il le vueillent deboinairement rechevoir et cor-« rigier, s'aucune chose jest trouvée ki ait mestier de cor-« rection. »

Recueil cité. r. I, not. 97.

La Curne de Sainte-Palaye fait observer que, dans le moyen âge, les Lombards avaient la passion des échecs et la réputation d'être à ce jeu les meilleurs joueurs de l'Europe. C'est ce qui nous explique pourquoi Nicolai avait composé son traité lorsqu'il demeurait en Italie, et pourquoi, dès le début du chapitre qui, dans la rédaction française, suit le prologue, il prend soin de prévenir le lecteur que les assises du jeu des échecs, c'est-à-dire les règles, varient selon les pays, et qu'il suivra « l'assise lombarde. »

Ce traité occupe les feuillets 3 à 179 du manuscrit. Il com-

mence, sans titre, par deux chapitres préliminaires, qui manquent dans l'édition latine. Le premier explique en peu de mots, passablement obscurs, les mouvements propres à certaines pièces, telles que le roi, la reine et les pions. On parvient toutefois à comprendre que la marche de ces pièces diffère en plusieurs points de celle qui est actuellement en usage. N. 7391, fol. Le chapitre commence par ces mots: « Pour chou ke tout chil « ki che livre verront puissent mix et plus legierement savoir « et entendre comment, ne en quele maniere, ches partures, ki « en che present livre sont contenues, sont ordenées, et selonc « quele assise eles sont baillies, car assises se diversefient en « pluseurs manieres, si doivent tout savoir ke eles sont orde-« nées selonc l'assise lombarde, ki est tele ke en che present « eskieker est contenu. » Au-dessus de cet avertissement est représenté un échiquier, où toutes les pièces rouges et d'or sont

rangées selon l'ordre établi par la règle lombarde, ordre qui

est précisément celui qu'on suit encore.

Au second chapitre, l'auteur expose une manière de distinguer par lettres les soixante cases de l'échiquier, et annonce que, dans les pages suivantes, il montrera comment se jouent certains coups qui doivent terminer la partie. « Pour chou ke " plaisans cose et delitaule est à tous entendans, quant une « cose est ordenée et despondue por une brief maniere, sou-« tive et sustanssieuse, selonc le sage qui dist ke les bries « paroles, soutives, rendent l'entendement de l'home volentiu « à oir et à entendre; car montepliances de paroles engen-

« rent anuianche au cuer, etc. »

Après cette double préface l'auteur entre en matière, et procède ici de la même facon que dans le traité latin : « Chil d'or traient premier et matent les rouges à 11 trais, ne « plus ne mains, et le pueent faire. Tu ki as chiaus d'or, trai « premiers ten roc en a; si li doune eskiec, etc. » Ce coup est le même que celui du fol. 5 du manuscrit latin 7390. Le coup suivant ne diffère pas de celui du fol. 5, v°, de ce manuscrit, si ce n'est que, dans le français, les pièces rouges sont mises à la place des pièces d'or, et réciproquement. Le coup du fol. 6 du n. 7391 et le coup du fol. 15 du n. 7390 sont identiques. En général les coups sont les mêmes dans les deux manuscrits, mais quelquefois ils sont disposés dans un ordre différent.

La division du traité est la même : échec et mat amené contre l'adversaire, en deux, trois, quatre, cinq, six coups, et ainsi de suite jusqu'à vingt. Suivent, dans la rédaction française, vingt et un tableaux, représentant des parties qui peuvent se gagner en un nombre indéterminé de coups. Nous n'indiquerons ici aucune nouvelle combinaison de coups à étudier sur l'échiquier; nous nous contenterons de citer deux des parties, dont nous avons déjà parlé d'après le manuscrit

latin. Elles sont les mêmes dans les deux rédactions :

« Chil d'or traient premier et matent les rouges à m trais. « Di leur eskec de ton roc en a, de l'aufin en b, et du roc en c. 33 v; n. -3qn.

« Chil d'or traient premier et matent le rouge roy à III « trais. Trai ton chevalier en a, et li doune eskec de te roine 64 v; n. 3-90. « en b; puis trai ton roc en l'angle: si sera mat. »

La dernière partie du jeu des échees se termine par ces X -3 pt. Tel. mots : « Va-t'ent de ton roy et de tes roines en le crois la case « marquée d'une croix), en traiant soutivement, et wardant

Pol. 4.

Fel 5.

N. - 191, 10'. fol ir v .

XIV° SIÈCLE.

« ke chius ne prengne nule, dusques as poins (aux cases mar-« quées d'un point). Si te deffendras, si que tu porras mieus

« veoir par toi. »

Le fol. 179 contient deux renvois, et des suppléments aux fol. 170 et 171. Le dernier se termine ainsi : « Il traira par « aventure son paonnet, et tu l'ensiuces de te roine por lui « prendre ; se tu le trais, si comme je t'ai enseignié, il ne te « matera point. »

Dans ce manuscrit, comme dans le n. 7390, la moitié de chaque page du traité est occupée par la représentation d'un échiquier, qui porte plusieurs pièces, quelques lettres alphabétiques, ou d'autres signes de convention, disposés de manière à faciliter l'intelligence de l'explication qui est écrite

au-dessous.

Au feuillet 180, et au-dessous d'un dessin colorié et rehaussé d'or, représentant les deux tables d'une sorte de trictrac, commence, sans titre, le traité sur le jeu des Taules, ou Tables, qui est le second. En tête de chacune des pages suivantes, on retrouve, comme pour le jeu des échecs, une peinture de même espèce, destinée à faire comprendre moins les règles et la marche du jeu, que les coups à jouer dans telle circonstance donnée, pour obtenir le gain de la partie.

Fol. 18o.

Le début du traité est ainsi conçu : « Chi commenchent « les peintures des taules; et por ce ke on en puet juer en « 11 manieres, c'est à savoir par souhaidier de le langue, et « par gieter les dés, premiers dirons de celes à souhaidier, et « est ceste parture tele, ke taule doit estre eslevée ens es « poins. Et li taule rouge est eslevée ou taulier où cele d'or « est... » La première lettre capitale du texte renferme une petite miniature, rehaussée d'or, où l'on distingue un combat de chevaliers portant des écus armoriés. Au bas du feuillet, on a peint, dans un ornement de fantaisie, un chien poursuivant un lièvre.

Les parties qui suivent sont, comme pour le jeu des échecs, les mêmes à peu près dans le manuscrit latin et dans le manuscrit français; mais l'auteur les a placées ici dans un ordre différent. Le texte français se termine ainsi : « ... Tu re-« choives anchois celes d'or, et en envoies n por une; car « encontenant lues que tu commenceras celi trespasser des « siues asseurces, il sera confus, si que tu le verras, » Le texte latin expose ainsi ce coup : Tu potius accipe aureas, et mittas

Fel. 203 vo.

XIV SIECLE

duos pro uno; quia incontinenti cum incipies cum perforare cum ejus affidatis, confusus erit, ut videbis.

N. 3790, to

Suit le troisième traité, du jeu des Mérelles, dont l'initiale est ornée comme celle du traité précédent. Il commence, sans aucun préambule, par ces mots : « Cheles d'or pre« mieres traient, et toutes lor reondes avvec l'estoile d'or « sunt nient mouvables. Le quarrée tant seulement est traite. « Ke s'ele puet estre enclose ou estre prise, celes d'or le voe-« lent perdre. Et sachiés que se chis gieus est bien jués, ne li « uns ne li autres ne le waaigne. Toutes voies, le peussent les « rouges waaigner, se li estoile d'or n'i fust, s'eles juaissent « sagement... »

Au bas du feuillet, un ornement sert de support à un archer qui dirige sa flèche contre un monstre multiforme. Les pages suivantes ne présentent plus d'ornements de ce genre; mais chacune d'elles, comme dans les deux traités précédents, porte en tête un dessin colorié et rehaussé d'or, représentant une table du jeu des Mérelles, avec certaines pièces destinées, de même que dans le manuscrit latin, à expliquer

le coup enseigné dans le texte.

Sur le dernier feuillet, on lit, à la fin de l'explication du coup qui s'y trouve figuré, ces mots : « S'eles traient lor « lune, celes d'or prendront l'estoile, et après en tout le trait

« prendra le quarrée, et le waigneront celes d'or. »

Au-dessous de la dernière ligne, on en lit quatre, qui complètent l'explication du coup figuré au verso du feuillet précédent. Quatre autres renvois sont placés au verso du même feuillet 226, et se rapportent à diverses parties du traité. Le dernier se termine ainsi : « Celes d'or venront et feront por « une, et prendront des rouges lequele k'eles verront besoi- « gnier, et le waigneront. » Plus bas, d'une écriture différente, un peu moins ancienne, mais qui cependant paraît être encore du XIVe siècle, on lit la souscription dont nous avons déjà parlé: « Chius roumans est des parchons des Es- « chiés, des Taules et des Merelles, à nuef. »

Enfin, pour achever la description de ce beau et curieux manuscrit, nous signalerons une locution anglaise, placée au bas de certains feuillets. Elle est d'une écriture presque aussi ancienne que celle du manuscrit, et conserve une orthographe qui en marque l'origine: Ath mocht es siin, pour as much is seen (vu jusqu'ici). Ces mots reviennent d'abord de cinq en

N. -391, fol. o4

Fol. 212.

V D. O.

cinq feuillets, puis de six en six; ils semblent indiquer ou une vérification des feuillets du volume, ou le procédé imaginé par un lecteur, si ce n'est par le possesseur du manuscrit, pour marquer à quelle page du traité s'est successivement arrêtée sa lecture ou son étude.

Les différents passages que nous avons cités de la rédaction française des trois traités, montrent presque constamment, par certains mots, comme par la forme de l'article féminin, que l'auteur ou son copiste parlait l'idiome propre à la Picardie. Ils prouvent, en même temps, que le style de cette rédaction appartient, aussi bien que l'écriture du manuscrit, à la fin du XIIIe siècle, ou aux premières années du XIVe.

N. 7918.

Ces remarques sur le langage ne peuvent s'appliquer à une seconde copie manuscrite des trois traités que possède la Bibliothèque impériale, copie qui n'avait point échappé à l'attention de La Curne de Sainte-Palaye, Elle est écrite sur cent trente et un feuillets, de format in-4°, et ne remonte pas au-delà du XVe siècle. Les trois traités y sont rangés dans un ordre différent de celui que nous présente le ms. 7391. Le traité des Échecs remplit deux cents feuillets et demi; vient ensuite celui des Mérelles, qui occupe douze feuillets complets; puis le traité des Tables, qui en remplit dix-sept. Le langage en est plus poli que celui du n. 7301; il nous rappelle le français qu'on parlait à Paris et dans l'Îlede-France, au commencement du XVe siècle. Cependant il ne laisse pas de présenter encore plusieurs obscurités, qui tiennent peut-être à la nature du sujet ou à l'altération du texte. Ce manuscrit n'a ni titre ni préambule. Nous nous contenterons d'indiquer les premières lignes de chacun des trois traités, en faisant remarquer que les coups ou les parties ne sont ni tous les mêmes, ni surtout rangés selon l'ordre suivi dans le n. 7390 ou dans le n. 7391.

Jeu des Echecs; début : « Premierement li blane traient « premiers; et dient qu'il mattent les noirs à eus deffendre, « car il ne peut estre fait Il traira son roc en  $\alpha$ , etc. »

L'explication du dernier coup paraît avoir quelque rapport avec la dernière du ms. français 7391 : « Va de ton roy « vers la crois, en traiant la royne soutivement, que elle n'en « preigne nulles duques as poins, et te deffen, ainsi que mix « apparra ou jeu. Explicit li jeus des Esches. »

Les représentations d'échiquier avec les pièces sont au-des-

sous du texte, au simple trait, en rouge. Il en est de même des figures qui appartiennent aux deux autres traités.

Jeu des Mérelles; début : « Li rouges traient premier : et « toutes les rondes et lor estoiles ne se puent mouvoir. Lor « quarrée tant seulement doit traire, et se elle est prise ne « enclose, les rouges le doivent perdre... » Il est à remarquer que le traité des Mérelles est celui des trois traités qui offre le plus d'uniformité dans nos trois manuscrits, qui portent les num. 7390, 7391 et 7918.

Le début du traité sur le jeu des Tables est le même ici et dans le n. 7391 : « Jà sont les partures des tables ; et pour « ce que elles sont faites en deux manieres, c'est assavoir par « souhait de la langue et en jetant les dez, nous dirons pre-« miers de celles qui sont faites par souhait, ou par petition

« de la bouche...»

La dernière partie nous prouve qu'à ce jeu, comme nous l'avons conjecturé, on employait quelquefois trois dés: « Ceste partie est de souhait en trois dez; et doivent toutes « estre ramenées à a, en faisant une meisme chose. A tous « traiz l'en demande premier vi, v, ин, en traiant toutes en la « crois; après, vi, v, iiii, de toutes; au dernier, vi, v, iiii; et « conviennent toutes en a, si com tu pourras veoir. » Cette partie est celle du feuillet 197 vº du n. 3791.

La bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier possède, sous le n. 279, un manuscrit in-8, sur vélin, du XIVe siècle, qui contient « Li livre de partures des Eschez « et de Tables et de Merelles. » On y a figuré la position des pièces dans certains cas donnés. Cet ouvrage semble être analogue à ceux dont nous venons de parler, s'il n'est absolument le même que le recueil français qui porte le nom de Nicolas

de Nicolai. Nous ne l'avons pas eu entre les mains.

Le style de Nicolas de Nicolai, soit en latin, soit en francais, n'a aucune qualité particulière qui mérite d'être remarquée, encore moins d'être louée. Excepté dans ses préambules, où l'auteur exprime quelques idées qui lui appartiennent, le reste de son ouvrage n'est qu'un recueil de préceptes arides, monotones, où presque toujours le mot propre peut, à la rigueur, être remplacé par un chiffre ou par un signe de convention.

Considérés comme livres didactiques, les trois traités, nous en avons déjà fait la remarque, n'ont pas l'avantage d'offrir un enseignement complet. On n'y trouve ni la théorie, ni les

Catalog, des mss, des dep, t. I, p. 400.

principes ou les règles que voudraient y trouver les personnes qui ignorent le jeu des échecs, le jeu des mérelles, ou celui des tables. L'auteur suppose chacun de ces trois jeux connu de son lecteur. Il s'est proposé seulement de montrer comment, dans telle circonstance donnée, on doit avoir recours à une combinaison ou à un coup qui aura pour résultat décisif le gain de la partie. Nous avons indiqué, en passant, quelques-uns des auteurs modernes dont les traités plus complets, et surtout plus appropriés à nos habitudes, peuvent nous faire apprécier tout ce qui manque à l'ouvrage de leur devancier. Mais si cet ouvrage est très-insuffisant pour apprendre à jouer les échecs comme on les joue aujourd'hui, il a du moins le mérite de contenir des renseignements que ne trouveraient pas ailleurs les personnes curieuses de connaître les divers changements de ce ieu depuis le XIII<sup>e</sup> siècle. Ces changements et la défaveur dans laquelle sont tombés le jeu des Tables et le jeu des Mérelles, l'un et l'autre complétement abandonnés aujourd'hui, nous expliquent pourquoi les traités de Nicolai n'ont obtenu ni en latin, ni même en français, les honneurs de l'impression. Cependant, à défaut d'autres témoignages, la beauté des exemplaires manuscrits qui nous en restent, et la certitude qu'un de ces exemplaires appartenait à Charles d'Orléans. père du roi Louis XII, nous attestent que ce manuel avait joui d'une certaine faveur, et qu'après environ cent cinquante ans il était encore estimé. F. L.

## DURAND D'AUVERGNE, - (7

TRADUCTEUR.

Le volume de l'ancienne Sorbonne inscrit sous le n. 841 entre les volumes de cette provenance que possède aujour-d'hui la Bibliothèque impériale, est un recueil in-4, com-

posé de pièces disparates, la plupart rares et intéressantes, entre lesquelles se trouve une traduction latine de cette Économique, OEconomicorum liber unus, qui, dans tous les manuscrits, dans toutes les éditions imprimées, porte le grand nom d'Aristote. Or on lit à la fin de cette traduction : Ex- Rech. critiq., plicit I conomica Aristotelis, translatata de graco in latinum per unum archiepiscopum et unum episcopum de Græcia et magistrum Durandum de Alvernia, latinum procuratorem Universitatis tunc temporis in curia Romana, Actum Anagniæ, in mense Augusti, pontificatus domini Bonifacii VIII anno primo : c'est-à-dire l'an 1295.

A. Jourdain. nouv, edit., p.

Cet archevêque et cet évêque de Grèce nous sont inconnus. Nous avons vainement espéré découvrir sur Durand d'Auvergne quelque document nouveau. Ce n'est ni Durand de Saint-Pourçain, comme le suppose M. Valentin Rose, ni Durand d'Aurillac, nés en Auvergne comme lui, qui se sont occupés, comme lui, d'Aristote, et dont le nom appartient, comme le sien, à l'histoire de notre célèbre université de

De Aristot. libr. ord., p.

vieux, senior, c'est-à-dire l'aîné des Durand d'Auvergne, ne parvint pas à la licence avant l'année 1312. Tout ce que nous savons touchant le traducteur de l'Economique est ce qu'il nous apprend lui-même à la fin de sa traduction. Cette traduction mérite néanmoins qu'on s'y arrête. Elle doit nous être, en effet, d'un grand secours pour résoudre

une question d'histoire littéraire qui concerne Aristote lui-

Paris. Durand de Saint-Pourcain, qu'on appelle Durand le

même. C'est donc une question grave. On va, d'ailleurs, l'apprécier.

Aristote, au témoignage de Diogène de Laërte, n'a composé qu'un seul livre sur l'Economique, c'est-à-dire sur l'administration, le gouvernement de la famille. Regrettant sans doute la brièveté de ce discours sur une telle matière, d'anciens copistes et d'anciens éditeurs ont joint au premier livre authentique un second livre apocryphe. On a démontré qu'il n'y a entre ces deux livres aucun rapport ni de doctrine, ni de méthode; cependant, cette démonstration même étant admise, ou, du moins, n'étant plus contestée, les derniers éditeurs, entre autres M. Emmanuel Bekker, ont eru devoir maintenir à la suite de l'écrit sincère l'écrit manifestement supposé.

Mais si l'Economique d'Aristote n'a qu'un livre, comme l'a rapporté Diogène de Laërte, il manque dans toutes les édi-

Vies des phil., liv. v, ch. r.

tions modernes de ce livre unique, un second chapitre, une seconde partie, qui est plus considérable et plus intéressante que la première. De sorte que ce traité, autrefois estimé, se présente maintenant à nous amplifié et mutilé : ce qui ne

permet guère de l'apprécier à sa juste valeur.

edit. Juntar., 1550, t. II, p. 166.

Après ces mots ούτω γὰρ αν, ἔτοιμον ον, οὐ ζητοῖτο, qui terminent dans toutes les éditions grecques le sixième paragraphe de Arist. Oper. l'Économique d'Aristote, Léonard Bruni d'Arezzo traduisait, et, plus tard, amplifiait un second chapitre, composé de quatre autres paragraphes, qu'il commençait, dans son latin, par ces mots: « Probam mulierem omnibus quæ sunt intus dominari oportet, curamque habere omnium secundum præscriptas leges. » Comme il s'agissait, dans ce chapitre, des devoirs, des droits de l'homme et de la femme dans le ménage, il semblait bien à sa place après ce qu'avait dit Aristote, dans le chapitre précédent, sur les divers individus qui constituaient la famille antique. Dissertant d'ailleurs sommairement sur le même sujet dans le chapitre 5 du premier livre de sa Politique, Aristote paraissait avoir renvové à un traité particulier le développement de sa doctrine sur les obligations du mariage; et dans les quatre paragraphes offerts par Léonard d'Arezzo, on pouvait lire des préceptes conformes à ceux de la Politique, exposés avec plus d'abondance, au point de vue spécial de l'Économique. Les deux parties de l'ouvrage étant donc parfaitement

unies, aucun des contemporains de Léonard ne s'avisa de mettre en doute l'authenticité de la seconde. Aristote jouissait encore, au XVe siècle, d'une grande autorité, et Léonard d'Arezzo s'était acquis, même au-delà des Alpes, le renom d'un écrivain élégant et facile. On multiplia donc les copies de sa traduction, et, quand l'imprimerie eut été inventée, il s'en fit aussitôt des éditions nombreuses. Nous voyons en-Instit, core, au commencement du XVIe siècle, Louis Vivès, un fem. christ., critique exercé, citer sous le nom d'Aristote le second chapitre de l'Économique d'après la version de Léonard, et un Arist, Oper., autre philologue toujours estimé, Bernardino Donato, comed. 1550, t. II, menter à sa manière l'ensemble du même livre, sans la

moindre défiance, sans le moindre scrupule.

Cependant aucun des manuscrits employés à la confection de la première édition grecque d'Aristote, publiée par Alde Manuce en 1495, n'avait offert le texte grec du second chapitre. On le remarqua, et, après l'avoir remarqué, on ne

lib. 11.

p. 168.

tarda pas beaucoup à supposer que Léonard d'Arezzo avait ajouté ce chapitre à l'ouvrage d'Aristote. Ce ne fut d'abord qu'un soupcon. Mais comme il était plus facile de reproduire un soupcon de ce genre, que de rechercher et de comparer des textes rares et dispersés, il fit fortune. Ainsi Guillaume Duval, en 1629, fait observer qu'il ne croit pas beaucoup à l'existence de ce texte sans pareil, que le tra-edent. Guill. ducteur toscan aurait eu dans les mains, et qu'on aurait. après lui, perdu pour jamais. Au siècle suivant, le langage de Fabricius est plus décisif. C'est un arrêt. En dédiant à Côme de Médicis sa prétendue version de l'Economique, Léonard d'Arezzo s'est joué de son Mécène. Non, il n'a pas traduit, mais il a composé lui-même, pour les mettre frauduleuse-t. III, p. 274. ment au compte d'Aristote, les quatre derniers paragraphes de ce livre : « Supplevit ipse post caput sextum, sive addidit quatuor capita. » De ces quatre paragraphes il n'y a jamais eu d'autre texte grec qu'un savant pastiche de Jacques Tousain, de Troyes, en Champagne, qui, plus tard, dans le XVI<sup>e</sup> siècle, a traduit en grec le latin de Léonard. Cette opinion avant donc prévalu, tous les nouveaux éditeurs d'Aristote ont ensuite rejeté les quatre derniers paragraphes, sans même discuter, après Fabricius, les preuves d'une supercherie en quelque sorte avérée.

Nous prouverons ici, pour notre part, qu'ils ont été trompés, que l'accusation portée contre Léonard d'Arezzo est une accusation injuste, et que les quatre paragraphes, dont il n'existe plus, il paraît, que des traductions, ont été réellement traduits du grec. C'est ce que nous apprennent, en effet, Durand d'Auvergne et ses collaborateurs anonymes.

On a dit avec assurance, quoique par simple conjecture, et puis l'on a cru que toute la suite de l'Economique, après les mots ούτω γάρ αν έτοιμον ον, οὐ ζητοῖτο, avait été, non sans art, fabriquée, vers les premières années du XVe siècle, par Léonard d'Arezzo. Or, à la fin du XIII<sup>e</sup>, dans la ville d'Anagni, sur un exemplaire semblable à celui de Léonard d'Arezzo, nos deux prélats grees et Durand d'Auvergne traduisaient du grec en latin, mais en d'autres termes, les quatre paragraphes dont il est question. Tels sont les premiers mots du second chapitre, dans notre version du XIIIº siècle: « Bonam mulierem eorum quæ sunt intus dominari oportet, curam habentem omnium secundum scriptas leges. » Et tels sont les derniers : « Propter quod proprie et communiter decet juste

Oper, Arist.. Duval, t. II, p.

Fabric., Bibl. græca, edente Gottlb. Harles, considerantes ad omnes deos et homines eum qui vitam habet,

et multum ad suam uxorem et filios et parentes.»

n. 892, 2. et 910, 5,

Il existe une traduction arabe de l'Économique : M. Wenrich nous la signale, d'après Caziri, dans la bibliothèque de l'Es-Auct. curial. Mais contient-elle les deux parties? C'est ce qu'on nous græc. vers., p. laisse ignorer. Les deux parties se trouvent réunies dans une traduction hébraïque d'Abraham, fils de Tibbon, que Fonds hébr. possède notre Bibliothèque impériale, et, ce qui est remarquable, ce traducteur prétend avoir travaillé directement sur le grec. Voilà donc encore un témoin qui dépose en faveur de Léonard d'Arezzo, et contredit expressément l'assertion

de Fabricius.

Mais, quelle que soit la date de ces deux versions, ni l'une ni l'autre n'ont été traduites en latin. C'est par la traduction grecque-latine de l'année 1295 que l'Economique a pénétré dans nos écoles d'Occident. Aussi les exemplaires de cette traduction sont-ils nombreux. En effet, elle ne se rencontre pas seulement dans le n. 841 de la Sorbonne : nous l'avons retrouvée dans le n. 5587 du même fonds, ainsi que dans le n. 7695 A de l'ancien fonds latin. C'est elle que mit en français, vers le milieu du XIVe siècle, le docte évêque de Lisieux, Nicole Oresme. Dans la glose qui termine sa version latine-francaise, il dit, en effet : « Et me semble que les textes sont cor-« rompus en ceste partie où est dit Eum qui habet vitam. Et n'i « a pas bonne construction. » Cette construction qu'Oresme ne trouve pas bonne, ou plutôt cette phrase absolument inintelligible se lit dans tous les exemplaires de la traduction de 1205. C'est sur cette même traduction que Barthélemy de Bruges rédigeait en 1300 son volumineux commentaire de l'Economique. Ajoutons qu'après avoir été, dès la fin du XIIIe siècle, introduite dans nos écoles, elle y eut un succès si durable, que, dix ans après la mort de Léonard d'Arezzo, en 1455, l'illustre Guillaume Fichet, futur recteur de l'université de Paris, la faisait encore copier pour son usage. C'est la copie qui nous est offerte par le n. 587 de la Sorbonne. Enfin elle a été imprimée à Leipzig, au XVe siècle, avec la traduction de Léonard d'Arezzo, sous ce titre : Aris-Hain, Repert, totelis Stagiritæ, philosophorum maximi, OEconomicorum bibl., t. I, p. libri duo, sub gemina translatione; en 12 feuillets in-folio. Nous ne connaissons aucun exemplaire de cette édition: mais M. Valentin Rose en a découvert un dans la bibliothèque de Berlin, et, sur les indications fournies par M. Amable

n. 841.

Lib. cit., p.

Jourdain, il a pu constater que l'une des deux versions latines publiées dans ce rare volume est celle de l'année 1295.

Pour refuser maintenant au second chapitre de l'Economique la place qu'il réclame dans les futures éditions d'Aristote, il faut, ce nous semble, s'inscrire contre le témoignage de Diogène de Laërte, contre le sentiment commun de tous les critiques anciens et de tous les modernes, et rejeter l'Economique entière hors des œuvres d'Aristote. C'est ce qu'ont fait quelques nouveaux critiques; mais ils se sont en même temps prononcés contre l'authenticité des Catégories et de l'Interprétation, et leur scepticisme outré ne paraît pas avoir encore rencontré beaucoup de partisans.

## GUILLAUME DE SAINT-CLOUD,

ASTRONOME.

Ce qu'on sait de Guillaume de Saint-Cloud provient de ses écrits, et cela est très-peu de chose. Il avait composé deux ouvrages qu'il intitula, l'un « Calendrier de la reine; » l'autre, « Almanac. » Cette reine est Marie, seconde femme de Philippe III, dit le Hardi, fille de Henri III, duc de Brabant, mariée à Philippe en 1274 et morte en 1321. La date de 1321, puisque Marie vivait encore lorsqu'il lui dédia son Calendrier, et l'année 1285, qui est celle de la plus ancienne de ses observations astronomiques, montrent qu'il travailla surtout à la fin du XIIIe siècle, sans nous apprendre combien de temps il survécut dans le siècle suivant.

On peut croire qu'il avait écrit quelque chose sur un instrument appelé directorium, qui servait à prendre la hauteur du Biblioth. imp., soleil; car il dit : « L'instrument nommé directorium, dont lat., fol. 146 v°.

« les utilités multipliées ont été expliquées ailleurs. »

Il dit dans son Almanae que ses recherches astronomiques lui ont coûté beaucoup de travail, et il ajoute qu'elles lui ont causé de grandes dépenses. Cela témoigne de son zèle pour

Mss. de la

l'astronomie. Les deux écrits que nous possédons de lui montrent, en effet, un véritable astronome. Il observe avec soin; il confronte avec ses observations les tables existantes; il les corrige, et compose à son tour des tables perfectionnées. Ces tables, les observations qu'il rapporte avec leurs dates précises, ne doivent pas être inutiles aux historiens de l'astronomie.

Pourtant ces historiens de l'astronomie ne connaissent pas même son nom; et Guillaume de Saint-Cloud gît dans un profond oubli, non mérité, bien qu'il ait gardé de la réputation longtemps après sa mort. Vers le commencement du XVe siècle, en l'an 1409, un certain Henri « des parties de la Prusse », Henricus de partibus Prussiæ, écrivit des Canons sur le Calendrier de la reine. Si la date de 1409 est exacte, ce « Henri des parties de la Prusse » ne peut être Henri de Hesse, auteur de plusieurs traités astronomiques, mort en 1307.

Bandini, Catal. bibl. laur., ms.lat.t., I, col. 83, xvi et xvii.

CALENDRIER
DE LA REINE.
N. 7281,
fonds lat., fol.
145 v°.

I. Guillaume de Saint-Cloud fait connaître à la sollicitation de qui il a composé son Calendrier, et quel en est l'objet : « L'illustre reine de France, ma dame Marie, considérant que, « comme dans l'or resplendit la beauté d'une pierre pré-« cieuse, ainsi dans un noble cœur brillent les vertus, m'a « commandé de faire pour elle un traité scientifique (scien-« ciale) qui, bien que de médiocre étendue, fût utile. À cette « volonté raisonnable, que je regarde comme un ordre sou-« verain, mon désir est d'obéir dans la mesure de mes forces. « Et plaise au ciel qu'elle veuille me commander de plus « grandes choses, s'il en est dont je sois capable! Done, afin « de devenir en ceci chétif imitateur des anciens, je compo-« serai par écrit, sur l'ordre de ma dame, l'art de savoir la « durée du jour et de la nuit en tout temps, dans le septième « climat, où sont situées la plus grande partie de la France et « plusieurs autres régions, surtout du côté de l'Orient. Si ce « travail lui plaît, il sera étendu à tous les lieux et à tous les « climats; j'ajouterai les hauteurs du soleilà midi, et de plus « le nombre d'or corrigé pour le temps, ainsi que la longueur « du crépuscule du matin au soir; car ils sont, pour une « même époque, de même durée. Tout cela sera disposé sous « forme de calendrier. Et comme le présent opuscule a été « composé à l'instance de la reine, j'ai voulu le nommer le « Calendrier de la reine. Que la royale majesté daigne donc « le lire ou l'écouter, et lui donner quelquefois la place d'une « récréation ou d'une conversation. »

Fol. 145. Instit, rei mi-

Cela est la fin du préambule. Le préambule lui-même débute par dire qu'au témoignage de Végèce, dans les anciens temps, la coutume était d'offrir aux princes les études cou-lit., I, prolog. chées par écrit et mises en livres. Guillaume de Saint-Cloud part de là pour rappeler quelques merveilles produites par la science. Les miroirs ardents d'Archimède et leurs effets sur les vaisseaux romains ne sont pas oublies; il ne manque pas non plus de rapporter un récit, encore moins garanti que celui des miroirs, et que les livres du moyen âge avaient recueilli, suivant lequel César aurait, du rivage gaulois, inspecté la rive opposée de la Bretagne à l'aide d'échauguettes dressées, et où des érudits trop complaisants ont voulu voir l'usage des lunettes. Mais il a encore plus tort de s'appuyer sur l'efficacité d'un miroir d'acier, à l'aide duquel Socrate aurait découvert un dragon dont l'haleine corrompait l'air. Quant au candélabre portant une lampe tellement ardente que, placée en plein air, ni la pluie ni la tempête ne pouvaient l'éteindre, il cite pour son garant saint Augustin dans le xxie livre de la Cité de Dieu. Ces merveilles et bien d'autres ont été opérées, dit-il, dans les temps anciens, non par l'art magique, ainsi que le veulent quelques-uns, ignorants des secrets naturels et de l'industrie scientifique, mais seulement par la force de la nature avec le secours de l'art. Alors le génie des studieux était excité par la faveur de rois et de princes glorieux. Malheureusement ce zèle s'est attiédi par le changement des temps et des personnes, si bien qu'un poëte a pu dire :

> Cura ducum fuerant olim regumque poeta . Pramiaque antiqui multa tulere viri; Nune artes sine honore jacent, operosaque doctis Cura vigil musis nomen inertis habet.

Par la faveur du maître des sciences, de qui découle toute sagesse et par qui règnent les rois et les législateurs, le savoir antique a passé aux temps modernes; et fasse le ciel que l'ancienne faveur revienne, que les rois et les princes aiment les arts, vénèrent les études et favorisent les studieux!

Plainte souvent renouvelée au moyen âge et à d'autres époques. On aime à placer le siècle des Mécènes dans les temps passes. Mais ce qui est propre à Guillaume de Saint-Cloud, c'est d'avoir ajouté qu'avec les études florissantes l'art de la guerre fleurit, et qu'il y a entre les etudes et l'art de la guerre un lien indissoluble : il cite en exemple la Chaldée, la Grèce et Rome. C'est, comme on voit, une opinion toute contraire à celle de ce roi goth, qui voulait qu'on laissât aux Grees leurs livres, cause d'amollissement, de faiblesse et de défaite. Il est certain que c'est Guillaume de Saint-Cloud quia raison, et il est bien à lui d'avoir entrevu la connexion. Sans doute de vaines études de décadence ne préservent pas un peuple, car elles sont seulement un des signes de l'affaiblissement qui gagne toutes les parties du corps social; mais des études en progrès témoignent d'une vigueur et d'une habileté dont l'art de la guerre profite, d'autant plus que les seiences lui fournissent des armes et des engins contre lesquels sont sans force les hordes tumultueuses des barbares, fussent-elles les hordes d'Attila.

Après avoir parlé de l'écliptique et de son obliquité, et noté que la longueur des jours, qui varie quand on va du nord au midi, ou vice versa, reste la même quand on va d'orient en occident ou d'occident en orient, l'auteur dit que deux mers ceignent toute la terre, l'une sous les pôles, dite Amphitrite, et l'autre qui occupe tout le reste, dite Océan. Ces deux mers divisent la terre en quatre parties, dont une seule est habitée.

De là il passe à l'explication de son Calendrier. Ce Calendrier contient toute l'année solaire. L'usage des sept lettres dominicales y est exposé. Pour chacun des douze mois il y a une page, et chacune de ces douze pages est divisée en six colonnes. La première colonne contient les lettres qui désignent le cycle de dix-neuf ans; elle a deux lignes: dans l'une sont les lettres exprimant le nombre d'or, il y en a 19 depuis a jusqu'à  $\hat{t}$ ; dans l'autre sont les heures de primes, etc., avant midi ou après midi, du jour en face duquel elles sont posées : ce sont les heures naturelles, et l'on peut savoir si elles sont avant ou après midi par les points qu'elles portent; un point avant indique qu'elles sont avant midi, un point après qu'elles sont après midi: la différence des couleurs les distingue aussi ; les heures avant midi sont écrites en couleur rouge, après midi en couleur noire. Guillaume dit qu'il se sert non des points, mais de la couleur. Dans la seconde colonne, quin'a qu'une seule ligne, sont les lettres des féries, autant de fois répétées que l'exige le nombre des jours du mois. Dans la troisième colonne est la longueur des jours, placée en face de chaque jour, avec deux lignes, la première portant les heures entières, la seconde les fractions

d'heures, dites minutes; en effet chaque heure se partage en soixante parties qu'on nomme minutes. La quatrième colonne offre la même disposition pour la longueur de la nuit correspondante à ce jour. Dans la cinquième colonne est la hauteur du soleil à midi pour le septième climat, avec deux lignes portant l'une les degrés entiers, l'autre les fractions de degrés, ou minutes. Dans la sixième colonne est un large espace, où sont quelques fêtes notables placées comme dans le calendrier ordinaire.

Cette sixième colonne contient aussi les entrées du soleil dans les signes du zodiaque, les equinoxes et les solstices, non tels qu'ils sont dans le calendrier ordinaire, car les nombres donnés dans ce calendrier, qui furent vrais jadis, ont cessé de l'ètre. Au bas de chaque mois est inscrite la longueur des crépuscules du matin et du soir en heures et minutes pour le commencement de ce mois et pour le milieu. Le crépuscule du mois finissant est le même que le crépuscule du mois commencant. On donne le nom de crépuscule du matin au temps qui s'écoule entre l'aurore, ou point du jour, et le lever du soleil, et celui de crépuscule du soir au temps qui s'écoule depuis le coucher du soleil jusqu'à la nuit close. Ces deux temps sont égaux pour un meme jour; un seul est noté, car qui sait l'un sait l'autre.

Le Calendrier manque dans le ms. 7281; mais il se trouve dans le n. 900 du fonds Saint-Victor, et il est en effet dispose

tel que Guillaume le décrit dans ses explications.

Pour faire ressortir les avantages de son Calendrier, Guillaume montre, parce que chaque chose s'y trouve en face de son jour, qu'il est utile à ceux qui veulent savoir les heures du jour et de la nuit, afin de régler les horloges pour la célébration des offices aux heures convenables, diurnes et nocturnes; il l'est aux médecins, qui, y apprenant la durée de chaque jour et de chaque nuit, peuvent la diviser en quartiers appropries aux quatre humeurs; il est utile enfin à ceux qui changent de résidence, et qui veulent savoir s'ils sont sous le même climat ou s'ils ont passe sous un autre. En effet, prenant la hauteur du soleil à midi, s'ils la trouvent la même que celle qui est portée au calendrier pour ce jour-là, ils sont au milieu du septieme climat; s'ils la trouvent moindre, ils ont marche vers le nord; si, plus grande, ils ont marche vers le midi.

Le nombre d'or, vrai au moment où il fut invente, est devenu faux en raison des heures négligées dans le cycle de dixFol. 96.

neuf ans et il n'a pas été corrigé ; ce qui est bien étonnant, à cause de son importance pour Pâques et d'autres fêtes notables. Guillaume de Saint-Cloud explique comment il l'a corrigé dans son Calendrier. Ce cycle, ainsi corrigé avec précision, durera les dix-neuf premières années comptées de l'année du Seigneur 1292; mais, pour les années suivantes, il y aura défaut en quelques heures; et derechef, dans les années ultérieures, par la succession des temps, il arrivera à nne erreur égale à celle où il est maintenant; mais il ne faudra guère moins de mille ans pour cela, et alors on en opérera la

correction comme aujourd'hui.

Les entrées du soleil dans les signes portés au Calendrier changeront avec le temps. Pour y remédier, l'auteur a composé deux tables que donne notre manuscrit. La première est ainsi disposée: elle est faite pour un cycle de quatre ans, à partir de l'année 1296. Dans une première colonne sont les douze signes du zodiaque, commençant par le Bélier; dans la seconde, les douze mois, commencant par mars : la troisième offre, en regard de chaque mois et signe, le jour et l'heure de l'entrée du soleil pour l'année bissextile 1296; la quatrième, le jour et l'heure pour la première année après la bissextile; la cinquième, le jour et l'heure pour la seconde année, et la sixième, le jour et l'heure pour la troisième année. C'est le

point de départ pour l'usage de la seconde table.

Cette seconde table a trois colonnes. Dans la première colonne se trouvent 200 ans (de 1296 à 1496), qui vont en descendant par groupes de cinq: 1296, 1301, 1306, etc., dans la seconde, 200 ans (de 1296 à 1096), qui vont en remontant par groupes de cinq (1296, 1291, 1286, etc.); dans la troisième, des chiffres indiquant des jours et des heures. Elle est construite sur ce fait, que le soleil ne revient pas exactement au même point du ciel en 365 jours et un quart; il s'en faut à peu près de la cinquième partie d'une heure. Donc, si l'on veut supputer les entrées du soleil en descendant, il faut retrancher une heure tous les cinq ans; en remontant, l'ajouter. Guillaume de Saint-Cloud note que, si l'on veut obtenir une précision complète, on omettra, à la 60e année en calculant de la composition de la table, d'ajouter une heure. En effet ce n'est pas tout à fait la cinquième partie d'une heure qui est en plus pour ramener le soleil au même point, de sorte que, en soustrayant la cinquième partie d'une heure, nous soustravons trop. De ces minutes négligées il se forme, à la 60° année, une heure qui doit être ajoutée, et, comme il faudrait en retrancher une, il

n'y a pour cette année ni à ajouter ni à retrancher.

Guillaume rapporte la mesure de la terre faite sous le calife Almamon, mesure par laquelle le degré fut trouvé de 56 milles et 2/3, le mille contenant soo coudées géométriques, et la coudée un pied et demi. Partant de là, il a dressé une table qui présente les sept climats avec leur étendue en degrés et minutes, en lieues et journées de marche; il évalue

la journée de marche, diæta, à dix lieues.

Le ms. 900, qui est plus complet que l'autre, contient à la fin une petite table de chapitres qui résume le travail de Guillaume de Saint-Cloud : 1er chapitre, préambule où sont recommandés les anciens sages et artistes; 2°, de la double diversité des jours et des nuits et de sa cause; 3°, de la distinction des sept climats de la terre habitable: 4°, de la division en sept climats; 5<sup>e</sup>, de la composition de ce calendrier. qui est dit Calendrier de la reine Marie; 6e, de l'usage et de l'utilité de ce calendrier; 7°, de la manière de trouver midi dans chaque lieu où l'on est; 8°, de la correction du nombre d'or; qe, de la manière de trouver les éclipses de lune et l'heure ou elles arrivent; 10°, des avantages qui résultent de la correction du nombre d'or; 11°, de la manière de trouver les heures de l'entrée du soleil dans les signes; ce qui donne les équinoxes et les solstices, selon la verité en ce temps; 12º, de la correction perpétuelle de l'entrée du soleil dans les signes et par conséquent des équinoxes et des solstices; enfin 13°, de la latitude des sept climats, des degrés du ciel, des milles, des lieues et des journées de marche.

Une note mise à la fin montre que l'usage des chiffres arabes n'était pas encore vulgaire, et que sans doute il n'avait pas pénétré dans les écoles; car on se croit oblige d'expliquer ce mode de compter, dit algorisme : « Il faut savoir que « le Calendrier, quant aux nombres qu'il contient, est écrit en « figures de l'algorisme, qui sont au nombre de neuf. Chacune de ces figures, posée seule, exprime une fois le nombre « qu'elle représente. Posée avec une autre au second rang. « elle vaut dix fois plus; au 3°, cent fois; au 4°, mille fois; « au 5e, dix mille fois; au 6e, cent mille fois... La figure o, « qui est dite cifra, n'a aucune valeur par elle-meme, mais « elle donne une valeur décuple aux figures qui sont situées

« a sa gauche. »

Fol. 94.

Fol. q'i.

ALMANAC.
Ms. 7281,
fol. 141.

II. « Comme mon intention est de composer un Alma« nac des planètes pour 20 ans, à compter de l'année « du Seigneur 1292, il convient d'abord de donner quel- « ques explications, où l'on verra que les lieux des pla- « nètes qui y sont déterminés sont en discordance avec « ceux que portent les tables ordinaires; ce qui pourrait « être pour quelques-uns une occasion de doutes, et pour « d'autres une occasion de détraction, ceux surtout qui par « envie sont facilement disposés à critiquer les ouvrages nou- « yeaux. »

Pour expliquer pourquoi, en cette année 1292, il met seulement le mouvement de la huitième sphère, Guillaume de Saint-Cloud dit que par ce mouvement il entend la distance où le zodiaque, imaginé par les astronomes dans la 8° sphère, est de son intersection avec la ligne équinoxiale, intersection qui, quand le soleil y arrive, produit l'égalité du jour et de la nuit par toute la terre. Pour le temps où il observe. il évalue cette distance à 10° 13', tandis que par les tables de Thébit on ne trouve que 9° 23'; ce qui fait une différence de près d'un degré. Il expose comment il détermine son chiffre de 10° 13': le soleil sortant dans la fin des Gémeaux, il en prit la hauteur méridienne dans la région de Paris, et la trouva de 64° 44'. Il fit la même opération quand le soleil sortit dans la fin du Sagittaire, et elle lui donna 17° 36': c'étaient les deux hauteurs pour le solstice d'hiver et le solstice d'été. Il en conclut que la plus grande déclinaison du soleil est de 23º 34'. Il estime la latitude de Paris à 48º 50'. Cela connu, il procède ainsi : l'an 1290, le 12 de mars qui fut le dimanche où l'on chantait Lætare, il prit la hauteur du soleil à midi, elle fut de 40° 54'. La hauteur méridienne au point de l'équinoxe en cette contrée est 41° 10'. excédant 16'. Le soleil, chaque jour de son entrée dans le point de l'équinoxe vernal, ajoute à sa hauteur 16 minutes environ, ce qui fait une minute par heure. Il faut donc ajouter 16 heures au midi du 12 de mars pour avoir le point de l'équinoxe. Sa conclusion est que les tables de Thébit ne sont pas exactes.

Il s'exprime de même au sujet des éclipses de lune. Il en a observé plusieurs : toujours les tables se sont trouvées en erreur sur l'observation directe, quelquefois de plus d'une heure, jamais de moins de vingt minutes. Il ajoute qu'on ne peut sayoir ces erreurs en tenant compte des différences d'en-

trée dans l'ombre et de sortie, attendu que de telles diffé-

rences n'excèdent pas dix minutes.

Les tables n'étaient pas moins en défaut pour la marche des planètes. Au nombre du moven mouvement donné par les tables de Toulouse, il ajoute, pour Saturne, 1º 15'; il retranche, pour Jupiter, un degré, et pour Mars, trois degrés. L'an 1285, le vendredi après Noël, après le coucher du soleil, il vit Saturne et Jupiter près l'un de l'autre. Saturne était en arrière à peu près d'un demi-degré. Le lendemain, samedi, il les trouva un peu rapprochés, de sorte qu'il estima que la conjonction s'en ferait le dernier jour de décembre. Mais, à ce jour, les tables de Toulouse indiquaient que Saturne avait dépassé de plus de deux degrés la conjonction. La différence était encore plus grande selon les tables de Tolède. Il y a donc erreur dans le moven mouvement des deux planètes ou de l'une seulement; mais il est plus vraisemblable que l'erreur porte sur toutes les deux. Guillaume estime que le mouvement de Jupiter est plus grand d'un degré environ dans les tables qu'il n'est réellement, et celui de Saturne, plus petit de 1° 15'. Le fait est qu'en formant l'équation par soustraction d'un degré pour Jupiter, et par addition de 1º 15' pour Saturne aux nombres donnés par ces tables, on trouve la conjonction pour le jour où on la vit se faire. Avec cette observation concorde une autre observation faite soixante ans auparayant; Guillaume trouva écrit à la marge d'un livre qu'en l'an 1226, le 1 mars, jour des Cendres, la conjonction de Saturne et de Jupiter fut vue au matin. Or, en faisant le calcul avec les tables de Toulouse pour l'an 1226, le 4 mars au matin, on trouve que Jupiter avait déjà passé Saturne de plus d'un degré et demi. Naturellement. il appliqua à cette observation le même procédé de correction que celui dont il s'était servi pour la sienne propre, ce qui donna pour Jupiter une position en arrière de Saturne de près d'un tiers de degré. Sur quoi il remarque que, s'il n'y a pas concordance précise, du moins l'approximation est beaucoup plus grande qu'avec les tables. Telles sont les raisons qui l'ont décidé, en faisant les équations de ces deux planètes pour son Almanac, à ne pas suivre les tables; sans affirmer pourtant que son procédé soit parfait, ear, dit-il, dans le mouvement des deux astres il nous échappe peut-être quelque chose, qui, plus tard, pourra être mis au jour par les observations faites avec les instruments.

Mars est l'objet d'un semblable travail. Il l'observa à l'œil (ad oculum), la nuit qui suivit le vendredi 3 du mois de mars, l'an 1290; il le trouva en conjonction avec l'étoile qui est dans la serre septentrionale du Scorpion, vers 21 degrés du Scorpion. Mars était alors dans son mouvement direct; il dépassa cette étoile d'environ trois degrés jusqu'à sa prochaine station; puis, rétrogradant, il revint à la même étoile dans la nuit qui suivit le 21 d'avril. Par cette observation, il découvrit dans les tables de Toulouse une erreur de 3 degrés. Il cut une autre occasion favorable : Mars sortant en rétrogradant dans le Capricorne en 1202, la nuit qui suivit le 1<sup>er</sup> de juillet, au milieu de la nuit, Guillaume le vit avec la lune, et, regardant par les armilles, la lune parut avoir dépassé Mars d'un degré. Il ajoute qu'il avait fait beaucoup d'autres observations semblables qu'il serait trop long de rapporter et qui prouvaient et confirmaient ses assertions. Si une aussi grande erreur dans le mouvement de Mars est restée jusqu'à nos temps sans être corrigée, c'est qu'il arrive rarement que Mars passe deux fois auprès d'une étoile fixe, une fois en allant et l'autre fois en rétrogradant, comme dans l'observation ci-dessus rapportée; ce qui permit de déterminer sans erreur notable le temps de la conjonction, bien qu'aucun instrument n'eût été employé. « Je pense, ajoute-t-il, que de long-« temps il n'y a eu des observations faites avec les instru-« ments pour la correction des lieux des planètes et des « étoiles; mais j'espère que bientôt, avec l'aide de Dieu, sera « construit un instrument qui procurera ces corrections, et « je compte que les observations ainsi opérées ne différeront « que peu ou ne différeront point des observations précé-« dentes faites à l'œil seulement. »

Quant à Vénus et à Mercure, il n'a noté aucune correction, bien qu'il ait fait de nombreuses observations sur ces planètes; mais il n'a trouvé que peu ou point d'erreur.

Restent le soleil et la lune, au sujet desquels il explique l'usage de ses tables. Malheureusement notre manuscrit ne les a pas; le copiste a omis la partie qui, pour les historiens de

l'astronomie, serait la plus utile.

L'auteur se rend ensuite témoignage à lui-même des perfectionnements qu'il a apportés, et des labeurs qu'il a épargnés aux professeurs de l'astronomie judiciaire. Ils ont, en effet, pour vingt ans ce noble et admirable chœur des planètes, que peu connaissent, dit Platon dans le Timée. Il ajoute : « Ce que l'achèvement de mon œuvre m'a imposé « de travail, ce qu'elle m'a coûté d'argent, quiconque n'a

« pas été à côté de moi ne peut l'apprécier. »

Son intention est de noter dans cet Almanac les lieux, les temps et les quantités des éclipses de soleil et de lune. Lors de l'éclipse du 4 juin 1285, il arriva que plusieurs de ceux qui avaient regardé fortement le soleil eurent la vue obscurcie lorsqu'ils vinrent à l'ombre. Cet état de l'œil dura chez les uns deux jours, chez les autres trois, chez d'autres davantage. Pour éviter cet accident et pour observer sans danger l'heure du commencement, l'heure de la fin et la quantité de l'éclipse, voici ce qu'il conseille : que dans une maison close on fasse un pertuis au toit ou à la fenêtre, vers la partie du ciel où l'éclipse doit paraître; que ce pertuis ait la même largeur que celle du pertuis par où l'on tire le vin d'un tonneau. La lumière du soleil entrant par là, on placera, à la distance de vingt ou trente pieds du pertuis, quelque chose de plan, par exemple un ais, de manière que la lumière tombe perpendiculairement sur cette surface. La lumière y paraîtra ronde, quand même le pertuis serait anguleux. Elle sera plus grande que le pertuis, et d'autant plus grande que la surface plane aura été reculée davantage, mais elle sera plus faible que si on place plus près cette surface. C'est à l'aide de ces dispositions qu'il conseille d'observer les éclipses. Une construction géométrique tressimple lui fournit, pendant l'observation, les données qu'il cherche.

L'Almanac e intenait, en outre, une table qui donnait les ares du jour (arcus diei) de dix en dix jours, avec des procédés pour obtenir les ares des jours intermédiaires : elle commençait au 1<sup>er</sup> mars 1294, et elle pouvait durer soixante ans, parce que, dans cet espace de temps, la huitième sphère ne se meut pas d'un degré. Cette table, comme les autres,

manque à notre manuscrit.

Les mots suivants, par lesquels l'auteur termine les explications de son Almanac, montrent qu'il n'avait pas lu seulement les astronomes : « Tels sont, dit-il, les éclaircissements « que je m'étais proposé de mettre en tête de l'Almanac. Si le « lecteur y trouve des choses douteuses ou fausses, je le prie « de les corriger bénignement ou du moins de les signaler, » et de comprendre que je suis semblable à beaucoup de mes prédécesseurs en ce genre de composition, selon le dire de

## JEAN DE WERDEN.

« Priscien qui écrit : Dans les inventions humaines, je pense

« que rien n'est parfait. »

Guillaume, dans son Almanac, exprime, ainsi qu'on l'a vu, l'espérance que l'on entreprendra des observations avec les instruments pour vérifier ou corriger les positions des étoiles. Peu de temps après, une semblable vérification se faisait à Barcelone, spontanément, sans doute, et par le même besoin qui suggérait son souhait à Guillaume de Saint-Cloud.

STELLARUM VERIFICATIO. Biblioth, imper., fonds lat., n. 7314, fol. 50.

Ce n'est point un livre ou un opuscule que cette « Vérifi-« cation des étoiles; » c'est un simple tableau astronomique, qui compte trois pages. Les étoiles « vérifiées » sont les plus apparentes des douze signes du zodiaque. Le tableau a cinq colonnes: la première contient le nom des signes du zodiaque : la seconde, le nom des étoiles ; la troisième, les degrés et les minutes; la quatrième est intitulée magnitudo; la cinquième, longitudo; elle ne contient rien. Ce travail fut fait l'an 1302, dans la ville de Barcelone, avec deux grandes armilles, par un maître en astronomie que le roi d'Aragon pensionnait à cet effet. L'auteur remarque que les étoiles nommées dans la seconde colonne sont ascendantes avec les degrés notés dans la troisième à l'horizon de Barcelone.

VERS 1300.

# JEAN DE WERDEN,

### FRANCISCAIN.

RÉPUTÉ L'AUTEUR DU DORMI SECURE.

Hist, litt, de p. 373.

Nous avons dit un mot du recueil de sermons latins dont le la Fr., t. XXIV, titre, Dormi secure, invite les prédicateurs à dormir tranquilles, parce qu'il leur offre pour le lendemain leur sermon tout fait. Ce recueil a été souvent attribué au carme anglais Richard Maidston, qui paraît avoir vécu jusqu'en 1396; mais il convient dès à présent de signaler, à l'occasion du frère Mineur Jean de Werden, le premier en date des sermonnaires qui passent pour y avoir pris part, quelles incertitudes enveloppent encore les commencements de ce livre populaire, et combien les divers ordres religieux ont fait d'efforts, non pour se le disputer, mais pour écarter loin d'eux

le soupcon d'y avoir coopéré.

Voici d'abord le principal témoignage qui nous autorise à rappeler en ce moment et la controverse et l'ouvrage même. Joseph Hartzheim, jésuite de Cologne, a compris dans son Dictionnaire des écrivains de cette ville, publié en 1747, une courte notice qu'on peut ainsi traduire : « Jean de Wer-« den, du diocèse de Cologne, frère Mineur, d'origine « allemande, homme instruit, ingénieux, habile à parler « le langage de l'école, prêchait en 1300, sous l'empereur « Venceslas, des sermons faits pour le peuple. Entre ses « autres œuvres, fort utiles à la prédication, et qui ont trans-« mis son nom à la postérité, il a laissé les sermons qu'on ap-« pelle Dormi secure, comme dispensant de tout travail ceux « qui prêchent la parole de Dieu. » Notre bibliographe en donne ensuite la division : deux livres de sermons de Tempore, autant de Sanctis, un livre pour le carème; et il compte parmi ses autorités Trithème et Wadding, quoique ni la notice de Trithème, rédigée à peu près dans les mêmes termes, ni celle de Wadding, beaucoup plus courte, et où il fait descendre l'auteur jusqu'en 1330, ne le rendent responsable du Dormi secure.

Le rédacteur de la Bibliothèque franciscaine, le père Jean de Saint-Antoine, joint à l'article de Trithème ses propres ob- p. 231. servations: il blame Louis Bail d'avoir compris Jean de Werden parmi les hieronymites, fondés vers l'an 1374, et le loue cap. 87. de n'avoir pas accepté pour les sermons d'un frère Mineur un titre inconvenant. Ellies du Pin se contente d'indiquer les

sermons, sans parler du titre.

Ce titre est repoussé avec une indignation plus vive encore par le père Il vacinthe Sbaraglia, dans son ample Supplément aux Ecrivains des trois ordres de Saint-François. Un autre franciscain. Matthieu Hus, accusé de la même légèreté, lui sert de prétexte pour une seconde protestation : « l'ai lu et relu plu-« sieurs fois, dit-il, ces sermons que l'on met sur le compte « de Jean de Werden, et je n'ai pu rien y decouvrir qui cut « le moins du monde le caractère de notre ordre ou de tout « autre institut régulier : dans les panégyriques des saints,

Biblioth, colon., in-fol., p.

Scriptor, eccles., n. 693. Script. ord. Min., p. 228.

Madrid, t. II, Biblioth, concionat, part, 3,

Aut. eccles., XIVe s., p. 92.

Supplem.; Rome , 18oh , in-tol , p. 75-, XIVº SIÈCLE.

« on n'en trouve ni sur saint François lui-même, ni sur saint « Antoine de Padoue, ni sur sainte Claire d'Assise, ni sur « saint Louis, évêque de Toulouse. Je pense donc que ces « sermons sont d'un prédicateur séculier, et peut-être de « Jean Verdi. »

Il voudrait enfin nous faire attendre, pour trouver un Jean de Werden, non plus même jusqu'en 1330, mais jusqu'en 1440, et achève de dérouter la curiosité de la critique avec un nom fort obscur auquel personne n'avait songé.

Dans l'intervalle, en 1396, viendrait se placer un autre suspect, ce carme Maidston, regardé encore de notre temps, et sans hésitation, comme l'auteur du délit, dont il n'est cependant accusé ni dans le long catalogue de ses œuvres par

Thomas Tanner, ni dans celui de Cosme de Villiers.

Barbier, Dictionn. des Anonymes, t. III, p. 633; Biogr. univ., t. XXVI, p. 229.

Biblioth. britann., p. 627.—Biblioth. carmel., t. II, p. 632.

Montfaucon, Biblioth, bibl., t. II, p. 1280, —Oudin, Scriptor, eccles., t. III, col. 500, Quant au Jean Verdi, mis en avant par Sbaraglia, qui sans doute était bien sûr que ce n'était pas un franciscain, nous le voyons compris comme sermonnaire dans un recueil manuscrit de Dijon, où il vient à la suite du dominicain Jean d'Orléans, chancelier de Notre-Dame de Paris, et du franciscain Guibert de Tournai, tous deux morts avant la fin du XIIIe siècle.

C'est surtout à cause d'une tradition défavorable à saint Bonaventure que cette compilation paraît avoir été reniée par les franciscains, comme si d'autres franciscains, Gautier de Bruges, Guillaume Okam, Ubertin de Casal, Michel de Césène, n'avaient pas écrit contre d'autres religieux, sans excep-

ter ceux de leur ordre, et contre le pape lui-même.

Au milieu de toutes ces ténèbres, amassées peut-être par des gens qui voulaient se soustraire à l'embarras d'une popularité dangereuse, Joseph Hartzheim, qui a pour lui, avec l'autorité de Colvener, très-versé dans cette littérature légendaire, l'opinion de Cologne même, où s'imprimèrent, pendant plus de trois siècles, d'innombrables collections à l'usage des prédicateurs, comme celles de Césaire d'Heisterbach, de Surius, de Jacques de Varagio, nous sembleencore, s'il faul l'avouer, le meilleur guide à suivre dans les diverses conjectures qu'on a faites ou qu'on pourra faire sur le premier inventeur de ce titre : Dormi secure.

Nous n'avons point rencontré jusqu'à présent de manuscrits ainsi désignés dans les catalogues, qui se bornent le plus souvent, quand les manuscrits sont anonymes, à ces simples mots : Sermones varii. Peut-être aussi les exemplaires qui pouvaient

porter ce titre auront-ils été détruits par un long usage de tous les jours, ou la trace n'en aura pas été remarquée dans la multitude infinie des recueils de sermons. Il est possible enfin que ce titre ne soit pas de l'ancien compilateur, mais qu'il ait été imaginé pour faire concurrence à tant d'autres recueils semblables, et dicté par les libraires aux premiers imprimeurs.

Prêcher les sermons des autres est une méthode qui a des inconvénients, mais que saint Augustin n'interdit pas : Si ab aliis sumat... non improbe facit. Le titre seul pouvait donc christ., IV, 29. déplaire : il déplut sans doute aux rigoristes; mais, quelle qu'en soit l'origine, on jugera, par le nombre des éditions,

avec quelle faveur l'ouvrage fut accueilli.

L'édition la plus ancienne, avec la date de 1481, mais sans indication de lieu ni d'imprimeur, paraît être le volume pet. in-fol., Sermones dominicales cum Expositione Evangeliorum, Dormi secure, vel Dormi sine cura. Viennent ensuite, en caractères gothiques comme la première édition et presque toutes les autres, celles de Rütlingen, 1 184, in-fol. - Strasbourg, 1485, in-fol. - Augsbourg, 1485, gr. in-4. - Nurenberg, 1486, chez Koburger, in-fol., avec cet éloge à la fin : Sermones admodum proficui, etsi breves. — Strasbourg, 1487, in-fol., et 1488, in-fol.—Sans nom de lieu, 1488, in-fol. — Lyon, 1488, in-4. — Bale, 1489, in-4, où l'on trouve cette explication répétée dans beaucoup d'autres éditions : Dormi secure sunt nuncupati, eo quod absque magno studio faciliter possunt incorporari, et populo prædicari. — Strasbourg, 1489, in-fol. — Nurenberg, 1489, in-fol. — Lyon, 1491, in-4; indiqués dans le Catalogue de La Vallière, qui les attribue deux fois à Richard Maidston. 246, n. 2004 - Strasbourg, 1493, in-fol. - Haguenau, 1493, in-4. Strasbourg, 1494, in-fol. - Vurenberg, 1494, chez Koburger, in-fol. Paris, 1503, chez Geoffroi Marneff, in-8. — Paris, 1507, chez Jean Barbet. Cologne, 1507, chez Henri Ouentell, in-1. — Haguenau, 1509, chez Henri Gran, in-4, et 1513, in-4. — Rouen, 1515, pet. in-8, imprime par Pierre Olivier pour Pierre Regnault, imprimeur luimême et libraire juré de l'université de Caen : le frontispice porte les deux devises de Regnault; l'une française, « faire et taire; » l'autre latine, « Quidquid ages, memori « mente teneto mori. » — Strasbourg, 1921, pet. in-8. — Lyon, 1523, chez Denis de Harsy, in-8. - Cologne, 1612, in-4, par les soins de Rodolphe Clut, dominicain; 1616,

Panzer, Annal. typogr., t.

Tom, 1, p.

468.

chez Jean Crith: 1625, chez Pierre Henning, sous la surveillance du même dominicain, éditeur à Mayence des sermons de Jacques de Varagio, à Cologne de la Somme de Guillaume Script, ord, Pérault, éditions indiquées par Echard, qui semble réclamer Præd., t. II, p. pour son ordre une part dans la propagation du livre, puisqu'il dit de l'éditeur : Coloniæ potissimum moratus est, veterum nostrorum operibus recognoscendis et prælo vindicandis desudans.

> Cette liste, deià longue, mais certainement incomplète, s'arrête, du moins pour nous, à cette dernière date, 1625. Il y a, de plus, trois ou quatre éditions sans date, dont

quelques-unes sont fort anciennes.

Quel est donc enfin cet ouvrage, si cher autrefois au peuple des prédicateurs, inconnu sous son titre vulgaire dans les plus riches catalogues de manuscrits, et qui, après avoir eu plus de trente éditions, surtout dans les premiers temps de l'imprimerie, est aujourd'hui assez difficile à trouver?

Le recueil, selon Hartzheim, est ainsi composé: Sermones de Tempore duplices, libri II; Sermones de Sanctis duplices, libri II; Sermones per Quadragesimam, liber I. Plusieurs des éditions indiquées plus haut ne le donnent pas tout entier, et il est différemment composé dans celles qui paraissent complètes. Ainsi Trithème cite comme le premier mot du propre des Temps, Induamur; et il ajoute: vidi. Jean de Saint-Antoine transcrit le catalogue de Trithème, sans dire qu'il ait rien vu des sermons. On ne trouve dans Wadding et Hartzheim ni Induamur ni vidi. Nous croirions donc volontiers que ce titre séduisant de Dormi secure a pu servir à recommander diverses collections qui ne se ressemblaient point d'un bout à l'autre, et nous avons d'ailleurs des preuves de cette variété.

Le propre des Saints, dans un grand nombre d'éditions. commence par l'apôtre saint André, soit à cause de l'ordre alphabétique observé souvent dans les anciennes hagiographies, soit parce que tel est aussi le début de la Légende Dorée, dont l'auteur venait de mourir en 1297, et qui a été l'ouvrage le plus fréquemment copié par tous ces collecteurs de récits merveilleux. La Légende ne dit point quelles sont ses autorités, et, sur ce point, il reste encore beaucoup à faire à la critique moderne. Mais, comme cette première histoire est racontée des deux parts avec naturel et clarté, nous en donnerons un court extrait, qui pourra tenir lieu de beau-

coup d'autres.

Un pieux évêque (il y a des textes qui en font un évêque Seim, de d'Allemagne) avait une vénération toute particulière pour Sanctis, t. saint André. L'ancien ennemi, hostis antiquus, voulant perdre le sage prélat, employa contre lui toute sa ruse. Il prend la forme d'une jeune et belle fille, va trouver l'évêque dans son palais, et le prie de l'entendre en confession. Comme celui-ci parle de se faire suppléer par son pénitencier, la jeune fille insiste, et l'évêque lui dit : « Qui ètes-vous? » — « Je suis, « répond-elle, la fille d'un puissant roi, et pardonnez-moi si « je viens à vous en simple habit de pèlerine; mais mon père « m'ordonnant d'épouser un grand prince, j'accours implorer, « pour rester vierge, votre sainte protection. » L'évèque, admirant l'illustre origine de la fugitive, sa beauté, sa ferveur, les grâces de sa parole, l'invite à diner. Elle accepte, et l'intimité commence. Le diable, sous la forme aimable qu'il a prise, devient plus séduisant. L'évêque allait peut-être succomber, quand une voix se fait entendre du dehors : c'est un pèlerin qui, heurtant à coups précipités, demande qu'on lui ouvre aussitôt. Le confesseur consulte sa pénitente. « Inter-« rogeons-le d'abord, dit-elle, pour voir quel est cet homme. » Invitée à l'interroger elle-même, tant elle est savante et habile, elle lui fait adresser trois subtiles questions, qu'il résout fort bien à la manière de l'école. Vient une quatrième question: — Quelle est la distance du ciel à la terre? « Va, « s'écrie l'étranger, va dire à celui qui me le demande qu'il « le sait mieux que moi, lui qui a mesuré cette distance lors-« qu'il est tombé du ciel dans l'abime; car ce n'est pas une « femme qui est ici, mais Satan lui-mème. »— Alors Satan disparait; l'étranger ne se retrouve point. L'éveque raconte tout à son peuple, et ordonne des jeunes et des prières pour savoir à qui il doit d'avoir été sauvé. Il lui fut révélé la nuit suivante que c'était saint André, et sa dévotion pour le saint n'en fut que plus vive.

La Légende, alors très-nouvelle, au moins dans sa dernière forme, est le recueil auquel le compilateur a emprunte le plus de miracles. En y prenant quelquefois des sermons presque entiers, il a le bon esprit de ne point repeter les etymologies pédantesques et fausses des noms propres, placees en tête de chaque Vie de saint, et dont il a jugé l'etalage fort

inutile dans des homélies adressées au peuple.

Cependant, pour les temps apostoliques, et en general pour les faits du Nouveau Testament, ses principaux guides sont les Vies des Peres du Desert comprises dans les œuvres de saint Jerôme, l'Itmeraire de saint Pierre attribue à saint Clement, l'Histoire tripartite de Paul Diacre, l'Histoire scolastique de Pierre Comestor, et surtout les faux Evangiles, une des sources les plus fecondes ou allerent puiser long temps les conteurs, les artistes, les predicateurs,

Anollying . up I about God mm r , t, 1, p ally soil

On a souvent cite la magnifique scene decrite dans un de ces Evangiles Jesus vient d'expirer. Satan s'ecrie : Malheur a nous! Voila celui qui se dit le fils de Dieu, celui qui fait voir les aveugles, guerit les lepreux, ressuscite les morts. Fermous lui nos portes, il nous a enleve Lazare. Ouvrez vos portes, dit une voix terrible comme le tonnerre. Et une lumière immense celate dans l'ombre infernale. Satan, tu es done vaineu? disent les reprouves. Les saints, qui avaient accompagné Jesus, repondent : «C'est lui, c'est le rédempteur du monde, predit par la loi et par les prophetes. Jesus prend-Adam par la main, et lui dit : La paix soit avec toi et avec les justes les enfants. Le chœur des saints repond. Beni soit celui qui vient au nom de Dien, Dien lui-même, et notre Dien pour les siècles!

D. Samt. nerritt. Tr.

Tout cela se retrouve ici dans le premier sermon sur la resurrection, L'auteur avait pu la voir représenter comme Mystère; mais il cerit ayant sous les veux le texte du faux evangile, et il en reproduit meme la sou-cription. Hac sant divina et sacra mysteria, qua vidinus et audivinus, Karinus et Leneues traties, who Simeonis.

Section of L Act Samt, t. H pour . p. 11, 13

Le sermon sur sainte Agnes, qui n'est point dans la Legende, provient des angiens Actes, mis sous le nom de saint Ambroise, et que l'auteur du recueil à quelquefois cites sous ce nom

Nous rencontrous aussi, mais plus rarement, quelques vestiges de ces apologues orientaux, qui, déjà connus des premiers chrétiens, reparaissaient, depuis deux ou trois sièti XXIII, p. eles, dans nos tabliaux et nos sermons. Tel est cet arret, que nous avous cite ailleurs, par lequel le roi Salomon, juge entre deux freres qui se disputaient la succession de leur pere mort, fait attacher le corps à un poteau, et propose ce but à leur adresse. Le plus jeune refuse, et les biens paternels lui sont adjuges. Dans le sermon, trois trères pretendent a la vigne que leur père leur a laissee. Un sage, qu'ils avaient

5451.111 3.5

pris pour arbitre, leur dit : Apportez mos le portrait de votre pere. Ils obensent. Le sage donne alors a chacun d'ens un arc et une fleche, en leur disant de viser au cieur. L'amé approche du but, et le second davantage encore. Le trorsième jette a ses pieds l'arc et la fleche, en disant. Je ne tirerai pascontre mon pere, qui m'a fait tant de bien et a qui je dors tant. Il fut déclare propriétaire de la vigne

Nous ne croyons pas qu'on se soit demandé jusqu'a present, ai les personnages célébres ou seulement nommes dans tous ees discours peuvent donner heu a quelque conjecture sur la date ou sur l'état du compilateur. Il ne fait le panégyrique ni de saint Bernard, ni de saint Dominique, ni de saint Francois d'Assise, ni de saint Louis Saint Louis ne se trouve pas non plus dans la Légende, peut etre écrite ayant la canonisation du roi, mais on y ht de longues notices sur saint Bernard et sur saint Dominique, proclamé par l'anteur, son fidele disciple, « un done de la Vierge Marie, « Le Dormi secure, qui n'admet aucun de ces saints nouveaux, et qui, avec Aristote, Virgile, Ovide, Pline l'Ancien, cité indifféremment Richard de Saint-Victor, saint Anselme, Vincent de Beauvais, Pierre Comestor, Guillaume Duranti le Spéculateur, ne nous paratt pas ason un seul nom qui descende au dessous du 2411º siècle.

Si nous tachons maintenant de pénétrer le secret de son etat dans ce monde a l'aide de ses juyements sur les ordres religieux, nous voyons que, non content d'oublier le pané gyrique de leurs plus saints representants, il semble cher-

cher le prétexte de les accuser

Dans le sermon sur les Ames, il adopte une ancienne le gende fort injurieuse pour l'ordre de Claim Pendant le, pelermages d'outremer, un religioux est jete par la tempete aur une île escarpée, ou il trouse un anachorete. Cet anachorete lui demande s'il connaît Labbé Odilon, Souscot ajoute tal, dans le voranage, j'ai entendu un grand bruit de flammes, et les clameurs des âmes en peine, qui se plaignent que les clunistes et leur abbé gardent pour cuz les aumones. destinées à délivrer les âmes des mains du demon. Le soyagent, a son retout, raconte a l'abbé ce qu'il vient d'apprendre, et l'abbé, en 998, dans tous ses monastères, fixe au ... tr. Will 2 novembre la fete des Ames, appelce depuis la Commemo ration des morts.

Trois autres grandes communautes sont frappées à la fois

111

1. . .

dans leurs membres les plus illustres, non point de damnation éternelle, mais de peine passagère. Nous donnerons ici quelques détails, d'abord parce qu'il s'agit de ces récits sur le purgatoire, qui se multiplièrent pendant plusieurs siècles, avant de revêtir leur plus belle forme dramatique dans le second cantique de la Divine Comédie; en second lieu, parce que ces exemples vont rappeler combien furent longues les discor-De Sanct., des où fut plongée l'Église par le dogme nouveau de l'Immaculée conception; dogme reconnu, à ce qu'on prétend ici, par les Koran, sura Sarrasins et par Mahomet, d'après deux versets qu'on interprète peut-être au-delà de la pensée du texte, et qu'on extrait en latin « de leur livre qu'ils appellent Al Koran. »

serm, 5.

III, v. 31-37. - Voy. Maracci, Refut. Alcor., Padone, 1698, p. 112.

Epist. 174.

Le saint qui fut la gloire de Cîteaux, saint Bernard, pour n'avoir pas consenti à croire, comme Mahomet, que la Vierge Marie fût née exempte de la faute originelle, n'est pas, quoique bienheureux, entièrement absous. On lui fait dire dans un sermon du Dormi secure ce qu'il a développé dans une de ses lettres : « Otez cette rouille, et le plus beau vase

d'argent va briller à vos yeux. » Puni d'avoir ainsi parlé, il apparut, dit-on, après sa mort, avec une tache, à un de ceux qui l'avaient connu. Le voilà donc, à son tour, marqué de cette tache qu'il reprochait à la fille de sainte Anne, et que lui-même il portait alors par expiation, au moins depuis

Les cisterciens, avant les deux grands ordres de Saint-Do-

un siècle.

minique et de Saint-François, semblent avoir été, en France et en Angleterre, les ministres les plus zélés et les plus puissants de la suprématie romaine. Ce sont eux qu'on paraît attaquer surtout dans une invective latine, souvent publiée Wolf. Lect. sous ce titre : « Lettre de Pierre Cassiodore, chevalier anmemor., t. I, p. « glais, sur la tyrannie du pontife de Rome contre les droits Monarch., t. 1, « de la royauté et de l'Église d'Angleterre. » Tel en est le début : Ecclesiæ nobili Anglicanæ, in luto et latere ancillatæ, Petrus, filius Cassiodori, miles catholicus, pugil Christi devotus, salutem et captivitatis jugum abjicere, et bravium acci-Bale, Script. pere libertatis. Mais le texte, attribué par les uns à l'an 1250, p. par les autres à l'an 1300, répond faiblement à cette pompeuse menace. On n'y trouve que les vieilles plaintes contre le pouvoir absolu de Rome, renouvelées cette fois en style

534. - Gold., p. 11.

Britann., 359.

biblique. De Sanct., Cîteaux devait avoir à expier bien peu d'actes de désobéisserm. 5. sance au saint-siège : on sera moins surpris d'en trouver davantage chez les Ermites de Saint-Augustin. Un des plus célèbres moines de cet ordre indisciplinable, l'Anglais Alexandre Neckam, annonca par trois fois, sans pouvoir tenir parole, qu'il prendrait pour thèse (determinaturum) cette proposition : « La sainte Vierge a été conque en péché originel. » Une première et une seconde fois, il fut malade. La troisième, il fut malade encore, mais avec de plus vives souffrances, qui lui firent invoquer le secours de la sainte Vierge elle-même. Elle vint, et lui dit : « Tu souffres ainsi par les « efforts que tu fais pour prouver que je suis née avec la « tache commune: eh bien! je vais te guérir. » Elle prend alors le couteau de sa suivante, pratique une large entaille dans le côté du docte maître, en fait sortir une matière putride, et recoud la blessure avec une aiguille et un fil de soie. Neckam repoussa dès lors la pensée impie qu'il voulait défendre, et composa un grand ouvrage sur la Vierge concue sans péché. Lorsqu'il mourut, en 1217, on ne dit pas qu'il ait dû traverser le purgatoire.

Il était peut-être excusable d'avoir nié longtemps le mystère; car la sainte Vierge était venue dire aussi, mais plus simplement, de ne pas y croire, à sainte Catherine de Sienne.

du tiers ordre de Saint-Dominique.

Une àme qui paraîtrait ne pas devoir se trouver dans la foule des âmes dont le bonheur éternel est ajourné, saint Bonaventure, n'en représente pas moins, entre ceux qui ont quelque chose à expier, l'ordre des frères Mineurs. Un jeune profes du couvent de Paris, qui passait souvent la nuit à prier dans le chœur, avait entendu plusieurs fois, à travers le plus profond silence, un léger bruit, qui venait surtout du côté de l'autel de la sainte Vierge. Etonné, peut-être inquiet, il dit enfin : « O toi que je crois entendre, apprends-moi qui « tu es. » Une voix répond : « Je suis Bonaventure. » — « Il-« lustre maître, que vous est-il donc arrivé.) pourquoi for-« mez-vous cet étrange murmure? » — « Graces à Dieu, je « suis du nombre de ceux qui doivent être sauves; mais pour « avoir argumenté contre l'immaculée conception de Marie, « je fais ici, autour de son autel, mon purgatoire et ma « peine; après quoi, j'irai au ciel. »

L'histoire est gracieuse, mais elle augmente encore nos incertitudes sur l'auteur de cette espece de manuel des prédicateurs. Est-ce un franciscain qui se fût resigné à laisser croire possible une telle punition, et le père Sbara-

Hist. litt. de la Fr., t XXIV, p. 346.

De Sanet ; serm. 5. glia n'y aurait-il pas, sans qu'il le dise, trouvé un motif suffisant de renier pour son ordre cet indiscret conteur? Mais comment n'eût-il pas été renié aussi par les clunistes, les cisterciens, les augustins, encore plus par les dominicains, les adversaires les plus obstinés de ce dogme qu'il défend par un si grand nombre de témoignages surnaturels?

Malgré ces diverses objections, venues surtout de ceux qui avaient intérêt à désavouer ce recueil incohérent, dont le titre effronté devait aussi leur déplaire, nous avons cru dès l'abord que la tradition recueillie à Cologne n'était pas sans

vraisemblance, et nous le croyons encore.

Joseph Hartzheim, qui connaissait la répugnance des franciscains pour cette adoption, ne semble pas cependant avoir eu quelque intention maligne en affirmant que c'est l'œuvre d'un religieux de cet ordre. Nous croyons qu'il le disait parce qu'il en était persuadé. Il pouvait supposer que, pendant le long règne de ce livre si souvent reproduit, diverses pièces avaient été ajoutées aux plus anciennes. Même en admettant le purgatoire de saint Bonaventure, il y remarquait une certaine exception en faveur du saint franciscain, qui commence par dire: Sum de numero salvandorum. Enfin, il devait être moins blessé qu'un autre d'une telle manière de prêcher. Au temps où il écrivait, lorsque l'imprimerie avait propagé autour de lui les recueils d'anciens sermons, il n'avait cessé de voir des esprits même sévères se permettre d'amuser les fidèles pour s'en faire écouter. Il n'est pas jusqu'à saint Dominique qui ne passât pour avoir égayé ses sermons de quelques historiettes, historiolis. Une compagnie puissante, de qui l'on a dit quelquefois ce qu'on disait de notre recueil en 1515, sanctissima sacræ nostræ fidei portenta facili dicendi genere prædicat, se faisait gloire d'expliquer facilement les mystères, de rendre la dévotion aisée, de versifier des Pia hilaria, d'orner de parures à la mode l'histoire du peuple de Dieu; et Joseph Hartzheim était de cette compagnie. V. L. C.

# 85 XIV SIECLE.

## EUDES DE SENS.

DIT

#### DE SAINT-SAUVEUR.

JURISCONSULTE.

SA VIE.

Eudes de Sens, Odo Senonensis, ou de Senonis, obtint et conserva longtemps, par sa « Somme des jugements possessoires, » une assez grande réputation. Nous ignorons l'époque de sa naissance et celle de sa mort; nous savons seulement qu'il écrivit, ou qu'il acheva d'écrire ce traité en 1301, date que nous trouvons exprimée dans le titre même de l'ouvrage. Le préambule et l'explicit nous apprennent, de plus, que l'auteur se nommait Eudes de Sens, le jeune, junior, dit de Saint-Sauveur, et qu'il était professeur de lois et licencié en décrets. Il est d'ailleurs souvent parlé dans son onvrage de la métropole sénonaise. Ainsi voyons-nous que la province ecclésiastique de Sens est celle où il place des per, tonds de bénéfices et des prieurés dont les revenus, en cas de vacance, devront, par un privilége spécial du pape, appartenir pour trois ans à l'archevêque. Un de ses copistes l'appelle, il est vrai, Odo de Senis (de Sienne), et cette dénomination est reproduite dans le Catalogue imprimé des manuscrits du roi. Mais il y a de Senonis dans le n. 263 du fonds de Saint- p. 196, t. IV. Victor.

L'éditeur de la Somme des Jugements ne s'y est pas trompé, et l'a fait imprimer sous le nom d'Eudes de Sens, Otho Senonensis. Le surnom de l'auteur, son habileté en jurisprudence et l'époque de la rédaction de son ouvrage, sont confirmés par Diplovataceio, qui en fait un écrivain de la fin du cio. ap. Saru. t. XIIIe siècle. Ce biographe ajoute, d'après le traite inedit de 100, 260,

Biblioth, in-5 .- Vict., n. 263, fol. 92, col 2

1301

Catal., t. III. p. IXXXVII

Diplovatac.

XIVº SIECLE.

Baldus, de Commemoratione famosorum doctorum in utroque Jacobillus, jure, que le jurisconsulte de Sens avait acquis sa réputation dr. rom, au moyen âge, t. III. p. 31.

brie, p. 60. – dans Paris, et il invoque sur ce point le témoignage d'Eudes Panciroli, de lui-même dans sa Somme. Nous avouons n'y avoir rien trouvé Clar. leg. interpr., lib. 1, c. de semblable, bien que l'auteur parle assez souvent de lui, 1, p. 3,—Savi- en rappelant sa double qualité de professeur de lois et de ligny, Hist. du cencié en décrets. La date de son traité, suffisamment établie par le titre des

fol. 83, col. 1.

copies manuscrites et par l'assertion de Diplovataccio, serait, au besoin, confirmée par le texte même de l'ouvrage. C'est manifestement à une des expéditions de Philippe Mss. de S.- le Bel en Flandre que l'auteur fait allusion, dans un pas-Vict., n. 263, sage où il parle d'un legs de cent livres, subordonné à un voyage probable du roi en Flandre avant les fètes de Pâques. Or à aucune époque les rois de France ne firent des voyages ou des expéditions en ce pays plus fréquemment que dans les premières années du XIVe siècle, lorsqu'il était soumis à la domination de Philippe le Bel (1299-1302), ou traité par lui en province rebelle (1302-1305). Les cent livres léguées dans le cas d'une expédition en Flandre donnent lieu de supposer que celui qui les léguait devait accompagner le roi. Ces cent livres pouvaient servir à le défrayer ou à payer l'é-Ordonn. des quivalent de son service; car tout vassal empêché de suivre rois de Fr., t. le roi devait payer cent livres pour chaque cinq cents livres qu'il possédait en fonds de terre.

I, p. 412, 413.

L'auteur de la Somme sur les Jugements possessoires paraît donc tout à fait distinct d'un autre Eudes de Sens, conseiller au Châtelet, dont le nom figure, en 1377 et en 1387, Coutum.not., dans un recueil d'arrêts. Mais il pourrait bien être le même dans les Comm. que le jurisconsulte Heudes de Sens, dont l'opinion semble II, p. 550, 551, invoquée comme une autorité plus ancienne, par le Grand Grand Coust. Coutumier de France, dans une affaire de possessoire et de par Charondas, saisine. Loisel, dans ses Institutes Coutumières, mentionne Loisel, t. I, aussi un Eudes de Sens. Eusèbe de Laurière, dans ses notes à ce sujet, indique les deux passages des Coutumes Notoires et celui du Grand Coutumier, où est cité un jurisconsulte de ce nom. Il ne soupçonne pas que dans les deux ouvrages il puisse être question de deux personnages différents. Peutêtre a-t-il raison; mais alors il omet de dire qu'il a existé un autre Eudes de Sens, plus ancien au moins d'un demisiècle. C'est celui dont nous nous occupons aujourd'hui.

Son séjour et son enseignement à Paris ne nous sont attes-

de Brodeau, t.

p. 152.

p. 170.

tés que par Baldus, à en croire Diplovataccio. Egasse du Boulay ne le mentionne pas parmi les illustres professeurs de l'Université de Paris. Il est vrai qu'il ne professa qu'avec le titre de licencié, c'est-à-dire dans un rang secondaire, puisqu'il n'était pas docteur. Comme professeur de lois, qualification qu'il prend lui-même, il ne dut enseigner qu'à Paris, ou à Orléans, ville depuis longtemps célèbre par son école de droit civil et de droit canonique, bien qu'elle n'eût pas encore d'université. Comme licencié en décrets, Eudes de Sens appartenait certainement à la Faculté de Paris; car, de son temps, il n'existait que deux Facultés de droit où l'on pût prendre ses grades, celle de Paris et celle de Toulouse; et nous devons croire qu'il avait fait ses études dans l'université la plus voisine de la ville dont il était originaire. Nous ignorons d'ailleurs s'il mourut à Sens ou à Paris, et combien d'années il survécut à l'achèvement de sa Somme.

Un de ses neveux, Gilles de Sens, seigneur de Loye, avo- Millin, Ant. cat en parlement, mort le 15 juin 1335, fut inhumé dans le nat., t. V. n

grand cloître de la Chartreuse de Paris.

52, p. 64.

#### SES ÉCRITS.

Le seul ouvrage que paraisse avoir écrit Eudes de Sens, et qu'il date de l'an 1301, est un traité intitulé : Summa de Judiciis possessoriis. Il le composa, dit-il dans sa préface, sur les instantes prières de quelques personnes respectables, qui désiraient s'instruire. Après avoir invoqué pour la réussite de ce travail le secours de Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, il expose son but et son plan. Il promet de joindre à ses explications les formules de « libelles », ou requètes du demandeur, en usage de son temps, sur chaque « interdit », c'est-à-dire sur chaque jugement à prononcer par le juge dans des affaires de possessoire. Il ajoutera quelques exemples des objections captieuses (cavillationes, ou des difficultés qu'on peut faire sur chaque point, et il en donnera la solution. Enfin il supposera des questions de fait. comme il s'en présente souvent dans la realité; puis il les traitera et les résoudra selon le droit canonique ou selon le droit civil, « tel qu'il existe maintenant », dit-il, et bien différent, sans doute, de ce qu'il était sous l'Empire, aux hons siècles de la jurisprudence romaine. En un mot, il appliquera dem est les le droit au fait actuel, pour donner à son livre l'utilité de l'II, p. le

Fonds de S .-Vict., 11. 263. 1, 75, col 1.

Kimmatti,

la pratique, utilité très-supérieure à celle de la théorie pure. Il a en vue, non de rechercher une vaine gloire, mais de rendre service aux étudiants, on pourrait même dire à toute la société, en présentant des préceptes et des formules qui devront aider la décision des juges, et abréger notablement les longs

procès qui sont la ruine des plaideurs.

Tel est le but de l'auteur; telle est sa méthode. Quant au plan et à la distribution des parties de son ouvrage, il se contente de suivre l'ordre des titres du livre cinquième du nouveau Digeste (le XLIII<sup>e</sup> de toute la collection des Pandectes). Après avoir longuement défini, en forme d'introduction, les actions en fait (de Actione in factum), le devoir du juge, le libelle, il prend les titres les uns après les autres, depuis le premier, de Interdictis, jusqu'au trente-troisième. Il examine, sur chaque question indiquée par les titres, la nature, les divisions, les applications diverses et nombreuses de cette question, enfin la formule du libelle à présenter en chaque circonstance. De sorte que l'ouvrage est, à proprement parler, un commentaire perpétuel du XLIII<sup>e</sup> livre des Pandectes.

Un tel ouvrage devait avoir surtout une grande utilité à une époque où les jurisconsultes s'efforcaient de substituer le droit romain au droit coutumier. Ce n'est plus qu'un document précieux pour l'histoire du droit romain au moyen âge. Afin de donner, en même temps, une idée de l'esprit et du style de cette composition, nous choisirons l'article des «libelles », dont les formules répétées à chaque nouveau titre devaient, selon l'intention de l'auteur, faire de son commentaire un livre d'un usage pratique, et le distinguer d'une foule d'autres du même genre et du même temps.

Fonds de S .fol. 176, vo.

A la rubrique *Libellus*, l'auteur se propose d'examiner ce Vict., n. 263, que c'est que le « libelle », d'où il a pris son nom, ce qu'il doit contenir, dans quelles causes il est nécessaire, à qui, quand, pourquoi, devant quels juges, il doit être présenté; enfin s'il faut y qualifier l'action que l'on intente. On a déjà vu que chaque titre de l'ouvrage est traité avec des divisions analogues.

> Après avoir défini le « libelle » un écrit rédigé d'après une forme reçue, exposant clairement la plainte et les motifs de la plainte du demandeur, l'auteur passe à l'origine du mot. Pour nous elle ne serait pas douteuse; mais il eût été, en ce temps-là, beaucoup trop simple de faire dériver libellus de liber. Aussi l'auteur propose-t-il trois autres étymo

logies, entre lesquelles on peut choisir : libellus vient de libra, car la justice y est pesée, comme dans une balance; ou bien de deliberando, car, lorsque le « libelle » est présenté au défendeur, celui-ci délibère s'il doit céder ou plaider; ou encore libellus s'est formé des mots lis et bellum, parce qu'un procès est une guerre judiciaire, dont le « libelle » est la déclaration, Cette dernière explication est celle qui sourit le

plus au commentateur.

Le « libelle » doit contenir l'année de l'Incarnation, Eudes prend la peine de faire remarquer qu'il n'est plus d'usage d'y mettre le nom du consul. Cet acte a nécessairement la forme d'un syllogisme, c'est-à-dire qu'il contient deux prémisses et une conclusion. Par exemple : « Devant vous, juge « un tel, moi Eudes de Sens, je dis contre B. de Sens, que « je lui ai prêté telle somme. » Voilà la majeure. « Or celui « à qui l'on prète est tenu de rendre au prèteur la chose « qu'il lui a prêtée. » Mineure. « C'est pourquoi je demande « que B. soit condamné à me payer ladite somme. » Conclusion qui ressort des deux prémisses. Mais l'usage actuel, continue Eudes de Sens, est de réduire ce syllogisme à l'enthymème, en supprimant la mineure, qui est un axiome de droit.

Le « libelle » est présenté au défendeur, soit directement par le demandeur, soit (ce qui était plus sûr) par l'intermé- col. 1. diaire du juge. Il n'est pas nécessaire d'y exprimer la qualification de l'action, lorsqu'il s'agit de droit canonique et de droit civil. Il suffit d'exposer le fait, et l'on reconnaîtra ainsi

quelle est la nature de l'action intentée.

Nous citerons textuellement une des formules qui reviennent le plus fréquemment dans l'ouvrage, et où l'auteur suppose toujours que le libelle est présenté par lui contre un adversaire natif de la même ville :

Libellus de Interdicto quorum bonorum.

In hoc interdicto libellus sic formabitur : Dicit et proponit in jure coram vobis, domine talis judex, Odo de Senonis. dictus de Sancto Salvatore, contra talem B. de Senonis, quod ipse possidet injuste pro hereditate talis defuncti, cum ipse non sit heres ejus, rem talem, seu dolo desiit possidere :.... cujus defuncti ipse Odo est solus bonorum possessor; et eam bonorum possessionem agnovit, et nondum possessionem dicte rei adeptus fuit dictus O. tanquam bonorum possessor dicti defuncti. Quare petit dictus O. a vobis, domine judex, dictum B. sententialiter condemnari ad eam rem predictam vihi

Ibid., fol --

Ms. 265, to . 80. 1 (01. )

tradendam, ita quod ipse O. per ipsam traditionem valeat, tanquam bonorum possessor dicti defuncti, possessionem dicte rei adipisci, implorans officium vestrum ut ad hoc dic-

tum B. compellatis, protestans de expensis, etc.

Certains movens indiqués par notre jurisconsulte, pour s'opposer à la requête du demandeur, sont d'une simplicité Ibid., fol. 81, presque naïve. On vous conteste la possession de telle chose : vous présentez des témoins qui déclarent que vous l'avez possédée pendant un temps suffisant; qu'ils l'ont vu; qu'ils connaissent votre titre. On vous objectera qu'il est impossible que vos témoins déposent en conscience, parce qu'ils n'ont pu vous voir et vous connaître possesseur, en tel moment, de la chose contestée : vous répliquerez qu'il suffit en droit que des témoins déposent vous avoir vu posséder pendant trois ans un meuble ou un immeuble, sans qu'il soit nécessaire de spécifier le moment,

Établiss. de s. Louis, liv. 1, art. r. Ordonn.. t. I, p. 90, 109.

col. 1.

Ce mode de preuve par témoins, mis en honneur par les ordonnances de saint Louis, dispensait de beaucoup de formalités et n'exigeait ni longues recherches de titres et d'actes, ni grande habileté dans l'homme de loi chargé de faire valoir les droits de son client. Mais pouvons-nous croire qu'on n'en ait pas quelquefois abusé, et, en lisant le texte que nous venons de citer, est-il facile de se défendre de la pensée qu'un plaideur pouvait trouver à point nommé des témoins, pour affirmer tout ce qu'il avait intérêt à prouver en justice?

Les objections que l'on forme contre le libelle, et les réponses par lesquelles le demandeur les détruit, ne nous

semblent pas beaucoup plus sérieuses.

On vous opposera que votre « libelle » n'est pas bien conçu, parce que vous dites que B. possède, ou qu'il s'est frauduleusement dessaisi (seu dolo desiit possidere). On vous dira qu'il est obscur, en ce qu'il renferme une alternative : le demandeur devait opter, avant d'intenter action, etc. Vous répondrez qu'il n'y a ni obscurité ni alternative, parce que posséder, ou n'être plus en état de restituer, est la même chose lorsqu'il s'agit d'être condamné.

Ailleurs nous trouvons une observation qui intéresserait l'histoire des sciences plutôt que celle du droit. A propos du Fol. 80, vo. titre 13 du XLIHe livre Ne quid in flumine, Eudes détermine la durée des quatre saisons d'une manière plus conforme, en certains points, à la réalité dans nos climats qu'aux limites établies par les astronomes. L'hiver commence au milieu de

col. 1.

novembre et finit au milieu de février; alors commence le printemps, qui dure jusqu'au milieu de mai; l'été s'étend du milieu de mai au milieu d'août; et de là, l'automne jusqu'au milieu de novembre. Mais dans le langage ordinaire, ajoute l'auteur, il n'y a que deux saisons, l'été et l'hiver, dont chacune occupe six mois. L'équinoxe d'automne a lieu dans la nuit de saint Matthieu, le dixième jour avant la fin de septembre; l'équinoxe du printemps, le dixième jour avant la fin de mars, le lendemain de la fête de saint Benoît. Au dire de quelques personnes, le jour le plus court est celui de la fête de sainte Luce; selon d'autres, c'est le jour de Noël.

Cette Somme n'est pas composée selon la méthode scolastique, bien que Klimrath semble le croire. Excepté dans l'exemple que nous avons transcrit sur la composition du II, p. 11. « libelle », c'est plutôt un traité de jurisprudence positive, approprié aux besoins des plaideurs de toute condition. Aussi cet ouvrage paraît-il avoir joui d'une grande réputation au temps de l'auteur. Diplovataccio le juge admirable. Il faut croire du moins qu'il était d'un usage fréquent dans les études de droit : car il s'en est conservé un grand nombre de copies manuscrites. On en indique dans les bibliothèques publiques de Bàle, de Tours, de Reims, de Laon, etc. La Bibliothèque col. 403, 483, impériale en possède trois : le n. 4488 appartient à l'ancien faucon, Babl. fonds; les deux autres proviennent de l'abbaye de Saint-Vie-biblioth. . p. tor (n. 153, 263). Ces deux dernières présentent le même 1291, (34), texte, et ne différent que par quelques variantes peu importantes, ou par des omissions et des négligences de copistes, Laon, n. 191. que la comparaison des deux exemplaires permet de rectifier p. 6; - Caaisément. Le n. 4188 est d'une redaction différente, Dans au Gloss, etc. quelques explications, et surtout dans le préambule, il est partie. plus court que les deux précédents; et le style, en général, y vise à la précision. C'est comme une autre édition du meme ouvrage, rédigée soit par l'auteur lui-même, qui aura perfectionné un premier travail, soit plutôt par un juriste intelligent, qui n'aura laissé subsister de l'ancien texte que les explications indispensables : quant à la tâche du copiste, elle a été accomplie avec négligence et ignorance même. Ces trois manuscrits sont du XIVe siècle, écrits sur vélin, format m-folio, à deux colonnes, et places dans des recueils avec d'autres ouvrages de jurisprudence. Dans celui dont nous nous sommes principalement servi (n. 263), la Somme d'Eu-

Ouvr. cite t.

Hænel, Cat.,

des de Sens occupe les fol. 75-102, ou cent onze colonnes d'une écriture serrée, remplie d'abréviations, mais pas trop

fine, et généralement assez lisible.

La renommée de ce commentaire ne semble pas s'être soutenue au-delà du XVIe siècle. Il paraît n'avoir été imprimé qu'une seule fois, à Mayence, en 1536, par les soins de Gobler, sous le titre de Summa Othonis Senonensis de Interdictis judiciisque possessoriis, dans un vol. in-fol., qui contient aussi une Somme d'un autre Othon, Allemand, dont nous n'avons pas à nous occuper. Cette édition, la seule qu'ait citée M. de Savigny, est assez rare pour que nous n'ayons pu en voir un seul exemplaire. L'auteur lui-même n'est nommé ni par Fabricius, ni par la plupart des bibliographes qui ont écrit la vie et rappelé les ouvrages des jurisconsultes du moyen

âge.

Nous croyons cependant, sans nous exagérer l'importance de la Somme d'Eudes de Sens, qu'elle mérite d'occuper une certaine place dans l'histoire de notre jurisprudence. Plusieurs jurisconsultes du XIIIe siècle, Pierre de Fontaines, les auteurs anonymes du Livre de Justice et de Plet, du Livre de la Royne, des Etablissements de saint Louis, avaient voulu transporter le droit civil et le droit canonique dans le droit coutumier, pour en expliquer ou justifier les dispositions, comme s'il y avait accord possible sur tous les points entre ces trois jurisprudences d'origines si diverses. D'autres juristes du siècle suivant, et Eudes de Sens en particulier, voulurent seulement, et avec plus de raison peut-être, approprier de temps en temps le droit romain aux mœurs et aux usages d'une société régie depuis deux siècles par les coutumes. « Chez les premiers, dit Klimrath, le droit fran-« cais est le fond et l'objet principal de leurs ouvrages, tan-« dis qu'il ne vient que par exception et par accident dans « les commentaires et sommes de droit romain. » Mais, malgré les efforts des uns et des autres, les coutumes, nées en partie des institutions féodales, en partie du droit naturel, fortifiées par les habitudes et les besoins de cette société nouvelle, étaient si profondément enracinées dans les mœurs qu'elles prévalurent toujours sur la jurisprudence romaine, quoique modifiées par cette jurisprudence autant qu'ellesmêmes avaient modifié la théorie du droit romain. Elles conservèrent même presque tout leur empire au nord de la France, jusqu'au moment où la révolution de 1789 anéantit

Ouvr. cité, t. II, p. 12. à la fois ce qui restait et de l'autorité des coutumes et de l'usage du droit romain.

## PIERRE D'AUVERGNE,

#### CHANOINE DE NOTRE-DAME.

RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS.

SA VIE.

Mort après 1301.

Pierre d'Auvergne (Petrus de Alvernia, ou Arvernia) est ainsi nommé de la province dont il était originaire, et non ord. Præd., t. pas, comme le prétend l'auteur de la Bibliothèque franciscaine, parce qu'il aurait été natif de Avernicula, probable-Antonio, Bibl. ment le mont Alverne, en Toscane. Toutefois on ignore le Franc., t. II, p. lieu précis et la date de sa naissance. Les détails mêmes de sa glia, Suppl. ad vie et l'époque de sa mort nous sont à peu près inconnus. Ce Script. Wadd. qui rend ici très-difficile la tâche de la critique, c'est que le P. 582. nom de Pierre d'Auvergne fut alors commun à plusieurs personnages que les biographes anciens ou récents ne distinguent pas toujours nettement les uns des autres. Ainsi, Possevin et Altamura semblent admettre deux Pierre d'Auvergne, l'un dominicain, l'autre frère Mineur. Casimir Oudin et Fabricius en reconnaissent aussi deux, l'un dominicain, l'autre chanoine de Notre-Dame de Paris et qui fut recteur p. 28, 137. de l'Université. Du Boulay, outre ce recteur, mentionne, vers le même temps, un autre Pierre d'Auvergne, docteur de la Faculté de médecine. C'est encore, dans la nouvelle Gaule Chrétienne, le nom d'un évêque de Clermont, plus connu 283 sous celui de Pierre de Croso. Enfin, nous parlerons, en terminant cette notice, d'un autre personnage qu'on a confondu avec le recteur, du troubadour Pierre d'Auvergne, qui se distingua par ses poésies au commencement du XIIIe siècle,

Echard, Ser. I, p. 489. Joan, a S.

Appar. sac. t. II, p. 234. Bibl. Dom.,

Hist, unix Paris, t. III, p. 410, 418, 705.

XIVe SIECLE

entra ensuite en religion, et prolongea sa vie dans un âge fort avancé.

Echard, contre le sentiment de Léandre Alberti, de Possevin, d'Altamura et d'autres, a prouvé que maître Pierre d'Auvergne était chanoine de Paris, et non dominicain; et il s'est fait honneur de restituer à l'église de Notre-Dame un de ses dignitaires les plus distingués. Sbaraglia, de son côté, rectifiant une erreur commise par Jean de Saint-Antoine, par Wadding, et déjà soupconnée par Possevin et par Altamura, démontre que Pierre d'Auvergne n'appartenait pas plus à l'ordre de Saint-François qu'à celui de Saint-Dominique, et qu'il était, comme l'avait pensé Echard, membre de la société de Sorbonne et chanoine de l'église de Paris. Nous examinerons plus loin si le médecin et l'évêque appelés Pierre d'Auvergne sont ou ne sont pas le même personnage que ce chanoine. Dès à présent, nous croyons pouvoir lui attribuer les ouvrages et les actes qu'on a trop arbitrairement répartis entre le franciscain, le chanoine et le dominicain.

Pierre d'Auvergne, élevé dans le couvent des dominicains de Clermont, vint à Paris, on ne sait à quel âge. C'est dans cette ville qu'il put suivre les leçons de Thomas d'Aquin, Hist. litt. de entre les années 1252 et 1261, époque du plus long séjour la Fr., t. XIX, de Thomas à Paris. Peut-être aussi les auteurs qui ont fait de Pierre d'Auvergne un disciple de cet éminent docteur, ont-ils seulement voulu dire par là qu'il étudia particulièrement ses ouvrages. Il a, du moins, toujours passé pour un de ses plus zélés partisans, et il compléta plusieurs de ses

œuvres restées imparfaites.

Au mois de mai 1275, le légat du saint-siége le nomma recteur de l'Université de Paris. Une telle nomination n'était pas conforme aux statuts ou aux habitudes de cette Université; mais, depuis l'an 1272, une scission s'était opérée dans la Faculté des arts : les trois nations de France, de Picardie et d'Angleterre, d'une part, et celle de Normandie, de l'autre, Du Boulay, t. n'ayant pu s'accorder sur le choix d'un recteur, chaque parti III, p. 411.- en avait nommé un de son côté; et cette double élection, Hist del Univ., renouvelée à chaque trimestre, avait, pendant trois années t. II, p. 57-60. consécutives, perpétué le désordre et le scandale. Las enfin de ces débats interminables, les deux partis s'en remirent à l'arbitrage du cardinal Simon de Brie, légat du pape Grégoire X. Ce légat, après avoir amené les deux recteurs à une démission volontaire, nomma d'autorité, pour cette fois seu-

p. 240.

lement, un procureur et un bedeau pour chaque nation de la Faculté des arts, et un recteur unique pour toute l'Université, Universitatis rectorem : titre qui mérite d'être remarqué; car c'est la première fois peut-être que, dans un acte public, le mot *Universitus* prend la place des formules antérieurement employées, Magistrorum et scholarium Universitas, ou Studium generale, ou Studium Parisiense. Le cardinal Simon de Brie, en cette occasion, montra toute la confiance qu'il avait dans les lumières et l'expérience de Pierre d'Auvergne pour calmer les esprits si longtemps agités; et le silence que l'on garde ensuite sur le résultat de cette mesure permet de conjecturer qu'en effet le calme fut rétabli, et le

choix du légat justifié.

Vers le même temps, on voit figurer un Pierre d'Auvergne parmi les maîtres de la Faculté de médecine qui décidèrent (1111, p. 410) que le sceau de leur Faculté ne serait plus tenu en séquestre (probablement par le chancelier de l'église de Paris, mais qu'ils en auraient le libre usage, à moins d'une décision contraire du pape, et que leur sceau serait d'argent, pour donner plus d'autorité à leurs actes. Ces deux décisions, qui ne paraissent avoir rencontré aucune opposition de la part du saint-siège, ne sont pas, il est vrai, pour la Faculté de médecine de Paris, le témoignage le plus ancien de son existence comme corps distinct des autres Facultés : on trouve des preuves de cette existence des l'année 1251. Le Pierre d'Auvergne qui, selon Du Boulay, prit part à cet acte Ind. Chartar. important, se confond-il avec le Pierre d'Auvergne de- n 8signé quelques pages plus loin, par le même historien, comme recteur de l'Université de Paris? S'il s'agissait de temps moins anciens, cette question serait immédiatement résolue par la négative, car plus tard il fut décrété que le recteur ne serait jamais choisi que dans la Faculte des arts. Nous n'oserions assurer qu'il en ait été de même des les premiers temps, et en particulier dans cette circonstance. En effet. quoique le statut donné par le cardinal Simon, en 1266, pour l'élection du recteur, reconnaisse aux quatre nations seules le droit d'y coopérer, cependant les Facultés de droit et de médecine n'étant pas encore bien nettement distinguees de celles de théologie et des arts, les maîtres de l'une ou de l'autre pouvaient être confondus dans les nations, comme l'étaient certainement en 1231 les maîtres mêmes de théologie, et par conséquent être élevés au rectorat.

Du Bours.

Jourdan .

Mais si, comme nous le pensons, le recteur Pierre d'Auvergne est l'auteur des ouvrages dont nous allons parler, et qui paraissent appartenir à un maître de la Faculté des arts; s'il est le même que l'on voit chanoine de Paris à la fin du siècle précédent, et, sinon maître, du moins bachelier ou licencié en théologie, il sera bien difficile de l'identifier avec son homonyme, maître de la Faculté de médecine. Supposer que celui-ci, abandonnant la carrière où il occupait déjà un rang honorable, et la compagnie à l'indépendance de laquelle il avait contribué, se soit plus tard irrévocablement attaché à la Faculté des arts, serait une conjecture qui ne pourrait s'appuyer sur aucun autre exemple. Nous voyons, au contraire, les suppôts de la Faculté des arts, une fois parvenus au doctorat en théologie, en décret, en médecine, la quitter nécessairement pour entrer dans une des trois Facultés supérieures.

On est encore plus fondé à croire que le recteur Pierre d'Auvergne n'appartenait à aucune congrégation religieuse,

puisqu'il était maître de la Faculté des arts.

Il est vrai qu'en 1257 les religieux des ordres mendiants, après quatre ans de la lutte la plus ardente, avaient enfin pénétré de force dans l'Université, soutenus qu'ils étaient par les bulles du pape Alexandre IV et par la protection de saint Louis. Ils ambitionnaient surtout d'y être admis comme théologiens; et, s'ils obtinrent cette faveur, ce fut en considération de la nature même de l'enseignement qu'ils donnaient dans leurs écoles. Désormais adjoints en grand nombre aux docteurs que comptait déjà dans son sein la Faculté de théologie, ils ne contribuèrent pas peu à son organisation définitive. Elle devint alors un corps distinct, composé des seuls docteurs, tandis que les bacheliers et les licenciés restèrent dans la Faculté des arts. Celle-ci n'avait pas eu à subir, comme la première, l'intrusion violente des réguliers, qui recherchaient fort peu les chaires de philosophie. Afin de s'en préserver pour l'avenir, elle obligea par serment tous les futurs régents à n'admettre aucun religieux aux examens du baccalauréat et de la licence. Il est donc très-probable, indépendamment des raisons données par Echard et par Sbaraglia à propos de Pierre d'Auvergne, que même alors un maître de la Faculté des arts, un recteur de l'Université, ne pouvait être un religieux de l'ordre de Saint-Dominique ou de Saint-François.

En 1208 et pendant les trois années suivantes, Pierre d'Auvergne soutint dans la Faculté de théologie des questions quodlibétiques. Bien que la plupart des traités qu'on lui attribue semblent être beaucoup moins l'œuvre d'un professeur de théologie que d'un professeur de logique dans la Faculté des arts, il est cité comme un des plus habiles théologiens de l'Université de Paris. Les explicit qui sont à la fin de plusieurs de ces traités lui donnent le titre de maître; ce qui pourrait signifier maître en théologie, aussi bien que maître ès arts. Les questions quodlibétiques étaient soutenues principalement par les bacheliers, au temps de l'avent, dans une des trois années qui précédaient leur licence. Les maîtres ou docteurs en théologie n'avaient plus à prendre part à ces séances que pour y présider. Pierre d'Auvergne n'était donc encore, en l'année 1301, que maître ès arts et bachelier en théologie. Toutefois rien n'empêche de croire qu'il obtint plus tard le grade de docteur, puisque Tholomée de Lucques, qui est une autorité presque contemporaine, le qualifie « maître en théologie. » Ce qui est hors de doute, c'est qu'à sa mort il était un des sociétaires de la maison de Sorbonne, et qu'en cette qualité il légua à cette maison la valeur de cent livres tournois, ainsi qu'on le voit, à la date du 30 mars, dans le calendrier d'un missel de Sorbonne, qui est du commencement du XIVe siècle.

En 1301, Pierre d'Auvergne était aussi chanoine de l'église de Paris, comme nous l'apprennent les explicit des cinquieme et sixième livres de ses Questions. Echard, d'après la note inscrite au calendrier cité, conjecture qu'il conserva cette dignité jusqu'à sa mort. Cependant la note ne fait aucune mention de son titre de chanoine; et, par cela meme, elle ne contredit pas formellement l'opinion de ceux qui croient qu'il obtint les honneurs de l'episcopat. Tholomee, entre autres, après avoir rappelé que Pierre d'Auvergne fut maître en théologie et grand philosophe, ajoute qu'il devint enfin évèque de Clermont. Si Casimir Oudin et Fabricius ont suivi sur ce point le chroniqueur de Lucques, c'est en attribuant l'épiscopat de Clermont à ce Pierre d'Auvergne dont ils font un dominicain, et qu'ils distinguent du recteur, ancien chanoine de Paris. Quant à Sbaraglia, qui ne reconnait qu'un seul Pierre d'Auvergne, chanoine de Paris, il ne met pas en doute que celui-ci n'ait été promu au siège épiscopal de Clermont. Il croit même qu'il a occupé ce siège jusqu'en 1307, LIV. 23, C. 11

F. de Sorb., n. 388.

Fends de S.-Vict., n. 217. XIV<sup>e</sup> SIÈCLE, 98

et il s'appuie, dit-il, sur le témoignage des frères de Sainte-Tom. II, p. Marthe; mais les auteurs de l'ancienne Gaule chrétienne désignent comme évêque de Clermont, de 1302 à 1307, Pierre de Croso, et n'ajoutent rien qui puisse faire soupconner que ce prélat fût aussi connu sous le nom de Pierre d'Auvergne.

col. 594.

Tom. III, Casimir Oudin raisonne d'après cette synonymie, sans la justifier par aucune autorité. Selon les auteurs de la nouvelle Gaule chrétienne, Pierre de Croso fut élu le 3 février 1301

233.

Gall. christ. (1302). A cette époque, disent-ils, Boniface VIII le recomnov., t. II, col. manda au roi de France; et il est appelé magister Petrus de Alvernia, clericus confirmatus episcopus, dans un acte du dimanche Oculi 1301 (25 mars 1302, nouv. style), où on lui

J. 702.

restitue ses droits de régale. Ce titre n'existe plus; mais on Ann. 1301; conserve au Trésor des chartes l'original de la bulle par laquelle le pape Boniface approuve l'élection de l'évêque de Clermont et le recommande à la bienveillance du roi. Elle est du 12 des calendes de février, septième année du pontificat de Boniface VIII (21 janvier 1301). L'évêque élu v est désigné sous le simple nom de Pierre, et qualifié chanoine de Clermont. Or nous avons vu que, vers la même époque, notre Pierre d'Auvergne était chanoine de l'église de Paris et professeur de théologie. Il est douteux qu'il ait possédé un second canonicat dans une autre église cathédrale; et, s'il en avait été pourvu, on trouverait peut-être le titre de chanoine de Clermont ajouté à ses autres dignités dans les manuscrits que nous avons cités. Certainement, du moins, Boniface VIII eût appelé chanoine de Paris, s'il l'avait été, le Pierre d'Auvergne qu'il confirme en 1301 évêque de Clermont. Les renseignements que nous fournit la nouvelle Gaule chrétienne sur les principaux faits et actes qui marquèrent l'épiscopat de Pierre de Croso, appelé aussi Pierre d'Auvergne, ne lèvent pas nos doutes, et n'établissent aucunement

> Après l'an 1301, nous ne découvrons plus aucune trace de l'existence de celui-ci. La date de sa mort n'est fixée nulle part, même d'une manière approximative, si ce n'est par les écrivains qui voient en lui l'évêque de Clermont, mort le 25 septembre 1304. Casimir Oudin dit que Pierre d'Auvergne était dejà vieux lorsqu'il écrivit ses derniers Quodlibeta, qui sont datés de 1301. Vingt-six ans s'étaient écoulés, en effet, depuis sa nomination aux importantes fonctions de recteur

à nos yeux l'identité de ce prélat avec le Pierre d'Auvergne

dont nous avons à parler ici.

Tom, III, col. 527.

de l'Université de Paris; et quoique, dans les derniers siècles, ces fonctions aient été confiées à des hommes fort jeunes, on peut raisonnablement supposer que le personnage choisi par un légat du pape, pour rétablir dans l'Université la paix que trois ou quatre années de discordes avaient profondément altérée, était un homme également recommandable et par la gravité de son caractère, et par une longue expérience qu'avait pu seule lui donner la maturité de l'âge.

#### SES ÉCRITS.

La nature et l'ensemble des divers ouvrages dont nous allons présenter le catalogue et l'analyse nous paraissent favoriser l'opinion qui les attribue à un seul auteur, maître de la Faculté des arts. Ils offrent, en effet, sinon la série complète, du moins la plus grande partie des différents traités que devait lire ou expliquer à ses disciples un professeur de logique, dès le milieu du XIIIº siècle et dans le suivant. Boëce, Gilbert de la Porrée, Priscien, et presque tous les écrits d'Aristote sur la logique, la physique, la métaphysique et la morale, tels étaient les manuels de l'enseignement philosophique. Y joignit-on plus tard la Politique, la Rhétorique et la Poétique? Les titres de ces derniers ouvrages ne figurent ni dans le programme du statut de l'an 1254, ni dans le statut de réformation en 1366, ni parmi les livres que déclaraient avoir lus les bacheliers ès arts qui se présentaient devant le chancelier de Sainte-Geneviève pour recevoir la licence. Nous voyons cependant la Politique commentée ad utilitatem studentium par Albert le Grand, ou celui qui a pris son nom, et, vraisemblablement dans la même intention, par Thomas d'Aquin et Pierre d'Auvergne, à en juger par la forme du commentaire. Siger de Brabant, aux écoles de la rue du Fouarre, expliquait la Politique d'Aris- la Fi., t. AM. tote. Les deux autres ouvrages sont aussi le sujet de travaux p. 10%. du même genre: ce sont, vers la fin du XIIIe siècle, ou au commencement du XIVe, les expositions, que l'on croit rédigées d'après Averroès, de Barthélemy de Bruges sur la Poétique, et de Gilles de Rome sur la Rhétorique d'Aristote.

Cette obligation pour tous les maîtres d'expliquer à leurs disciples les mêmes traités, fit naître ce nombre infini de commentaires sur Aristote que le XIIIe siècle et les deux suivants nous ont légués. Les professeurs de logique publiaient

LIVE chancel; Bibl. S.-Genev., ms 1227, fal. 5, 6,

Alb. Magn., Oper., t. IV, p.

Hist, litt, de

leurs cours en tout ou en partie, comme les bacheliers en théologie publiaient leurs leçons sur les livres des Sentences. Et l'enseignement des maîtres ès arts recommençant chaque année avec les mêmes lectures, il pouvait arriver qu'un même professeur donnât, à plusieurs années d'intervalle, deux rédactions différentes d'un même commentaire. Quelquefois aussi les étudiants éditaient à leur manière les leçons du maître. De là ces différences plus ou moins nombreuses que l'on remarque dans les commentaires d'un même texte d'Aristote, bien qu'ils soient sous le nom d'un seul auteur. Les manuscrits qui renferment les ouvrages attribués à Pierre d'Auvergne nous en offrent plus d'un exemple.

Un double procédé était alors en usage dans les écoles pour l'explication des textes. On divisait d'abord en plusieurs livres l'ouvrage qu'il s'agissait d'interpréter, puis chacun de ces livres, puis chaque chapitre et chaque paragraphe; le professeur arrivait ainsi à une simple pensée, à une seule phrase, qu'il s'efforcait d'éclaircir, quelquefois grammaticalement et toujours logiquement, en montrant comment et pourquoi elle succédait à la phrase ou à la pensée précédente; c'est ce qu'on appelait la méthode d'exposition. Ou bien on posait, sur chaque assertion de l'auteur, une question, pour la solution de laquelle on discutait le pour et le contre, sic et non, avec les formes rigoureuses du syllogisme. Ces questions, agitées vivement et bruyamment dans les écoles, étaient, en quelque sorte, la part d'enseignement réservée aux étudiants ; l'exposition était plutôt la tâche du maître. Réunies, ces deux méthodes constituaient l'enseignement scolastique. Il est donc tout naturel de retrouver l'une et l'autre méthode dans les commentaires écrits qui reproduisent les lecons, et il est indispensable de les y étudier, si l'on veut se former une idée juste et complète de ce genre d'exercice dont les monuments sont innombrables. de Comme exemple de ce double mode, on a cité, avec raison, de le Commentaire de Thomas d'Aquin et les Questions de Buridan sur la Morale d'Aristote.

Thurot, d l'Organis. d l'enseign., p 73.

Quelquesois un même auteur écrivait deux commentaires sur un même texte, l'un sous la forme d'exposition, l'autre procédant par questions. Tels furent ceux de Pierre d'Auvergne sur le traité de Cœlo et mundo, et probablement sur la Politique. La seconde forme nous est seule restée; mais l'auteur prend soin de dire qu'il a traité le même sujet selon la méthode d'exposition. Il n'est pas rare non plus de voir les deux méthodes dans un même commentaire : ainsi Guillaume d'Espagne, en expliquant la Physiognomonie, fait, pour chaque paragraphe du texte, succéder à une exposition

régulière une série de questions.

Ces préliminaires aideront à mieux comprendre la nature, la succession et la forme des écrits de Pierre d'Auvergne, et nous dispenseront en même temps de revenir sur des détails qu'il suffit d'avoir rappelés une fois. Nous suivrons, antant que possible, dans notre examen, l'ordre prescrit, d'une manière assez confuse, en 1254, pour l'explication des traités d'Aristote.

Fonds de Sorbonne, n. 955, fol, 83-89.

1º Quæstiones super Porphyrium. L'Introduction de Porphyre était le préambule nécessaire d'un cours de philosophie. Le commentaire, sous la forme de questions, comme le titre l'indique, débute ainsi : Circa librum Porphirii queruntur quedam in generali, deinde in speciali. Et quia divisio ipsius logices accipitur penes ejus subjectum, ideo querendum est primo de subjecto ipsius logices. La première question est celle-ci : la méthode de savoir (modus sciendi) estelle toute la logique? L'auteur argumente d'abord pour l'affirmative, argumentatur quod sic : il établit par syllogismes que la logique renfermant l'art de diviser, de définir et de conclure, et ces trois opérations étant trois modes de savoir, toute la logique n'est elle-même que le mode, ou la méthode de savoir; ou, pour conclure par la question proposée, « le mode de savoir est le sujet de toute la logique : « modus sciendi est subjectum in tota logica. » Il argumente ensuite pour la négative, in oppositum argumentatur, etc. La fin et le sujet ne coıncident point; or le mode de savoir est la fin de la logique, donc il n'en est pas le sujet. La seconde question est ainsi posée : Utrum sit de ente tanquam de subjecto. Les arguments pour et contre sont successivement présentés. Il en est de même pour la troisieme question : Utrum sit de sillogismo tanquam de subjecto, ainsi que pour les questions qui suivent. Nous ne voyons aucune utilité à les transcrire toutes. Le commentaire dont elles font partie ne paraît pas avoir été imprimé; il occupe sept feuillets 28 colonnes) d'un manuscrit in-folio du XIVe siècle.

2" Quastiones super ipsam totam Logicam veterem Aristo- Ib., 64, 89telis. Ĉe traité, inédit comme le précédent, se trouve dans le 114, même volume. Après avoir commenté l'Introduction à la lo280.

gique, le professeur passe à la Logique elle-même, ipsam, comme le marque fort bien le titre. Cette Logique ancienne, dont les différentes parties sont indiquées par Du Boulay. est incomplète ici : elle comprend seulement le livre des Catégories ou prédicaments, et le traité de l'Interprétation. La première de ces deux parties commence par ces mots traduits d'Aristote: Equivoca sunt, quorum nomen est commune, etc. Sur quoi le commentateur pose la première question à résoudre : Circa librum istum, scilicet Predicamentorum, quedam queruntur in generali. Primum scilicet, utrum de predicamentis possit esse scientia. Existe-t-il une science des catégories? Voici l'argumentation quod non : Savoir est connaître la cause d'une chose (scire est per causam), comme il est dit au premier livre des seconds Analytiques; or les catégories n'ont pas de cause, puisqu'elles sont les premiers genres des choses (prima rerum genera); donc il n'y a point, à ce qu'il semble, une science des catégories. Le contraire est démontré (patet) par l'autorité d'Aristote, qui a fait une démonstration scientifique des catégories.

Dans le manuscrit cité, la seconde partie n'est distincte de la première que par un simple alinéa; elle commence ainsi : Primum oportet constituere, etc. Quia supponitur quod iste liber Peryarmenias est de enuntiatione tanquam de subjecto primo, primo queritur utrum enunciatio possit esse subjectum in libro Peryarmenias. Et de même pour toute la suite.

3º Commentaires sur les livres de Physique (*Physicorum*, Tom.III, col. ou Naturalis auscultationis). Selon Casimir Oudin, il s'en trouvait une copie à Oxford; mais d'après le catalogue de M. Coxe, le commentaire ainsi désigné est celui de Buridan.

4º Commentaires sur la Métaphysique : Omnes homines natura scire desiderant, sicut dicit philosophus in primo Metaphysice... C'est encore une suite de questions. Il en existe à Paris deux rédactions, quelque peu différentes. L'une se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque Mazarine, à la suite du commentaire de saint Thomas sur le même ouvrage d'Aristote. L'autre, sans nom d'auteur, est à la Bibliothèque impériale, dans le fonds de Sorbonne. L'une et l'autre rédaction font succéder immédiatement le douzième livre au neuvième. Cette lacune n'existe pas dans le commentaire de saint Thomas. Pierre d'Auvergne, dans ses arguments pour et contre, ne nous offre rien qui mérite d'être cité.

5º In libro Posteriorum. Nous ne pouvons dire quel est

593. Catal. codd. man. Oxon., t. I, sect. 2, p.

28, n. 97.

ce commentaire sur les deuxièmes Analytiques. Le titre seul nous est connu, d'après le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Saint-Antoine à Venise, publié par Tomasini.

6º Un commentaire sur le troisième et le quatrième livre du traité d'Aristote de Cœlo et mundo, paraît avoir été des-

Pag. 10, col.

tiné par Pierre d'Auvergne à compléter celui de saint Thomas, qui s'arrête après la huitième lecon ou le huitième chapitre p. i. du livre troisième. Mais le nouvel interprête a repris ce troisième livre dès le commencement. Il existe donc une double rédaction de ces huit premiers chapitres du livre troisième : l'une de Thomas, l'autre de Pierre d'Auvergne, restée inédite, qui se trouve dans un manuscrit de Saint-Victor, à la Bibliothèque impériale, et dans un manuscrit de Navarre, à la bibliothèque Mazarine. Ces deux manuscrits, après le premier et le second livre de saint Thomas, donnent en entier le troisième et le quatrième de Pierre d'Auvergne, précédés de cette note : Finit secundus liber a fr. Thoma de Aquino; incipit tertius a magistro Petro de Alvernia, quia B. Thomas in principio tertii libri fuit præventus morte. On eroirait, d'après ces manuscrits, que Thomas s'était arrêté juste à la fin du second livre; mais un manuscrit de Sorbonne, n. 867, cité par Echard, et que nous n'avons pu retrouver, contenait, à la suite du commentaire de saint Thomas sur les deux premiers livres et sur les huit premiers chapitres du troisième, le commentaire de Pierre d'Auvergne sur les autres chapitres de ce troisième livre et sur le quatrième en entier. C'est d'après ce manuscrit ou d'autres semblables, que l'ouvrage, ainsi complété, fut imprimé à Venise, en 1486, édition indiquée par Fabricius, mais que ne mentionnent ni Echard ni Panzer; en 1/95, par Octavien Scot; en 1516, par les Juntes; en 1562, par Jérôme Scot, etc. Les éditions complètes des œuvres de saint Thomas donnent les huit premières lecons du troisième livre, mais n'ajoutent pas le supplément de Pierre d'Auvergne. Le troisième livre de saint Thomas commence

par ces mots: Postquam philosophus determinavit; celui de Pierre d'Auvergne: De primo quidem igitur cœlo. Cum philosophus complevit considerationem. Enfin la partie du supplément de Pierre d'Auvergne qui seule a été imprimée, commence ainsi: Consequens autem est utrum sint finita. Au

monastère des Dunes se trouvait une copie manuscrite du

Commentaire de Pierre d'Auvergne sur les deux derniers

Oper., t. II,

N. 227. N. 363.

T. I, p. 28;.

T. VI, p. 23-.

Sinderus, Biblioth, bilg., p. 104

XIVe SIÈCLE.

200. — Catal. des man, de

livres du traité de Cœlo et mundo : cette copie, maintenant à la bibliothèque de Bruges, n. 496, finit, comme les exem-Bruges, p. 433, plaires de Saint-Victor et de Navarre, par une note qui atteste la modestie du continuateur : « Si ce commentaire n'a « pas, dit-il, rempli l'intention de l'auteur, il donnera peut-« être à d'autres les moyens d'arriver à ce but, ou absolu-« ment, ou en partie. »

Au XIVe siècle on divisait le commentaire de Pierre d'Auvergne sur le traité du Ciel en dix-huit sections ou pièces (peciæ), qui, moyennant un prix déterminé, se louaient aux écoliers de Paris. Ce prix est indiqué dans l'une des deux Echard, p. listes de livres que renferme l'ancien registre, ou cartulaire,

124, 284. connu sous le nom de Livre du Recteur.

> 7° Outre ce commentaire partiel, composé sous la forme de l'exposition, comme celui de saint Thomas, Pierre d'Auvergne avait écrit des questions sur les quatre livres de Calo et mundo. Il s'en conservait une copie dans la bibliothèque

du collége de Navarre. Nous n'avons pu la retrouver. 8º Commentaires sur les quatre livres des Météores. A ne consulter que les explicit des manuscrits, il existerait deux

N. 227.

bonn., n. 954.

rédactions de cet ouvrage, toutes deux sous la forme de l'exposition. L'une se trouve dans le ms. cité de Saint-Victor, où elle occupe 102 feuillets; elle est reproduite dans le manuscrit également cité du collège de Navarre, ainsi que dans le n. 1100 de S.-Germain des Prés, à la Bibliothèque impériale et commence ainsi : Philosophus in primo Phisicorum proponit. L'autre occupe cinquante-deux feuillets d'un ms. Fonds de Sor de Sorbonne et débute par ces mots : Sicut in rebus naturalibus nulla est dum est in potentia. Ces manuscrits sont du XIVe siècle, et portent dans l'explicit le nom de Pierre d'Auvergne, sous la rubrique de Sententia super libris Meteororum Aristotelis. Mais les différences sont très-marquées entre les deux rédactions. En comparant le ms. de Sorbonne avec le commentaire attribué à Thomas d'Aquin sur les quatre livres des Météores, on reconnaît bientôt que, sous le nom de Pierre d'Auvergne, ce manuscrit, du moins pour les trois premiers livres, contient une copie du texte même de Thomas, tel qu'il est imprimé dans le recueil de ses œuvres, sauf quelques passages du commentaire sur le troisième livre. Pour le quatrième, le manuscrit et l'édition diffèrent entièrement. Îci la copie de Sorbonne reproduit le texte que renferment le ms. de Saint-Victor, celui de Navarre et celui de

S.-Germain. Dans ces trois derniers seulement, on trouve le commentaire entier de Pierre d'Auvergne sur les quatre livres.

Il paraît, d'après les anciens chroniqueurs ou biographes, que saint Thomas n'avait commenté que les deux premiers livres de ce traité. Nicolas Triveth dit, à l'année 1271, sur les ouvrages du docteur angélique: Cacli et Mundi primum, al., t. VIII. p. secundum et tertium; Meteororum primum et secundum... -Scripsit super duos libros Meteororum, dit à son tour Bernard Guidonis, cité par Oudin. Louis de Valladolid, dans son Histoire du couvent des frères Prècheurs à Paris, est plus explicite encore: Super duos libros Meteororum solum, quia morte præventus non scripsit super tertium et quartum. On conçoit des lors comment, dans quelques manuscrits, aux deux premiers livres de saint Thomas sont joints les deux derniers de Pierre d'Auvergne, qui avait déjà complété plusieurs ouvrages de son illustre maître. Les éditions ont conservé à peu près le troisième livre du commentaire du disciple. Quant au quatrième, qui se lit à la suite, Echard ne sait à qui l'attribuer. Nos recherches, après les siennes, seraient certainement infructueuses; et pour le sujet que nous traitons il nous suffit d'avoir pu constater que ce quatrième livre imprimé n'est pas de Pierre d'Auvergne.

Deux autres copies de son commentaire sur les Météores sont mentionnées par Casimir Oudin, comme se trouvant à Oxford, New colleg., n. 245; Balliol. colleg., n. 229. M. Coxe

en a retrouvé deux dans ce dernier collège.

o De l'egetabilibus et plantis, commentaire dont une co- 31 et 102, pie, provenant de l'ancienne Sorbonne, commence ainsi : Oportet autem intellectus disciplinæ amatorem, L'auteur, adoptant la méthode de l'exposition, commente d'abord un 11.974. prologue qu'Alvaredus, c'est-à-dire Alfred de Sarchel, avait ajouté au traité d'Aristote; puis, le texte lui-même, c'est-à-dire la traduction latine d'Alvaredus. Sur cet Alvaredus il faut consulter Amable Jourdain, «Rech. sur les trad. d'Aristote,» nouv. édit., p. 105.

10° Commentaires sur les Parva naturalia, comprenant les livres suivants : de Somno et vigilia, et sous ce titre : de Insomniis, et de Divinatione per somnum. Cette partie commence ainsi : Secundum philosophum, secundo Phisicorum, quæcumque movent mota sunt... Nous en avons deux manus-

crits à Paris.

D'Acheri, Spi-

T. III, col. Ampl. coll., t. VI, col. 561.

Cat, cod. man, coll, Ox., c. Balliol., p.

I. de Sab., n 505. - Bild. Maz , n. 363,

XIV° SIÈCLE.

Fonds de S .-Vict., n. 382 .--363.

De Motibus, ou de Motu animalium. On lit au début ces mots: Sicut innuit philosophus in tertio Phisicorum. Nous F. de Sorb., pouvons citer quatre copies de ce commentaire : celle de la n. 955, 625. - bibliothèque Mazarine est sans nom d'auteur, mais elle est placée dans un recueil avec plusieurs autres écrits de Pierre Bibl. Maz., n. d'Auvergne. Une autre copie à Oxford (colleg. Balliol., n. 104, art. 7), après avoir débuté comme les nôtres, finit ainsi : Explicit libellus de Motibus animalium, expositus per mavistrum Petrum de Alvernia.

> De Longitudine et brevitate vitæ. Début : Sicut scribitur in quarto et sexto Metaphisice. Ce commentaire est dans les deux

manuscrits de Sorbonne cités plus haut.

De Juventute et senectute commence par ces mots : Sicut dicit philosophus primo Phisicorum. On le trouve aussi dans nos deux manuscrits de Sorbonne. Le manuscrit de l'abbaye des Dunes indiqué par Sander est maintenant parmi ceux de Bruges, dans un recueil sous le n. 513. Dans quelques manuscrits, et notamment dans le n. 382 de S.-Victor, ce commentaire porte le nom de saint Thomas.

De Respiratione. Commence tantôt par ces mots: Animalium autem. Postquam philosophus declaravit...; tantôt par ceux-ci : Postquam philosophus assignavit causam infrigi-

dationis.

De Morte et vita. Les premiers mots : Est quidem omni-955.—S.-Vict., bus. Postquam philosophus determinavit de infrigidatione, se trouvent au chapitre 17 du traité d'Aristote de Respiratione; mais le commentaire imprimé commence dès le huitième chapitre: Quoniam autem dictum est prius, Postquam philoso-

> phus reprobavit opiniones... Une copie manuscrite de ces six petits traités, réunis à quelques-uns de saint Thomas, se conserve aussi à la biblio-

> thèque de Troyes; elle provient de l'abbaye de Clairvaux. On en cite d'autres à Oxford, à Cambridge, à Padoue.

> Ces six commentaires, à l'exception du premier, ont été imprimés ensemble à Padoue, en 1493; à Venise, en 1505, 1507, 1566, in-folio, à la suite de guelques autres du même genre, composés par saint Thomas, et auxquels ils servent quelquefois de complément. Dans ces éditions, le traité de Motu animalium, annoncé comme un ouvrage de saint Thomas terminé par Pierre d'Auvergne, appartient en entier à celui-ci, comme on l'a vu. Ceux qui le suivent, de Longitudine et brevitate vitæ, de Juventute et senectute, de Respi-

N. 625, 955.

Sanderus, I. с., р. 196. — Catal, des mss. de Bruges, p. 464.

Sorb., 625, 955.

Sorb., 625, 382.

N. 1374.

ratione, de Morte et vita, sont également de Pierre d'Auvergne, qui cependant n'est pas même nommé dans l'édition de 1493, où tous ces opuscules sont attribués à saint Thomas. Nous avons dit que le commentaire de Pierre d'Auvergne de Somno et vigilia n'est point dans les éditions citées de Padoue et de Venise; mais l'auteur est expressément nommé dans cette déclaration modeste qui termine le manuscrit d'Oxford (coll. Balliol., n. 104, art. 4): Hec est expositio magistri Petri de Alvernia super libro Aristotelis de Sompno et vigilia. sequendo, prout potuit, intentionem ipsius; et, si qua defecit. non malicie, sed ignorancie, aut instanciis postulancium potius imponatur.

Catal, codd. ness, Coll. Ox., c. Balliol., p 3o.

Ce commentaire est inédit. On n'a pas non plus reproduit les cinq autres dans les recueils imprimés des OEuvres de saint Thomas. Les éditeurs, à la suite de l'opuscule de Divinatione per somnum, se bornent à dire : Deest in reliquiis parva expositio, quam beatus Thomas morte præventus absolvere non potuit. Ils ne reconnaissaient donc pas saint Thomas comme auteur, même pour une partie, du traité de Motuanimalium. Ces opuseules de Pierre d'Auvergne ne different point d'ailleurs, en ce qui regarde le style et la mé-

thode, de ceux du docteur angélique.

11º La Politique d'Aristote, non comprise dans le programme des études universitaires, n'en avait pas moins été commentée par Albert le Grand, dit-on, et par Thomas d'Aquin, soit pour les étudiants de l'Université de Paris, soit pour ceux des écoles dominicaines. Le nom de Pierre d'Auvergne doit-il être ajouté à celui de ces deux célèbres commentateurs? Et si on l'y ajoute, a-t-il fait un commentaire entier, ou a-t-il simplement complété celui qu'on attribue à saint Thomas?

Ne pouvant consulter l'ouvrage in Politica Aristotelis, qu'un manuscrit de la bibliothèque Saint-Pærre, à Cambridge, met sous le nom de Pierre d'Auvergne, nous rappellerons seulement que les rédacteurs du catalogue imprime des manuscrits de la Bibliothèque royale disent qu'après le commentaire de saint Thomas sur la Politique, on en trouve un de Pierre d'Auvergne sur le même traité. En effet, au bas du folio 100, verso, à la fin de la sixième leçon du livre III, on lit: Explicit summa libri Politicorum. Cependant le commentaire reprend au recto du feuillet suivant, et continue jusqu'a la fin du vine livre d'Aristote. Mais depuis ce 'enillet

O som, t. III,

T. IV. p. 245. n. bair.

p. 286, 287.

Lib, xxIII, c. II, apud Muratori, t. XI, col. 1170.

l'écriture change, et, quand on lit au dernier feuillet ces mots: Expliciunt scripta super libros Politicorum, edita a magistro Petro de Alvernia, on se demande si cette suite n'est pas réellement l'ouvrage de Pierre d'Auvergne. Nous Echard, t. I. voyons du moins Théophile de Crémone, dans le prologue de son édition des Commentaires de saint Thomas sur Aristote, affirmer que ce théologien n'avait expliqué que les deux premiers livres de la Politique avec une portion considérable du troisième, et que tout le reste appartenait à Pierre d'Auvergne, de l'ordre des frères Prêcheurs. Tholomée de Lucques dit aussi que saint Thomas avait laissé imparfaits des livres sur les traités de Cœlo, de Generatione, et sur la Politique, et qu'ils furent complétés par maître Pierre d'Auvergne, son plus fidèle disciple. Malgré des assertions si formelles, les éditions publiées au XVIe et au XVIIe siècle, soit des OEuvres complètes de Thomas d'Aquin, soit de son seul commentaire sur la Politique, nous offrent les cinq derniers livres d'Aristote, sans parler de la collaboration de Pierre d'Auvergne. Comme les divers éditeurs n'ont pas même discuté l'opinion contraire, nous oserons dire, après avoir examiné avec attention les autres commentaires sur Aristote unanimement attribués à Pierre d'Auvergne, que nous ne vovons, dans celui que renferme la dernière partie du manuscrit cité, rien qui, pour les idées, la méthode et le style, nous empêche d'y laisser son nom.

12º Outre ce commentaire sur la Politique, qui est une exposition, Pierre d'Auvergne, sans la participation de Thomas d'Aquin, en rédigea un autre par questions sur le même ouvrage d'Aristote. Voici les premiers mots du manuscrit de N. 841, fol. Sorbonne qui le contient : Philosophus, in secundo de Generatione animalium, dicit quod quecumque fuerint acta, vel non, fuerint ab actu exeunte. Peut-être, après une vue générale de ce grand ouvrage, le maître regardait-il une série de questions comme le complément nécessaire de son ensei-

gnement.

Entre les nombreuses discussions pour et contre que lui suggère chaque principe, chaque assertion de son auteur,

nous en indiquerons seulement quelques-unes :

Primo potest queri de subjecto hujus scientie, quia subjectum in scientia primum est in generatione et ex generatione ejus. Utrum scientia speculativa et practica differant re et specie.

Utrum illa scientia sit speculativa, vel practica.

274-319.

Utrum omnis constitutio sit boni generis.

Utrum combinatio maris et femine sit a natura. lei le commentateur soutient d'abord la négative, à l'aide de cet argument. Ce qui a lieu par suite d'un choix ne vient pas de la nature: or cette association est le résultat d'un choix; donc elle ne vient pas de la nature.

Utrum homo sit animal civile, necne.

Utrum aliquis sit servus a natura. Non, parce que des êtres d'une même nature ne sont pas destinés par leur nature à des états différents : or tous les hommes sont d'une même nature; donc il n'est pas dans la nature de l'homme qu'un homme soit maître et qu'un autre soit esclave.

Les dissensions entre les premiers d'un Etat peuvent-elles facilement devenir violentes? — Non; parce qu'une dissension entre hommes vertueux ne devient pas facilement violente: or les premiers d'un Etat doivent être et sont, dit-il,

vertueux; donc, etc.

C'est ainsi qu'on voit partout, dans ces commentaires, l'alliage de subtilités scolastiques corrompre l'expression des pensées naturelles et nobles que pouvaient inspirer aux au-

teurs un sens droit et une âme élevée.

Si nous avons cru devoir nous étendre un peu sur ce traité, c'est qu'il est inédit, et qu'il nous semble être un des exemples les plus frappants de la double méthode employée par les maîtres dans l'explication des textes. On a pensé que ces deux ouvrages sur la Politique d'Aris- B. Haureau. tote différaient trop entre eux pour pouvoir appartenir à un de la Philos scolast., t. II, seul et même auteur; mais c'est faute d'avoir tenu compte de parre. cette distinction importante entre les deux formes de commentaires en usage dans les écoles.

13º Voici maintenant deux écrits de Pierre d'Auvergne, étrangers au cours d'études des professeurs de philosophie de son temps, mais non aux habitudes et aux travaux des maîtres de l'Université. Nous ne connaissons du premier qu'une seule copie, renfermée dans un ancien recueil du XIV siècle, où elle occupe vingt colonnes, ou peut-être sculement dix; car elle n'a point de titre, et l'exiguité, les formes indécises de l'écriture minuscule, jointes à des abréviations multipliées, ne permettent pas d'établir au juste à quel endroit précis du recueil commence cet opuscule; mais à la fin on lit: Explicit Sophisma determinatum a magistro Petro de Alvernia.

I' de Sorb. n. S 11. bol 7 1.

On pourrait croire que cette expression determinatum désigne l'acte célèbre au XIIIe et au XIVe siècle, qu'on appelait « déterminance », et qui, plus tard, fut remplacé par les épreuves du baccalauréat. Mais l'acte de déterminance se composait de thèses soutenues sur plusieurs des ouvrages qui servaient de base à l'enseignement public. Determinare signifie souvent traiter, exposer, développer, comme on le voit à tout moment dans les précédents commentaires : Postquam philosophus determinavit... après que le philosophe (Aristote) a traité telle partie de son ouvrage, il passe à telle autre, etc. Dans le Sophisma, il s'agit donc seulement d'une question traitée pour et contre, selon la forme syllogistique. Sur cette question : « Aucun homme n'est nécessai-« rement un âne, nullus homo de necessitate est asinus, » on argumente ainsi pour l'affirmative : « Le vivant et le mort « diffèrent plus que l'homme et l'âne, qui sont tous deux des « êtres; or le mort n'est pas un être, tandis que le vivant « en est un; mais, selon Aristote (Metaphys., lib. x), le mort « peut redevenir vivant; done, à plus forte raison, un homme « peut être un âne. » Vient ensuite l'argumentation négative. La conclusion est toujours la proposition première, Aullus homo, etc. « Telle est du moins, ajoute l'auteur, la probabilité; et « sur de pareils problèmes, il vaut mieux, sauf meilleur avis, « définir et conclure avec sagesse qu'avec témérité. »

Si cet opuscule renferme plus d'une question, on peut en faire remonter le commencement jusqu'à celle-ci, pour le moins aussi importante: « Est-il vrai que le coq chante avant le « jour? » On conclut pour l'affirmative, parce que, dit Albert le Grand (de Animal., l. xIII), le coq recoit facilement les impressions de l'air. Suit une autre question, beaucoup plus subtile : « Chacun des mots que nous prononçons isolé « signifie une substance, ou une qualité, ou une quan-« tité; Eorum que secundum nullam complexionem dicimus « singulum, aut significat substantiam, aut qualitatem, aut « quantitatem. » On prouve que cette proposition est vraie, parce que tout mot qui signifie quelque chose a cette signification per modum entis abstracti, aut per modum entis modo alio, etc. L'auteur dit, en finissant, qu'il a prouvé sa proposition par neuf movens différents, et qu'il aurait pu citer sur ce point un nombre infini d'ouvrages, pour satisfaire les personnes qui aiment mieux les autorités que les raisons.

Ces deux dernières questions ne sont peut-être pas de

Pierre d'Auvergne, et, si elles lui appartiennent, elles n'ajoutent rien à sa réputation. Toutes les trois, on le voit, sont du domaine de la logique. Elles doivent avoir été soutenues dans la Faculté des arts. Dans tous les actes publics de déterminance, et dans tous ceux qui préparaient à la licence, les bacheliers et les licenciés recus précédemment, les maîtres mêmes de la Faculté argumentaient contre les candidats. Les maîtres aussi disputaient entre eux, au moins une fois par semaine, en présence des étudiants. De plus, une dispute solennelle, actus quodlibetarius, avait lieu une fois, en hiver, dans l'église de Saint-Julien-le-Pauvre. Quatre maîtres, élus chacun par leur nation, y discutaient des questions relatives à tous les arts libéraux. Le Sophisma put trouver sa place dans quelques-uns de ces nombreux exercices. Il est probable que le professeur de la Faculté des arts avait exposé de vive voix et développé par écrit un certain nombre de questions de même sorte; mais nous n'avons pas à regretter que les manuscrits ne nous en aient pas fait connaître un plus grand nombre sous son nom.

1½º Quastiones quodlibeticae, questions semblables, discutées dans la Faculté de théologie, comme les précédentes le furent dans la Faculté des arts. Mais quoique traitées selon la méthode scolastique, et presque toujours sophistiquement, elles sont bien plus sérieuses et ressemblent moins à de puérils jeux d'esprit que celles du Sophisma determinatum. Elles forment un recueil considérable, qui, selon l'opinion d'un critique, n'eût pas été indigne de l'impression. Chacune des six parties de ce recueil, sous le titre de « premier quod-« libet, second quodlibet », comprend une serie de questions subordonnées à une premiere, qui est la question princi-

pale.

Il s'agit d'abord de la puissance de Dieu. La première question est relative à l'immensité de cette puissance : l'irum scilicet Deus sit infinite virtutis in vigore. La seconde, de Infinitate virtutis, seu potestate ejus, amène celle-ci : « Dieu « peut-il faire l'infini? »

La seconde série commence ainsi: Circa Deum querchatur primo, quantum ad principium cognitionis et operationis, au videlicet in proprio sint ydee particularium accidentium.

La troisième a pour première question: Utrum D us possit facere naturam intellectualem sine corporali, Puis sont traitées les questions suivantes: Utrum tilius Dei assumperit

Haureiu, Philos. scol., t. II, p. 251.

naturam humanam propter exaltationem ejus, aut propter redemptionem humani generis. — Utrum Christus sit Deus et homo divisim. — Utrum essentia rei create sit essentia ab eterno, etc.

Une note, à la suite de la troisième série, nous apprend que ces questions quodlibétiques furent disputées par maître

Pierre d'Auvergne en 1298, avant Noël.

Le quatrième « quodlibet » roule principalement sur cette question: Utrum ydee in Deo sint rationes intelligendi

La cinquième débute par celle-ci : Utrum ens simpliciter dictum sit bonum per essentiam suam, vel per aliquid additum realiter ab eo differens. On lit à la fin : Expliciunt Questiones de Quodlibet, disputate a magistro Petro de Alvernia, canonico ecclesie Parisiensis.

Enfin, la sixième et dernière partie, disputée en 1301, ainsi que l'indique l'explicit, a pour sujet : Quedam de Deo, quedam vero de hiis que procedunt ab eo, aliquid vero commune

utrique.

Ces Ouodlibeta étaient, comme les commentaires sur le traité de Cœlo et mundo, au nombre des ouvrages qui se louaient aux écoliers de Paris, moyennant un prix fixé d'avance. Les copies manuscrites du recueil qui les renferme étaient fort répandues. Il n'y en a pas moins de cinq à la Anc. fonds Bibliothèque impériale. D'autres existent, ou ont existé, latin, n. 3121 dans la bibliothèque de Transcolle dans la bibliothèque de Troyes, au monastère des Dunes, dans la bibliothèque de Saint-Jean et Saint-Paul à Venise,

Alvernia.

La nature de ces questions prouve assez que celui qui les Tomasini, Bi- avait soutenues était un bachelier en théologie. C'est donc le blioth, ven., p. seul grade que Pierre d'Auvergne eut obtenu dans cette Fa-

probablement dans la bibliothèque de Saint-Antoine de Ve-

25.—Id., Bibl. culté avant l'année 1301.

15° Deux autres écrits qu'on lui attribue, mais dont nous ne connaissons que les titres, ne démentent pas nos conjectures. Ce sont des traités inédits de grammaire, par lesquels nous aurions commencé la liste de ses ouvrages, si nous avions eu ces traités sous les yeux, et s'il était bien avéré que Pierre d'Auvergne en fût l'auteur. L'un est intitulé: Doctrinale, cum glossis Petri de Alvernia. Une copie s'en

Hist, litt. de Fr., t. XXIV, p. 295.

A. - Fonds de Sorb., n. 546, 666, 704. - F. dans celle de Saint-Antoine à Padoue; et une autre encore de S.-Victor, n. 214. B. de Troyes, nise. Cette dernière copie est intitulée : Quæstiones Petri de

n. 26q. Sander., Bibl.

belg., p. 200. pat., p. 62. -Id., Bibl. ven., p. 3.

Tomasini, Biblioth, ven., p. 13.

conserve à la bibliothèque de Saint-Antoine à Venise. Un commentaire sur le Doctrinal, sans doute celui d'Alexandre de Villedieu, qui, vers le dernier tiers du XIII° siècle, avait remplacé Priscien dans les écoles, peut avoir été le début littéraire d'un maître qui professa vingt ans au moins dans la Faculté des arts. On sait que la plupart des textes du Doctrinal sont accompagnés de gloses. Cétaient, ainsi que les commentaires des traités d'Aristote, les remarques du professeur sur le texte, recucillies et publiées soit par lui, soit par ses auditeurs. Si nous avions quelques passages du manuscrit de Venise, peut-être y reconnaîtrions-nous un des commentaires anonymes sur le Doctrinal que possèdent nos bibliothèques de Paris.

16º Le second traité grammatical de Pierre d'Auvergne, de Varia significatione vocabulorum, autrefois parmi les manuscrits de l'abbaye des Dunes, maintenant parmi ceux de Bruges, n. 228, commence ainsi: Abel dicitur principium bel: p. 205. Ecclesie propter innocentiam, et finit par l'explication du mot de Bruges, p. L'ates, dans le triple sens de sacerdos, propheta, poeta.

17º De Bona fortuna. Cet écrit, selon Tomasini, se trouve à la suite des petits traités de Pierre d'Auvergne sur les Parça p. 3-. Naturalia: mais il n'a pas été imprimé avec ceux-ci, et nous

ne le connaissons que par cette unique mention.

18° Si l'on ajoutait foi à une tradition, Pierre d'Auvergne, pour compléter la Somme de Thomas d'Aquin, restée inachevée, aurait composé la suite de la troisième partie de ce grand ouvrage, ou plutôt une quatrième partie. Mais le supplément qu'on lui attribue est tiré textuellement du commentaire de Thomas lui-même sur le livre des Sentences; et les éditeurs des œuvres complètes du docteur angélique, afin d'éviter une répétition, n'ont point public ce supplément. Si Pierre d'Auvergne en est l'auteur, il n'a fait ici que l'œuvre d'un copiste ou d'un compilateur. On ne s'appuie pour le lui attribuer que sur le témoignage d'Alva, qui cite un manuscrit de l'abbave de Saint-Martin, a Louvain, commencant par ces mits: Incipit com- rad cog. as plementum quod Petrus de Alvernia, doctoris sancti sequens vestigia, ex quarto scripto ejusdem super Sententias consummavit. On lit à la fin : Explicit tertia pars Summar sancti Thomas de Aquino, quam ipse morte praventus incomplet un religut, Deo aliqua melius de co disponente; quan l'etrus de Alvernia, doctoris sancti sequens vestigia, exquanto scripto

Sander., Bill. -Cat des mes,

Biblioth, pat .

indiss., p. 54.

ejusdem super Sententias consummavit. Deo laus. Mais l'assertion de ce manuscrit, qui n'est que du XVe siècle, n'est Funiculi nodi justifiée par aucune autorité ancienne. Alva lui-même dit ailleurs que Henri Gorrichen, ou Gorcum, fut le premier rédacteur du complément de la Somme de saint Thomas. De leur côté, les éditeurs, qui, dans le XVIe siècle et le XVIIe, ont publié séparément cette Somme, en y ajoutant une quatrième partie, n'oublient pas de dire que cette quatrième partie est tirée du commentaire de saint Thomas sur le dernier livre des Sentences. Ils ne désignent comme l'ayant composée, ou seulement mise en ordre, ni Henri Gorcum, ni

Pierre d'Auvergne.

Nos observations générales, notre analyse de chaque ouvrage et les passages cités, ont déjà pu faire apprécier l'écrivain. Si l'on excepte les *Quodlibeta*, ses nombreux ouvrages, soit ceux qu'il a composés en entier, soit ceux qu'il a publiés pour compléter les travaux de son illustre maître, ne sont que des commentaires. Ces commentaires nous transmettent les explications verbales ou écrites données par un maître à ses disciples, sur les traités lus dans les écoles, principalement sur ceux d'Aristote. Ils n'ont rien d'original ni pour le fond ni pour la forme. Le style est simple, sans ornements, comme il convient à ce genre de compositions, et assez clair lorsque l'auteur s'abstient d'argumentations sophistiques. Ses écrits Hauréau, continuent l'œuvre de saint Thomas, qui lui-même a comouvr.cité, t. II, menté Aristote sans digressions, uniquement pour en faciliter l'intelligence, et non pour exposer sa propre doctrine, comme l'avait fait Albert le Grand. Mais s'ils ne paraissent se distinguer en rien des autres commentaires, ils nous offrent, par leur nombre, un apercu presque complet de ce qu'était alors un cours de philosophie, et, comme tels, ils pourraient ajouter quelques pages intéressantes de pièces justificatives à l'histoire de l'enseignement de la Faculté des arts.

p. 107, 108,

#### APPENDICE.

Parmi les divers personnages du nom de Pierre d'Auvergne qui ont pu être confondus avec le laborieux professeur de la Faculté des arts, un seul semble mériter ici une mention par-

ticulière. On va voir pourquoi.

Il v a un troubadour d'un certain renom, Pierre d'Auvergne, cité par Dante et par Pétrarque, et qu'un habile bi- de concerne bliographe, Mercier, abbé de Saint-Leger, parait croire le même que le theologien mort un peu au-dela de 1301. Nos on la B.J. Josh, prédécesseurs ne lui attribuèrent pas une aussi longue vie, de l'abracas, to et après l'avoir passé sous silence au XIIe siècle, ils ne le comptent pas non plus parmi les troubadours du XIII<sup>e</sup>; ils hésitèrent, et ils ont même hésité longtemps, car ils ont fini par ne point parler de lui. Il ne conviendrait pas centendant qu'un poëte, dont il reste plus de vingt pièces, n'obtint, à cause de l'incertitude des dates, aucune place dans nos annales

V. p. 239, 150.

Les anciennes Vies des poëtes provencaux disent seulement que ses poésies s'appelaient « vers » et non pas Choix, t. V. p. « chansons », mot dont Giraud de Borneilh se servit le premier; « qu'il vécut en ce monde avec honneur, au témoignage « de son contemporain le dauphin d'Auvergne, et qu'il « mourut moine. > Mais, en ce même temps, on trouve un Pierre de la Verneigue, protégé aussi par le dauphin d'Au-LaLi, t. AV, p. vergne. Est-ce un autre, est-ce le même. Das les notes fort obscures de la traduction italienne de Jean Nostradamus par volumento. Crescimbeni, on ne décide rien. Bastero n'admet que Pierre II. p. 15, 411. d'Auvergne, Pictro d'Alvernia. Telle parait etre aussi l'opinion de Raynouard.

Rayno and,

Nostradamus, qui les distingue, et qui est ici moins déraisonnable qu'à l'ordinaire, rappelle de Pierre d'Auvergne, passidere p avec d'autres poésies, les chants d'amour dont il fit les paroles et la musique, avant de vouer sa vicillesse à un monastère de Clermont.

Hist, nit, de St 1,5 d 1

Ibid., p. 296.

Las Visides

Comme nous rencontrons encore a la cour du dauphin d'Auvergne (1169-1234 un troisième troubadour, Peyrols d'Auvergne, de qui l'on raconte à peu près les mêmes aventures, le problème n'en est pas plus facile à résoudre.

Hist, litt, de InFr., t. W. p.

Ceux qui, dans ces derniers temps, ont essaye de mieux connaître le plus célèbre des trois, et ont suppute avec le plus des front. . p de soin les dates de sa vie, n'ont pu le faire descen le audessous de l'an 1215; et quand même on parviendrait a lui faire atteindre la fin du siècle, on trouverait alors trois on quatre Pierre d'Auvergne, entre lesquels on n'oscrait faire un choix.

Data Pas.

La plupart des poésies provençales qui portent ce nom ne sont que des galanteries chevaleresques assez banales, et l'auteur s'en aperçoit lui-même, car il ne paraît prétendre qu'à l'originalité de l'expression:

Raynouard, ouvr. cite. — Fauriel, Poés. prov., t. II, p. 13.

« Je chanterai, puisqu'il faut chanter, un chant nouveau « qui me résonne dans l'esprit. Ce n'est pas sans fatigue et « sans tourment que j'ai trouvé un chant qui ne ressemble à « celui de personne. Jamais chant n'est bon ni beau qui res-« semble à un autre. »

Mais on ne peut regretter d'avoir revendiqué, bien qu'un peu tard, quelque place dans nos souvenirs pour un poëte qui, sans être fort inférieur en poésie amoureuse à beaucoup d'autres de son temps et de son pays, nous a laissé, dans une langue moderne, comme l'écho d'une des plus jolies odes de l'ancienne poésie légère hellénique, la Colombe messagère, soit par rencontre fortuite, soit par réminiscence de quelque imitation latine. La colombe fait place au rossignol, le vers anacréontique au couplet en six vers inégaux, et les mœurs grecques au pur amour :

Raynouard, t.V, p. 292-296. —Millot, Hist. litt. des troub., t. II, p. 16-18. Rossinhol, en son repaire Mires ma dona vezer, etc.

« Rossignol, va voir ma dame en son manoir. Conte-lui mes « affaires, et qu'elle te conte les siennes. Pour que j'ap-« prenne plus tôt qu'elle ne m'oublie pas, dis-lui que, sous « aucun prétexte, on ne te garde auprès d'elle.

« Que je sache par toi comment elle est, ce qu'elle veut; « car je n'ai amie ni frère dont je souhaite autant avoir des « nouvelles. » L'oiseau joyeux s'en va trouver la belle, et lui

fait entendre sa voix.

A peine le généreux messager est-il admis, qu'il commence le doux ramage dont il salue l'étoile du soir. Puis il se tait, et songe en lui-même à ce qu'il dira à la dame pour se faire écouter :

« Celui qui est votre loyal ami m'a dépêché vers vous, pour « vous chanter des choses qui puissent vous plaire. Que lui « dire quand il viendra chercher la réponse? Si elle est bonne, « vous devez en être aussi aise que lui.

« Qu'attendez-vous? l'amour n'a le loisir d'attendre. C'est

« une fleur qui passe vite. »

Nous abrégeons encore plus la réponse de la dame :

«L'oiseau est venu droit à moi. Sachez que ce qu'il m'a dit « de votre part m'a beaucoup plu, et il peut vous affirmer que

« j'ai grand souci de votre amour. »

On pardonnera sans doute à la dame de ne pas s'expliquer très-clairement sur ce qu'elle a donné à son amant pendant leur dernière entrevue. Elle avoue seulement que si elle avait eru qu'il la quittât si tôt, elle ne lui aurait pas tant donné.

« Doux oiseau, dit-elle en finissant, tu vas le rejoindre de-« main matin. Dis-lui avec quelle fidélité tu as rempli ton « message. Hâte-toi; pars, pour revenir plus tôt. Je souhaite « bonne aventure à tes doctrines et à tes plaidoyers. »

Nous avons préféré, pour faire connaître un poëte cité surtout comme chantre d'amour, ces jolis vers où se trouvent du moins quelques images gracicuses, à une longue satire contre douze de ses rivaux, dont les noms les plus considérés, comme ceux de Pierre Roger, Girand de Borneilh, Bernard de Ventadour, nous reportent entre les années 11-0 et 1180 : « Pierre Roger, le premier que j'accuse, parce « qu'il s'obstine à chanter l'amour, et qu'il ferait bien mieux « de chanter son psautier à l'église, ou d'y porter un chan- la Fr., LAVII, « delier avec un grand cierge allumé; — Bernard encore plus P. 5-0. « décharné que Borneilh, dont le père était un mauvais ar- p. 459,-lbid., « cher, dont la mère ramassait des fagots et faisait chauffer p. 467. « le four: — le Limousin de Brives, un des moins mauvais « jongleurs qu'il y ait d'ici à Bénévent, et semblable à un « pèlerin malade, qui chante pour la canaille : j'en ai presque « pitié, etc. »

On trouve ainsi quelquefois, dans ces troubadours devenus depuis ecclésiastiques et même seigneurs de l'Eglise, de grossières injures qui semblent s'accorder mal avec les recueils élégants de leurs poésies d'amour, et le caractère religieux dont leur nom est resté revêtu. Comme Pierre d'Auvergne, d'autres encore, Folquet de Marseille, le dominieain Izarn, le moine de Montaudon, laissent voir toute l'àpreté des passions du siècle dans leurs poésies laiques aussi bien

que dans leurs actes d'inquisiteurs.

Il résulte des dates que nous venons de recueillir dans cet Appendice, sans y joindre d'autres preuves de détail, qu'il y avait lieu de se décider plus tôt, et de placer la mort du troubadour Pierre d'Auvergne avant le XIVe siècle. Si l'on tient cependant à en faire le même personnage que le com-

Raynouard. Choix, t. IV, p. 297-301. Hist, litt, de XIVe SIÈCLE.

mentateur d'Aristote, nous laisserons de côté les objections qui se présentent d'elles-mêmes et nous remarquerons de nouveau combien il sera toujours difficile de débrouiller complétement l'histoire de la poésie provençale, embarrassée jusqu'à la fin par des confusions de noms, des anachronismes et des contradictions.

## GUILLAUME DE NANGIS. - 131

## BÉNÉDICTIN

1303.

Nous allons trouver encore bien souvent l'histoire écrite par les religieux des différentes communautés, ou par les clercs attachés aux grandes familles. Il n'y a guère d'écho dans ces annales que pour les prétentions ecclésiastiques ou pour les intérêts féodaux. Le peuple, comme ose maintenant s'appeler ce qui n'est ni clergé ni noblesse, n'intervient qu'à peine dans les récits rédigés sous l'influence des deux grands ordres privilégiés; la royauté elle-même comptait généralement parmi les chroniqueurs plus d'adversaires que d'amis,

Les chroniques bénédictines sont les plus modérées de toutes, et celle qui nous a été conservée sous le nom de Guillaume de Nangis, remontant à la création et s'arrêtant peu après l'an 1300, donne assez bien l'idée de ce que cette manière d'écrire l'histoire du monde gouverné par l'Eglise peut avoir de compatible avec les vrais devoirs de l'historien.

#### SA VIE.

La Curne Ste-

Guillaume, moine de l'abbaye de Saint-Denis, était pro-Palave, Mem. bablement originaire de la petite ville de Nangis en Brie, entre de l'Acad. des Inser., t. VIII, Meaux et Provins; il ne donne du moins à son principal p. 560; t. XIII, ouvrage que ce titre: Chronicon Guillelmi de Nangiaco. La p. 520. — Dau-nou, Rec. des hist. de la Fr., t. XX, p. xLVIII- dire avant la canonisation.

Un des derniers gardes des archives de l'abbave de Saint-Denis, dom Poirier, y avait trouvé, dans un compte, le nom rand, Chr. lat. de Guillaume de Nangis, « garde des chartes », pour une de Guille de gratification annuelle de cent sols, de l'an 1289 à l'an 1299. Comme ce doit être la le chroniqueur, on a pu croire qu'il mourut peu de temps après, et que les quatre dernières an- de l'Acad, des nées de sa grande chronique, qui manquent, en effet, dans Inscr., t. 1, p. plusieurs manuscrits, sont d'une autre main. Parmi les motifs qu'on en donne, il y en a qui paraissent assez faibles. Le continuateur, dit-on, commence à l'an 1301 : or on sait que les autres continuateurs de chroniques reprennent souvent ainsi quelques-unes des années antérieures. Les idées et le ton de ces dernières années, ajoute-t-on, s'accordent mal avec le reste : ce qui est vrai : mais rien n'empêche que l'auteur ait postérieurement introduit dans son recueil des choses qu'il n'y avait pas admises i lus tôt. Une objection plus spécieuse est celle que fournirait cette déclaration d'un manuscrit qui s'arrête à l'an 1300 : Huc usque protendit fratris Guillelmi de Nangiaco, et non ultra. Encore pourrait-on y pér. n. 1917. voir la protestation d'un copiste, ou d'un lecteur, contre l'image par trop fidèle de cet essai d'Etats géneraux qui, en 1302, inquiéta les ennemis de toute innovation. Mais on aura bientôt plusieurs preuves qu'il n'y a pas incompatibilité entre le pour et le contre chez les faiseurs de chroniques, et surtout chez leurs divers copistes. Que ces dernières pages soient donc de Guillaume lui-même, ou d'un de ses confrères, ou d'un autre contemporain, nous avons cru devoir en tenir compte, parce qu'elles ont éte jointes de très bonne heure aux exemplaires de la Chronique.

Vanges, I. I. D.

Biblioth, im-

### SES ÉCRITS.

1º Le plus ancien des écrits auxquels Guillaume de Nangis ait coopéré paraît avoir etc une petite histoire des 10is de France, espèce de livret à l'usage des pelerins et des autres visiteurs des sépultures royales de l'abbave de Saint-Denis. comme en rédigérent jusqu'à la fin les conservateurs des tombeaux, et meme dom Mabillon. Il y avait de ce manuel un texte latin et un texte français. Dans le prologue de celui-ci, l'auteur dit qu'il met en français ce qu'il avait autrefois composé en latin dans la forme d'un arbre génealogi pue; declaration qui ne s'appliquerait pas, comme on l'a dit, à une XIVe SIÈCLE.

traduction de sa grande chronique latine. On a cru reconnaître la rédaction française de la petite histoire des rois dans deux manuscrits (Supplém. fr., n. 113; S.-Germain, n. 964), et des fragments de la rédaction latine dans le manuscrit 1260 de l'ancienne Sorbonne.

2° L'auteur préludait, par ce tableau élémentaire de toute la suite des rois de France, à deux importants ouvrages la-Rec. deshist, tins sur l'histoire de son temps. Le premier est une Vie de de la Fr., t. Louis IX, antérieure à l'an 1297. Il y fait un pas de plus XX,p.309-464. dans la carrière historique, mais un pas mal assuré. C'est lui-même qui nous l'a dit : Quia tamen scholasticus non eram, imo pauper et modicus in scientia litterarum, ad instar illius recolendæ mulieris Ruth ad agros cucurri Scripturarum, spicas inde recolligens, etc. Il a raison de dire qu'il n'est pas un lettré : sa latinité est toute monaçale. La même sincérité lui fait avouer qu'il s'en va prendre cà et là tout ce qu'il raconte. Mais la comparaison avec la célèbre glaneuse de l'Ancien Testament n'est pas cependant tout à fait juste; car l'humble moine ne se contente pas de glaner, il mois-

sonne largement dans le champ d'autrui.

Parmi les auteurs dont il s'est approprié de nombreuses gerbes, il ne nomme que deux : un religieux de son abbaye, Gilon de Reims, interrompu dans son travail d'historien par la mort, et le dominicain Geoffroi de Beaulieu, confesseur du feu roi. Nous ne savons pas bien ce qu'il a pu prendre à Gilon; mais comme l'ouvrage de Geoffroi nous est resté. et que nous voyons combien Guillaume en a été le copiste fidèle, on s'est applaudi avec raison de cette exactitude, qui nous prouve à quel point nous pouvons nous fier à ce propagateur attentif des écrits des autres. « Quel-« ques écrits sur le même sujet, ajoute le compilateur, ne « sont point parvenus à la connaissance de tous, et j'ai eu « soin qu'ils ne périssent pas. » Il veut parler sans doute du « Miroir historial » du dominicain Vincent de Beauvais, encore peu répandu alors, et qu'il a aussi beaucoup copié, sans doute dans l'excellente intention de l'empêcher de périr. Mais Vincent de Beauvais est lui-même un compilateur, et il est assez difficile d'apprécier ce que Guillaume a pris directement aux historiens copiés par Vincent ou au « Miroir » lui-même. Parmi les historiens de son temps que Guillaume indique, sans les nommer, comme lui ayant été utiles à quelque chose, il faut comprendre Primat, si l'on s'en rapporte à un manuscrit du Musée Britannique, coté depuis longtemps dans les catalogues, et qui porte ce titre : « Les Chroniques de Primat, qui sont « une part « du Miroir historial de Vincent, translaté par Jehan de « Vignay. » Ces Chroniques, que nous connaissions peu, viennent d'être l'objet d'un rapport à M. le ministre de l'instruction publique. L'auteur du rapport est M. Paul 19. D. 1, card.

3º Guillaume nous avertit, à la fin de sa préface latine, qu'il va faire suivre sa Vie de Louis IX de celle de Philippe III, son fils, et qu'il les dédie toutes deux à Philippe le Bel.

Le chroniqueur n'avait point vu le règne du père d'aussi près que celui du fils; mais il en a recueilli avec assez de discernement les principaux faits, et il s'est efforcé, sans beaucoup de succès, d'y établir un certain ordre chronologique. Un habile critique va jusqu'à dire que ce compilateur d'annales, tel qu'il est, « peut encore passer, après Joinville, « pour le plus utile des historiens originaux de ce règne, » Il a, en effet, l'avantage d'avoir bien choisi ceux qu'il a copiés, et d'avoir survécu à presque tous.

Le texte latin, dont il y a un bon manuscrit, a été imprimé d'abord dans le recueil de Pithou, p. 400; puis dans celui d'André du Chesne, t. V, p. 326-394; enfin, par les con-

tinuateurs de dom Bouquet, t. XX, p. 312-464.

Une ancienne version française, conservée par le ms. 1618 du fonds Colbert, par le ms. 262 du fonds Gaignières, et attribuée sans preuve certaine à Guillaume lui-même, a été publiée pour la première fois, à la suite de Joinville, en 1-61, et de nouveau dans le tome XX de la collection des Histo-

riens de la France, p. 313-465.

On y trouvera aussi sa Vie de Philippe III (p. 466-539). Contemporain des quinze ans du règne de ce prince, le chroniqueur pouvait en parler comme un témoin : il ne le fait ni avec intérêt, ni même avec clarté. L'imperfection de son abrégé ne peut plus s'excuser ici, comme pour le règne précédent, par le nombre et la difficulté des détails, par l'importance et la variété des événements militaires, par la longue suite des expéditions lointaines. Il est si peu au courant des faits qui durent causer en France le plus d'emotion, ou bien ses notes nous sont parvenues tellement incomplètes, qu'il ne dit pas un mot, en 1282, des Vèpres siciliennes. On regrette d'autant plus qu'il paraisse ignorer même les choses

Hid . t. XXI, p. ~35, \*11.— Gr. Chr. delr . eda, de P. Paus, t, M, p, Biblioth, re.

de1; 34, p. 271

Daumon, Rec. des hist, de la Fr., t. M, p.

qui se passaient sous ses yeux, qu'il est à peu près notre seul

annaliste pour ces quinze années.

Le ms. 5723 renferme le texte latin de cette Vie de Philippe III, à la suite de la Vie de Louis IX. Les mêmes éditeurs ont réuni les deux ouvrages. Il n'y a point eu de copie à part pour une traduction française, que l'on a prétendu avoir été rédigée par l'auteur avec quelques changements, et qui n'est pas autre chose que le texte qui se rapporte à ce

règne dans les Grandes Chroniques de Saint-Denis.

4º Le meilleur ouvrage de Guillaume de Nangis est sa Chronique universelle. Le prologue en est aussi fort modeste. L'auteur, tout en reconnaissant qu'il ose entreprendre l'histoire du monde, ajoute, selon l'usage, qu'il va simplement copier, pour les temps antérieurs à lui, saint Jérôme et le bénédictin Sigebert. Il prétend se garder avec la même prudence des périodes interminables et des subtilités inintelligibles de ceux qui veulent, dès leur préface, donner la plus grande idée de leur éloquence et de leur sagacité.

t. V, col. 917. - Hist, litt, de la Fr., t. XXI, p. 679.

Cette modestie ne va pas cependant jusqu'à copier mot à mot, comme on l'avait cru, l'introduction de la chronique Ampl. coll., de Tours. Les premières lignes, en effet, sur la nécessité de ces abrégés, au milieu du nombre infini des histoires et des historiens, sont absolument identiques : c'était un lieu commun, que les abréviateurs se passaient de main en main, et qu'ils ont souvent exprimé dans les mêmes termes. Il y a bien aussi quelque ressemblance dans ce qu'ils disent tous de leurs deux principaux guides jusqu'en 1112; mais Guillaume parle en son nom, et avec sincérité, lorsqu'il ne veut pas qu'on l'accuse de présomption « avant d'avoir regardé de près d'où lui viennent « ces divers récits, non pas tirés, comme on en aura la preuve, « de son propre fonds, mais transcrits fidèlement sur le té-« moignage des autres. » C'était ici l'occasion de nous dire quels sont, pour les temps plus rapprochés de lui, ces petits ouvrages des autres, aliena opuscula, sous lesquels il compte mettre à couvert sa responsabilité. Il ne l'a point fait, et nous pouvons seulement croire, d'après ses aveux sur ses premières compilations historiques, qu'il suit encore la même méthode, avec l'expérience que l'âge et l'étude avaient du

On s'apercoit bien que parmi ces auteurs d'opuscules il Ibid., t. XXI, comprend les continuateurs immédiats de Sigebert, comme p. 623-626, et l'abbé Anselme et les trois bénédictins anonymes, jusqu'en

MV SHECLE.

not, des nony, odit., p. 31.

Bayle, Dict. hist., aumot Paperse, not i.

Monune, German, Seript., t. VI, p. 340, 100.

1224. Mais, après cette date, les ouvrages dont il a profité se reconnaissent moins. On peut dire sculement qu'il a beaucoup copié, puisqu'il le dit. Sa bonne foi, du moins, n'est pas suspecte, soit lorsqu'il reproduit le chroniques qui ont précédé la sienne, soit même lorsqu'il raconte les choses de

son temps.

Ceux qui seraient tentes d'accuser l'imitateur ordinairement exact de Sigebert d'avoir supprimé avec intention, à l'année 858, tout ce qui pouvait regarder la fameuse papesse Jeanne, reconnaîtront sans peine que, comme ce passage, qui n'est connu que par la première édition de Sigebert, manque aujourd'hui dans tous les manuscrits de sa chronique, il n'est pas étonnant que celle de Guillaume n' n'ait

point fait mention.

Quant à son opinion sur les événements du temps où il a vécu, il faut avouer que dans son recueil, tel qu'il nous est parvenu, cette opinion doit souvent nous échapper. Tant d'autres sont venus mêler leur voix à la sienne, son ouvrage a été de bonne heure surchargé d'une telle multitude d'interpolations, quelquefois contradictoires, que la pensée primitive de l'auteur se perd dans les additions marginales qui ont été presque aussitôt confondues avec son texte. Ce qui est incontestable, c'est qu'une œuvre si diverse inaugure dignement un siècle où le pour et le contre sont plus que jamais aux prises, où se séparent et se combattent deux influences longtemps alliées, l'une plus mondaine et plus indulgente, l'autre plus dévote et plus implacable. Voici deux ou trois exemples de ce conflit, qui n'est certes point nouveau, mais que nous allons voir éclater de plus en plus.

Le contraste est frappant dans quelques lignes sur des personnages célèbres du XIIº siècle. Après un froid récit des fautes et des malheurs d'Abelard et d'Heloise, pour qui les benédictins sont toujours restés des juges très-sevères, ou est tout à coup surpris de rencontrer dans un des plus anciens manuscrits, à l'année 11 jo, l'expression la plus gracieuse de la légende populaire sur la mort et le tombeau des deux amants : « Celle-ci, dit-on, dans sa dernière maladie, ordonna « qu'après sa mort elle fut placee dans le tombeau de son «époux. Lorsqu'elle eut été apportée morte dans ce tombeau « ouvert, son mari, mort longtemps avant elle, etendit les bras « pour la recevoir, et les ferma en la tenant embrassée. »

Un premier jugement sur Arnaud de Brescia, disciple

d'Abélard, porte l'empreinte d'une certaine modération beaucoup plus ordinaire aux bénédictins que la rigueur de l'orthodoxie : « 1144. Un certain Arnauld prêchait à « Rome, reprochant au clergé ses superfluités et ses riches-« ses. Plusieurs le suivaient à cause de sa vie austère; mais, « arrêté par quelques-uns, il est pendu et brûlé. » Une légère altération à ce texte a déjà moins d'impartialité. Après ces mots, plurimi sequebantur, on ajoute: decepti ab illo. Puis vient un vraicoup de foudre : « C'était, dit saint Bernard dans « ses Lettres, un homme qui ne mangeait ni ne buvait, mais « qui, avec le diable, avait faim et soif du sang des âmes, « dont le commerce changeait en poison le miel de la doc-« trine, qui avait une tête de colombe, une queue de scor-« pion, que Brescia vomit, que Rome abhorra, que la France

« repoussa loin d'elle, que l'Allemagne maudit. »

On retrouve encore ailleurs dans ces additions la même allure déclamatoire et hostile, qui tranche avec la manière beaucoup moins passionnée du premier auteur. Que peuvent avoir de commun les éloges accordés, en 1187, à la piété, à la clémence, à toutes les vertus de Saladin, avec les injures brutales accumulées, en 1172, sur la tête de cet homme tant admiré? En 1218, on ne craint pas d'avouer, après les chroniqueurs des croisades, que les sages de l'islamisme, dans l'intervalle des trêves, montaient à Jérusalem pour demander à voir les Evangiles, les baisaient, les vénéraient, à cause de la pureté de la loi enseignée par le Christ, et surtout à cause de ces mots de saint Luc: Missus est Gabriel, que leurs lettrés se plaisaient à répéter. Puis on ajoute : « Quant à leur loi. « c'est le diable qui l'a dictée à Mahomet par le ministère de « Sergius, moine apostat et hérétique; écrite en arabe, elle « commence par le glaive, elle se défend par le glaive, elle «finira par le glaive. » Ces vives menaces paraissent venir moins du pacifique bénédictin que d'un de ses lecteurs, qui les aura empruntées au récit du siége de Damiette fait par la Fr., t. XVIII, un témoin oculaire, Olivier, encore tout ému des calamités des guerres saintes.

p. 23.

Ce mélange d'opinions diverses et l'incertitude qu'il fait naître dans les esprits ont quelquefois égare la critique. Au massacre de Béziers, en 1209, le fameux cri : « Tuez-les tous, « Dieu reconnaîtra les siens, » ne se trouve point ici, et, d'après ce silence de la chronique, il a été contesté. Mais l'équivalent s'y trouve en termes plus simples et moins animés :

« On n'épargne ni le sexe ni l'àge; tous, depuis le plus petit « jusqu'au plus grand, sont égorgés; dix-sept mille périrent « par le fer ou par le feu. » On ne regardait certainement pas ces dix-sept mille, de tout sexe et de tout âge, comme coupables; on s'en remettait donc, sur leur sort, à la decision du souverain juge. Le mot qui a été conservé, comme très-vraisemblable de la part des meines de Citeaux qui dirigeaient la croisade albigeoise, paraît n'avoir circulé que peu de temps après, sur le témoignage du cistercien Césaire d'Heisterbach : « Cædite omnes ; novit enim Dominus qui sunt ejus, » Les moines, les religieux qui étaient à la tête de ces affreuses 2011. guerres ne pouvaient avoir une autre pensée ni même un autre langage; ce mot appartenait à l'histoire, parce que c'est le mot de la vérité.

Ib., t. XVII, p. 259, 313; t.

L'ordre de Saint-Benoît, qui s'arma rarement pour des croyances, n'a point dans son histoire de ces mots cruels, pleins de vengeance et de sang. Là on respecte et on cherche à expliquer le dogme; on n'en fait pas un instrument d'extermination.

Louis IX est le roi pour lequel cet ordre paraît avoir éprouvé, même avant la canonisation, le plus de sympathie. Il y eut alors, vers l'an 1230, un moment décisif, où il fallut opter entre l'Université de Paris, bien jeune et bien faible encore, et deux puissantes congrégations religieuses, qui, sous l'inspiration d'une princesse espagnole, Blanche de Castille, voulaient que l'enseignement restât exclusivement la propriété de l'Eglise. Les bénédictins, dans cette lutte qui a longtemps agité les esprits et qui dure encore, ne prirent

point parti contre l'Université.

Leur principal chroniqueur en ce temps-là, leur Guillaume de Nangis, après le récit d'une de ces querelles où l'on avait réussi à faire prendre les armes aux bourgeois de Paris contre les étudiants, et où le corps académique songea meme à se disperser en France et hors de France, en vient, dans une de ses plus longues digressions, à prêter à un prince de seize ans des idées qui ne paraissent point du tout celles de sa mère. La rédaction française merite ici d'être citée : « Le roi d'An-« gleterre, qui bien sceut le descort, leur manda qu'il venis- 1000 t. 100 p. « sent à Oxenfort, et leur donroit hostels et maisons franche-« ment jusqu'à dix ans, et pluseurs autres franchises, s'il y « vouloient demourer. Mais le roi de France ne voult pas que « clergie s'eslongnast de lui ; si fist la parx des clers et des

Car. Char le

« bourgois, et fist tant que les clers demourerent et repris-« trent leurs leçons et recommencierent à lire. Pour ce le fist « le roi que chevalerie et clergie sont volentiers ensemble. « Jadis, en l'ancien temps, clergie demoura à Athenes et che-« valerie en Grecc. Après, d'îlec s'en parti et s'en ala à Rome, « et tantost chevalerie après. Par l'orgueil des Romains se « parti clergie de Rome et s'en vint en France, et tantost che-« valerie après... Et tant comme ces trois demoureront en « France, foi, clergie et chevalerie, le royaume de France « sera fort et ferme et plein de richesse et de honneur. »

Christine,

Charles le Sage, un des lecteurs les plus assidus des Grandes Chroniques, disait aussi : « Tant que sapience sera ho-« norée en ce royaume, il continuera à prospérité; mais quant

« deboutée v sera, il decherra, »

Dans ces annales du saint roi, dont le penchant pour les communautés religieuses ne saurait être douteux, il y a cependant quelques détails qu'on n'a peut-être pas encore assez remarqués. L'ordre de Saint-Benoît n'accuse presque jamais les autres ordres. Il n'en est pas moins dit ici, dans un texte ajouté d'après les actes du concile de Lyon en 1245: « Les curés se plaignirent des cisterciens, à qui ils repro-« chaient d'acheter tout et de ne point payer les dîmes de « leurs achats, en vertu de leurs priviléges. Le concile décida « qu'ils ne payeraient point les dîmes de ce qu'ils avaient « acquis jusqu'à présent, mais qu'ils les payeraient pour « leurs acquisitions nouvelles. Il fut seulement bien entendu « qu'il n'y aurait rien à payer pour les propriétés qui ne « rapporteraient pas encore. » D'où vient toute cette addition à l'ancien texte? Elle vient du manuscrit même de l'abbaye de Cîteaux. C'est donc moins une accusation des bénédictins contre le passé, qu'une précaution des cisterciens pour l'avenir.

Gr. Chron., t. IV, p. 232. En 1252, le roi, alors en Palestine, voit arriver, avec deux de ses bons moines de Saint-Denis, une jolie nef, ornée de voiles de diverses couleurs, et toute chargée de fromages, de pois de Vermandois, de volailles, « de quoi les barons de « France avoient grant souffraite. De leur venue fu le roi « moult liés et toute sa compaignie. » L'ancien texte latin n'en avait pas fait mention; mais on n'a pas oublié cela dans un des exemplaires remaniés, ni dans les Grandes Chroniques de France.

Pour les premières années du règne de saint Louis, le bé-

nédictin Guillaume se contente d'être le copiste de Primat ou de Vincent de Beauvais. Guillaume fut copié à son tour, et Joinville paraît avoir fait transcrire quelque chose de sa Chronique pour son Histoire du roi. Ces innocents plagiats ont toujours été dans les habitudes des chroniqueurs; mais nous aurions mieux aimé la diversité des témoignages.

Les miracles ne sont pas très-nombreux dans cette partie de la chronique, et peut-être même ceux qui suivent les Gesta sancti Ludovici n'ont-ils été ajoutés qu'après coup. Il est vrai qu'à l'année 1139 il est question d'un ancien écuyer de Charlemagne, Jean des Temps, Joannes de Temporibus, qui venait de mourir à l'âge de 361 ans; mais comment ex-

clure ce personnage populaire?

Pour le règne de Philippe III, règne assez court et sans caractère, il faut attendre d'autant moins d'éclaireissements du chroniqueur Guillaume que sur plusieurs points, comme sur la disgrâce de Pierre de La Brocc, sur les nouvelles attaques contre l'Université de Paris, il n'est pas d'accord avec luimème, et que la rédaction française est loin d'expliquer le texte latin. On entrevoit, ici et ailleurs, beaucoup d'intrigues, dont il ne paraît pas que l'abbaye de Saint-Denis ait en le secret.

Pent-ètre fut-elle plus souvent consultée par Philippe IV, qui, pour l'exécution de ses idées hardies, tout en montrant plus de confiance à ses conseillers largues, alla chercher d'utiles informations jusque chez les moines qui se mèlaient des affaires du monde. Mais dans les premières années du moins de ce règne encore bien peu connu, à peine entrevoit-on la politique du souverain. Il y a de plus longs details, mais rien de plus pour l'explication des faits. Le langage est toujours d'une extrême réserve. Qui songerait à dire que Célestin V fut un pape ignorant? c'est bien assez de dire, litteratura quidem modicæ. Pas un mot des manœuvres attribuées à Boniface VIII pour le supplanter; on raconte sculement qu'il le fit, comme il convenait, très-honorablement garder, sicut decuit, honestissime custodiri. Les innovations administratives sont indiquées avec la même prudence. On se dispense de nous apprendre si les petits bourgeois de Rouen. minor populus, eurent tort ou raison de se soulever, en 1292, à l'occasion de la maltôte, propter malam toltam; il parait plus simple de dire qu'ils furent pen lus. Voil à bien coux qui,

avant la fin du siècle, seront, en titre d'office, les historio-

graphes du royaume.

Cependant, comme les événements se pressent et se contredisent, comme le malheureux chroniqueur voit tous les jours se multiplier les questions où il pourrait être dangereux de prendre un parti, les combinaisons les plus adroites pour ne rien dire, ou pour ne dire que ce qui ne sera jamais reprochable, doivent être quelquesois en défaut. C'est ici surtout que les dissidences entre les manuscrits seraient, pour la critique historique, un sujet sérieux d'études. Un religieux, ou quelque partisan que ce soit de la suprématie pontificale, osera-t-il transcrire, à l'année 1302, la grande déclaration royale, promulguée le 10 avril, à Notre-Dame de Paris, devant les trois ordres, convoqués alors, dit-on, pour la première fois en états généraux? Non, tous ne l'osèrent pas, et parmi les manuscrits de l'abbaye Saint-Germain, il y en a deux au moins qui ont remplacé ici le manifeste du roi par ces mots insignifiants et puérils : Rex eisdem gratias reddidit, et promisit quod corpus et omnia quæ habebat exponeret pro libertate regni conservanda. Mais la plupart des autres copistes n'ont pas reculé devant ces paroles mémorables, qui sont beaucoup plus nettes dans la rédaction latine que dans le français des Grandes Chroniques, et que l'on peut traduire ainsi : « Le royaume de France, que, Dieu aidant, nos pré-« décesseurs, par leur habileté et le courage de leur peuple, « ont conquis sur les barbares, et que leur sage et fort gou-« vernement n'a tenu que de Dieu seul, ce royaume conser-« vera par nous, avec l'aide du même Dieu, sa liberté primi-« tive, à laquelle nous nous dévouons corps et âme; et tous « ceux qui s'opposent à l'exécution de ce décret, tous ceux « qui favorisent les mandements du pontife de Rome, sont « proclamés les ennemis du royaume et de nous. »

Ce texte latin s'arrête à l'année 1303, qui occupe peu de lignes; un continuateur, dont le nom est inconnu, se charge ensuite de reprendre le labeur laissé en suspens par son confrère, a cœnobii nostri commonacho, et de poursuivre cette chronographie, rédigée, dit-il, avec autant de soin dans les recherches que d'élégance dans le style, chronographicam seriem, studio diligenti styloque eleganti digestam. Il y apporte le même zèle; car, pour n'avoir à se reprocher aucune omission, il essaye de compléter l'année 1301 et les deux suivantes. Quant au style élégant, dont il n'était peut-être pas

un fort bon juge, l'éloge, s'il ne concernait que le mérite du naturel et de la clarté, n'aurait rien d'excessif dans le langage du temps; on le pardonnerait surtout à celui qui parle avec attendrissement de son prédécesseur, ce vieillard dont il a vu les longues années, trop courtes pour de si grands projets, se briser tout à coup, comme le tissu sous les doigts du tisserand, et qui envisage avec une modestie touchante les travaux dont il va maintenant se charger, dans l'espoir que ses feères les perfectionnerent appèr lui

ses frères les perfectionneront après lui.

Cette tàche ne lui échut à lui-mème que dans un àge assez avancé, et nous voyons ensuite la plume du chronographe passer entre les mains de plusieurs moines de la mème abbaye, jusqu'à cette dernière continuation commencée en 13 jo par un religieux d'un autre ordre, par un carme, qu'on ne s'attendait pas à trouver là, Jean de Venette, à qui Félibien reconnaît (chose singulière) « beaucoup de jugement, » et qui eut du moins l'idée alors nouvelle de se faire l'écho de la voix du peuple dans une de ses plus ardentes luttes contre la société féodale.

Le manuscrit d'après lequel a été donnée la première édition de la Chronique de Guillaume et de ses continuateurs est celui qui porte le n. 435 parmi les manuscrits de l'abbaye Saint-Germain des Prés, grand in-folio, sur papier. Il paraît n'être-que du XV° siècle. Mais il y en avait de plus anciens et de plus corrects, comme les quatre du fonds latin, 4917,

4918, 4919, 4920.

Un autre, petit in-4, sur parchemin, à deux colonnes, coté 5703, ancien 102986, dans le fonds français, et placé dans ce fonds parce qu'un fragment de chronique française remplit les premiers feuillets, est, quoique mal transcrit, d'une grande importance : il ne reproduit la Chronique universelle qu'à dater de l'an 1113; mais il y joint les années 1301, 1302, 1303, et il est du commencement du XIVe siècle. Il se distingue surtout par un assez grand nombre d'interpolations, qui manquent aux autres copies. Le ms. 4921 A ne renferme que les continuations.

La Chronique complète se trouve dans les mss. 159 et 160 donnés à la bibliothèque de Lyon par le père Menestrier; à Dijon, mss. 330, 331, et dans quelques bibliothèques étrangères : à Bruxelles, n. 14855; a Berne, n. 73; à Middlehill, chez sir Thomas Phillips, n. 200; à Turin, n. 506, 507; à

Vérone, n. 203 des mss. du chapitre.

XIV<sup>e</sup> SIÈCLE.

Spicil., t. XI, p. 405-920; t. XIII, sec. part., p. 200-214.

Spicil., édit. de 1723, t. III.

p. 544 - 646, 725-763. Paris, 1843.

3 vol. in-8.

p. 646-653. Sur le ms. 5606 v. La Porte Du Extr. des mss., t. II, p. 291-314. - Mss. de Carpentras, t. I, p. 302.

Édit, de Joinville, 1761. -t. XX, p. 309. Collect. des

Mém., par M.

Du Chesne, t. V, p. 626-628. - Script. p. 300.

Dom Luc Dacheri, le premier éditeur de ces annales, de l'an 1113 à l'an 1368, avait tardé longtemps à les comprendre dans son Spicilége, à cause de l'incorrection du seul manuscrit qui lui fût connu. Les variantes que lui fournit plus tard l'exemplaire de Cîteaux contribuèrent peu à l'épuration du texte. La réimpression donnée par La Barre n'y ajouta que des fautes. Une édition bien supérieure, collationnée avec les mss. 4917 et 4918 de l'ancien fonds latin, et enrichie Rec. des Hist. de précieux éclaircissements par MM. Daunou et Naudet. de Fr., t. XX, fait partie du Recueil des historiens commencé par dom Bouquet. Enfin, une quatrième, imprimée aux frais de la Société de l'histoire de France, par les soins de M. H. Géraud, a l'avantage de présenter, réunies aux leçons antérieures, toutes celles du mss. 5703, qui n'est peut-être pas, comme le croyait l'éditeur, la fidèle copie de la rédaction originale du chroniqueur, mais qui nous apprend du moins avec quelle liberté, de son temps même, les divers propagateurs de ses annales se permettaient d'y ajouter et d'y retrancher.

Entre autres remaniements de la composition primitive, il Ibid., t. XX, nous est resté en français, sous le nom de Guillaume, une Chronique abrégée, comprise dans deux recueils manuscrits, et qui peut venir, quoiqu'on la dise traduite du latin, du manuel, Theil, Not. et indiqué plus haut, à l'usage des pèlerins de Saint-Denis.

Il faudrait lui laisser un ouvrage beaucoup plus étendu. s'il était vrai, comme on l'a cru sans preuve, qu'on lui dût à lui-même la traduction de sa Vie de Louis IX et de celle de Philippe III, imprimée deux fois, et toute la partie des Grandes Chroniques de Saint-Denis qui correspond aux Script, rer. Fr., quinze premières années du règne de Philippe le Bel.

> On a publié, en 1825, d'après le texte de Dacheri, une traduction moderne de la chronique latine et des Chroniques

Guizot, t. XIII. diverses qui la continuent jusqu'en 1368.

C'est à tort que l'on a compte quelquefois parmi les œuvres de Guillaume de Nangis un fragment latin, publié trois fois, sur les années 987, 988 et 989; une prétendue Vie de Robert rer. Franc., t. de Bourbon, que l'on avaiteru voir indiquée dans une phrase IX, p. 81; t. X, mal comprise de l'ouvrage de Vossius sur les historiens latins; un traité du Sacre, Libellus de Sacra regum unctione, qui n'est peut-être, selon M. Daunou, qu'un recueil de différents fragments du chroniqueur sur le sacre des rois de France. On a déjà vu que nous hésiterions à porter un jugement

définitif sur le répertoire historique de Guillaume de Nangis, qui, dans l'état actuel, ne vient certainement pas d'une seule main. Telle devait être, en effet, la destinée de presque toutes nos vieilles chroniques, restées si longtemps manuscrites. Tous ces collaborateurs volontaires, dont les suppléments, ramassés de tous côtés, ont fini par passer dans le texte, ont singulièrement troublé la chronologie, la narration et même les vrais sentiments du premier auteur, abandonné aux caprices de tous ceux qui se plaisaient à écrire avec lui sur la même page. C'est ainsi que dans la dernière et la plus complète édition de la Chronique, le principal ouvrage du moine Guillaume et le seul qui lui ait donné quelque renommée, nous aurions une peine infinie à distinguer avec certitude les diverses classes des manuscrits dont elle s'est formée, à en dater les nombreuses variantes qui souvent se contredisent, et à reconnaître, dans cette mèlce, le caractère propre soit de l'homme, soit de l'écrivain.

Il est permis de dire cependant qu'il n'est pas au-dessous de ceux qui, de son temps, écrivaient le latin monastique, et qu'il a même quelques-unes des qualités de l'historien.

Mais on aime surtout à entrevoir chez lui, en le dégageant de quelques phrases trop vives dont il serait injuste de lui demander compte, une certaine égalité d'ame, qui se tient, autant que possible, en dehors des passions et du langage exagéré des partis. Ce genre de mérite expliquerait peut-être la longue réputation de son œuvre dans l'ordre de Saint-Benoît, où l'on préféra toujours la sagesse et le calme à la popularité. Aussi peut-on dire, avec plus d'assurance encore, que, s'il lui eût été donné, ainsi qu'à ses confrères, de connaître d'avance la dernière continuation jointe à sa Chronique, de l'an 1340 à l'an 1368, par le carme Jean de Venette, l'historien ou plutôt le panégyriste de la Jacquerie, il cut été plus surpris qu'eux tous de voir quel chemin avaient fait les esprits, même à l'ombre des cloîtres, en moins d'un demi-V. L. C. siècle.

# · SAINT YVES.

FILS D'HELORY.

### JURISCONSULTE.

SA VIE.

p. 193. Wadding . Ann. Minor., t. VI, p. 20. — Sharagl., Supplem., p. 479.

Saint Yves, qu'on appelle en latin, du nom de son pays, Yvo Trecorensis, Yvo Armoricanus, Yvo Brito, ou encore, du nom de sa famille, Yvo Halorii, en français Yves, fils d'Helory, ou d'Heloury, est né le 17 octobre 1253, selon Martyr. Fr., la plupart des historiens. Arthur Du Monstier, Wadding et Sbaraglia le font naître, il est vrai, cinq ans plus tard, en 1258; mais cette dernière date ne paraît aucunement justifiée. Quoi qu'il en soit, on connaît avec plus de certitude le lieu de sa naissance : pour tous les écrivains qui ont raconté sa vie, c'est le manoir de Kermartin, près du bourg paroissial du Minihy, aux limites du territoire sacré de Lan-Treguer. Helory, son père, seigneur de ce noble domaine, était fils de Tanoic, vaillant chevalier. Sa mère, de la maison Albert Le de Kencquis, en français le Plessix, en la paroisse de Pleu-Grand, Saints meurit-Jaudy, se nommait Azou ou Hadou. On a les armes des sieurs de Kermartin : ils portaient d'or, à la croix engreslée de sable, cantonnée de quatre alérions de même. Leur devise, moderne et française, sur laquelle a plaisamment disserté Guy Le Borgne, était : A tous dix; c'est-à-dire, très-

de la Bret., p. de s. Yves, p. 4.

simplement : « A toujours! »

Yves eut trois sœurs et un frère, plus jeune que lui. Comme l'aîné des mâles de Kermartin il aurait dû consacrer sa jeunesse à l'apprentissage des armes. Mais un songe avait fait savoir à sa mère qu'il serait un saint. C'est pourquoi, dit-on, elle tourna son esprit vers l'étude des lettres. Il est, du moins, constant que pour obéir à cette vocation, ou pour suivre son penchant naturel, Yves passa les premières années de sa vie au manoir de Kermartin, négligeant les armes pour les livres. On connaît son premier maître. C'était un jeune clerc de Pleubihan, qu'on nomme en latin Joannes Villa Senis, en breton

Jean Kerangoz, en français Jean de la Vieux-Ville.

A l'age de quatorze ans, Yves se rendit à Paris, sous la conduite de ce précepteur. Ils habitèrent la rue du Fouarre, près des écoles les plus renommées. Nous parlons des écoles où l'on enseignait les trois arts. Yves devait, suivant la méthode consacrée, étudier les arts avant les sciences. Avant donc appris à Kermartin et la grammaire et la rhétorique, il suivit d'abord à Paris les cours de logique, et, après avoir honorablement achevé ses études en cette faculté, c'est-àdire après avoir passé par toutes les épreuves de la déterminance, acte qui devint plus tard l'examen du baccalauréat, il fut recu maître ès arts. Abandonnant ensuite le théâtre de ses premiers succès, Yves alla demeurer dans la rue Saint-Jean-de-Beauvais, près du Clos-Bruneau. Là professaient les maîtres en théologie et en droit canonique. Yves entendit les uns et les autres, et non pas à la hâte, comme un écolier impatient de passer pour maître, mais avec suite et persévérance : dix ans après son départ de Kermartin, il était encore à Paris, employant à l'étude tous ses jours et quelquefois ses nuits.

C'est donc à bon droit que Du Boulay, en parlant de sa canonisation, le revendique comme une des gloires de l'Université de Paris. Mais avec moins de raison les historiens 298 de Paris, et Crévier, qui se contente d'invoquer leur témoignage, le comptent parmi les écoliers de Saint-Nicolas-du-Louvre. Ves n'aurait pu suivre dans ce collége les cours de libren, flist de logique, de théologie et de droit canonique, qui n'avaient Par, t. l.p. 111 lieu que dans les écoles publiques de la rue du Fouarre et du Clos-Bruneau. Et s'il avait été boursier du même collège, 1. L. p. 190 il y aurait séjourné, il n'aurait pas, en divers temps, transporté son domicile d'une rue dans une autre, comme on l'a raconté sur le rapport de son maître et de ses condisciples, appelés comme témoins dans l'enquête relative à sa canonisation.

A-t-on lu par hasard le nom d'Yves, ou même celui d'Yves Breton, sur quelque registre de Saint-Nicolas? Cette mention, si elle existe, ne saurait autoriser aucune conjecture, car le nom d'Yves était alors très-commun en Bretagne. Dans un contrat passé entre l'official de Paris et le proviseur t. III, p. 454

Du Boulay , Hist, univ. Paris., t. IV, p.

Dubois, Hist eccl. de Par., t. H. p. 194.-Fe--Crevier, Hist. del Un, de Par.,

Du Boutay .

XIVº SIÈCLE.

ainsi que les boursiers du collége S.-Thomas-du-Louvre, en présence de quelques écoliers, nous rencontrons parmi ceux-ci un certain Yvo Brito. Mais l'acte est daté du mois de juin 1284. Or tous les historiens s'accordent à dire qu'Yves, fils d'Helory, quitta Paris à l'âge de vingt-quatre ans, c'est-àdire, en 1277. Si donc la date du contrat est exacte, cet Yves Breton n'est pas le nôtre. C'est peut-être Yves Suet, de la Ropartz, Roche-Derrien, grand ami d'Yves, fils d'Helory, qui partagea ouvr. cité, p. pendant un an sa chambre de la rue du Fouarre.

16.

Avec moins de vraisemblance encore pourrait-on prendre Yves de Kermartin pour le témoin nommé Yvo de Landevenecho, professor legum, dans une sentence arbitrale Vaissete, Hist. rendue, le 7 novembre 1297, par Gui de Lévis, seigneur de de Lang., t. IV, Mirepoix, entre le comte de Foix et l'évêque de Pamiers touchant le pariage de cette ville. Yves n'était pas de Landevenech, au diocèse de Quimper, et, à la date citée, il résidait, avec le titre de recteur ou de curé, à Louannec, au diocèse de

Tréguier.

En l'année 1277, comme nous l'avons dit, Yves quitta Paris, mais non pas encore pour retourner en Bretagne. Toutes ses études n'étaient pas, à son gré, terminées. En effet, durant les dernières années de son séjour dans la rue Saint-Jean-de-Beauvais, il avait concu pour la jurisprudence une vive passion, que les régents du Clos-Bruneau n'avaient pu satisfaire. Paris ne manquait pas alors d'habiles logiciens, de théologiens profonds et même téméraires; mais les professeurs de droit de quelque renommée avaient tous leurs chaires dans la ville d'Orléans. Yves, s'éloignant de Paris avec son fidèle Achate, Jean Kerangoz, prit la route d'Orléans, et après avoir élu domicile dans la cité des légistes, il y demeura quelques années.

Remarquons, en passant, qu'il avait commencé tard l'étude du droit, et qu'il allait maintenant recommencer cette étude sous des maîtres plus expérimentés, à un âge où il était inusité qu'on fût encore écolier. Un jurisconsulte du même siècle, Jean Fabri, dit dans le préambule de son commentaire sur les Institutes : « Nous devons des notre jeu-« nesse étudier le droit, après la grammaire, la logique et la « rhétorique, que nous devons apprendre dans le premier « âge. Ces sciences traitent des mots et ne parlent guère à la « raison. Mais quand on a passé quatorze ans, il faut abor-« der les sciences où l'on raisonne. » Ce jurisconsulte avait

p. 560.

assurément un étrange mépris pour la logique. Dans aucun temps, d'ailleurs, on n'a pu voir beaucoup de jeunes gens, ayant achevé leurs études littéraires, commencer l'étude du droit à quatorze ans. Mais Yves en avait vingt-quatre.

Il eut pour professeurs à Orléans maîtres Pierre de Chapelle et Guillaume de Blave. Le premier, qui fut depuis évêque de Toulouse en 1208 et cardinal en 1305, expliquait les Institutes; le second, évêque d'Angoulême depuis l'année 1273, commentait les Décrétales. On s'étonne de voir un évêque résider si loin de son église, avant laissé de côté le ministère pastoral pour occuper une chaire de droit. Cependant le fait ne paraît pas douteux; il est attesté par Jean Kerangoz, déposant ainsi dans l'enquête relative à la canonisation: « D. Yvo et ipse testis audierunt Aurelianis... a « domino de Blavia, quondam Engolismensi episcopo, De-« cretales. » Les auteurs du Gallia Christiana l'ont d'ailleurs admis sans difficulté, et parmi les actes assez nombreux dans lesquels ils font intervenir Guillaume de Blaye agissant comme évêque, aucun n'est à placer entre les années 1280 et 1201; ce qui signifie sans doute que dans cet intervalle de dix années il habita la ville d'Orléans.

Yves acquit une instruction profonde dans l'un et dans l'autre droit; mais il ne fut pas recu docteur. Aux seules universités il appartenait de conférer les grades, et les écoles d'Orléans n'avaient pas encore ce titre envié. Toutefois, sur le bruit de son mérite précoce, de son austérité, de sa grande sanct., t III, p. piété, Maurice, archidiacre de Rennes, l'appela près de lui, ding, Ann. Mipour lui confier les fonctions de juge ecclésiastique, ou d'of-nor, t. VI, p

ficial de l'archidiaconé.

Tous les témoins de sa vie attestent qu'il remplit avec le plus grand zèle ces fonctions laborieuses, difficiles, mais auxquelles il était préparé, qui, d'ailleurs, étaient conformes à ses goûts, et ne l'empêchaient pas de continuer ses chères études. S'appliquant alors de nouveau, comme pour se distraire utilement, à la théologie, il fréquenta la maison des frères Mineurs de Rennes, où il entendit lire la Sainte Bible et le quatrième livre des Sentences.

« Ex continuo, selon le rapport d'un ancien biographe, « coepit spernere mundana et appetere coelestia; » et dans son mépris pour le monde, dans son ardeur pour le ciel. il sollicita la prêtrise. Remarquons toutefois que la date de son ordination est incertaine, et que plusieurs historiens, le P. Mau-

Surius , Vit. 256. - Wad-

Bolland., 1 IV man, p. 549 XIVe SIÈCLE.

rice Godefroy, ancien auteur d'une vie de S. Yves, publiée. par les Bollandistes, ainsi que dom Lobineau, la supposent plus récente. A cet égard rien n'est donc prouvé.

Minor., t. VI, p. 75. -- Sbara-

Pag. 164.

cit., p. 538.

Mais voici une assertion évidemment fausse. Suivant les Martyr. Fr., annalistes franciscains, Yves aurait, durant son séjour dans p. 193. - Ann. la ville de Rennes, pris l'habit de leur ordre, et serait ainsi devenu, vers le même temps, prêtre et moine. L'auteur des glia, Suppl., p. Vies et Gestes des saints de Bretagne, Albert Le Grand, raconte même avec plus de précision, comme pour lever tous les doutes, qu'Yves fit ses vœux au couvent de Guingamp. Bolland., 1. Mais le P. Papebrock démontre fort bien l'invraisemblance de ces dires intéressés. On connaît l'habit de S. Yves : il a été décrit : et ce n'est aucunement l'habit des religieux de saint François. En outre, si, vers telle ou telle époque de sa vie, Yves avait donné son nom à un ordre quelconque, une circonstance aussi importante aurait été rappelée par quelques-uns des témoins entendus dans l'enquête qui nous a été conservée, et dans les discours prononcés par le pape Clément VI après cette enquête. Mais aucune de ces pièces Vies des authentiques ne confirme l'assertion des franciscains. Aussi Butler et son traducteur l'ont-ils à leur tour condamnée, et le dernier biographe de saint Yves, M. Ropartz, laisse-t-il de côté toute cette fable, sans même prendre la peine de la

saints, t. VII, p. 218.

> réfuter. Yves ne resta pas longtemps à Rennes. S'étant démis de sa charge, il alla revoir sa maison de Kermartin; mais il n'y fit pas non plus un séjour prolongé. En effet, en l'année 1285, Alain de Bruc, évêque de Tréguier, le nommait son official et recteur de Trédrez.

> Nous avons de nombreux témoignages sur cette époque de sa vie. Dans son humble cure de Trédrez, il est un parfait modèle de tempérance et d'humilité : sa charité à l'égard des pauvres est, pour ainsi parler, inépuisable; les malades benissent son nom dans un hôpital qu'il a fait bâtir près de son presbytère, et où il les soigne lui-même. Dans son officialité de Tréguier, c'est un défenseur intrépide des droits de l'Eglise, un juge équitable, un conciliateur empressé de tous les différends. Il fait plus encore : devant les tribunaux où il n'occupe pas le siége du juge, il se présente en la compagnie des accusés, des plaideurs, dont il a publiquement accepté le patronage, et il aide de son argent, de ses conseils, souvent de sa parole, les veuves, les orphelins,

tous les affligés; il mérite, il obtient le glorieux surnom d'a-

vocat des pauvres.

Il est vrai qu'il avait perdu le droit, en recevant la prètrise, de plaider pour les riches. Les prêtres, dit Guillaume Duranti, « ne peuvent plaider soit devant le juge ecclésiasti- 1. particul. 4. « que, soit devant le juge civil, si ce n'est pour eux-mêmes, « leur église, leurs parents et les malheureux, miserabilibus « personis, » Et, commentant ces derniers mots, il ajoute : « Je « comprends encore au nombre des malheureux les pupilles. « les veuves et les orphelins. » Ainsi notre recteur de Trédrez ne pouvait plaider que pour les affligés de ce monde : mais il n'était pas obligé de le faire, et il le faisait avec une ardente charité. Voilà son mérite: voilà sa gloire.

Specul., hb.

Il faut citer ici Loisel, dans son Dialogue des Avocats:

Loisel, Op.,

« Oublierez-vous, dis-je (e'est Loisel qui parle), le patron « des advocats, qui vivoit du temps de Philippe-le-Bel? — « Quel? dit Me Pasquier. — Me Yves de Kaermartin, dis-je; « lequel fut si grand et si sainct personnage, qu'il a été cano-« nisé et surnommé S. Yves. — Il n'estoit pas des nôtres, dit « Me Pasquier, ains Breton. — Si peut-il, dis-je, estre mis au « nombre de nos advocats; car encores qu'il fust official de « Rennes, et depuis de Tréguier, si ne délaissoit-il pas d'exer-« cer par charité l'estat d'advocat pour les veufves, orphelins « et autres personnes misérables ; et non seulement és cours « d'Eglise et autres de Bretagne, mais aussi aux bailliages du « parlement de Paris, poursuivant leurs procès mesmes jus-« ques à la cour. »

Dans un procès longuement raconté par l'auteur du Rosier Historial, et ensuite par Alain Bouchard, par Albert Le Grand, par Loisel, nous le voyons, en effet, plaidant pour une pauvre femme, son hôtesse, devant le lieutenant du bailli de Touraine, et le bailliage de Tours était dans le ressort du parlement de Paris. Mais aucun récit ne nous le montre poursuivant une cause à Paris même, devant la cour. Fournel dit, il est vrai, dans son Histoire des Avocats : « Il suivit pendant « quelque temps le barreau de Paris : il y parut avec éclat « sous le règne de Philippe le Hardi, et s'y fit remarquer par « son savoir et par son zèle ardent pour la justice. » Mais Fournel, qui est bien le moins sur des historiens, a, suivant son habitude, imaginé tout ce qu'il raconte ici. Rien n'autorise à dire que saint Yves ait habituellement exerce la profession d'avocat dans la ville de Paris, sous Philippe le Hardi.

T. L.p. 200.

c'est-à-dire avant la fin de l'année 1285. On peut supposer peut-être que, sous Philippe le Bel, il parut accidentellement au parlement de Paris, venant y plaider quelque affaire dejà connue par les juges de Touraine. Mais de cela même on n'a pas la preuve.

t. X.

p. 642.

Un historien croit la voir dans un fait très-singulier, que Ed. de 1759, le Dictionnaire historique de Moréri rapporte en ces termes à l'article saint Yves : « Il paroît par les anciens comptes du do-« maine, que le roi, pour récompenser sa capacité et ses tra-« vaux, lui faisoit une pension ordonnée en ces termes : Ma-« gister I vo, sex denarios per diem. Ce qui étoit, en ce temps-« là, une somme considérable. » Les chiffres donnés par Rec. des hist. Moréri ne sont pas exacts. Dans le compte des baillis de de Fr., t. XXII, France, à l'année 1285, on lit : Magister Yvo, advocatus, 2 s. per diem; 13 libr., 14 s. La somme est, on le voit, beaucoup plus considérable, puisque le bailli porte au registre de ses dépenses deux sous par jour, au lieu de six deniers. Mais cet Yves, avocat, est-il le nôtre? Et quand ce serait le nôtre, l'octroi d'une telle pension veut-il expressément dire qu'il l'avait méritée, sous la robe d'avocat, aux assises du parlement de Paris?

Entre cette année 1285 et l'année 1293, nous n'avons rien de notable à raconter ici. En 1293, Yves fonde la chapelle de Notre-Dame de Kermartin. En même temps, il quitte la cure de Trédrez, et vient administrer celle de Louannec, plus im-Ouvr. cité, p. portante et plus rapprochée de Tréguier. M. Ropartz, qui fait mourir l'évêque Alain de Bruc en 1285, dit qu'Yves reçut la cure de Louannec des mains de Geoffroi de Tournemine, successeur d'Alain. Mais c'est une erreur, Alain de Bruc vivait Gall, christ, et siégeait encore en l'année 1296. Ayant donc obtenu de lui, nov., t. XIV, et non de Geoffroi, la cure de Louannec, Yves y resta dix ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Quand il était entré dans le sacerdoce, il avait quitté les fourrures, insignes de la dignité d'official. Devenu recteur de Louannec, il abdiqua toute fonction judiciaire, pour se vouer entièrement au service de son église.

Il ne lui fut pas donné d'atteindre la vieillesse. Épuisé par les travaux et les veilles, par les jeûnes, les privations et les macérations de toute espèce, Yves mourut en son manoir de Kermartin le 19 mai 1303, et fut inhumé dans l'église de Tréguier, dont il avait été, suivant la tradition, un des bienfaiteurs. Il avait alors cinquante ans, comme le dit Clé-

30.

col. 1124.

ment VI dans l'un des sermons qu'il fit en son honneur; et c'est, il nous semble, d'après ce témoignage digne de toute VI, Ms., de S., confiance que la plupart des historiens rapportent sa nais- Genevieve, n. sance à l'année 1253.

689, fol. 505.

La grande renommée de ses vertus et le bruit des miracles opérés, disait-on, sur sa tombe, firent bientôt parler de sa béatification. Une commission d'enquête fut nommée pour cet objet, en 1330, par le pape Jean XXII, et, le 19 mai 1347, nald. Clément VI le canonisa solennellement.

Oder. Bay-1330, n. 58. -Baluze, Vit.

Nous laissons aux hagiographes le soin de raconter les pap. Aven, t. miracles attribués aux prières ou à l'intercession de saint Yves, 1, p. 881. et qui furent, dit-on, constatés par deux cent quatre-vingtneuf, cinq cents ou même huit cents témoins, devant les commissaires apostoliques, par des muets auxquels il avait rendu la parole, par des aveugles qu'il avait fait voir, et même, pour ne rien omettre, par des morts qu'il avait ressuscités. On trouvera la plupart de leurs dépositions, telles qu'elles ont été produites en la cour d'Avignon, dans le recueil des Bollandistes. Nous en avons tiré, pour notre part, tont ce qui nous a paru toucher à l'histoire. Il est certain que la ca- p. 541. nonisation de saint Yves avait été vivement sollicitée par le due de Bretagne, Jean le Bon, qui avait fait dans cet unique dessein un voyage à la cour d'Avignon, par Gui, son frère, par Charles de Blois, par Jean de Montfort, par tous les évêques de la province de Tours, par l'Université de Paris, et même par le roi et la reine de France. Clément VI nous informe de toutes ces démarches dans l'un des sermons qu'il a prononcés sur l'acte célèbre du 19 mai 1347. Cependant la canonisation régulière de saint Yves fut, on ne sait pourquoi, différée jusqu'à l'avénement d'un pape limousin, ne sujet des ducs de Bretagne.

T. IV maii,

Yves est inscrit à la date de sa mort, le 19 mai, dans le Martyrologe romain, et c'est le jour où l'on célèbre sa fête dans la plupart des églises de France. Quelques-unes ont adopté le 21 ou le 22 mai, pour laisser le 19 à saint Célestin. Chez les Franciscains on fétait saint Yves le 27 octobre, jour de la translation de son corps dans un tombeau plus Ann. Masor . 1. convenable que celui où il avait été d'abord dépose. « Je ne V. pu Monse « crois pas afler au-delà de la vérité, dit M. Ropartz, en affir- non, Mur to a « mant qu'il n'y a pas dans toute la province M. Ropartz Petral Lobs-« mant du il n y a pas dans toute la province (n. 10-paro) nean, llest des « veut dire dans toute la Bretagne) une eglise paroissiale, si s. de Bret, p. « modeste et si humble qu'elle soit, qui n'ait son autel, ou. 257.

Wadding.

Ouvr. cité,

Martene. t. IV, col. 1116.

cité, p. 258.

Brév. de Par. 1553.

Br. de 1736.

« du moins, son image de saint Yves. » Mais il est particulièrement vénéré dans le diocèse de Tréguier, où son office se faisait autrefois en grande pompe, avec neuf lecons tirées Thes. Anecd., de l'histoire de sa vie. Un exemplaire manuscrit de cet office nous est offert par le n. 455 de S.-Victor, à la Bibliothèque Ropartz, ouvr. impériale. Il est à propos de rappeler que, dès l'année 1334. longtemps avant la canonisation de saint Yves, un évêque de Tréguier l'avait honoré dejà d'un culte local. A Paris, son office était moins solennel; il contenait, toutefois, les neuf de 1492; de lecons, lorsqu'au siècle dernier on le réduisit à une simple commémoration à la messe et aux vêpres, le jour du 10 mai. Dans le nouveau Bréviaire de Paris, donné en 1822 par un archevêque d'origine bretonne et lointain parent des sires de Kermartin, Hyacinthe-Louis de Ouélen, la fête de saint Yves a sa messe propre et une leçon particulière. Mais il y a loin de là à une fête solennelle.

Guill, de Nangis, contin. , 1348. — Du Breuil, Antiq. de Paris, p.

p. 1-24.

t. IV, n. xxxvii,

C'est pourtant à Paris que fut construite, dans l'année même qui suivit celle de la canonisation, la première chapelle en l'honneur de saint Yves. Fondée par des Bretons, des Angevins et des Tourangeaux domicilies à Paris, elle fut 586. - Lebeuf, autorisée, le 2 février 1348, par Foulques de Chanac, évêque Hist, de Paris, de Paris, et le roi Jean en posa, dit-on, la première pierre. II, p. 67 et 117. Jean, évêque de Tréguier, la consacra le 29 septembre 1357. Elle était située, dans le quartier des écoles, à l'angle septentrional de la rue Saint-Jacques et de la rue des Novers, longtemps appelée rue Saint-Yves. Fermée en 1790, vendue en 1793, elle fut démolie en 1796; mais quelques vestiges en Antiq. Nat., ont subsisté jusqu'en 1823. Millin en a fait graver le portail, quelques statues, quelques tombes et transcrire les principales épitaphes. L'image en pierre du saint surmontait le pilier qui s'élevait au milieu de la porte gothique. On l'y voyait habillé de cette longue robe noire qu'on a longtemps appelée la robe des procureurs, tenant dans une main un rouleau, et dans l'autre un sac à procès. Un grand nombre de sacs de même forme avaient été suspendus autrefois, en guise d'exvoto, aux voûtes, aux colonnes, aux murailles de la chapelle, par des plaideurs satisfaits, qui, après avoir imploré l'intercession de saint Yves, lui attribuaient le gain de leurs causes: décoration pieuse, mais dépourvue d'élégance, qu'on avait fini par faire disparaître.

Cette chapelle où se tenaient, au XVIe siècle, les assem-Crévier, t. V, p. 61. - Feli- blées de la Faculté de médecine, appartenait, vers la fin du siècle dernier, à une confrérie d'ecclésiastiques et d'hommes de loi, instituée sous la discipline et le protectorat du pre-Jaillot, quart. mier président du grand-conseil. On a fait imprimer en 1675 de s. Benoît, p. un « Martyrologe des offices, vèpres, saluts, obits et autres 1002 « prières fondées en l'église de Saint-Yves, » et l'on conserve sur Lebeut. mème aux Archives de l'empire un cartulaire de cette église, II, p. 120.

fait en 1701 par Caillau de Courcelles.

A Rennes il existait un Hôtel-Dieu sous le nom de saint Yves, L'université de Nantes, fondée en 1460, devait le choisir et le choisit en effet pour son patron. Il n'était peut-être pas moins vénéré dans les universités d'Orléans, de Louvain. de Wittemberg, de Bâle, de Fribourg et de Salamanque. Le parlement de Pau célébrait sa fête en robes rouges, « avec Vie de s. Yves. « une magnificence incroyable. » Il y avait à Gand une autre p. 272. confrérie de Saint-Yves. Il v en avait encore une autre à Rome, fondée en 1513, par Léon X, à la prière d'Anne de Hist. de Bret. Bretagne et de Robert Guibé, évêque de Nantes, dans une t. II, p. 553. vieille église restaurée sous le vocable du saint breton, où Bret., p. 258 chaque année un panégyrique nouveau devait célébrer le désinteressement, la charité, les miracles, la justice et la sagesse de saint Yves. Cette église subsiste encore, mais dans un complet abandon. Les avocats de Rome l'ont eux-mêmes délaissée, pour se réunir dans l'église de Saint-Charles. Ils forment toujours la congrégation de Saint-Yves, et délibèrent une fois par semaine, le dimanche, sous la présidence d'un cardinal: mais on n'apprend pas qu'ils aient conservé l'usage des harangues annuelles en l'honneur de l'official breton.

C'est pour venir en aide aux divers auteurs de ces innombrables éloges de saint Yves, et aux panégyristes romains en particulier, que Jean Fichard a composé sa courte notice sur Yves de Bretagne. « Il a voulu, dit-il, que les jeunes gens, p. 233. « qui doivent, selon l'usage, déclamer sur les mérites de saint « Yves le jour de sa fête, eussent au moins une notion quel-« conque de sa vie et de ses actions. » Car il se rappelait avoir été lui-même fort troublé, quand il s'était vu contraint de louer à son tour, suivant l'usage, comme patron des jurisconsultes un docteur légendaire dont l'autorité n'est allé-

guée par aucun des interprètes du droit romain.

La vie de saint Yves a, d'ailleurs, été écrite par un grand nombre d'hagiographes français, italiens, allemands, dont Albert Le Grand, Arthur Du Monstier, dans ses notes sur le Martyrologe franciscain, les Bollandistes, Wadding, son con-

Vitae jurisc.,

nous offrent le catalogue successivement augmenté. Tous ces biographes ont puisé aux mêmes sources, qui sont le procèsverbal de l'enquête faite avant la canonisation, et deux discours, ainsi que deux lettres de Clément VI concernant cette solennité. Le premier de ces discours fut prononcé le 18 mai 1347. Le pape y résume, en quelque sorte, les dépositions des témoins entendus dans l'enquête. Le second discours est du lendemain, 19 mai : Clément VI y proclame le résultat de la délibération qui a eu lieu, la veille, dans un consistoire gé-Bolland., t. néral, et le décret solennel de canonisation. Papebroch a publié des fragments de ces deux discours à la suite du procès-verbal de l'enquête. Albert Le Grand a fait un abrégé plutôt qu'une traduction du second. On peut les lire entiers l'un et l'autre dans le recueil manuscrit des Sermones de N. 689, fol. Clément VI qui se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève. 1-16 et 504- Une expédition du décret, sur vélin, est encore conservée dans la sacristie de l'église de Tréguier. Enfin Luc Wadding a publié, d'après les archives du Vatican, les deux lettres écrites par Clément VI: l'une au roi de France, du 21 juin 1347, pour lui faire part de la canonisation; l'autre, du 12 mai 1348, à l'évêque et au chapitre de Tréguier, pour autoriser la translation du corps de saint Yves. La première de ces lettres a été traduite en français par Jacques de L'OEuvre.

Mais outre ces documents officiels, il y en a d'autres que n'ont pas tous connus les plus attentifs et les plus scrupuleux des biographes de saint Yves. Ce sont quelques écrits anciens, mais non contemporains, qui nous ont conservé la tradition des siècles précédents sur ce personnage singulière-Catal. gén. ment vénéré. En l'année 1429, un jurisconsulte anonyme termine par ces mots un Dictionnaire de Droit : Ad honorem, gloriam et laudem domini nostri J. C. ac gloriosæ ejus matris, ac sanctorum confessorum Augustini episcopi, patroni nostri, Yvonisque pauperum advocati. Cette dédicace nous avertit qu'au commencement du XVe siècle le patron reconnu des jurisconsultes était encore saint Augustin; mais elle nous enseigne d'autre part que le surnom déjà consacré de saint Yves était celui d'avocat des pauvres. C'est donc à ce titre que le patronage d'un ordre célèbre lui sera plus tard déféré. Il est intéressant de l'apprendre: il est peut-être utile de le rappeler. On retrouve, comme nous l'avons dit, l'éloge de saint Yves, avec le détail d'un procès où il remplit le prin-

IV maii, p. 578, Alb. Le Gr., p. 175-179.

Ann. Minor.,

t. VIII, p. 8.

des Mss. des départ., t. III, p. 216.

cipal rôle dans le Rosier Historial attribué à Louis XI, composé, du moins, par son ordre. La prose de la messe de saint Yves nous a été conservée par Josse Cliethoue:

Elucid, eccl. lib. IV, fol. 212.

Laus et honor Trecoriæ, Decus et decor Galliæ, Lux et splendor Britanniæ, Beatus Yvo colitur...

Elle paraît, il est vrai, d'une ancienne facture : cependant elle ne rappelle que les miracles relatés dans l'enquète, et se tait sur les vertus du saint, sur son désintéressement et son zèle à défendre les causes des malheureux. Ce qu'il faut regretter. On découvrirait peut-être quelque fait nouveau dans une vie de saint Yves, en vers français, qui paraît avoir été composée peu de temps après sa canonisation; mais nous n'en connaissons que les vingt-huit premiers vers, insérés dans un recueil manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et nous ignorons si quelque autre bibliothèque possède une copie entière de cette pièce, qui commence ainsi :

N. 52, fol.

A la digne loenge du pere glorieux,
Et de sa douce mere, la royne des cieux,
Vueil recorder à touz biaus moz et gracieux,
Je croi qui pleront bien à jeunes et à vieus,
Quant il auront oui la fin de ma matere...
Bien près de Landriguié, ce païs de Bretaigne,
Nasqui le digne corps (verité le m'enseigne):
Dedens Villemartin de la foy prist l'enseigne :
Et vueil conter sa vie. Dieux doint que bien m'en praigne!
Son pere avoit non, si com je croi, Hæelori;
Et le bon saint Yvon, de qui Dieu fist ami,
Tout le meilleur du sien à povres departi, etc., etc.

Montfaucon mentionne une vie de saint Yves en vers français, dans le catalogue des manuscrits du monastère de St-Évroul, au diocèse de Lisieux. Est-ce un texte complet de l'ancien poëme dont nous venons de citer les premiers vers. Il ne nous a pas été permis de découvrir le volume designé par Montfaucon.

On ne trouvera dans aucun de ces graves écrits une stauce facétieuse, qu'on donne comme extraite d'une prose composée

pour une église qu'on ne nomme pas :

Biblioth, bibl., t. II, col. 1273, a. Sanctus Yvo erat Brito, Advocatus et non latro : Res miranda populo!

De cette prose personne ne connaît le reste. Nous estimons qu'elle n'a jamais existé. La prétendue stance, ou séquence, est tout simplement une épigramme rimée, que nous avons complète. Mais ici, du moins, saint Yves est honorablement traité.

- Ropartz, p. 73.

D'autres plaisants n'ont pas eu pour lui les mêmes égards. Ainsi l'on raconte que, pour pénétrer dans le Paradis, il profita d'un encombrement qui déconcertait la vigilance de saint Millin, p. 21. Pierre. S'étant glissé dans la foule, il franchit subrepticement le seuil redoutable. Mais saint Pierre, l'ayant bientôt reconnu, voulut le chasser. Il soutint alors, avec un texte de droit romain, qu'il avait possession, et qu'il attendrait pour déguerpir la signification d'un huissier. Un huissier fut donc cherché dans le Paradis, mais vainement. Dans l'attente d'un huissier, Yves demeura longtemps parmi les saints. Maintenant, tous les huissiers peuvent venir : il y a prescription.

Suivant d'autres encore, saint Pierre lui fit un meilleur accueil. Après avoir dit à une religieuse, qui se présentait en même temps que lui : « Bonne dame, nous avons assez de « religieuses; allez faire un tour en purgatoire, » il dit à saint Yves: « Vous, entrez et entrez vite; nous n'avons pas

« encore d'avocat. »

Il n'est pas rigoureusement vrai que le praticien de Bretagne soit le seul des gens de sa robe inscrit au calendrier. Peut-être aurait-on de la peine à y trouver les cinquante Sanct. 50 Ju- jurisconsultes qu'un jésuite belge, Jean Roberti, prétend avoir été canonisés, puisque dans ce nombre il fait figurer Moïse, Aaron, Job et Thomas Morus; mais on en compterait davantage, si l'on voulait bien considérer comme avocats tous les gens d'Eglise devenus de grands évêques, de grands papes, de grands saints, après avoir plaidé ou instrumenté devant les tribunaux ecclésiastiques. Il est, d'ailleurs, admis sans contestation que saint Yves fut béatifié comme avocat. Or toutes les corporations, même les corporations religieuses, ne peuvent pas citer un saint de leur robe. Ainsi le P. Papebrock remarque qu'il n'y a pas un seul curé de campagne parmi les saints dont Bollandus et ses continuateurs ont recueilli les actes. Il conseille donc aux curés de cam-

risc. elog.; Liège, 1632.

pagne de prendre saint I ves pour miroir et pour modèle. Ce qui est sans doute, en dépit des plaisants, un grand honneur pour l'ordre des avocats.

#### SES ÉCRITS.

Sbaraglia prétend que, durant son séjour à Louannec, Yves de Kermartin écrivit une Somme de droit canonique, qu'il cu., p. 480. appelle Summa Decretalium. On en conservait, dit-il, une copie dans la bibliothèque du monastère cistercien de Camberon, ainsi que l'atteste Ant. Sanderus, dans sa Bibliothèque belge, première partie, p. 360. Mais, si l'on consulte Sanderus, on lit au passage indiqué par Sbaraglia : I vo Carnotensis, ordinis Pænitentium B. Francisci, Summa Decretalium. Bienque le célèbre Yves de Chartres n'ait pas été franciscain, et n'ait pu l'être, puisqu'il vivait un siècle avant saint Francois, il s'agit sans doute ici de son recueil ordinairement intitulé Pannormia, ou Decretorum Collectio, Sharaglia, pour avoir mal lu Sanderus, a commis une erreur qui devait être rectifiée.

Suivant l'abbé de L'OEuvre et M. Ropartz, Ves de Kermartin aurait, du moins, composé dans ses loisirs un volume 1/11. de pieux récits, sous le titre de Fleurs des Saints, Flores Sanctorum. Mais la preuve qu'ils en donnent ne nous persuade pas. Voici dans quels termes le procès-verbal de l'enquête résume le témoignage de Pierre, abbé de Bégard : « Scribebat etiam flores sanctorum, ipso teste præsente, qui « etiam ex alia parte scribebat. » Ce qui parait simplement signifier que, réunis dans la même chambre. Yves et Pierre écrivaient, c'est-à-dire copiaient des livres différents; Yves, pour sa part, quelque abrégé de la vie des saints. Le verbe répété scribebat ne peut être, en effet, diversement employé, dans la même phrase, en parlant d'Yves et en parlant de Pierre.

On aimerait assurément à retrouver quelques vestiges de cette éloquence qui faisait admirer Yves de Kermartin comme avocat et comme prédicateur. Il s'exprimait également bien, suivant ses panégyristes, en latin, en breton et en français. C'est sans doute en breton qu'il fit un jour cette vive sortie contre le sieur de Coitpont : « Vovez-vous celui « qui passe? » Le sieur de Coitpont passait à cheval, sans Roparte, p écouter le saint qui préchait sur la grande route. « Vovez- 92

Sharaz., Lic.

Ropartz, p

XIVe SIECLE.

« vous celui qui passe? C'est un homme plein de malice. S'il « y avait ici quatre fillettes avec le tambourin du diable, « il s'arrêterait volontiers; et il n'a pas voulu s'arrêter pour « écouter la parole divine. Mais je prie Dieu qu'il en fasse « pénitence avant sa mort! » Cet âpre discours, répété par un des témoins entendus dans l'enquête, et traduit par les notaires dans un latin grossier, est malheureusement tout ce qui nous reste pour apprécier le genre et le talent oratoire de saint Yves.

Du canoniste, du praticien, du prédicateur, nous n'avons ni commentaire sur les Décrétales, ni plaidoyer, ni sermon. On ne possède de saint Yves qu'un seul écrit authentique, son testament, qui a été publié par les Bollandistes comme appendice de sa vie. Par cet acte, daté du vendredi après la fète de S. Pierre-ès-Liens (2 août 1297), Yves confirme à la chapelle qu'il avait érigée en 1203, sous l'invocation de J.-C., de la Vierge et de saint Tugdual, la propriété d'une maison construite par lui-même auprès de cette chapelle, ainsi que la jouissance de certaines parcelles de terre provenant de son héritage. Yves lègue, en outre, à cette chapelle tous les biens dont à sa mort il sera possesseur; mais il n'espère pas, dit-il, posséder autre chose, à cette heure suprême, que quelques livres édifiants. Ses revenus de chaque jour, il les donnait, en effet, chaque jour aux pauvres, et n'amassait rien. Cette pièce a été de nouveau publiée par M. Ropartz. L'abbé Tresvaux l'a traduite en français, pour l'insérer dans sa nouvelle édition de Lobineau.

T. VII Maii, p. 817.

Ouvr. cit., p. 175.

# GUILLAUME MACKELELFIELD,

DOMINICAIN.

Mort en déc. 1303. SA VIE.

Le nom de Guillaume Mackelelfield, écrit et corrompu de beaucoup de manières (Guillelmus Machelesfeldus, Wi-

lelmus Makelesfelde, ou de Maclefeldo, Maklesfel, Maresfeldius, de Masselech, Massetus, Massept, Mansfeld, Maun- Ech., Seript. feld, Maglisil, etc., etc., ou simplement Guillelmus Angli- ord. Præd., t. cus), a donné lieu à plusieurs écrivains de supposer que ce l. p. 493.—Fanom ne désigne pas toujours un seul et même personnage.

med, et inf.

Ceux qui ont cru le contraire et qui nous transmettent atat., t. III, p. d'amples renseignements sur la vie, les actions et les écrits de 155. ce théologien, s'accordent à le dire Anglais de naissance, dominicain, puis successivement prieur de plusieurs couvents de l'ordre de Saint-Dominique dans la Grande-Bretagne. provincial de la province d'Angleterre, et enfin cardinal, bien qu'il soit mort avant le jour de sa promotion, ou du moins avant d'en avoir recu la nouvelle. Ils lui attribuent divers traités de théologie, et, parmi quelques autres ouvrages, un écrit particulier dirigé contre Henri de Gand, qu'il attaqua comme adversaire de saint Thomas d'Aquin, ainsi que le , firent, vers le même temps, plusieurs dominicains.

Parmi ceux qui semblent adopter une opinion différente, pour ne citer que les principaux écrivains qui ont parlé de lui, Nicolas Triveth, dans sa Chronique des rois d'Angleterre. à l'an 1303, nous dit que Willelmus de Makelesfelde, de p. 336. l'ordre des frères Prêcheurs, né dans le diocèse de Coventry et docteur en théologie, fut nommé cardinal par Benoît XI. et mourut à Cantorbéry; mais il ne fait point mention de ses

Les actes du chapitre général de l'ordre de Saint-Dominique tenu à Toulouse en 1304, ordonnant des prières pour le repos de l'âme de Guillaume Maglisil ou Maglifil, nous apprennent qu'après avoir assisté, l'année précédente, au chapitre général de Besancon, en qualité de définiteur de la province d'Angleterre, il était mort sans avoir pu retourner a son couvent. Echard paraît avoir lu dans ces mêmes actes le nom de Guillaume Macleffeld.

La courte histoire des frères Prècheurs, de Jacques de Susato, continuée par Albert Castellane, regarde le théologien Guillaume de Massept comme auteur d'écrits contre Henri de Gand. Plus loin, on y lit que Benoît XI créa cardinal Guillaume d'Angleterre; mais rien n'indique s'il s'agit on non

du même personnage.

Jean Boston de Buri l'appelle Wilhelmus de Maunfeld, et ne parle que de ses écrits théologiques contre Henri de Gand et les détracteurs de Thomas d'Aquin.

Thes, aneed., t. IV, col. 1896.

Ampliss, collect., t. VI, col.

Ap. Tanner, Biblioth, but lub, præf., p.

fonds de S .-

Laurent Pignon, dans sa Chronique manuscrite de l'ordre Bibl., imp., des Prêcheurs, le place parmi les cardinaux de l'ordre sous le Vict., n. 676, nom de Mallesvilt; parmi les écrivains, sous celui de Mafflet, fol. 136 vo, 140. et il ne mentionne qu'à ce dernier nom les ouvrages attribués ordinairement à Guillaume de Mackelelfield.

De Vir. ill. 111, fol. 67; lib. iv, fol. 137.

Léandre Alberti, parlant de Guillelmus Anglicus, docteur ord. Præd., lib. en théologie, qui fut cardinal, ne cite de lui aucun ouvrage. A un autre dominicain, Guill. de Masset, il attribue plu-

309, 311.

sieurs traités de théologie. Les critiques anglais nous offrent la même incertitude.

361, 386.

Script, brit., p. Leland suppose deux personnages: Gulielmus Massetus, auteur d'écrits contre Henri de Gand, et Gulielmus Machelesfeldus, cardinal, qu'il ne cite point comme écrivain. Script, illust. Bale, de même, distingue deux Guillaume : Guilhelmus maj. Brit., p. Maklesfelde, cardinal, auteur de quelques traités théologiques, et Guilhelmus Maunfelde, qui représente pour lui le Guillaume Massetus de Leland, auteur de divers écrits, dont plusieurs attaquaient les doctrines de Henri Script, Angl., de Gand. Pits reconnaît trois Guillaume: Guilhelmus Map. 388, 389, clefeldus, cardinal et auteur de quelques traités de théo-

408.

logie; Guilhelmus Messelechus, théologien, défenseur de saint Thomas, et Guilhelmus Manusfeldus. Ces deux derniers seraient, selon lui, auteurs d'ouvrages que les biographes précédemment cités attribuent aussi à deux écrivains différents.

De Præs. Angl., p. 790. Ouvr. cit., p.

358.

Godwin cite uniquement Guillaume Maklesfield comme cardinal.

Tanner, après avoir, selon son usage, transcrit Leland, indique en note quelques ouvrages du cardinal, d'après Altamura, Bale, Pits; mais il passe sous silence les écrits contre Henri de Gand.

bibl. Epit. Gesner., p. 306.

Simler, dans une courte notice sur Guilhelmus de Maklesfel, lui attribue des problèmes, des conclusions ordinaires, des discours au clergé, mais ne parle ni d'écrits contre Henri de Gand, ni du titre de cardinal.

Chron, frat. ord. Præd., p. 158.

Antoine de Sienne désigne Guillaume Masseberch, Nicolas Gorran et Rainier de Pise, comme trois personnages distingués de l'ordre des Prêcheurs. Faut-il entendre sous le nom du premier Guillaume de Machelelfield? Plus loin, il dit que le pape nomma cardinal Guillelmus Anglicus. Ce n'est donc pas pour lui le même personnage. Enfin, dans un autre ouvrage, il parle d'un frère Guill. Messelech, An-

Biblioth, fr.

glais, docteur en théologie, qui a laissé un livre de Questions contre Henri de Gand.

Ant. Possevin mentionne Gulielmus Mansfelde, et un peu plus bas Gulielm. Masset, tous deux théologiens de t. I. p. 708. l'ordre de Saint-Dominique, auteurs d'ouvrages portant les mêmes titres, tous deux défenseurs de la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Il conjecture que les deux n'en font qu'un : Masset serait alors le surnom de l'écrivain; Mansfelde, le lieu de sa naissance. Il ne dit pas que ce dominicain ait été

revêtu de la dignité de cardinal. Fontana ne connaît que Guillelmus Maresfeldius, théolo-

Theat, Dom. p. 19, 20.

gien et cardinal. Il ne parle pas de ses écrits.

Biblioth, domin., p. 69. 460, 461, 464. 495.

Altamura n'entend pas confondre ensemble Guillaume de Messelech, théologien, auteur d'écrits contre Henri de Gand, et Guillaume Mansfeld, cardinal, auguel il attribue d'autres ouvrages de théologie.

> Vit. et gest. H, col. 353. -Purp. docta. 1. I, p. 281.

Chacon et après lui Eggs ne font du cardinal et du théologien qu'un seul personnage, auteur de plusieurs écrits, Rom. pont., t. parmi lesquels toutefois ils n'en mentionnent aucun contre Henri de Gand. Ils le nomment Guillelmus Marlesfeldius.

Ouvr. cites. - Hommes d-Instr. de l'ord.

Echard et, après lui, Fabricius et Touron, reconnaissent que toutes ces indications, incomplètes quand elles s'appliquent à un seul nom, et quelquefois surabondantes lors- de S.-Dom., t. qu'elles se divisent entre plusieurs, doivent se réunir et se 1 p. 727. fondre dans la personne d'un seul dominicain.

Cette opinion paraît la mieux fondée, et, bien que ce do minicain soit né en Angleterre, comme il vécut quelques années à Paris et mourut en France, nous crovons devoir exposer ici les faits qui résultent d'un examen complet de toutes les notices biographiques et littéraires dont, jusqu'à

ce jour, il a été le sujet.

Guillaume Mackelelfield naguit à Cantorbery, selon plusieurs auteurs, ou plutôt à Coventry, dans le comté de Warwick, suivant le témoignage des écrivains anglais Triveth, Leland, Bale, Pits et Tanner. Touron le fait naître sous le pontificat d'Innocent IV, sans dire d'après quelle autorité; mais 1, p. ->s'il est mort en 1303, accablé d'années, comme la plupart le rapportent, il devait avoir alors plus de soixante ans, et, par conséquent, être né avant l'avénement d'Innocent IV, en 12/3. Jeune encore, il entra dans le couvent que les frères Prècheurs avaient fondé au lieu même de sa naissance. C'est la qu'il recut les premières leçons de théologie scolastique.

Ouvr. cite, t.

I, p. 64.

vent de Saint-Jacques, et se faire recevoir bachelier en théologie. Rappelé par ses supérieurs en Angleterre, il devint Wood, Antiq. docteur de l'université d'Oxford, où, pendant plusieurs an-Oxon. acad., t. nées, il professa pour les étudiants de son ordre la philosophie et la théologie avec autant d'éclat que de savoir. Fermement attaché à la doctrine de saint Thomas, dont il fut un ardent défenseur avec Bernard d'Auvergne et Robert Or-Hist. litt. de phord, il écrivit contre Henri de Gand, dit-on, et contre le la Fr., t. XX, p. franciscain Guillaume de La Mare, qui avaient attaqué plusieurs propositions du docteur angélique. Bale ne voit que Ouvr. cit., p. du papisme dans ce zèle de Guillaume contre Henri de Gand, mort depuis longtemps, dit-il, et l'historien de l'ordre Arch. Giani, des Servites, qui voulait obstinément rattacher à cette con-Annal. Serv., grégation le docteur solennel, regarde les attaques de Guillaume comme autant d'impostures et de calomnies.

cent. 1, lib. 111, e. 5,

190; t. XXI, p.

299-301.

Le mérite du docteur d'Oxford, sa piété, sa régularité dans l'observance des statuts de son ordre, le recommandaient auprès de ses supérieurs : il fut mis successivement à la tête de plusieurs couvents de la province d'Angleterre, et enfin nommé prieur provincial de cette province. Echard doute de ce dernier fait; mais il est attesté par Fontana et par Altamura, sans compter Tanner, qui ne parle que d'après Alta-Thes, anecd., mura. De plus, nous voyons, dans l'année 1290, un Guilt.IV, col. 1845. laume, provincial d'Angleterre, appeler au saint-siége, avec d'autres prieurs provinciaux de l'ordre de Saint-Dominique, de la déposition du supérieur général Munio, prononcée par les légats apostoliques Latinus, évêque d'Ostie et Hist, litt, de de Velletri, et Hugues, cardinal-prêtre du titre de Sainte-

la Fr., t. XX, Sabine. p. 267; t. XXI,

p. 73.

- Ampl. coll.,

i. VI, col. 370.

Il paraît que Guillaume Mackelelfield avait obtenu l'estime particulière du roi Edouard Ier. On ne peut admettre toutefois, avec Leland et Tanner, que ce prince l'ait envoyé au synode de Besançon, en 1303, pour y défendre les intérets de sa couronne. Guillaume se rendit alors au chapitre général de Besançon, en qualité de définiteur. Les définiteurs, élus par une assemblée des frères de chaque province, étaient députés aux chapitres généraux, avec pouvoir d'y « définir », sous la présidence du supérieur général de l'ordre. ce qui devait être fait pour le maintien de la discipline monastique. On comprend dès lors que la faveur du prince ne pouvait guère influer sur le choix de ces députés. Les cha-

pitres généraux ne s'occupaient que des affaires de l'ordre, et dans celui de 1303 il ne fut, en effet, aucunement question des intérêts du roi Edouard. La déposition du provincial d'Angleterre y fut prononcée; mais ce dignitaire n'était pas et ne pouvait être Guillaume de Mackelelfield, qui, élu prieur provincial en 1290, n'exercait plus cette fonction qui cessait au bout de quatre années.

Guillaume Mackelelfield, malgré son grand âge, s'était rendu à pied, en 1303, au chapitre général de Besançon. Au retour, il mourut, épuisé de fatigues, sans avoir pu, dit-on,

regagner l'Angleterre.

Un pape de son ordre, Benoît XI (Nicolas Bocasini, de Godwin, de Præs, Angl., t. Trévise), qui l'estimait beaucoup, et qui avait en autrefois II, p. 170. avec lui des relations d'amitié, venait de le comprendre dans la première et la seule promotion de cardinaux qui ait eu lieu sous son pontificat de quelques mois. Il l'avait nommé, le mercredi des Quatre-Temps de l'Avent, 18 décembre 1303, cardinal-prêtre du titre de Sainte-Sabine; quelques historiens disent cardinal-évêque de Spolète, « Mais le Christ « l'avait pourvu, dit Léandre Alberti, d'un bien meilleur « cardinalat, celui de la vie éternelle. »

Nous ne pourrions dire si Guillaume vivait encore au moment où Benoît XI le nommait cardinal. Quelques auteurs ont supposé qu'il était mort depuis déjà quatre mois; mais il n'est guère probable que, dans cet espace de temps, le pape n'ait point été averti de la mort d'un personnage qu'il aimait et qu'il devait honorer d'une aussi haute dignité. D'autres, et parmi eux le chroniqueur anglais Triveth, son contemporain, disent simplement qu'il mourut avant d'avoir recu la nouvelle de sa promotion. On pourrait alors supposer que ce fut vers la fin du mois de décembre 1303.

Les uns veulent qu'il n'ait pas revu l'Angleterre ; d'autres prétendent qu'il y est mort, à son retour de Besancon. Sa dépouille mortelle fut immédiatement portée à Oxford, et de là transférée en grande pompe jusqu'à Londres, pour être inhumée dans l'église des dominicains de cette ville. Le chapeau de cardinal fut déposé solennellement sur son tombeau.

Le chapitre général de l'ordre, assemblé en 1304 à Toulouse, ordonna, selon l'usage, des prières pour le repos de vin, et col. 1896 son àme. Fontana dit n'avoir rien lu de cela dans les actes de ce chapitre écrits par Bernard Guidonis; et il en conclut mn., p. 19.

Rec. des hist. de Fr., t. XXI,

Thes, aneed,

que la circonstance de sa mort, au retour du chapitre général de Besançon, pourrait bien être controuvée. Mais il en est expressément fait mention dans les actes des chapitres généraux de l'ordre des dominicains publiés par dom Martène; et le savant bénédictin pense que la rédaction dont il a fait usage est précisément celle de Bernard Guidonis. Si donc il ne se trompe pas sur ce point, nous devons croire, ou qu'il a existé des copies avec variantes de la rédaction attribuée à Bernard Guidonis, ou que, dans le temps, il a été fait plusieurs rédactions différentes des actes de ces chapitres généraux. Echard adopte à peu près le texte de Martène.

Benoît XI fut très-affligé de la mort de ce savant religieux, et il lui donna pour successeur comme cardinal de Sainte-Sabine, à la sollicitation d'Edouard 1er, un autre dominicain anglais,

son confesseur, Gautier de Winterborn.

### SES ÉCRITS.

Guillaume Mackelelfield avait composé plusieurs ouvrages. On cite de lui :

1º Un livre contre Henri de Gand, c'est-à-dire contre les passages où ce docteur attaque saint Thomas : Liber contra Henricum Gandavensem, ou Liber unus quæstionum adver-

sus Henricum de Gandavo.

2º Contra corruptorium corruptorii, ou ... Correptorium correctorii, ou Contra corruptorem divi Thomæ. Ce titre, tel qu'il nous est transmis, est très-obscur. Le Correctorium est un ouvrage de G. de La Mare, que les thomistes ont appelé Corruptorium. Guillaume Mackelelfield doit-il ètre compté parmi les religieux de son ordre qui ont réfuté G. de La Mare, ou bien est-il un des quatre ou cinq auteurs auxquels on attribue le Correctorium corruptorii publié sous le nom de Gilles Colonna? C'est ce que nous ne pouvons décider.

3º Quæstiones de Angelis.

A ces trois ouvrages principaux, désignés par la chronique de Jacques de Susato, par Boston de Buri, et par ceux qui ont écrit immédiatement après eux, nous devons ajouter plusieurs écrits que mentionnent d'autres biographes:

4º Postillæ super aliquot libros Bibliæ et Évangelium, ou Postillæ in Vetus et Novum Testamentum. Sous ce titre général sont compris probablement trois ouvrages désignés séparément par Pits: Sacrorum librorum postillæ; In Vetus

Leand. Alberti, lib. cit., fol. 137.—Leland, lib. cit., p. 309.

Testamentum postillæ; In Noeum Testamentum postillæ, Altamura énumère les différents livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sur lesquels Guillaume a écrit des commentaires. Il n'y manque guère que les livres des Macchabées.

5º De decem virginibus.

Bale ajoute à cette liste les ouvrages suivants :

Lib. cité, p.

6º Problemata quædam, lib. unus. 7º Conclusiones ordinariæ, lib. unus.

8º Orationes ad clerum, lib. unus.

9º Quæstiones ordinaria, en un livre. C'est peut-être le même ouvrage que les Conclusiones ordinaria.

10° De Anima liber unus.

11° De Comparatione statuum lib. unus.

12º De Unitate formarum lib. unus, ou de Unitate formæ, selon Altamura, qui mentionne en outre:

13º Sermones in honorem sanctorum.

Eggs, enfin, y ajoute deux traités dont n'avait parlé aucun de ses prédécesseurs :

14º Philosophica Paradoxa.

15º Liber asceticus de Virtutibus.

Il est possible que ces traités ne soient pas tous du même auteur; mais nous n'avons pas le moyen d'en juger par une comparaison avec ceux qui sont généralement reconnus pour appartenir à Guillaume Mackelelfield. Tous sont perdus depuis plusieurs siècles, et il est difficile de comprendre comment Touron a pu dire que l'on trouve la réfutation de Guillaume de La Mare parmi les écrits que le public doit à Guillaume Mackelelfield. Il n'est pas plus facile de deviner comment il a prétendu que « les notes de Guillaume sur la « Bible sont une preuve des connaissances qu'il avait des « saintes Ecritures », et que « ses discours prononcés devant « le clergé d'Angleterre ne font pas moins connaître ses sen-« timents de piété et l'ardeur de son zèle pour la discipline « de l'Eglise. » Il n'indique ni les manuscrits qu'il aurait eus entre les mains, ni les autres sources qui auraient pu lui fournir des renseignements. De bien meilleurs critiques, Echard. Fabricius et Tanner, ne citent, comme existant encore de leur temps, aucun des écrits de Guillaume de Mackelelfield. D'après des témoignages antérieurs à Touron, on peut dire que frère Guillaume fut un habile controversiste, un écrivain fécond, aussi zélé partisan de saint Thomas d'Aquin qu'ad-

Ouvr. cit., t

versaire prononcé de Henri de Gand. Mais encore peut-on croire qu'il a dû presque toute son importance à la célébrité du théologien qu'il attaquait, et au grand nom de celui dont il prenait la défense.

F. L.

## LE CONFESSEUR

DE LA REINE MARGUERITE.

AUTEUR DE LA VIE ET DES MIRACLES DE SAINT LOUIS.

Vers 1303.

### I. LA VIE DE SAINT LOUIS.

Il n'est pas inutile de remarquer que les plus anciens textes connus du livre du sire de Joinville et de la vie de saint Louis par le Confesseur de la reine Marguerite, datent de la fin du règne de Charles V et semblent révéler sinon le même calligraphe, au moins la même méthode d'écriture, et, pour ainsi parler, la même école de copistes. Charles V avait pour saint Louis une vénération particulière : tout ce qui se rapportait à ce prince avait droit à son intérêt, et, sans le soin qu'il prit de faire transcrire les manuscrits originaux de Joinville, de Geoffroi de Beaulieu et du Confesseur de la reine Marguerite, peut-être le temps n'aurait-il épargné aucun de ces ouvrages, même le plus précieux de tous, celui de Joinville.

La perte du livre du Confesseur de la reine Marguerite eût assurément été bien moins regrettable. C'estune relation moins historique que légendaire, composée non pour éclairer les événements d'un grand règne, mais pour confirmer le jugement pontifical qui, quelques années auparavant, avait élevé Louis IX au rang des saints. Cependant l'histoire trouve encore à faire son profit de ces pieux récits d'un religieux qui avait particulièrement connu, non pas Louis IX, mais au moins sa veuve, la reine Marguerite, et leur fille, la princesse Blanche. Cet écrivain joignait à une crédulité sans bornes

une grande simplicité de cœur. Il n'a pas discuté les témoignages de la foi ardente du roi, de ses vertus chrétiennes et de ses actes miraculeux; mais il n'a rien ajouté à ce qu'il avait pu recueillir de ceux qui avaient rapporté ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu ou cru voir. C'est déjà, dans l'auteur d'une vie de saint, une qualité recommandable et qui n'est pas des plus communes. La foi qui peut, ainsi qu'on lit dans l'Evangile, soulever les montagnes, produit souvent sur l'imagination des effets qui modifient les objets et transforment les souvenirs, mème à l'insu de ceux qui essaient de les rassembler. Si les témoins entendus dans le procès de canonisation n'ont pas tous échappé à cette influence, au moins le Confesseur de la reine Marguerite ne semble-t-il pas avoir pris sur lui d'ajouter la moindre chose à ce que la plus solennelle enquète avait déclaré suffisamment constaté

et complétement irrécusable.

La conformité de plusieurs récits du Confesseur avec ceux du sire de Joinville semble d'abord donner à penser que le premier a écrit après le second. Plus d'une fois, en effet, on retrouve dans les deux relations l'expression des mêmes sentiments et des mêmes souvenirs; mais il ne faut pas oublier que, durant le long et minutieux procès de la canonisation, Joinville, ce « chevalier d'avisé age et moult riche », eut de nombreuses occasions de voir le Confesseur de la reine Marguerite et de s'entretenir avec lui du prince, objet de leur commune vénération. Joinville, quand on l'invita à comparaître comme témoin dans cette grande enquête, dut se recueillir une première fois pour raconter aux inquisiteurs tout ce qu'il avait retenu des actions, des paroles et des habitudes du roi. Sa déposition dut tenir une grande place dans le texte du proces-verbal. De là plusieurs pages du Confesseur qu'on croirait dictées par le sénéchal, pages assurément les meilleures de son livre. Mais cependant, s'il avait pu lire celui du sénéchal, présenté en 1309 au prince Louis, fils de Philippe le Bel, il n'eût pas manqué de nous en avertir et de fortifier ainsi l'autorité du sien. Il y eût renvoyé ses lecteurs, comme il les renvoie aux pièces du procès de canonisation déposées chez les frères Mineurs de Paris. Si donc il ne l'a pas allégué, c'est qu'il n'était pas encore écrit.

Un second point offrira quelque difficulté. Avons-nous la relation originale du Confesseur de la reine Marguerite, cette relation a-t-elle été réellement écrite en français? Il faut d'a-

bord reconnaître qu'en sa qualité de clerc et d'homme d'église, le Confesseur a dû préférer le latin à la langue vulgaire, comme, avant lui, Geoffroi de Beaulien, Guillaume de Chartres, Guillaume de Nangis et généralement tous les clercs, moines ou prêtres, qui se mêlaient alors d'écrire. Au moins, en préférant la langue vulgaire, nous eût-il avertis des motifs qui le décidaient, heureusement pour nous, à s'écarter de l'usage ordinaire des gens de religion. Et ce qui confirme ces premiers motifs de doute, c'est le style embarrassé, nous dirions volontiers scolastique de la rédaction française, le grand nombre de phrases qui, dans la latinité du moyen âge, pouvaient présenter un sens clair, que la forme française leur aura fait perdre. Ajoutons que les noms de lieux et de personnes, familiers à tous les contemporains du Confesseur affectent ici une méchante forme sous laquelle on devait avoir peine à les reconnaître : ils ne sont pas latins, ils ne sont pas francais. Ainsi Joppem est mis pour Jaffa; Sydoyn, l'ancienne Sidon, pour Says ou Saiete; le célèbre Eudes de Châteauroux, évêque de Tusculum, devient à plusieurs reprises monseigneur Tusculan. Au chapitre iv, un des confesseurs de la reine Marguerite est nommé Saint Patur; il est vrai que ce nom, biffé dans l'un des deux manuscrits conservés, est supprimé dans l'autre; mais l'usage était alors si bien établi de désigner les gens par leur nom de baptême et non par celui de leur famille, qu'on peut conjecturer ici une méprise de traduction, bientôt après reconnue, et qui aurait fait un nom propre de quelque mot latin. Remarquons aussi que les deux textes conservés sont de la même date, c'est-à-dire de la fin du XIVe siècle; que le premier, écrit avec plus de rapidité, a subi d'assez nombreuses ratures, toutes portant sur des phrases obscures et embarrassées. Le second manuscrit, écrit avec plus d'élégance et d'attention, enrichi de miniatures intéressantes et nombreuses, donne le texte exact du premier, sauf les expressions et les phrases qu'on y avait raturées. Ainsi l'un reproduit le premier travail du traducteur, l'autre le même travail revisé; car il n'y a pas d'apparence qu'on ait fait dans le texte original du Confesseur des suppressions de ce genre, au lieu de se contenter d'en abréger la seconde transcription. Tels sont les motifs qui nous portent à croire que le Confesseur écrivit en latin, au moins la première partie de son ouvrage, et que nous ne possédons que la traduction de cette première partie, traduction faite à

près d'un siècle de distance, sous l'impulsion du roi Charles V. Le français ne représente déjà plus celui de la génération à laquelle appartenait l'auteur. Les règles grammaticales du XIIIc siècle, si faciles à reconnaître, sont ici tantôt observées, tantôt complétement violées : et sauf les nombreux latinismes qui accusent l'embarras du traducteur, on se voit obligé de reconnaître ici le contemporain non de Laurent, auteur de la Somme le Roi, non de Primat, traducteur des Chroniques de Saint-Denis, mais bien de Raoul de Presles, de Jean Oresme et de Philippe de Mézières.

Citons un seul exemple des remaniements dont nous venons de parler, et qui nous semblent confirmer l'existence d'un original latin. C'est le début du second chapitre:

« Le temps de croissance covenable à travaus endurer, à « engins embesoigner, à cors par œvre exerciter, premier « jour très bons à chetifz mortels ne fouy pas le benoiet saint « Loys en vain; aincois le trespassa tres sainetement com cil « qui savoit bien que les meilleurs choses s'envolent et les « pires choses remaignent. Tout aussi comme en la cruche « pleine, que le premier qui est tres pur en court hors et ce « qui est trouble s'assiet : tout aussi en aage d'omme ce qui « est très bon est el comencement et le temps de la jeunesse « messire saint Loys ne trespassa pas vainement, etc. »

Tout ce début, déjà sans doute embarrassé dans le texte latin, mais rendu plus obseur et plus diffus dans la traduction, est biffé dans le premier manuscrit et omis dans le se-

cond, où le chapitre commence ainsi:

« Le temps de la juenesse messire s. Loys ne trespassa pas « vainement, ains le passa très sainetement, quar comme il « fu de l'aage de quatorze ans ou environ, etc. » Ainsi, pour nous résumer, après avoir attentivement étudié ce livre du Confesseur de la reine Marguerite, nous sommes restés convaineus: 1º qu'il fut écrit avant celui de Joinville; 2º qu'on n'en a pas encore retrouvé l'original latin, et que la traduction française qui nous le fait connaître date seulement de la deuxième partie du XIV° siècle.

Le nom de l'auteur est demeuré incertain : ce n'est pas assurément Saint-Patur; mais on sait qu'un autre confesseur de la reine Marguerite était cordelier et se nommait Guillaume : rien n'empèche de conjecturer qu'il ait éte l'auteur de la Vie et des miracles de saint Louis. Mais dans tout ce que lui-mème nous apprend, nous ne voyons la mention ni de son nom, ni de son pays, ni de sa famille. Il se contente de nous dire qu'il avait été confesseur de la reine Marguerite pendant dix-huit ans, et qu'au moment où il écrivait, il remplissait le même office auprès de Blanche, fille de saint Louis, et veuve depuis 1274 de Ferdinand, infant de Castille. La reine Marguerite ne mourut qu'en 1295; il est à présumer que la mort mit seule un terme aux pieux devoirs de notre auteur auprès d'elle. Il n'aurait donc été attaché à sa personne que sept ou huit années après la mort de Louis IX. Ainsi, tout doit nous porter à croire qu'il n'avait pas connu personnellement le roi dont il entreprenait de raconter l'histoire. Mais d'ailleurs personne ne pouvait être en meilleure position de s'éclairer sur tout ce qui se rapportait à lui. Blanche vécut jusqu'en l'année 1320 : le Confesseur écrivit donc son livre auparavant, puisque c'est pour elle qu'il le composa. Il cite au 18º chapitre monseigneur Odoart, alors roi d'Angleterre. Edouard, fils du roi Henri III, mourut le 7 juillet 1307; le livre est donc antérieur à cette date. Mais nous n'oserions dire précisément en quelle année le Confesseur avait accepté cette tâche et l'avait accomplie. C'était apparemment assez peu de temps après la canonisation définitive, l'intention qui lui avait mis la plume à la main étant de donner à la ferveur publique un aliment dont elle pouvait avoir encore besoin. En effet le procès-verbal d'enquête pour la canonisation était un immense dossier dont il n'existait qu'une ou deux copies; il n'était pas même à la portée, à la disposition des clercs et des ecclésiastiques; on pouvait donc juger utile d'en résumer les résultats et de mieux justifier la vérité, la sincérité des miracles attribués à l'intercession du nouveau saint. Il faut aussi remarquer qu'en parlant de Martin IV, il a soin de l'appeler « très saint « père de beneurée mémoire », tandis que Boniface VIII est « monseigneur Boniface »; et l'on a droit d'en conclure qu'il occupait encore la chaire de saint Pierre au moment où on le distinguait ainsi de son prédécesseur.

C'est après un assez long préambule sur les mérites de saint Louis que l'auteur nous avertit qu'il n'eût pas essayé de parler de ce grand prince s'il n'en avait été sollicité par madame Blanche, et s'il n'avait eu à sa disposition l'enquête faite par ordre de la cour de Rome sur la vie et les miracles du roi. Une partie de cette enquête lui avait été remise de deux mains différentes : d'abord par « frère Jean de Sa« mois, évèque jadis de Lisieux », de 1299 à 1303, et l'antre partie par Jean d'Antioche, pénitencier de la cour de Rome, tous deux chargés de présenter au souverain pontife les résultats de l'enquête. Afin de prévenir tout soupcon d'infidélité dans ce qu'il en cite, le Confesseur à soin de nous apprendre qu'il à déposé la copie de cette enquête dans le convent des frères Mineurs de Paris, où chacun pourra la voir et vérifier l'exactitude de son récit. Cette circonstance justifie les présomptions qui font de l'auteur un moine franciscain de Paris.

Pour mieux mettre encore sa sincérité et sa candeur à l'abri de tout soupcon, il donne la liste complète de tous les témoins entendus par les inquisiteurs du procès de canonisation, en commencant par le roi Philippe III, fils de saint Louis, et Charles, roi de Naples, son frère. Puis viennent « se-« lon l'ordenance de leur digneté » les évêques d'Evreux et de Senlis; les abbés de Saint-Denis, de Royaumont et de Châlis: celui-ci nommé « frere Laurent » qui pouvait bien avoir été le confesseur de Philippe III, auteur de la célèbre « Somme le Roi; » le comte d'Alencon, fils de saint Louis, messire Jean d'Acre, Simon de Nesle, Pierre de Chambly. Jean de Soisy, Pierre de Laon, puis « monseigneur Jehan, « seigneur de Jeenville, chevalier, de la dyocese de Chaalons, « homme d'avise age et moult riche, seneschal de Cham-« pagne, de cinquante ans ou environ, » Mais Joinville, parti pour la croisade à l'âge de vingt-huit ans environ, devait en avoir au moins soixante en 1282; et comme on ne peut le soupconner d'avoir dissimulé dix années de son âge, dans une circonstance solennelle où le serment précédait la déposition de chaque témoin, on doit supposer ici une faute des premiers copistes.

Parmi les autres témoins, on peut encore remarquer les noms de « mestre Pierre de Condé, du diocèse de Chartres, « garde de l'eglise de Peronne, homme moult riche, de qua- « rante huit aus ou environ ; » celui de « Roger de Soissy, « queu monseigneur saint Loys, » qui n'est qualific ni de monseigneur, ni de maître, et cependant « homme de « meeur aage et moult riche, de soixante aus et plus. » Etait-ce dans les cuisines du saint roi que Roger était ainsi devenu « moult riche? » Rien n'empêche de le conjecturer. Louis IX, très-sobre pour lui-mème, tenait ordinairement grande et bonne table, dont profitaient non-sculement

ceux qu'il y admettait, mais les religieux, les pauvres, et tous

ceux qui se présentaient alors devant lui.

On trouve encore les noms de « Jean de Bethisy, de la « dyocese de Soissons, cyrurgien nostre seigneur le roi de « France », mentionné le dernier, c'est-à-dire bien au-dessous de l'ancien queu. Cet ordre suffirait pour prouver que les fonctions du chirurgien se confondaient alors avec celles de barbier.

Après avoir rappelé les soins dont Blanche de Castille avait constamment entouré ses enfants, le Confesseur nous donne quelques nouveaux détails sur les premières années du jeune Louis. Il aimait la chasse « en bois et en rivieres » : ces grands exercices du corps lui plaisaient apparemment mieux que les leçons des maîtres, car « ensi com cil meisme « beneuré roi disoit, li maistre qui li enseignoit les letres le « batoit aucune fois. » Il avait pris l'habitude de ne tutoyer personne : « à chascun il parloit toujors en pluriel. » Il aimait la musique et se plaisait à chanter; mais il substituait des paroles pieuses à celles qui exprimaient ou flattaient des sentiments mondains. Il avait ainsi persuadé à l'un de ses écuyers, doué d'une agréable voix, d'apprendre des hymnes et cantilènes en l'honneur de la Vierge, « et aucunes fois les « chantoit avec cet escuier. »

Nous retrouvons ici le récit que nous a laissé Joinville du sang-froid et de la résignation du Roi, au moment de la grande tempête qui fut sur le point d'engloutir près d'Hyères la nef royale de Montjoie; mais il ajoute aux souvenirs de cette tempête une circonstance des plus touchantes : « Quant li « benois roi et la royne et ses enfans estoient en cel peril, les « norrices des enfans vindrent à li et li distrent : Madame, « que ferons-nous de vos enfans, les esveillerons-nous et le- « verons? et la dame desesperant de la vie corporelle des « enfans et de la sienne, respondi : Vous ne les esveillerez « pas, ne les leverez; mais les lerez aller à Dieu dormant. » Mot simple et charmant, qui porte l'empreinte du sentiment maternel le plus naïf et le plus vrai.

Les détails donnés sur les pratiques dévotes du roi sont probablement exagérés avec une complaisance involontaire, mais ne sont pas tous également dénués d'intérêt pour l'étude des mœurs. Ainsi nous voyons que par un zèle tout particulier pour la bonne tenue de l'office divin, le roi voulait qu'en temps ordinaire il y eût sur l'autel au moment des of-

fices « deux cierges sur l'autel, renouvelés chascun jour de « lundy et de mercredy; » les samedis et dimanches, on allumait quatre cierges, remplacés, à chaque fête considérable de la semaine, par six et par huit. Les douze étaient réservés aux plus grands jours, aux anniversaires de son père, de sa sœur, et des rois ses ancêtres. Le Confesseur a soin d'ajouter, peut-être comme un exemple bon à suivre : « Toutes les fois que « les cierges estoient renouvelez, les chapelains et les clers de « la chapelle avoient tout ce qui estoit de remanant des viés « cierges et les metoient à leur profit. »

Pour les grandes fêtes, le roi faisait officier avec tant de solennité « que il ennuoit à tous pour la longueur des offices »: aveu remarquable, assurément, de la part d'un ecclésiastique. Il nous dit aussi que les officiers éprouvaient les mêmes ennuis toutes les fois que leur service les appelait à demeurer près du roi. Souvent ils s'endormaient en l'attendant. L'usage était alors de dresser le lit royal dans la même vaste chambre où dormaient ses officiers. Si bien que quand Louis était resté longuement absorbé dans ses prières, à l'extrémité de sa garde-robe, ou, comme on dirait aujourd'hui, de son antichambre, il avait soin, quand il revenait, de demander le service du seul chambellan qui ne fût pas endormi, « à basse « voix toutefois , pour les chevaliers qui gisoient en sa « chambre. »

Le roi, comme on sait, était grand auditeur de sermons: il tenait surtout à donner l'exemple à ceux dont la ferveur avait besoin d'être excitée plus que la sienne. Il écoutait ordinairement le prédicateur, assis sur le feurre ou la paille que l'on étendait sur la terre ou sur les dalles des églises monastiques. Dans ses visites aux abbayes, il se faisait accompagner par des sergents d'armes, qui touchaient une solde particulière pour leur repas; mais il exigeait qu'ils mangeassent dans la grande salle des visiteurs, pour les contraindre à profiter du sermon. Cela ne plaisait pas trop aux sergents : alors, tout en leur laissant leur supplément de solde, il se chargeait des frais de leurs dîners. Ainsi trouvaient-ils un double profit à répondre aux vœux du roi.

Le Confesseur s'étend encore avec complaisance sur les preuves multipliées d'affection que le roi donnait aux maisons religieuses et aux écoliers de l'Université: « Quant », dit-il, « li benois rois ne mengeoit pas en refectouer à Roiau- « mont), si venoit souvent à la fenestre de la cuisine, et pre-

« noit ilecques les escuelles pleines de viande, et les portoit « devant les moines... Et pour ce que les escueles estoient « trop chaudes, il enveloppoit aucunes fois ses mains de sa « chape; li abés li disoit parfois qu'il honissoit sa chape, et « li beneois rois respondoit : Ne me chaut, j'ai autre. Et il « meismes aloit par les tables et versoit le vin ès henas des « moines aucunes fois, et aucunes fois il essaioit de ce vin à « ces henas, et looit le vin quant il estoit bon, et se il estoit « aigres ou que il sentist le fust, il comandoit que l'on apor- « tast bon vin.

« De rechief li bons rois fist acheter mesons qui sont en « deux rues assises à Paris, devant le palais des Termes, es- « quels il fit faire maisons bonnes et grans, pource que es- « coliers estudians à Paris demorassent ilecques à tozjors; « esquels demeurent escholiers, qui à ce sont receus par cils « qui ont l'autorité de les recevoir; et de ces mesons sont « aucunes loées à autres escoliers, desquels le pris est converti « en proffit des povres escoliers devant diz. » Ces maisons étaient situées dans les rues des Maçons et des Deux-Portes, récemment détruites.

Nous retrouvons ici la preuve d'un usage des temps anciens que l'on ne paraît pas avoir conservé au-delà du XIVe siècle : c'était de revêtir une espèce particulière de surcot ou cotte de dessus, sans manches, pour prendre ses repas. « Li « benois rois, tant qu'il vesqui, vestoit, chascun an, les suers « de la Meson-Dieu de Vernon, et fist fere une cote por les « povres que il vestoient quand il menjoient. » Plus loin, le roi étant allé au bois de Vincennes, un de ses chambellans « ne mist pas ès coffres le surcot enquel il avoit accoustumé « de manger. Et quand li benoict rois volt souper, lors de-« manda cel surcot;... porquoi il convint que il soupast en « la chappe à manches; et endementiers que il soupoit, il dist « aux chevaliers en riant qui menjoient avec lui : Que vos est « avis? sui-je bien en ma chape à table. » Alors l'usage d'une forte ablution à l'entrée et au sortir de table permettait aux convives de toucher les mets et d'humecter leurs doigts du jus des viandes; mais au moins fallait-il que le vêtement de la journée fût mis à l'abri des inconvénients que prévient depuis trois siècles une plus grande variété dans la vaisselle et le linge de table. Les serviettes n'étaient pourtant pas tout à fait inusitées au XIIIe siècle; car à la fin d'un récit fort touchant de la visite du roi aux lépreux dans les hospices qui leur étaient assignés, on voit qu'il « tranchoit leur « pain et leurs autres viandes, et portoit le morsel trenchié à « leurs bouches, et terdoit leurs bouches d'une touaille que il

« portoit.»

Le détail des aumônes et des pieuses libéralités du roi envers les pauvres et les gens de religion est pour ainsi dire infini : c'est au point qu'on a de la peine à comprendre comment les revenus du domaine royal pouvaient suffire à tant de dons gratuits, sans que le prince eût jamais recours à la moindre taxe, à la moindre maltôte, à rien, en un mot, de ce que nous appelons aujourd'hui contributions directes ou indirectes. « Ramenez-nous au temps de saint Louis; contentez-vous des mêmes redevances; rétablissez les monnaies de même aloi », tels étaient les vœux constamment exprimés aux successeurs de saint Louis et qu'ils ne purent jamais satisfaire. Mais retournons aux générosités de Louis IX. « Il « avint pluseurs fois que aucunes gentiles femes venoient à « lui et lui disoient que eles avoient dependu leurs biens, « pour quoi eles estoient povres, et menoient avec elles leurs « fils et leurs filles; et quant li sains rois avoit connoissance « d'elles, il leur faisoit donner à l'une vint livres, à l'autre dix, « et plus et moins; et aucunes fois il demandoit se aucune « de ces filles savoit letre, et disoit que il la feroit recevoir en « l'abaie de Pontoise ou ailleurs... Et sovent faisoit donner « as povres chevaliers, as povres dames, as povres damoiseles « et as povres sergens, à aucun dis livres, à aucun vint, « trente, quarante, cinquante, sexante pour leurs filles ma-« rier, selon l'estat et condition des personnes... Et donnoit « robes as chevaliers et as nobles homes de vert ou d'antre « drap de ceste maniere, et as mendres, de drap d'Arras ou « d'autre de plus bas pris. » Ainsi le bon prince n'était pas tellement preoccupé du bien-être des gens de religion et de la misère des pauvres, qu'il n'étendit sa sollicitude sur tous ceux qui pouvaient avoir besoin de ses bienfaits. « Quant il « ooit que il avoit grant chierté de vivres en aucune partie « de son roiaume, il enveoit en ces parties par ses sergens « deux mille, aucune fois mille, cinq mille livres de tornois, et « plus et moins, et est chose seue qu'il fist ensi pluseurs « fois. »

Dans le plus intéressant chapitre, le 18°, qui traite de la façon dont Louis IX rendoit la justice, il semble qu'il y ait méprise de la part de celui que nous regardons comme le traducteur du texte latin. Après avoir raconté le jugement sévère rendu contre Enguerrand de Coucy, à l'occasion des trois écoliers surpris chassant dans ses forêts et que ses juges avaient fait pendre, notre texte fait dire à Jean de Thorote, un des barons que le jugement du Roi avait le plus indigné, « que li rois feroit bien se il les pendoit tous. » Le mot fut aussitôt rapporté au roi; mais tout porte à croire que Jean de Thorote avait dit : « Le roi, si on avoit la foi-« blesse de le laisser faire, iroit bien jusqu'à les faire pendre « tous. » Louis manda celui qu'on accusait d'avoir tenu ce propos : « Jehan, lui dit-il, dites vos que je face pendre mes « barons? Certainement que je ne les ferai pas pendre, mes « je les chastierai se il meffont. » Dans la forme qu'on donne ici au mot de Thorote, il semblait approuver la sévérité du roi; c'était évidemment le contraire.

D'autres exemples prouvent que, dès ce temps-là, les petites gens n'étaient pas sans recours contre les prétentions mal fondées des grands seigneurs. Le possesseur d'un faible domaine, ayant refusé les offres d'échange que lui avait faites Charles, comte d'Anjou, s'était vu contraint d'accepter ces offres : il avait porté plainte devant le roi. « Li rois comanda « que sa possession li fut rendue, et que li contes ne li feist « d'ore en avant nul ennuye de sa possession, puis que il ne

« la vouloit vendre ne eschangier. »

Les grands vassaux du royaume ne reconnaissaient pas encore le droit que le roi s'arrogeait de recevoir et de juger l'appel des causes qui ressortaient de leur justice. Philippe-Auguste avait le premier fait l'essai de l'exercice de cette autorité suprême, et saint Louis eut besoin de toute la force de sa volonté pour continuer l'impulsion donnée par son aïeul au pouvoir royal. Les jugements tels que ceux du sire de Coucy et du comte d'Anjou étaient donc subis plutôt qu'acceptés par les grands vassaux. Un des hommes du comte d'Anjou ayant appelé d'une autre sentence de la cour du comte, celui-ci fit saisir l'appelant et refusa d'accepter les offres de caution que lui faisaient les parents du chevalier. L'appelant envoya vers le roi son écuyer, pour lui rendre compte de la violence qui lui était faite; le roi manda son frère : « Sachez, lui dit-il, qu'en France il ne doit y avoir qu'un roi; vous êtes mon frère, mais je ne connais pas de parenté contre justice. Relâchez le chevalier, laissez-lui poursuivre librement son appel. » Charles obéitet vint lui-même à

Paris, accompagné des conseillers et des avocats les plus en renom de science et d'éloquence : le chevalier exposa au roi qu'il aurait peine à défendre son droit contre d'aussi habiles légistes; alors le roi chargea ses plus sages conseillers de soutenir le parti du chevalier. Et, la cause entendue, la cour du roi, statuant en dernier ressort, cassa le jugement de la cour du comte d'Anjou. Une autre fois encore, un bourgeois qui refusait de reconnaître une dette de fournitures, un mémoire de denrées qui lui avaient été demandées. Le roi, après avoir reconnu la justice de la réclamation, obligea son frère à payer le mémoire. « Et pour ce que monseigneur d'Anjou « estrivoit de payer les, li rois dist que se il ne le paioit il ne

« jorroit des biens que il tenoit de lui, »

Une autre extension plus importante des droits de la couronne et qui datait également du grand règne de Philippe-Auguste, se rapportait au cas d'homicide; les parents et ayant cause cessèrent d'avoir la faculté d'apaiser seuls la clameur, en proposant et recevant à l'amiable une satisfaction qui mettait un terme à l'exercice de la faide ou droit de vengeance : le roi voulut dans les cas de ce genre intervenir entre les parties, soit qu'elles consentissent ou refusassent l'accord. C'est le commencement de cette grande magistrature, aujourd'hui représentée par le ministère public. Ainsi, dans Paris, un cordonnier avait mortellement frappe un marchand qui voulait pénétrer chez lui de force; l'auteur du meurtre et les parents convinrent d'une satisfaction : « Il fit « pés as amis du mort; et il fut convenu entre eux que il se-« roit par diz ans outre mer. » Mais, ajoute notre auteur, « pour ce qui li bailli des contrées ne des lieus pour homicide « fet, quant l'en tret de pés faire, n'ont pas acoustume d'eus « assentir sans le seu du roi, ja soit que la pes puist estre « tretiée devant eus, il fu parlé du traitié de la pes au roi. « Quant il entendi le fet, il se consenti à ladite pes; mes par « jalousie de greigneur joustice, il ajousta trois ans par desus « les autres dis, le tems de l'aler et du revenir conté. »

Nous ne pouvons trop rappeler ces cas de bonne et forte justice, si nous voulons réduire à de justes termes l'opinion qu'on s'est toujours faite de l'omnipotence relative des grands

tenanciers.

Le comte de Joigny avait fait saisir dans ses domaines un bourgeois du roi qui, disait-il, avait commis un grief contre son autorité; le bourgeois niait le cas, et les officiers du roi demandaient que la question de fait fût d'abord soumise à la cour du roi, sauf à renvoyer, si le délit était prouvé, le délinquant au jugement du comte. Le comte, avant refusé de rendre le bourgeois, fut mandé à Paris en parlement, où on l'interrogea: puis le roi le fit prendre et conduire par sergents dans les prisons du Châtelet, où il demeura assez longtemps en expiation de son refus de reconnaître le droit qu'avait le

parlement de juger la question de fait.

On comprend d'après les citations précédentes que cette vie de saint, faite par un moine, confesseur de profession, mérite encore d'être lue et étudiée par ceux qui veulent bien connaître un des plus grands personnages, une des époques les plus intéressantes de l'histoire moderne. Le style de l'ouvrage, que nous en possédions l'original ou seulement la traduction, est fort inégal: dans certains chapitres, il représente la meilleure allure de la prose française du XIVe siècle; dans la plupart des autres, il est diffus, embarrassé. Souvent, d'un chapitre à l'autre, l'auteur se répète littéralement, pour ainsi dire, sans paraître s'apercevoir de la répétition. Selon toutes les apparences, il s'est contenté de reproduire la substance des témoignages rassemblés dans le procès de canonisation : les mêmes faits, les mêmes appréciations se retrouvant dans les dépositions successives, l'ont conduit à ces répétitions. Toutefois, il faut que notre pieux auteur ait été pressé par le temps pour n'avoir pas sacrifié un grand nombre de ces récits qui multiplient les faits du même ordre, ou même les reproduisent à distance, de façon à laisser croire qu'ils se seraient plusieurs fois renouvelés.

### II. LES MIRACLES DE SAINT LOUIS.

La relation des miracles attribués à l'intercession de saint Louis est plus longue que celle des œuvres de bonté, de dévotion et de charité qui avaient autorisé la cour de France à demander la canonisation de ce prince, et la cour de Rome à satisfaire à ce vœu généralement exprimé. Le Confesseur de la reine Marguerite, dans la deuxième partie de son livre, paraît s'être contente de transcrire les dépositions recueillies

par les inquisiteurs, chargés de rassembler les pieux témoignages favorables à cette canonisation : du moins ne s'est-il attaché qu'aux faits produits dans ce grand procès. Le style des miracles n'est plus celui de la « Vie » dont nous venons de rendre compte : il est simple, clair, et dépourvu de toute prétention de rhéteur, tel enfin que doit être un procèsverbal. Si le Confesseur eût été le rédacteur de ces miracles, il eût apparemment grossi sa relation de quelques faits postérieurs à l'année 1283, qui avait vu terminer l'enquète. Mais après le soixante-cinquième et dernier miracle, s'il reprend un moment la parole, c'est pour nous avertir qu'« enl'an de l'in-« carnation mil deux cent quatrevins et dix-huit, lendemain « de la feste saint Barthelemy, très excellent prince Philipes « rois de France, niez (c'est-à-dire petit-fils) du benoiet sainct « Loys, present mout de barons et de nobles de son roiaume « et d'autres manieres de gens, fist eslever et mettre en une « chasse honorablement sus le grant autel de l'eglise Saint-« Denis, le sainct cors du benoict sainct Loys qui estoit en-« seveli en ladite eglise. » Comme la ferveur publique, au lieu de diminuer, s'était encore accrue en cette occasion, il est infiniment probable que plusieurs incidents inattendus furent alors considérés comme autant de nouveaux miracles, dont le Confesseur aurait assurément parlé, s'il n'avait pas entendu s'arrêter aux procès-verbaux de l'enquête, faite quinze ans auparavant.

Les miracles présentent une suite de guérisons généralement obtenues dans l'église de Saint-Denis, à la suite de visites faites et de vœux exprimés devant le tombeau de saint Louis. Quelques malades cependant, autrefois particulièrement connus de saint Louis, n'avaient pas mème eu besoin de faire le pieux voyage pour voir leurs vœux exaucés. Ainsi le bon Garmont, curé de la paroisse de Bailly, vers Chartres, pour être délivré d'une affreuse boursouflure, s'était contenté de dire, après avoir célébré sa messe : « Mon seigneur « saint Loys, se vous estes en l'estat de coi l'en croit que vos « poés prier Dieu, et se ce c'on dit de vous est voir, com je « vous aie mout amé en vostre vie, et que ce n'est pas honeste « chose ne belle que li sergens le roi des rois soit soupris de « si grant ladure come j'ai en mon visage, prie-li que il m'en « delivre. »

D'autres s'étaient bien trouvés d'avoir touché quelque partie des vêtements du saint roi, comme frère Laurent, prieur et ensuite abbé de Chaalis, qui vit disparaître un rhumatisme aigu dès qu'on eut étendu sur la couverture de son lit « un mantel de camelin brun qui fu à monseigneur saint

« Lovs. »

Quelques autres encore avaient été visités en songe par le roi et avaient attribué le retour de leur santé à cette visite : comme maître Dude ou Dudon, chanoine de Paris, qui avait suivi Louis IX à Tunis en qualité de médecin. Saint Louis le vint trouver durant son sommeil pour lui faire une opération que les gens de l'art n'avaient pas osé entreprendre. « Tu « as, » lui dit le saint roi, « en ton cervel, une humeur cor-« rompue et oscure, c'est la cause de ta maladie; mès je l'os-« terai. Lors, il prist ledit mestre Dude à une main, et mist « le chief dudit mestre el pli de son bras senestre, et li en-« tailla le front au pouce de sa dextre main dès les chevels « jusque delez le nez. Et mist dedens ses deus dois, c'est à « savoir le pouce et cil qui est après, et trest lors de son chief « cele humeur à la quantité d'une nois oscure et de coleur « de plom et fumant; et cele humeur jetée, li dis mestre Dudes « li dist : Sire! Dieu le vos rende!... Et toutes ces choses vist « mestre Dudes en son dormir, et li sembla mieus que ce fust « vraie vision. Et quant il fu esveillié il se trova curé de la très « grief doleur de son chief. »

Mais, nous le répétons, la plupart des miracles furent reconnus à la suite d'un ou de plusieurs pèlerinages à Saint-Denis, surtout à l'époque de la foire du lendit. L'influence particulière des religieux de la célèbre abbaye n'est pas même difficile à reconnaître, dans un certain nombre de détails. Par exemple, bien que la foi des contemporains se montrât plus robuste à l'égard de la couronne d'épines et des autres reliques de la Passion rapportées par saint Louis et conservées dans la Sainte-Chapelle de Paris, un malade, avant d'implorer saint Louis, est porté devant l'autre sainte couronne conservée à Saint-Denis, ce qui ne devait pas sembler fort agréable au prince qui en avait contesté l'authenticité. D'ailleurs, l'affluence innombrable des malheureux et des infirmes qui, durant la dernière partie du XIIIe siècle, venaient dans l'église de Saint-Denis se recommander à la faveur du grand roi sanctifié par l'opinion publique longtemps avant la consécration de la cour de Rome, rend très-probable, aux yeux même des plus incrédules, la guérison subite, inattendue, de quelques-uns de ces ardents solliciteurs.

Et sans avoir besoin de décider si les effets furent aussi miraculeux qu'on s'accordait à le croire, on doit au moins avouer que l'enquête des faits allégués fut suivie avec un soin, une attention, une bonne foi qu'on ne retrouve pas au même degré dans toutes les procédures du même genre. Tous ceux qui avaient eu l'avantage de connaître particulièrement Louis IX et d'apprécier son caractère, ses sentiments, ses actes, ses habitudes, furent appelés et interrogés, souvent même à différentes reprises. La rumeur des miracles obtenus par la dévotion aux restes mortels du Roi s'était répandue et prolongée depuis leur passage à travers l'Italie; à Montréal, à Reggio, à Parme. Dès lors il avait fallu entourer la biere vénérée d'un cordon de sentinelles chargées de maintenir la foule à distance. On voit les mêmes précautions rendues nécessaires à Saint-Denis : le temps de la visite au tombeau de saint Louis était déterminé; souvent on dut recourir à la violence pour décider les malheureux arrivés de toutes les parties de la France à sortir avant d'avoir ressenti les effets

de leurs prières et de leurs offrandes.

La plupart des pèlerins de saint Louis commencaient par prendre un engagement et former un vœu : ils donnaient un cierge de la grandeur soit de la personne malade, soit du membre dont on implorait la guerison. Une bourgeoise de Saint-Denis, demandant que sa fille qu'on crovait novée lui fût rendue, promet de contre-peser de froment le poids de l'enfant. - Emmelot de Chaumont promet de ne manger qu'une fois chaque veille de la Saint-Louis. — Gille de Saint-Denis s'engage à ne faire œuvre de ses mains le jour de l'anniversaire du roi (c'était avant la canonisation). — Jean le Bouchier promet de n'avoir de sa vie recours à d'autre médecin que saint Louis, s'il rend la santé à sa fille; et la mère, de son côté, s'engage à ne vêtir de chemise « à nul jour de vendredi.» — Un grand seigneur des Pays-Bas, Nicolas de Lalaing, atteint d'une invincible mélancolie, voue et promet d'aller « à ses pies » au tombeau de saint Louis. Et il tint son vœu « fors seulement une journée que il chevaucha, pour la « solennité de Pentecoste ; mais pour chaseune lieue qu'il che-« vaucha, il donna douze deniers de par Dieu, aus povres. » La mère d'une épileptique voue qu'en tout le temps de sa vie elle ne « mengeroit de char, ne en baing n'enterroit au « jour de mercredy. » Enfin Herbert de Fontenay et Tiphaine, sa femme, promettent à saint Louis, le premier, de ne jamais boire de vin le vendredi, pendant sept ans; l'autre de ne plus filer de sa vie, le samedi, sinon en cas de trop grande

pauvreté.

Un enfant jouant « avec son cabot » entre par mégarde dans un cellier rempli de moût, ou vin nouveau en fermentation; il y tombe asphyxié. La mère, Perronelle de Pontoise, voue à saint Louis une chandelle de la longueur de l'enfant, qui bientôt rouvre les yeux et lui est rendu. « Ensi « voua-ele l'enfant, pour celui même r'avoir, et pour ce que « il ne li fust reprouvé, et ne li covenist faire penitence com-« mune, pour la negligence de la garde de son fils. » Ces lignes ne semblent-elles pas indiquer l'existence de certaines dispositions d'ordre public dont on ne trouve pas fréquemment d'autres traces analogues? D'ailleurs, la fin du récit témoigne de la bonne foi des inquisiteurs : « L'enfant estoit « bien revenu à la vie, mais non pourquant il est moult pâle « et louche, et borgne des deux ieus. »

On voit, par le quarantième miracle, qu'en l'année 1282 l'évêque de Laon avait frappé d'interdit ses ouailles, les habitants de Laon. L'usage des sacrements avait cessé, la sépulture sainte était généralement refusée. Les bourgeois, qui avaient appelé de la sentence à l'archevêque de Reims, avaient en même temps demandé la faveur de la sépulture ordinaire pour un de leurs concitoyens nommé Gobin Roussel.

Le cinquante-sixième miracle offre un souvenir assez intéressant pour la bourgeoisie parisienne. Quand on apprit à Paris que le nouveau roi Philippe approchait, ramenant les os du roi Louis, le prévôt et la commune de Paris s'avancèrent en ordre à sa rencontre. Le métier des foulons prit la tête de la procession et voici pourquoi : « Troi cent et plus « d'entre eus alerent encontre le roi Phelippe, et vindrent « devant les autres bourjois de Paris, pour ce que il mons-« trassent au roi une injure qui leur estoit faite d'une place « qui est emprès la porte Baudaier. Et comme il fussent alés « outre Cristeul jusques à l'orme de Bonnel, et atendissent « ilec le roi, là troverent-il une femme, etc. » Cette corporation, ce « mestier » des foulons avait donc alors des droits bien reconnus, pour qu'ils jugeassent à propos d'aller ainsi présenter, les premiers, au roi leurs plaintes soit contre le prévôt des marchands, soit contre quelque bailli du roi, qui voulait, sans doute pour cause d'utilité publique, leur enlever un terrain dont ils avaient en jusqu'alors la jouissance.

Ainsi tout concourt à nous empêcher de penser qu'en ce temps-là il n'y eût pas en France de véritable bourgeoisie.

Pour la langue ancienne, nous pouvons ici glaner heureusement. Remarquons d'abord la finale masculine que les noms de femmes affectaient encore volontiers. Ainsi Fressent d'Arras pour Fressinde. — Richeut pour Richilde. — Emmelot pour Emmeline. — Eidelot pour Edeline. — Evmenjart, Erembort, pour Ermengarde, Eremburge. — Bourjot, qui semble un diminutif d'Eremburge, etc. Beaucoup d'autres diminutifs, comme poçonnet, pour petit pot, croustelette, tracette, jambette, manette, donnent aux phrases une certaine grâce qu'on peut avoir quelque envie de re-

gretter.

L'acception de certains mots est ici mieux déterminée qu'en d'autres textes mieux connus. Ainsi vout, formé du latin vultus, ne signifie pas seulement visage, mais toute espèce d'image figurée, « Richars de Lerni achete un vout de circ à « la semblance d'une cuisse, et la mist sur le tombel S. Loys. » Les femmes travaillaient en France à des objets de modèle oriental et qui conservaient le nom d'œuvres sarrasines. Une sœur de la maison des Filles-Dieu de Paris s'occupait, avant de perdre l'usage de ses bras, « à faire bourses de soie de « oevre sarrasinoise. » Il est parlé aussi, mais sans bien indiquer leur forme, de chapeaux de plumes de paon; comme ceux qu'un ancien écuyer de Louis IX conservait, et « qui lui « estoient demouré quand li rois renouveloit sesdits chapiaus. Dans le miracle cinquantième, on rappelle le costume habituel du pieux roi. « Frere Jean de Leigny, de l'ordre des « freres meneurs, veit en songe le benoist roi, en tel habit « comme il l'avoit maintes fois véu, c'est assavoir en une « chappe à manches et un chappel de bonnet sur son chief. » Les côtes du Finistère n'avaient pas encore pris la forme latine qu'elles ont aujourd'hui : « Amile de saint Mahieu des « Fins de terre de Bretagne. » L'annulaire, ou quatrieme doigt de la main, s'appelait mire. « Nichole de Ribery ne « sentoit riens en deux dois de la main destre; en celui que « l'on appelle mire, et en celui du milieu. » Remarquons aussi l'adjectif « bellong », que nous avons remplace par celui d'ovale. « Et estoit la plaie ensi comme reonde et un petit « bellongue. » Ce mot s'applique encore aujourd'hui dans nos vignobles aux cuviers oblongs dans lesquels le vin est recueilli en sortant du pressoir. On prononce tantôt bellon, tantôt barlon; mais la première forme semble mieux autorisée par

l'exemple précédent.

L'epilantie ou épilepsie recoit ici le second nom de « mal « saint Leu. » Les affections cancéreuses sont le « laid mal. » Et puisque nous avons touché à ce qui appartient à l'art de guérir, nous remarquerons plusieurs noms de médecins et chirurgiens, alors plus ou moins célèbres : à Laon exerçaient maîtres Raoul de Noroges et Nicole de Vigey, physiciens; à Paris, Henry du Perche, Jean de Bethisy, Jean de Saint-Brice, chirurgiens; frère Laurent, abbé de Châlis; maître Arnoul, chanoine de Senlis, médecins. Un autre nom qu'on retrouve avec intérêt est celui de Pierre de la Brosse; et nous savons gré soit aux inquisiteurs, soit au Confesseur de la reine Marguerite, d'avoir prononcé le nom de cet illustre malheureux, sans rappeler le supplice qu'il avait subi en 1276 et les motifs du jugement porté contre lui. Pierre de la Brosse n'avait pas été seulement le barbier, mais le chirurgien du roi. Une sœur converse de l'abbaye du Lys, atteinte d'une sorte de cancer « entre l'ueil et le nez, et qui estoit ap-« pelée gouste flestre (fistule) », s'adresse d'abord aux gens de l'art. « Pierre de la Broce, cyrurgien monseigneur saint « Lovs, mit dedens le pertuis une vergelette petite, et trouva « ileque trois flestres tendans à ce pertuis. Et li dis cyrurgiens, « quant il appercut que c'estoit maladie incurable par nature, « li dist que ele ne seroit curée que par miracle : et ladite « Climence ne fist puis nules medecines; fors que, par le con-« seil dudit Pierre, ele mist sous son menton candorilles; « car il entendoit que ces choses atresissent les humeurs du « lieu de cele maladie plus bas. Et nepourquant rien ne va-«lut. » Dans ces candorilles nous croyons reconnaître les mouches cantharides.

Il est souvent parlé d'ouvriers anglais établis depuis longtemps en diverses parties de la France. L'antagonisme des deux pays se montrait déjà fréquemment. Ainsi, dans le vingt-septième miracle, « Hue de Norethone, du diocese de Lincoln, « repareeur de cuirs » et habitant de Saint-Denis, se plaisait à railler la dévotion de ceux qui venaient implorer saint Louis. « Et disoit que li rois Henris d'Engleterre avoit esté « meilleur homme. » Il alla même un jour jusqu'à jeter violemment à terre deux chandelles qui brûlaient contre les parois du tombeau de saint Louis, pour répondre à ce que les gens qui se trouvaient là lui disaient de son roi Henry. Un jour, étant aux halles, devant l'église de l'abbaye, il fut pris d'une telle douleur au genou que Jean de Gonesse, cordonnier, fut obligé de le porter jusqu'à son logis, sur ses épaules. On lui fit comprendre alors que ce qui lui arrivait était la juste punition de ses médisances, et lui-même en fut si bien convaincu qu'il voua au saint une chandelle de la longueur de sa jambe. Son vœu eut tout le succès qu'il en espérait; la douleur disparut, « ne puis ne se senti d'icelle maladie, fors « quant il coroit forment, et adonc avoit-il ilecques une

« pointure. »

Citons encore l'histoire du sourd-muet, occasion du quinzième miracle. Nous y verrons d'intéressants détails sur l'effet que produisait l'état de ces malheureux et sur les moyens un peu rudes et primitifs qu'on employait pour les guérir. C'était un pauvre enfant « fils d'un valet de char (ou chariot) « de la reine Marguerite. Un « fevre » l'avait recueilli dans le château d'Orgelet, qui appartenait à la comtesse d'Auxerre. « L'en le poignoit et batoit durement, et nonpourquant il « ne disoit mot. Les enfans li jetoient charbons ardens sus « son ventre, pour esprouver se il parleroit, et riens ne fai-« soit pour tout ce, fors signes de muet, et fors que giter « les charbons loing de lui... Endementiers qu'il estoit « avec ledit fevre, soufloit-il les foux dudit fevre à alu-« mer la forge, et aidoit-il audit fevre à un martel d'une « part, et faisoit autres services qui li estoient monstrés par « signes. »

Le jeune homme suivit ensuite la comtesse d'Auxerre, « et « pour ce que la chambellene de ladite contesse ne li volt « doner une chaucemente, il s'en desparti et vint après le roi « Phelippe qui aportoitles os de son pere monseigneur S. Loys. « Ensi vint jusqu'à S.-Denis. Mais ne savoit-il que l'en fai-« soit, ne ne vint pas la pour devocion; car il ne conoissoit « ne ne savoit riens de Dieu ne de ses sains. Mais pour ce que « ledit sourt et muet quand il estoit avec le fevre et avec ladite « contesse les avoit veus souvent aler au moustier et ilec « agenoillier, et lever leurs mains jointes au ciel, il estoit ales « à l'eglise, et faisoit ensi que les autres faisoient. Et le der-« nier jour, ensi que il estoit devant le tombel S. Loys, tan-« tost il apereut la noise des hommes et le marcheis de ceux « qui aloient et qui se movoient, et le son des cloches. Ne-« pourquant il ne savoit que tout ce estoit, et fu si esbahis « et si espoentés que il doutoit mout que les gens que il ooit

« parler ne li corussent sus. Et ce meisme jour, il se parti de « Saint-Denis, et ala vers Paris. Et come il aloit, il entra en « un champ et dormi, et quant il ot dormi, il fut plus asseu-« rés et plus hardis. Quant il fu à Paris, il quist sa vie en « aumosne et l'on li dona assés, et jut ileques sur les estaus « qui sont en la voie comune, car lors estoit tens d'esté. Tos-« jors puis, il ooit et apercevoit les vois des bestes et des ho-« mes et les sons des autres choses que l'en hurtoit ou touchoit « l'un à l'autre. Mès il ne savoit jugier que c'estoit et ne par-« loit pas ;... pour laquele chose li aucun orent de li pitié et « le comencierent à enseignier ensi come les enfans sont en-« seigniés dès leur premier age, ou tout ensi come l'en ensei-« gneroit les oisiaus. Et disoient au-dit sourd-muet : Dis pain, « dis vin; et il disoit : Pain, vin, et tout ensi des autre mos...» Il nous semble que rien n'est plus rare que le retour des sourds-muets à la jouissance du sens qui leur manque. On ne peut cependant guère douter de la vérité de ce récit, attesté par tant de personnes. Comme la guérison était attribuée à saint Louis, on voulut que le saint roi fût comme son parrain, et on ne le connut tout le reste de sa vie que sous le nom de Louis.

Telles sont les anecdotes que nous avons cru devoir recueillir dans cette deuxième partie du livre du Confesseur de la reine Marguerite. L'histoire littéraire a toujours quelque profit à tirer de la lecture de ces ouvrages composés dans une intention purement pieuse. Elle n'a pas à discuter la valeur des récits légendaires; mais souvent elle y trouve des indications plus précieuses pour l'étude des anciennes mœurs que n'en renferment des ouvrages destinés précisément à les faire mieux connaître. Terminons en donnant la liste des autres lieux saints que visitaient les infirmes, les malheureux, les dévots de ce temps-là, et que rappelle notre Confesseur. Au premier rang doivent se placer Saint-Jacques de Compostelle et Saint-Nicolas de Barri. Puis, en France, Sainte-Marie de Pontoise, Sainte-Marie de Longpont, Notre-Dame de Boulogne, Saint-Eloi de Noyon, Saint-Eloi de Ferrières, Saint-Eloi de Saumur, Saint-Sulpice de Bailly, Saint-Lienart en-Beauce, Saint-Thibaud en Auxois, Saint-Thibaud-ès-Vignes, près Lagny, Saint-Nicaise de Reims, Saint-Verain, Saint-Mor. Tous ces sanctuaires étaient dignes, sans doute, des vœux qu'on leur adressait et des offrandes qu'on leur apportait; mais il faut avouer que, pendant les dernières années du XIII<sup>o</sup> siècle, toutes les reliques de France avaient laissé au tombeau desaint Louis l'honneur des guérisons les plus écla-

tantes et les plus miraculeuses.

On ne connaît que deux manuscrits anciens de l'ouvrage du Confesseur de Marguerite; ils sont conservés dans notre Bibliothèque impériale et semblent transcrits dans la seconde partie du XIVe siècle, sur un commun modèle. Le n. 5700 a subi des ratures intelligentes, dont nous avons cité quelques exemples au début de cette notice. Le n. 5722, qui provient de l'ancien cabinet de La Mare, est le plus beau des deux, et, comme nous l'avons dit, tout porte à croire qu'il fut exécuté sous l'influence du roi Charles V. Il est orné de trois petites miniatures d'un style fin et correct, qui, comme celles de notre plus ancien manuscrit de Joinville, exécuté à la même époque, semblent copiées sur un original plus ancien. La première représente un moine cordelier, offrant son livre au pape entouré de trois cardinaux. Les cardinaux ont le manteau, le chapeau rouge qui, sur leur tête, a la forme d'une pyramide tronquée. La mitre du pape est pyramidale, rouge et décorée d'une simple couronne fleuronnée. Or à la fin du XIVe siècle le chapeau des cardinaux avait déjà la forme qu'il conserve encore, et celui des souverains pontifes était ceint, depuis la fin du pontificat de Boniface VIII, de la triple couronne. C'est une conjecture de plus à joindre à celles qui nous font rapporter aux trois premières années du XIVe siècle la composition de cet ouvrage. Au verso du fol. 5, saint Louis est représenté portant une couronne d'or à trois fleurons, un manteau de pourpre sur une robe d'azur parsemée de fleurs de lis d'or. Dans sa main droite est le sceptre fleuronné; dans la gauche, la main de justice. La même figure assise se retrouve au fol. 90, où commence le récit des miracles: et l'on reconnaît dans ces deux miniatures, quoique assez légèrement dessinées, le caractère traditionnel de la figure du saint roi.

Les éditeurs du Joinville du Louvre, Melot, Sallier et Capperonuier, ont donné à la suite du précieux livre du sénéchal de Champagne la première édition du Confesseur de la reine Marguerite; et comme ils ont établi leur texte sur la comparaison des deux manuscrits, nos savants confrères, MM. Dannou et Naudet, chargés de la continuation du grand Recueil des historiens de France, out eu rarement l'occasion de s'écarter de cette première édition. Nous devons leur savoir gré de n'avoir pas même essayé de donner aux expressions et aux phrases du Confesseur une correction grammaticale que les manuscrits ne justifiaient pas toujours : l'orthographe française, à la fin du XIVe siècle, époque véritable des transcriptions conservées, était en voie de transformation; tantôt elle suivait le précédent usage, tantôt elle s'en écartait, pour mieux reproduire les nouvelles habitudes de prononciation. Ce qui appartient aux savants académiciens, ce sont les judicieuses notices qu'ils ont introduites dans leur préface, sur l'auteur et sur la valeur de l'ouvrage; quelques bonnes variantes, échappées à l'attention des éditeurs du Louvre, et des notes généralement judicieuses aussi, répandues dans le texte courant, quand ce texte avait besoin d'être éclairei. Il y a cependant quelques points sur lesquels on pourrait différer de sentiment. Ainsi, dans le prologue, « les mérites de cette vie si ensivable », ne nous semblent pas répondre aux mérites de cette vie qui va suivre ci-après, mais de cette vie digne d'être imitée, suivie. Au cinquième chapitre, les manuscrits portent : « Dès le commencement de sa « jouvente, il ama Dieu... ne ne le lessa amer; » c'est-àdire, « ne cessa de l'aimer. » Les nouveaux éditeurs ont préféré la correction du Louvre, « ne ne le delessa à amer », et nous sommes portés à croire que la correction était pour le moins inutile. An neuvième chapitre, les derniers mots de cette phrase : les povres gens qui n'ont corpés en forfet, sont traduits par qui n'ont cooperé au forfet. C'est à peu près le sens, mais il eût mieux valu ne pas accentuer le substantif « corpes », qui répond au latin culpam ou culpas. Au chapitre 12, le flavel, instrument bruyant que les lépreux devaient agiter quand ils entendaient les pas de quelqu'un, est rendu par « sonnette, instrument sonore quelconque. » Le flavel ou flaiel était une sorte de crécelle en forme de petit fléau (flagellum). Au même chapitre, le mot chanel est interprété par canal, dans cette phrase : « Li legas otroia « pardon à qui aideroit à emplir le chanel du bras de ladite « iaue. » Le sens exigeait plutôt l'acception conservée de chenal, c'est-à-dire lit ou courant d'eau. Enfin, dans cette phrase : « Il n'ot puis pennes de vair ne de gris en ses ro-« bes, » il s'agit d'un tissu et non pas de « plumes de « vair ou de gris. » Nous n'avons pas besoin d'ajouter que de telles méprises sont à peu près inévitables, et que l'attention la plus soutenue ne saurait constamment en défendre les critiques les plus exercés; mais quand on vient à les apercevoir, on doit surtout les relever dans les ouvrages justement destinés à faire autorité. P. P.

## JEAN DE GALLES,

### THÉOLOGIEN.

SA VIE.

Mort vers 1363

On a sur ce savant et fécond écrivain peu de témoignages authentiques et concordants. Ses livres ont été longtemps estimés; mais tout ce qu'on connaît de sa vie, qui paraît avoir été longue, se réduit à quelques circonstances sans intérèt. Nous supposons qu'ayant plusieurs fois gourmandé dans ses écrits les cleres mondains et vagabonds, il a constamment vécu dans un cloître, consacrant à l'étude tout le temps qu'il ne devait pas à l'enseignement de la jeunesse. Pour donner aux historiens l'occasion de parler de soi, il suffit de mener une existence plus agitée : il n'importe pas qu'elle soit plus utile.

Jean de Galles, en latin Joannes Gualensis, Gallensis, Wallensis, Walleis et Wallius, né sur la rive Cambrienne, dans le comté dont il a pris ou reçu le nom, fit profession d'observer la règle de Saint-François au couvent de Worcester. Nous le voyons ensuite à l'école d'Oxford, les uns disent en 1260, les autres, avec plus de vraisemblance, en 1270, enseignant la théologie. D'Oxford il se rendit à Paris, dans le couvent de son ordre. En l'année 1282, dans ce couvent qui avait eu déjà toute une série de professeurs illustres, il occupait une chaire autour de laquelle se pressait un grand nombre d'auditeurs. Philippe de Bergame distingue Jean Duns Scot dans la multitude des jeunes franciscains formés par ses leçons: mais il se trompe; quand Duns Scot vint à Paris, ce n'etait plus un écolier, c'était un maître, à qui Jean de Galles ne pouvait rien apprendre. Du Boulay, qui parle au

Widding, Script, min, 1, 144. Wood, Antiq Oxon, acid., 1, 1, p. 22.—Sbamgha, suppl.

F. 177.
Lehred,
Script, ord, Pr.
t. I., p. 744.
Chron ad
ann. 1276.

Hist. Univ.

XIVº SIÈCLE.

Par., t. III, p. 695.

moins deux fois de Jean de Galles, sans le bien connaître, sur la renommée de son enseignement, semble dire qu'il fit un cours public de théologie en pleine université de Paris; mais à cette assertion, d'ailleurs peu positive, Du Boulay ne joint aucune preuve. En 1283, Jean de Galles est un des cinq docteurs de Paris auxquels est confié l'examen des opinions suspectes de Pierre-Jean d'Olive. Luc Wadding, rendant compte de ce procès dans ses Annales, ne nomme pas, il est vrai. Jean de Galles parmi les examinateurs de Pierre-Jean d'Olive, et fait tenir sa place par un certain Jean Maran; mais ce nom de Maran est un nom corrompu, et dans une lettre publiée par Duplessis d'Argentré, le religieux accusé désigne luimême Jean de Galles, Joannes Valensii, au nombre de ses juges. Ne fut-il pas à son tour persécuté par le « sot zèle, « insipienti zelo », de ses confrères? Du Boulay, lorsqu'il fait

Coll. judic., t. I, p. 226.

Hist. Univ. Paris., t. III, p. 537.

démêlés plus ou moins graves avec une orthodoxie trop scru-

Conform, s. viii, part. 2.

part. 2.

part. 2.

puleuse, inscrit sur cette liste un Joannes de Valle, qui pourrait bien être notre docteur. D'une manière plus certaine, nous savons qu'après être venu se fixer chez ses confrères de Paris, il ne les quitta plus, mourut dans leur couvent et y fut enterré. Barthélemi de Pise raconte qu'à l'heure Franc.; fruct. de sa mort il resta quelque temps silencieux, et puis ouvrit la bouche pour dire, sur le ton de la gaieté la plus sereine : « Mon jugement est rendu; je m'en vais dans ma patrie. » Ibid., fr. x1, Au rapport du même historien, quand, après sa mort, il fut

le recensement des religieux franciscains qui eurent alors des

question de lui donner, suivant l'usage, un surnom, on l'appela « l'arbre de vie, arbor vitæ, » et un arbre fut sculpté Ibid, fr. vm, sur la pierre de son tombeau. Ainsi dans le catalogue des principaux docteurs franciscains dressé par le même Barthélemi de Pise, auprès du docteur irréfragable, du docteur séraphique, du docteur subtil, du docteur illuminé, nous voyons figurer le docteur qui s'appelle « l'arbre de vie, » doctor qui arbor vitæ nuncupatur. Du Boulay, sur la foi de Trithème et de Bale, lui donne encore le surnom de « Trismégiste. » On apprend ainsi quelle avait été la réputation, nous pouvons dire la gloire de ce professeur.

La date de sa mort est très-incertaine. Les historiens de l'ordre de Saint-François sont en général trop emphatiques pour être exacts, et aucun d'eux n'a pris soin de nous apprendre en quelle année le couvent de Paris perdit ce maître Hist. Univ. célèbre. Du Boulay dit, il est vrai, qu'il mourut en l'année

Paris., t. III, p.

Ann, Minor .. num, 10.

1300; mais en ce cas, comme en beaucoup d'autres, cet historien a dit par simple conjecture ce qu'il n'avait appris de personne. Avec la même apparence de certitude, mais également sans preuve, Possevin rapporte qu'en 1300 Jean de Galles vivait encore, et Wadding, d'après Harpsfeld, semble prolonger sa vie au moins jusqu'en 1302. Toutes ces dates ad ann. 1302. sont approximatives, mais comme il ne nous est permis ni de les contredire, ni de les confirmer, nous nous contenterons de répéter que Jean de Galles mourut vers l'année 1303.

On connaît donc très-peu la vie de ce docteur. C'est pourquoi l'on a fait les plus diverses et les plus étranges suppo-

sitions sur le temps même où il a vécu.

Ainsi Luc Wadding, dans ses Annales des Mineurs, raconte sans discuter, en alléguant de plus anciens auteurs, ex communi sententia, que Jean de Galles était un des jeunes contemporains de saint Bonaventure; ce qui paraît conforme à la vérité. Mais rédigeant plus tard l'histoire des Ecrivains de son ordre, Wadding change d'avis, argumente contre la tra- nor., p. 144. dition, et s'efforce d'établir que le même Jean de Galles, postérieur d'un siècle au moins à saint Bonaventure, ne fut pas recu docteur avant l'année 1368.

En cette année 1368 vivait et professait dans la ville de Londres un autre Jean de Galles, qui a laissé, dit-on, quelques ouvrages. Avant donc confondu deux théologiens, deux professeurs du même nom, Wadding n'en mentionne qu'un seul, et le fait vivre dans la seconde moitié du XIVe siècle.

Mais ce n'est pas la seule confusion que nous avons à reprocher à Luc Wadding. Vers le temps où le plus moderne de ces Jean de Galles vivait à Londres, un autre Gallois nommé Thomas, Thomas Guallensis, religieux dominicain, était en renom dans la ville d'Oxford comme professeur et comme écrivain. De nouveau trompé par quelques indications vagues ou fautives, Wadding a supprime ce dominicain, et donné la plupart de ses livres à l'unique Jean de Galles dont il avait reconnu l'existence; ce qui a jeté dans un autre et plus grand embarras Oudin, Fabricius et tous les bibliographes qui n'ont pas pu ou n'ont pas su mettre à profit les judicieuses annotations de Sbaraglia sur l'histoire des Ecrivains Mineurs. Guillaume Cave, pour sa part, a cté si troublé par cet amalgame de noms semblables et de noms divers joints à de semblables surnoms, qu'il a range parmi les œuvres du frère mineur Jean de Galles, qui professait à

Script, Mi-

Paris en 1282, une collection de décrétales formée en Italie vers l'année 1198, par un troisième Joannes Guallensis, ca-

noniste, qui était peut-être Italien d'origine.

Il suffit d'indiquer ici toutes ces erreurs. En discernant les œuvres sincères et les œuvres supposées du plus fameux de ces Jean de Galles, celui qui fut vraiment le contemporain, sinon le maître de Duns Scot, nous dirons quelques mots de plus sur les écrivains du même nom, ou du même surnom, avec lesquels on l'a confondu. Voici d'abord les ouvrages qui lui sont à bon droit, il nous semble, attribués.

#### SES ÉCRITS.

1. Summa Collectionum, ou Collationum, ad omne genus hominum. Les exemplaires manuscrits de cet ouvrage sont très-nombreux. La Bibliothèque impériale nous en offre au moins huit, dans les nos 3488, 3548 et 3935 de l'ancien fonds latin, dans le n. 107 de S.-Victor, le n. 262 de Notre-Dame, le n. 925 de S.-Germain, le n. 830 de la Sorbonne, et le n. 2 des Carmes de la place Maubert. Ce serait un compte sans fin que celui des exemplaires semblables qui existent dans d'autres bibliothèques de France et d'Europe. Dès l'invention de l'imprimerie, cette Somme fut mise sous la presse comme un des livres les plus recherchés par les clercs séculiers ou réguliers, ainsi que par toute la jeunesse des écoles. Nous en avons sous les yeux une édition que le catalogue de la Bibliothèque impériale appelle très-ancienne, vetustissima editio, sans date, in-4. Ce catalogue la dit de Paris, mais, comme il semble, par conjecture. C'est peut-être la même que les bibliographes atribuent à maître Ulrich Zell, imprimeur de Cologne. La Bibliothèque impériale possède, en outre, cinq exemplaires d'une édition in folio, sans nom d'imprimeur ni de lieu, avec la date de 1472. Hain suppose qu'elle fut publiée à Bruxelles, par l'association des Frères de la vie commune. Le même ouvrage fut ensuite imprimé à Augsbourg, chez Antoine Sorg, en 1475, in-fol; à Ulm, chez Zainer, en 1481 et en 1493, in-fol.; à Strasbourg, sans nom d'imprimeur, en 1489, in-fol. Nous le trouvons encore dans un recueil des meilleurs écrits de Jean de Galles, formé par Guillaume d'Asti et publié à Venise par George Arrivabene en 1496 (non pas, comme le dit Sbaraglia, en 1498), in-8. Enfin le même recueil, qui fut, il paraît, très-goûté, a été réimprimé

D , n. 425q.

à Lyon en 1511, à Paris en 1516, à Strasbourg en 1550, et encore à Paris en 1556.

Toutes ces éditions, tous ces exemplaires manuscrits, ne portent pas le même titre. L'auteur en avait lui-même proposé plusieurs. Les premiers mots du texte nous en offrent deux: Cum collectionis hujus, quæ potest dici Summa Collectionum, sive Communiloquium, sint septem partes... Mais à ces titres de Summa Collectionum et de Communiloquium les copistes et les éditeurs en ont substitué d'autres, qu'ils ont inventés, puisque le même ouvrage est encore initulé: Summa de regimine vitæ humanæ, et Margarita doctorum. Ce qui a trompé des bibliographes, réputés à bon droit attentifs et scrupuleux.

La plupart de ces titres expriment, d'ailleurs, assez exactement ce que le livre contient. C'est un recueil d'extraits, Summa Collectionum, où l'on trouve des leçons et des exemples pour tous les hommes, Communiloquium, des maximes appropriées à toutes les conditions de la vie humaine, Summa

de regimine vitæ humanæ.

L'ouvrage se divise en sept parties. La première a pour titre: de Constitutione reipublica. Ce que nous traduisons librement ainsi : des devoirs qu'impose au chef de l'État et à ses ministres le glorieux privilege de la puissance. Nous sommes, en effet, au XIIIe siècle. L'auteur ne disserte pas sur la meilleure forme de gouvernement; il ne conteste la légitimité d'aucun des pouvoirs établis : mais il donne des avertissements aux personnes qui ont été préposées par Dieu lui-même, ou par les rois, à l'administration de l'Etat, à la distribution des récompenses et des peines, en un mot à l'exercice de tous les emplois qui constituent le gouvernement. On se tromperait cependant si l'on supposait que ces avertissements sont les conseils d'un flatteur : un religieux qui cite à chaque page Cicéron, Sénèque, Valère-Maxime, saint Augustin et saint Bernard, n'est pas un légiste qui vit habituellement dans le commerce de Papinien : jamais il ne dit aux rois qu'ils peuvent tout, et souvent il leur rappelle, au contraire, que leur puissance est conditionnelle, précaire et fragile. Le second livre du Summa Collectionum a pour objet les rapports du maître avec ses esclaves, du père de famille avec sa femme et ses enfants. C'est l'antiquité qui lui fournit ici presque toutes ses maximes. Dans aueun des saints docteurs il n'a lu, contre les maîtres durs et superbes, de plus vives remontrances que dans Sénèque. Le troisième livre expose la diversité de nos devoirs, dans la jeunesse, dans la vieillesse, dans l'opulence, dans la pauvreté, dans toutes les conditions sociales. Le quatrième traite de la république chrétienne. Quoique l'auteur n'hésite pas à donner aux clercs de tout grade, même aux premiers des évêques, des leçons et des exemples de bonne conduite en leur citant les philosophes profanes, le moraliste auquel il fait, dans ce quatrième livre, les plus fréquents emprunts, est Hugues de St-Victor. Il s'agit, dans le cinquième, de l'éducation en général, et, dans le sixième, de l'éducation particulière des religieux. Enfin le septième livre a pour matière l'art difficile de bien mourir.

Guillaume d'Asti, publiant en 1494 quelques-uns des écrits de Jean de Galles, nous atteste, dans un discours préliminaire, que le bienheureux Bernardin de Feltre, prédicateur très-renommé, qui venait de mourir à Pavie en 1494, n'allait jamais prêcher dans aucun lieu sans porter dans ses

bagages cette Somme des Extraits.

2. Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophorum, editum a Joanne Gualensi. Tel est le titre de ce traité dans le n. 2 des Carmes de la place Maubert. Il commence par: Quoniam misericordia et veritas custodiunt regem; et finit par: Quo vis ire, ego via; ubivis permanere, ego vita. Amen. Explicit Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophorum fratris Joannis Gualensis. Les exemplaires manuscrits de ce Breviloquium sont fréquents dans les grandes bibliothèques. La Bibliothèque impériale en possède six, dans le n. 2 des Carmes, dans les n. 3706, 6346, 6776 du Roi, et dans les n. 760 et 832 du Suppl. latin. Le titre d'un manuscrit d'Oxford doit être cité, comme offrant un renseignement historique qu'on ne trouve pas ailleurs. Tel est ce titre: Breviloquium de virtutibus antiquorum philosophorum, quod venerabilis pater magister frater Joannes Wallensis compilavit ad honorem Dei et utilitatem ecclesiæ suæ sanctæ, ad instantiam domini episcopi Maglonensis. Nous lisons Magalonensis. Mais quel est cet évêque de Maguelone, ou de Montpellier?

Le Breviloquium de virtutibus antiquorum principum ayant été plus tard imprimé dans les recueils de Venise, de Lyon, de Paris et de Strasbourg, la preuve incontestable du succès qu'il obtint et conserva durant près de trois siècles nous est

Coxe, Cat. cod. coll. Orielens., n. 34.

fournie par un aussi grand nombre de manuscrits et d'éditions. Ce livre, où se trouvent racontés assez simplement, d'après les historiens et les philosophes de l'antiquité, un grand nombre de faits alors moins connus qu'ils ne le sont aujourd'hui, est un manuel de morale pratique, dans lequel des clercs ignorants pouvaient apprendre assez d'histoire pour paraître savants. C'est à cause de cela sans doute qu'il fut si fréquemment reproduit par la plume et par la lettre mobile. Il a même eu, selon Sbaraglia, l'honneur d'être pillé dans le XVe siècle par Michel de Massa, de l'ordre des ermites de Saint-Augustin. Ainsi le traité manuscrit de ce religieux, qui est intitulé de Quatuor virtutibus, et qui commence par cette belle sentence, imitée de saint Augustin, Regna, remota justitia, non sunt nisi latrocinia, n'est, au dire de Sharaglia, que le Breviloquium de virtutibus antiquorum principum, avec quelques interpolations. Ce Breviloquium est, en effet, divisé en quatre parties, qui traitent de quatre vertus, la justice, la prudence, la tempérance et le courage.

Un dernier mot sur cet ouvrage. Si nous l'avons placé, dans notre recensement des écrits de Jean de Galles, après la Somme des Extraits, c'est pour nous conformer à l'ordre préféré par les éditeurs et suivi par la plupart des bibliographes. Mais nous avons la preuve que l'auteur les composa et les publia dans un ordre différent. En effet, dans le premier livre de la Somme des Extraits, dist. 1, ch. 3, citant un passage d'Aulu-Gelle sur les lois de Lycurgue, il ajoute : Ut dictum est in Breviloquio de l'irtutibus; et un semblable renvoi se lit encore au chapitre 4 de la même distinction.

3. Compendiloquium de vitis illustrium philosophorum et de dictis moralibus corundem. Les premiers mots sont : Cum enim debeamus apes imitari; et les derniers : Et hac ad prassens sufficiant de prædictis. Nous avons un exemplaire manuscrit de ce traité dans le n. 2 des Carmes de la place Maubert. Nous en désignerons, en outre, plusieurs éditions imprimées, dans les recueils de Venise, 1496, de Lyon, 1511, de Paris et de Strasbourg, 1516 et 1550.

Personne ne conteste cet ouvrage à Jean de Galles. Il est, du moins, facile de prouver que l'auteur du Compendiloquium est l'auteur du Summa Collectionum, puisqu'il renvoie lui-même d'un livre à l'autre. Nous lisons, en effet, dans la première partie du Compendiloquium, ch. 6 : Et de hoc habitum est in tractatu quod dicitur Communiloquium.

De semblables renvois nous sont offerts par le ch. 7 de la même partie, et par le ch. 2 de la dixième. Ce qui nous apprend, en outre, que le *Compendiloquium* fut écrit après le

Summa Collectionum.

Une histoire abrégée des philosophes et de la philosophie, compilée par un docteur de cette robe et de ce temps, doit être pour nous, on le pense bien, moins instructive qu'elle n'est curieuse. Il est plein d'admiration pour les philosophes. Assurément ils étaient païens : il faut qu'il en convienne. Mais ces païens donnaient d'excellentes leçons de sagesse, aimant la vertu, détestant les vices avec un zèle qui n'a pas été surpassé. C'est l'objet même de toute leur philosophie : Eorum perfectio fuit in vitiorum detestatione. Il ajoute, il est vrai, ce correctif : Prout sieri potest sine gratia sidei illuminantis et purgantis; mais il regrette souvent, sans accuser personne, que l'intervention de la grâce, de la soi, ne sorme

Lib, 111, c. 14.

Lib. v, c. 1.

pas de plus parfaits modèles, plus dignes encore d'être imités. Nemo commendandus absque divina gratia perficiente; c'est entendu : cependant il fait de Diogène un portrait tellement flatteur, que, s'il pouvait simplement, et pour la forme, ajouter à sa ceinture le cordon de Saint-François, il le mènerait plus droit en paradis qu'aucun des héros de la Légende Dorée. Socrate lui paraît d'un mérite supérieur à tous les éloges. S'il est permis de lui préférer quelqu'un, c'est son disciple Platon. Aristote est aussi très-recommandable. Il a sans doute eu quelques fausses opinions, puisqu'il a contredit Platon son maître: mais c'est en métaphysique et non pas en morale; la morale d'Aristote est irréprochable. Pythagore s'est aussi quelquefois trompé, n'étant pas éclairé par la grâce; mais s'il faut rejeter sa doctrine de la transmigration des âmes, puisqu'elle n'a pas été consacrée, c'est-à-dire approuvée par saint Augustin, il faut louer sans réserve sa philosophie pratique. L'auteur continue son histoire des philosophes anciens en parlant de Zénon, d'Epicure et de Démocrite, auxquels il adjoint Isocrate et Démosthène. Parmi les Latins il désigne avec honneur Cicéron, Sénèque et Boëce. Nous ne corrigeons pas les erreurs commises par cet historien inexpérimenté : on doit supposer qu'elles sont nombreuses. Mais nous signalons dans les écrits d'un théologien assurément très-orthodoxe, qui fut un des maîtres les plus applaudis de son école, cette vive apologie de l'éthique païenne. Elle ne fut pas certainement goûtée par les régents des monastères bénédictins et cisterciens. Depuis la fin du XIIe siècle, tous les monastères sont fermés à l'invasion de la philosophie profane. Mais en aucun temps, en aucun lieu du monde, cette philosophie n'a été, nous ne disons pas mieux comprise, mais plus honorée qu'elle ne l'est alors dans les couvents dominicains et franciscains; et dans ces couvents se forment à peu près tous les hommes qui doivent par leurs discours, par leur enseignement, par leurs écrits, préparer la grande révolte des esprits contre le joug de l'ignorance, tandis que, dans les monastères autrefois les plus renommés, la culture des lettres sacrées décline en même temps que la culture des

lettres profanes.

4. Breviloquium de sapientia sanctorum. L'incipit de la table préliminaire est : Hujus Breviloquii, quod est de sapientia; mais l'ouvrage commence réellement par : Cum vani sint omnes homines. Wadding est inexact lorsqu'il rapporte ainsi les premiers mots du texte : In principio, secundum quod testatur. Il est inutile de signaler les exemplaires manuscrits de cet ouvrage, puisqu'il a été imprimé à Venise, à Lyon, à Paris, à Strasbourg, dans les recueils déjà mentionnés. Sbaraglia dit, en outre, que Luc Wadding en a fait une édition particulière en 1655 : mais cette assertion de Sbaraglia nous paraît douteuse. En effet, nous ne trouvons aucun exemplaire de cette récente édition, et c'est précisément en l'année (655 que Luc Wadding publiait, sous le nom de Jean de Galles, l'Aureus libellus de Oculo Morali dont nous parlerons plus loin. Il n'est pas non plus nécessaire de démontrer par diverses preuves que le Breviloquium de sapientia sanctorum est l'ouvrage authentique de Jean de Galles, puisque, dans le discours préliminaire de ce livre, il cite lui-même le Compendiloquium dont nous venons de parler, Licet in priori tractatulo fuerunt aliqua collecta de vita philosophorum gentilium, et nous présente son Breviloquium comme la suite de son Compendiloquium.

Il s'agit ici de la philosophie chrétienne, ou, pour mieux dire, de la perfection des saints. L'ouvrage est court; il n'a que huit chapitres. Ajoutons que ces huit chapitres nous offrent la paraphrase d'une seule idée. Pourquoi la sagesse des saints est-elle supérieure à celle des philosophes. L'auteur répond : Parce que les philosophes, n'ayant pas la vertu du dedans, la foi, ne savaient guère se premunir qu'au dehors contre les assauts des vices. Ainsi Démocrite, ne pouvant regarder les femmes sans concupiscence, se crève les yeux; tandis que le philosophe chrétien, marchant les yeux ouverts au milieu des femmes, ne les voit pas, animo adversus libidinem cæcus. Tout le Breviloquium de sapientia sanctorum est, disons-nous, le développement de cette comparaison, qui pourrait bien n'être qu'une antithèse verbale. Les mots jouent un si grand rôle, on le sait, dans les débats entre

théologiens et philosophes!

5. Ordinarium, seu Alphabetum vitæ religiosæ. L'ouvrage commence par cette belle sentence du livre de Job : Numquid nosti ordinem cœli et rationem ejus pones in terra? Il faut prendre garde que par la même citation débute le commentaire de Pierre de Tarentaise sur le premier livre des Sentences. Que cette ressemblance ne fasse pas confondre deux livres très-différents. Celui de Jean de Galles a été souvent copié, plusieurs fois imprimé dans les recueils de Venise, de Lyon, de Paris et de Strasbourg. Il se divise en trois parties. La première, intitulée Dietarium, enseigne au religieux ses occupations de chaque jour, de chaque heure. La seconde, sous le titre de Locarium, expose la discipline qu'il observera dans les divers lieux du couvent, à l'église, au chapitre, à l'école, au parloir, etc., etc. Enfin la troisième, Itinerarium, traite de la conduite qu'il doit tenir loin des regards de ses supérieurs, lorsqu'un devoir quelconque l'appelle à sortir du couvent et à voyager à travers le monde. Il est peutêtre singulier de voir Jean de Galles citer à ses confrères en religion, pour leur apprendre à vivre suivant la règle austère de Saint-François, des fragments de Cicéron, de Sénèque, des vers de Virgile, de Juvénal, de Lucain et même des vers d'Ovide, empruntés aux Remèdes d'Amour : cependant aucune de ces citations n'est inconvenante, et lorsque l'auteur entremèle ainsi des extraits de Sénèque et de saint Bernard, de Cicéron et de saint Jean Chrysostome, on peut être étonné, mais on n'est pas choqué.

6. Summa de vitiis et virtutibus. Tel est l'incipit de ce traité: Cum almus Christi confessor beatus Franciscus; et tel en est l'explicit: Cui soli est honor et gloria in sæcula sæculorum, Amen. C'est un ouvrage considérable. Nous le trouvons dans les n. du Roi 3935 et 6776, ainsi que dans le n. 2 des Carmes de la place Maubert. Sbaraglia nous en signale d'autres copies manuscrites, et nous pourrions faire de nombreuses additions, s'il en était besoin, à la liste qu'il a dres-

sée. Cependant cet ouvrage, si souvent copié, n'a pas obtenu les honneurs de l'impression. A la fin du n. 6776 du Roi, on lit: Explicit Summa de vitiis et virtutibus, compilata a fratre Joanne Galensi, ordinis fratrum Minorum, Orate pro eo. Amen, C'est, en effet, une simple compilation. A des maximes énoncées dans un style trop souvent déclamatoire l'auteur joint, suivant sa méthode, des exemples indifféremment empruntés aux auteurs profanes et aux anciens Pères. Il cite mème quelquefois des écrivains du siècle précédent, comme Alexandre Neckam. On regrette que, dans cette description minutieusement subtile de tous les vices, il n'y ait pas une simple allusion aux mœurs du temps où vivait l'auteur. Il ne manque pas de meilleurs traités que ceux de Jean de Galles sur les vertus et les vices : quelques détails historiques feraient mieux ici notre affaire que des définitions quelquefois prétentieuses et des narrations toujours banales.

C'est probablement le même ouvrage qui nous est offert par un catalogue des manuscrits de Bâle sous le titre de :

Summa moralis.

7. Summa justitia, vel tractatus de septem vitiis, ex Guillelmo Parisiensi; libri Y. En indiquant cet ouvrage, Wadding en reproduit ainsi les premiers mots: Summa justitie Christi fidelium. Oudin n'ose pas affirmer qu'il soit distinct de tous ceux dont nous avons parlé précédemment, et il renvoie l'examen de cette question à qui pourra se procurer un exemplaire du recueil imprimé en 1496. Nous avons ce recueil, et le Summa justitiæ ne s'y trouve pas. Sharaglia suppose et affirme presque que ce traité considérable, en dix livres, est l'ouvrage déjà mentionné sous le titre de Summa de vitiis et virtutibus. Mais cette supposition de Sharaglia n'est pas fondée. Les premiers mots de l'une et de l'autre Somme different complétement. En outre, un volume manuscrit de la bibliothèque Harleienne nous offre un exemplaire du Summa justitice joint à une copie du Summa de Had, man, t, vitiis et virtutibus, intitulée Moniloquium, et il ne parait pas vraisemblable que le même ouvrage se rencontre deux fois dans le même volume. Enfin le traité que nous connaissons sous le titre de Summa de vitiis n'est aucunement composé d'emprunts faits à Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, et le titre du Summa justitia, tel que le rapporte Wadding, contient la déclaration formelle de ces emprunts. Ainsi nous distinguons ce dernier ouvrage de tous les autres traités de mo-

N. 6--6 du Roi, fol. 184

Hænel, Cat.

Catal, of the

rale inscrits précédemment au catalogue des œuvres de Jean de Galles, et nous en désignons un exemplaire manuscrit

dans le n. 632 de la bibliothèque Harléienne.

8. Tractatus de decem præceptis. Ce traité commence par ces mots: Scribam eis multiplices leges meas; et finit par ceux-ci: Cui est honor et gloria et imperium per infinita sæcula sæculorum, Amen. Nous en connaissons trois exemplaires manuscrits : dans le n. 2 des Carmes de la place Maubert, dans le n. 205 de la bibliothèque Mazarine et dans Mem. de la un volume de la bibliothèque de Falaise décrit par M. Charma. Soc. des ant. Le jugeant à bon droit inédit, M. Charma en a publié quel-

Charma, Mé-

moire cite.

de Norm., sec. sér., t. IX, p. ques fragments. 9. Tractatus de panitentia. Les premiers mots sont : Quo-44. niam provida solertia est jugiter meditari necessaria ad sa-

> lutem; et les derniers: Et hoc ad præsens sufficiat de prædictis. Dans le n. 2 des Carmes de la place Maubert et dans le manuscrit de Falaise, l'auteur désigné de ce traité est Jean de Galles. Les catalogues de Leland, de Bale, de Wadding, reproduits par Oudin, par Fabricius, et sérieusement

contrôles par Sharaglia, l'attribuent également à notre fécond moraliste. Enfin il a été imprimé sous son nom à

Mayence, en 1673, par les soins de François Harold.

10. Manipulus florum. Cet ouvrage a été souvent publié sous le nom de Thomas d'Irlande, Thomas de Hibernia. Fabricius en désigne six éditions, et il en omet, dit-il, plusieurs. Mais la question est de savoir si ce Thomas d'Irlande est le seul auteur du Manipulus florum, ou s'il a simplement mis la dernière main à une compilation que Jean de Galles, surpris par la mort, n'avait pas achevée. Cette dernière opinion est celle de Wadding: morte præventus, dit-il, non Script, ord, finivit; absolvit postea Thomas de Hibernia. Mais Echard, Præd., t. 1, p. qui compte Thomas d'Irlande parmi les religieux de son ordre, entend que le Manipulus soit tout entier son ouvrage. Il ne dit pas, mais il semble dire qu'un Prêcheur ne s'est jamais paré de la dépouille d'un Mineur, et il invoque l'autorité de nombreux manuscrits, qui ne parlent pas de Jean de Galles, nomment Thomas d'Irlande. Cela, toutefois, ne p, persuade pas Sbaraglia, qui, de nouveau, revendique la meilleure part du Manipulus au nom de Jean de Galles, en

744.

Suppl., 430.

> Nous nous rangeons à l'opinion de Sbaraglia. Echard remarque avec raison qu'un grand nombre de manuscrits dé-

citant d'autres manuscrits.

désignent seulement Jean de Galles. Il faut donc chercher d'autres arguments que ces désignations diverses. Dans un manuscrit de Sorbonne signalé par Echard, ainsi que dans un manuscrit de Troyes, on lit à la fin du Manipulus : Fini-

rum Petri et Pauli. Cette note n'est pas contestée par Echard, puisque, dit-il, Thomas d'Irlande mourut vers l'année 1316. Or on s'explique très-bien Thomas d'Irlande achevant en 1306 un livre que n'avait pu terminer Jean de Galles, mort vers 1303. Cette attribution du Manipulus à deux auteurs différents est d'ailleurs très-ancienne. Échard conteste sur ce point l'autorité d'un manuscrit d'Angleterre, dont le titre est d'une main moderne. Mais Sbaraglia cite d'autres manuscrits, qui ne sont pas tous d'Angleterre, où les deux noms se trouvent réunis, et nous allons à notre tour en citer un que possède la bibliothèque de Bàle, où on lit: Thomas de Hibernia, Manipulus

Hænel, Cat.,

Catal, des tus anno Domini 1306, die Veneris post passionem apostolo- man de Troves,

Hænel, Cat.,

florum theologicorum. Hujus libri auctor est Joannes L'allen- p. 583.

aux prétentions rivales des dominicains et des franciscains. 11. Tractatus de pœnis inferni. Cet ouvrage est inédit. Après Wadding, Sharaglia l'inscrit au catalogue de Jean de Galles, d'après un exemplaire conservé chez les frères Mineurs de Milan. Nous ne savons rien en dire de plus.

sis, vel Galiensis, anglicus Minoritanus, qui eum inchoavit, sed morte præventus finire non potuit, quem postea Thomas complexit. Scriptum per Wilhelmum Zuremone, anno 1324. Ainsi dès l'année 1321, c'est-à-dire huit ans après la mort de Thomas d'Irlande, on attribuait à Jean de Galles, qui avait compilé toute sa vie, une compilation que la mort l'avait empèché de finir et de publier sous son nom. Ce n'est donc pas, comme Echard l'a dit, une attribution moderne. Pour la trouver au moins vraisemblable, il suffit d'être indifférent

12. Expositio super « Pater noster ». Montfaucon en désigne un exemplaire manuscrit, sous le nom de Jean de Galles, dans l'abbaye de Mondée, diocèse de Lisieux. Nous en trouvons un autre, signalé par M. Hænel, sous le même nom, dans la bibliothèque de Charleville.

13. Declaratio regulæ S. Francisci. Imprimé à Venise, en 1513, dans un recueil intitulé Firmamentum trium ordinum, cet opuscule porte le nom de Jean de Galles, et Sharaglia n'hésite pas à l'en déclarer auteur.

14. Collectio versuum; lib. I. Wadding attribuc ce recueil

Cat., p. 120.

de vers à Jean de Galles d'après un manuscrit de Saint-Pierre de Cambridge, et sur ce point Sbaraglia ne le contredit pas. Ces vers sont inédits.

Conform. S. part. 2.

Barthélemi de Pise termine son catalogue des ouvrages Fr., fruct. 8, laissés par Jean de Galles, en disant qu'ils étaient au nombre de quinze. Nous en avons nommé quatorze. En voici d'autres que nous ne pouvons lui attribuer avec la même certitude.

15. In quatuor libros Sententiarum. Sbaraglia, qui n'a pu retrouver cet ouvrage, soit imprimé, soit manuscrit, le désigne d'après la Bibliothèque philosophique de Lipenius. Pour donner à Jean de Galles ce commentaire, Lipenius Bibl. phil., nous est un garant peu sûr. Il a été imprimé, dit-il, à Lyon, t. II, col. i394. en l'année 1511. Il a donc échappé à tous les autres biblio-

t. VII, p. 299.

graphes, car Panzer lui-même ne le mentionne pas. Des œuvres diverses de Jean de Galles publiées à Lyon en 1511 Annal. typ., Panzer ne mentionne, d'après Gesner, que le De regimine vitæ humanæ, seu Margarita doctorum. Mais dans une ancienne édition que nous avons signalée, ce livre tant de fois copié, tant de fois imprimé sous les titres les plus divers, est encore désigné comme un commentaire, ou comme un appendice des quatre livres des Sentences : Liber dictus Summa Collationum... ad libros quatuor Magistri Sententiarum. On peut donc supposer que cette désignation a trompé Lipenius.

> Cependant, quelle que puisse être la vraisemblance de cette supposition, toute difficulté n'est pas résolue. Lipenius est ici, comme souvent, en défaut. Mais, avant lui, Barthélemi de Pise et Jacques-Philippe de Bergame ont-ils été, comme

Conf., fr. 8, lui, trompés par d'autres indices? Or Barthélemi de Pise attribue formellement à notre Jean de Galles, qui Arbor vitæ nuncupatur, un commentaire sur les Sentences, et Jacques-Fabric., Bi- Philippe de Bergame nous en fait connaître les premiers

part. s.

blioth, med. et mots: Quoniam teste B. Augustino. Ce Jean de Galles ne inf. æt., t. III, scrait pas, il est vrai, suivant Pits et Possevin, notre mora-Ibid., p. 110. liste; ce serait un autre docteur du même nom, du même ordre, qui vécut plus tard. Mais ils le disent et ne le prouvent pas. Sbaraglia peut d'ailleurs, il nous semble, supposer que ces deux Jean de Galles ont l'un et l'autre tour à tour commenté les Sentences. Tous les ans un bachelier en théologie était chargé, dans toutes les écoles franciscaines, d'interpréter devant la jeunesse studieuse le livre fameux de

Pierre Lombard. Nous ferons toutefois remarquer ici que le commentaire désigné par Barthélemi de Pise n'a été vu ni par Luc Wadding, ni par Sbaraglia, qu'il n'a pas été imprimé sous le nom de Jean de Galles, et qu'il n'est mentionné sous ce nom dans aucun des catalogues de manuscrits où nous l'avons recherché.

16. Commentarii in omnes epistolas S. Pauli. C'est le P. Lelong qui signale ces gloses, d'après un manuscrit d'Angleterre qu'il indique avec trop peu de précision, et Sbaraglia n'en a pu désigner un autre. Si ces gloses existent réellement quelque part sous le nom de Jean de Galles, elles ont échappé

à toutes nos recherches.

17. In Apocaly psim Joannis. Au témoignage de Barthélemi de Pise, Jean de Galles a commenté l'Apocalypse: ce que ré- Fr., fr. 8, part. pètent Jacques-Philippe de Bergame, Trithème, Mariani, Possevin, Bale, Pits, Wadding, Lelong et Sbaraglia. Mais, suivant Casimir Oudin, le commentaire qu'ils designent, commencant par ces mots: Legimus apud Eusebium, est de Thomas Joyce, ou Jorsius, autre Gallois. Oudin l'affirme, il est vrai, sans le démontrer : il est néanmoins constant que ces gloses sur l'Apocalypse ne se trouvent nulle part, imprimées ou manuscrites, sous le nom de Jean de Galles.

18. De origine, progressu et sine Mahumetis, et quadruplici reprobatione prophetiæ ejus. Wadding et Sharaglia s'aecordent à mentionner sous le nom de Jean de Galles cet ouvrage imprimé deux fois : à Strasbourg, en 1550, par Jacques Jucundus, selon Josias Simler, et à Cologne, en 1551, par Martin Gymnicus, selon Casimir Oudin. Cette attribution P. 370. nous paraît suspecte; mais les arguments nous manquent

pour la contredire.

19. Sermones de tempore et sanctis. Echard nous signale quelques-uns de ces Sermons, dans un ancien manuscrit de la Sorbonne qui ne paraît pas avoir été transmis à la Bibliothèque impériale; mais il en existe un recueil plus complet dans la bibliothèque de Charleville, si l'indication donnée par M. Gustave Hænel est exacte. Dans la plupart de ses livres, Jean de Galles aide et conseille les jeunes predicateurs. On ne doute pas qu'il ait prèché lui-mème : mais on s'etonne de ne pas retrouver de plus nombreuses copies de ses Sermons, s'ils ont été recueillis. On remarque, d'ailleurs, sous le même titre, Sermones de tempore et sanctis, un volume mentionné par Echard au catalogue des œuvres de

Biblioth, sacra, p. 796.

Conform. S.

Epit. Gesn.,

Script. ord. Præd., t. l, p.

Cat., p. 123.

192

XIVº SIÈCLE. Script, ord. Præd., t. I, p. primer.

598,

Thomas de Galles. De là naissent des doutes qu'il faut ex-

Nous terminons ici la liste des écrits qu'on doit ou qu'on peut attribuer à Jean de Galles. La liste qui va suivre est celle des ouvrages que lui a trop libéralement octroyés l'erreur ou l'inadvertance des bibliographes.

#### SES ÉCRITS SUPPOSÉS.

1. Collectio epistolarum decretalium Romanorum pontificum. Guill. Cave et quelques autres bibliographes donnent à notre Jean de Galles cette collection célèbre, appelée la seconde, qui fut publiée, pour la première fois, à Îlerda, en 1576, in-folio, par Antoine Augustin, archevêque de Tarragone; ensuite, à Rome, en 1583, par Dominique Basa; à Paris, en 1609, par Charles Labbe, avec des notes de Cujas. Catal. cod. Elle porte, il est vrai, dans les manuscrits, le nom d'un certain Joannes Guallensis, on Vallensis. Mais encore ici l'identité des noms ne prouve rien. L'auteur de cette collection est-il un Jean de Wallia, comme le nomment Tiraboschi et Hist. litt. de M. Daunou, c'est-à-dire un Jean de Galles, ou de Walles, en Angleterre, ou, comme le prétend Jean Andréa, est-ce un canoniste italien, né dans la ville de Volaterra, qu'on appelait Guallensis, ou Vallensis, de son nom de famille? Nous n'avons pas à résoudre ici cette question assez obscure. Italien ou Gallois, ce canoniste vécut environ un siècle avant notre théologien, puisque le dernier des papes dont il a recueilli les décisions est Célestin III, mort en 1198. Veut-on douter encore, malgré cela, de son antériorité? En voici une Stor. dell. preuve décisive. Tiraboschi rapporte, en effet, que notre collecteur des Décrétales est cité, sous le nom de Jean Galese, par l'archidiacre de Bologne Tancredi, qui mourut en

> 2. Expositiones, seu Moralitates fabularum Ovidii; Paris, 1509. Ce commentaire moral sur les Métamorphoses d'Ovide parut, en effet, à Paris, chez Josse Bade, en 1509, in-4, sous le titre de Metamorphosis Ovidiana moraliter. Mais Wadding, Cave, Oudin et Fabricius l'attribuent faussement, et contre toutes les vraisemblances, à notre Jean de Galles. Si l'on s'en rapporte au titre même de l'imprimé, il est de Thomas de Galles, frère Prêcheur : a magistro Thoma

> Walleis, anglico. C'est l'attribution que recommandent na-

1240. L'erreur de Cave est donc évidente.

man, bibl. reg., t. IV, p. 513.

la Fr., t. XVI, p. 77.

letter, t, IV, p. 430.

turellement les bibliographes dominicains, Quétif et Echard. Cependant elle est doutense. Oudin, après avoir inscrit l'Ovide Moralisé parmi les œuvres de Jean de Galles, reproduit 568 ensuite le même titre sous le nom de Jean Ridewall, augustin anglais du même siècle. Fabricius a mentionné trois fois le même ouvrage en l'attribuant à trois auteurs différents. Jean de Galles, Thomas de Galles et Jean Ridewall. Ecartons Jean de Galles, écrivain sérieux, qui n'a jamais eu le goût des allégories et des moralités mystiques. Entre Jean Ridewall et Thomas de Galles l'hésitation restera permise. Remarquons enfin que l'attribution de cet ouvrage à Jean Ridewall, autorisée par quelques manuscrits, est encore approuvée par Sbaraglia.

3. Commentarii in Valerium, Ce titre, tel que nous l'offre Luc Wadding, peut faire supposer un commentaire sur Valère-Maxime. Il faut lire, suivant Fabricius: In Valerium ad Rufinum de non ducenda uxore moralis Expositio. Wadding n'avait aucun prétexte pour imputer à Jean de Galles la responsabilité de cette paraphrase banale. Suivant

tous les bibliographes elle est de Jean Ridewall,

4. In Mythologiam Fulgentii. Cette attribution, qui est de Wadding, a été reproduite par Fabricius; mais Fabricius lui-meme en montre la fausseté, quand, à l'article de Jean Ridewall, il inscrit le même ouvrage parmi les œuvres de ce religieux augustin, d'après deux manuscrits, l'un de Saint-Marc, l'autre de Cambridge. C'est, en effet, à Jean Ridewall

qu'il convient de le laisser.

5. Postilla in Evangelium Joannis. Voici, d'après Oudin et Sbaraglia, les premiers mots de cette glose : Numquid ad præceptum tuum elevabitur aquila? Mais ils n'en désignent qu'un manuscrit anonyme. Ce qui autorise beaucoup de conjectures. On remarque d'abord que la même glose a été imprimée en 1580, dans le tome II des OEuvres de saint Bonaventure. Cette attribution est certainement fautive. On a prouvé que l'auteur de cette glose parle une langue à la fois la Fig. 1. MX. subtile, précieuse et barbare, qui n'était pas encore en usage, même dans les écoles franciscaines, au temps du docteur seraphique. Le même argument peut servir à démontrer qu'il ne convient pas davantage de l'attribuer à Jean de Galles. Oudin croit qu'elle est de Thomas Joyce, Mais c'est une simple opinion que rien ne justifie. Par ces mots Vumquid ad præceptum tuum commence un commentaire, non sur l'E-

Fabric, Bib. med. et inf letat., t. IV. to

Hist, litt, de

de S.-Omer, p. 132.

vangile, mais sur l'Apocalypse de saint Jean, qui, dans un Cat. des man. manuscrit de S.-Omer, porte le nom de Guillaume de Halton, frère Prêcheur. Cependant Echard ne dit pas que Guillaume de Halton ait commenté l'Apocalypse, et de là naissent d'autres doutes. Ecartons-les, n'ayant à rechercher en ce moment que ce qui concerne Jean de Galles. Or, parce que Barthélemi de Pise lui a vaguement attribué, sans autre détail, «plusieurs gloses, plures postillas » sur l'Ecriture Sainte, cela n'est pas, il nous semble, une raison suffisante pour mettre à son compte, nous allions dire à sa charge, une glose anonyme sur l'Evangile de saint Jean, qu'on avait donnée d'abord à saint Bonaventure, et que la critique n'a pas ensuite jugée digne de ce docteur.

> 6. Collationes in Joannem. Ces Conférences sur saint Jean sont, comme le dit Sbaraglia, du même auteur que les précédentes Postilles. Aussi ont-elles été pareillement insérées dans le tome II des OEuvres de saint Bonaventure. Si donc il n'est pas prouvé que les Postilles soient de Jean de Galles, il n'y a pas de raison pour que les Conférences lui soient attri-

buées.

7. Collationes in Psalmos. Ce commentaire est inscrit au nom de Jean de Galles dans le catalogue de la bibliothèque de Reims. Mais cette attribution paraît inexacte. Il existe un commentaire de Thomas de Galles sur les Psaumes, et c'est peut-être celui que possède la bibliothèque de Reims sous le nom de Jean.

8. De arte prædicandi. Ailleurs et plus souvent De theoria prædicandi. Le n. 295 de la bibliothèque Mazarine nous offre ce traité dans un recueil de quelques œuvres de Jean de Galles. Il est certainement du frère Prêcheur Thomas, à qui le restituent Quétif et Echard, d'après tous les autres

manuscrits.

9. Tractatus de Oculo morali. Ce livre, dont il existe de nombreux exemplaires manuscrits, a été publié pour la première fois à Augsbourg, par Antoine Sorg, sans date, in-fol., sous le nom de Jean Peacham, archevêque de Cantorbéry. Hain, Rep., Le même éditeur en fit peu de temps après une édition nouvelle, également sans date, et dans le même format. Il fut ensuite imprimé à Venise, en l'année 1496, in-8, par les soins de Dominique de Ponzo, frère Mineur, sous le nom d'un certain Pierre Lacepiere. La même année il fut traduit en italien par Théophile Romain, de l'ordre des ermites de

Echard . Script. ord. Præd., t. I, p. 598.

Ibid.

III, p. 162.

Saint-Augustin, et publié in-4, dans la même ville de Venise, sous ce titre : Libro de l'occhio morale et spirituale vulgare ; avec cette désignation du nom de l'auteur : Reverendo professor di sacra theologia maestro P. Lacepiera, Plus tard, en 1641, Théophile Raynaud, jesuite, en fit une autre édition. à Lyon, sous le nom de ce Raymond Jordan, abbé de Selles en Berri, auteur de diverses compositions mystiques, qui s'est fait appeler lui-même, avec beaucoup de modestie, sinon de vanité, l'Idiot par excellence, Idiota. Une édition complète des œuvres de Raymond Jordan, publiée à Paris, en 1654, in-4, chez Jacques Quesnel, contient encore le même traité. Mais l'édition de Théophile Raynaud était fort incorrecte. D'après d'autres manuscrits, Luc Wadding fit imprimer de nouveau le même ouvrage, à Rome en 1655, à Viterbe en 1656, in-12, et prétendit deux fois démontrer, dans une préface et dans un épilogue, que ce traité de l'OEil Moral est de Jean de Galles, non de Raymond Jordan.

Ainsi nous avons déjà quatre auteurs, auxquels quatre éditeurs différents attribuent le même traité. Entre ces attributions le choix est difficile. Interrogeons les manuscrits.

Quelques-uns nomment l'auteur Pierre de La Sapievra « diwcesis Lemovicansis », ou Petrus Perius, ou Pierre de Limoges, anc. tonds lat. et désignent ainsi la même personne sous des noms quelque — Lande, Cat. peu variés; d'autres, que nous n'avons pu consulter nous- des min. de memes, indiquent, assure-t-on, I'Idiota, Raymond Jordan; d'autres, cités par Wadding, réclament le même ouvrage Suppl., p. 431. pour Jean de Galles; d'autres pour Jean Peacham; d'autres enfin, et ce sont peut-ètre les plus nombreux, n'offrent aucun fonds de Sala. nom. On voit done que les manuscrits, loin de nous venir en des dues de aide, augmentent notre embarras.

Quant aux bibliographes, ils se partagent. Quelques uns 1775. ont, il est vrai, laissé de côté ces quatre noms, sans doute ment, t. III. trop obscurs, pour en supposer d'autres plus illustres, comme, e. 1. 1181. par exemple, celui de Robert, évêque de Lincoln, ou celui Bibl. de S. Omer. n. 183. de Pie de la Mirandole. Mais ces hypothèses, plus bizarres Coxt. Cat. Cod. qu'ingénieuses, n'ont pas eu de succès. En général les biblios ox na collection de la colle graphes se rangent, avec Casimir Oudin, à l'opinion de Théo-Ball, n. 17. phile Raynaud, ou, avec Vincent Placeius, à l'opinion de Luc Wadding. Seul peut-être Sbaraglia s'abstient de conclure.

Nous pourrions imiter cette prudence. Cependant nous crovons devoir présenter quelques observations sur les arguments invoqués par Luc Wadding. Il est certain pour nous

Bruges, n. 15c.

Bild, impor. n. 1575, - (at. Bourgogne, n.

Oudin, Com-

Tuest'r. timenvm., t. II, p.

que l'anteur véritable du Tractatus de Oculo morali est. comme Jean de Galles, un savant, non pas, comme Raymond Jordan, un ignorant qui fait parade de son ignorance. Mais c'est, en outre, un mystique, qui a le goût des paraphrases subtiles, qui met constamment des métaphores à l'alambic pour en tirer la quintessence; et Jean de Galles n'a pas eu ce travers d'esprit, si commun de son temps et particulièrement dans l'école où il a pris ses grades. Wadding a très-bien signalé comment le traité de l'OEil moral ressemble aux ouvrages qui sont incontestablement de Jean de Galles; mais il n'a pas assez remarqué comment il en diffère. Sans rien affirmer, nous croyons que Dominique de Ponzo avait plus d'une bonne raison pour publier ce traité sous le nom de Pierre de Limoges.

Chron. S. Franc., part. II, lib, 111, c. 5.

10. De perfectione angelica. Marc de Lisbonne, historien peu fidèle de l'ordre de Saint-François, donne sous ce titre à Jean de Galles un ouvrage que Fabricius, Sbaraglia et tous les bibliographes rendent à Jean Peacham.

Nous avons fait la part de l'erreur dans la liste des ouvrages faussement attribués à Jean de Galles. Il nous reste à faire

celle de l'inadvertance.

11. Communiloquium. Wadding inscrit d'abord cet ouvrage au compte de Jean de Galles, et plus loin il mentionne la Somme des Extraits. Summa Collectionum. Mais, nous l'avons dit, et, avant nous, Oudin et Sbaraglia avaient déjà fait la même remarque, ces deux titres désignent le même ouvrage.

12. Margarita doctorum. C'est encore, sous un troisième titre, la Somme des Extraits. Wadding ne l'a pas soupconné. Ayant recueilli les trois titres en divers catalogues, il a sup-

posé trois ouvrages.

13. De Republica liber I. Ce livre unique sur le gouvernement de la république est le premier livre de la Somme des Extraits. La méprise que nous corrigeons est d'un ancien bibliographe qui a trompé Wadding, et Wadding a trompé

Fabricius.

14. De sex ætatibus hominis. Aucun manuscrit ne nous offre ce traité de Jean de Galles, Luc Wadding lui-même ne le mentionne pas, et cependant il nous est signalé par le ré-Repert, t.H. pertoire de Louis Hain comme ayant été deux fois imprimé; la première fois à Spire, par Pierre Drach, et la seconde fois en un lieu qui n'est pas connu. Mais nous remarquons que, dans l'édition de Pierre Drach, ce traité n'a pas plus de cinq

p. 433.

feuillets. Or c'est environ le même espace qu'occupe, dans toutes les éditions de la Somme des Extraits, la seconde distinction du troisième livre, et cette seconde distinction a justement pour objet les six âges de l'homme, infantia, pueritia, adolescentia, virilitas, senium, senectus. Nous estimons donc que l'opuscule inscrit au répertoire de Hain n'est pas autre chose que ce fragment détaché de la Somme des Extraits.

15. Floriloquium, seu Florilegium de dictis philosophorum. Cet ouvrage est indiqué par Wadding, qui le distingue du Compendiloquium de vitis illustrium philosophorum. Mais l'erreur de cette distinction est évidente, puisque Wadding nous donne les premiers mots du Floriloquium, qui sont.

sans aucun changement, ceux du Compendiloquium.

16. De Ordinatione universali liber I. C'est un titre donné par Wadding. Mais à ce titre il joint l'incipit de l'ouvrage : Quoniam omni negotio. Or cet incipit est celui du Dietarium, et ce Dietarium est, nous l'avons dit, le premier livre de l'Ordinarium vitæ religiosæ. Il faut done retrancher encore du catalogue des œuvres laissées par Jean de Galles ce traité particulier, ce livre unique intitulé par Luc Wadding : De Ordinatione universali.

17. De Cognitione vitæ liber I. Wadding a commis une nouvelle erreur en indiquant séparément ce traité. C'est, encore sous un autre titre, le Dietarium, ou le premier livre de l'Ordinarium, puisque, au témoignage de Wadding, il commence de même par ces mots: Quoniam omni negotio.

18. Legiloquium de mandatis divinis. Fabricius distingue cet ouvrage du Tractatus de decem præceptis. Mais cette distinction est une erreur déjà remarquée par M. Charma. Au commencement du Traité des dix préceptes, l'auteur s'ex- 14prime ainsi: In hac collatiuncula qua potest dici Legiloquium. De ces deux titres nous préférons le premier, qui est le plus simple et le plus clair; mais il paraît que des copistes ont adopté le second, comme plus ingénieux et de meilleur goût. On le trouve dans un manuscrit du collége de Lincoln à Oxford, et c'est celui que Luc Wadding a reproduit, en le faisant suivre de l'incipit : Scribam eis multiplices. Or cet incipit est précisément celui du Tractatus de decem pra ceptis dans tous nos manuscrits. Mais Wadding n'a pas ici mentionné deux fois le même ouvrage sous des titres divers : le Tractatus de decem præceptis ne figure pas, en effet, dans son

Mêm, cite, p.

Pag. 273.

catalogue. Il n'a donc pas commis la même erreur que Fabricius.

19. Philosophia moralis : tractatus Joannis Wallensis de auatuor virtutibus. Cet ouvrage nous est indiqué par le catalogue imprimé des manuscrits de Saint-Omer; mais l'auteur du catalogue nous avertit que si la copie de l'ouvrage est ancienne, le titre qu'il lui donne est moderne. Or sous ce titre moderne nous croyons retrouver le Breviloquium de virtutibus antiquorum principum, qui est, en effet, un discours abrégé sur les quatre vertus que l'auteur nomme cardinales, la justice, la prudence, la tempérance et le courage, et qui commence, après une citation des Proverbes, par ces mots: Quatuor virtutes cardinales, scilicet prudentia, temperantia. fortitudo et justitia. La copie de Saint-Omer est datée : elle est de l'année 1346.

Barthélemi de Pise paraît, il est vrai, distinguer le Breviloquium d'un traité qu'il intitule De quatuor virtutibus cardinalibus; mais nous croyons plutôt qu'il distingue par ce titre le Breviloquium de virtutibus antiquorum principum du Compendiloquium de vitis illustrium philosophorum; ainsi le Breviloquium serait pour lui, sous un titre plus clair, le traité De quatuor virtutibus cardinalibus. Dans un manuscrit Laude, Cat. de Bruges se trouve aussi, avec l'opuscule sur les Dix Préceptes, un autre opuscule intitulé De Virtutibus cardinalibus. C'est toujours, comme il nous semble, le Breviloquium

si souvent copié

20. De virtutibus antiquorum libri III. Wadding distingue cet ouvrage du Breviloquium de virtutibus antiquorum principum; mais il prouve lui-même son erreur en disant que le traité De virtutibus antiquorum commence par : Quoniam misericordia et veritas. C'est, en effet, l'incipit du Brevilo-

quium.

21. Moniloquium, seu collectiloquium, libr. IV. Wadding. Catal, of the et, après lui, Fabricius, parlent de cet ouvrage mentionné Harl, man., t. I, sous ce titre au catalogue de la bibliothèque Harléienne. Mais Wadding en rapporte les premiers mots: Cum almus Christi confessor; et c'est ainsi que commence, dans nos manuscrits. le traité qu'ils intitulent Summa de virtutibus et vitiis. Or. dans le dénombrement des œuvres de Jean de Galles, Wadding n'a pas omis cette Somme célèbre. Il a donc deux fois attribué le même ouvrage au même auteur, abusé par la diversité des titres.

des man. de

Bruges, n. 217.

n. 632.

22. Nous lisons dans la Bibliothèque de Montfaucon: Joannis Gallensis de Obsequio et imperio; et Montfaucon biblioth, t. II. indique un manuscrit de Coislin, où se trouve, dit-il, cet ou- p, 1085, vrage. Mais le manuscrit de Coislin auguel il nous renvoie est un volume du XVII<sup>e</sup> siècle, qui nous offre le traité de Obseguio et imperio sous le nom d'un certain Jean Hall, Joannes Hallensis, bien différent de notre docteur.

Enfin voici quelques titres donnés par Luc Wadding, auxquels nous ne savons joindre aucun commentaire. Ce sont les suivants: Breviarium præceptorum, lib. 1; De visitatione infirmorum, lib. I; Historiarum collectanea, lib. I; Additiones celebres, lib. 1; Pastoralia, lib. 1; De Disciplina. lib. 1; De Correptione, lib. 1; De Exhortatione, lib. 1; De Relationibus, lib. 1; De Esse et essentia, lib. 1; Rudimentum

doctrinæ.

#### SA MÉTHODE.

Jean de Galles a été formé dans une école qui, même avant Jean Duns Scot, s'était signalée par un penchant excessif pour les subtilités métaphysiques, et, comme nous l'avons dit, il a professé longtemps dans cette école, d'abord à Oxford, ensuite à Paris. Cependant il n'est pas métaphysicien; c'est peut-être le docteur de son temps le plus étranger à la métaphysique; et s'il observe assez fidèlement dans la composition de ses livres les préceptes de la logique, il ne les enseigne pas; ce n'est pas non plus, comme on disait, un logi-

cien. C'est un théologien moraliste.

Même au XIIIe siècle les théologiens moralistes ne se ressemblent guère. Il y en a qui, dans de pieux discours, prétendent conduire à la perfection morale en excitant au plus haut degré toute la puissance d'imaginer que possède l'intelligence humaine. Il y en a qui, suivant avec plus de modestie, peut-être plus de sagesse, la voie tracée par les anciens maîtres, se contentent de lire en public les traités moraux d'Aristote et de les interpréter. Enfin il y en a d'antres qui, commencant à parler la langue des casuistes, enseignent deja la morale avec ces distinctions et ces raffinements qui doivent plus tard si gravement la compromettre.

Jean de Galles diffère des uns et des autres. En réalité, ce qu'il se propose dans ses écrits, ce n'est pas de faire des lecons de morale; c'est d'instruire les jeunes prédicateurs qui

doivent discourir en chaire sur les vertus et les vices. Dans le prologue, dans l'épilogue de la Somme des Extraits, et ailleurs encore, il le dit expressément. Pour bien prêcher il faut avoir beaucoup lu, et les livres sont rares: Non omnibus prædicatoribus vacat inspicere et perscrutari multa volumina. C'est pourquoi, dans l'intention de venir en aide aux jeunes gens qui manquent de livres, il a copié dans un grand nombre d'ouvrages, et distribué en bon ordre les passages qu'ils pourront à leur tour citer et développer dans leurs sermons.

Voici maintenant, en deux mots, sa méthode. Professant, il paraît, que les principes de la morale sont les mêmes pour toutes les sectes philosophiques et pour toutes les sectes religieuses, il copie tous les moralistes qu'il a pu lire, en particulier les latins, notamment Sénèque. Croit-il que Sénèque ait beaucoup appris de saint Paul? Puisqu'il ne le dit pas, il ne l'a pas cru. Mais Sénèque est un ancien, et ce docteur chrétien ne se défend aucunement de vénérer l'antiquité profane. Pourquoi s'en défendrait-il? Son siècle, qui commence avec Robert de Lincoln et finit avec Jean Duns Scot. s'associe tout entier à cette vénération. Ajoutons qu'il n'a pas seulement une instruction très-variée, mais quelque esprit et assez de goût; ce qui le distingue de la plupart des compilateurs de son temps; ce qui, toutefois, lui est commun avec l'auteur du *Policraticus*, Jean de Salisbury, celui des écrivains modernes qu'il cite le plus souvent.

L'utilité de ses livres fit leur succès, qui fut durable. Il dura jusqu'à ce que l'invention de l'imprimerie eût multiplié les exemplaires des ouvrages auxquels il avait fait ses

emprunts. B. H.

# BERNARD D'AUVERGNE,

#### DOMINICAIN.

SA VIE.

Bernard D'Auvergne, Bernard de Gannat, Bernard de Mortvers 1303. Clermont (Bernardus de Alvernia, de Gannato, de Claromonte), sont un seul et même personnage, qui recut les deux premiers de ces trois surnoms du lieu de sa naissance, et le troisième de la ville où il fut admis dans l'ordre fondé par saint Dominique. Malgré la célébrité qu'il paraît avoir eue comme théologien et comme prédicateur, les détails relatifs aux premiers et aux derniers temps de sa vie nous sont restés inconnus. Ses biographes ne disent rien de sa famille et se taisent sur son éducation, comme sur l'époque de sa naissance. de ses vœux et de sa mort. La première date que l'on rencontre dans les écrits où il est fait mention de lui, est celle de l'an 1290.

En cette année, selon quelques auteurs, il aurait été élu évêque de Clermont. Mais il n'y eut pas d'élection à Clermont en l'année 1290. Cette date est donc inexacte. Faut-il la corriger et reporter l'élection prétendue de Bernard à l'année 1286. En l'année 1286, il s'agissait de donner un successeur à Gui de La Tour, de l'ordre des Dominicains, mort le 28 février de cette année. Le siège resta vacant jusqu'au lundi avant la Saint-Denis, 7 octobre; mais alors fut élu Adhémar ou Aimar de Croso, qui siégea jusqu'à sa mort, arrivée le frate. Prædic., 17 octobre 1297. Echard dit avoir lu quelque part que l'e- P. 152. lection de Bernard se fit in divisione, c'est-à-dire avec partage de voix, et qu'elle ne fut pas confirmée. Mais nous avons sur 280. l'élection faite à Clermont en l'année 1286 un document officiel qui ne parle pas de voix partagées. C'est la lettre d'Honorius IV, par laquelle il confirme, le 30 juillet, l'élu des per, tonds Mo-

Echard . Script. ord. Præd, t. I, p. 492. - Fabricius, Biblioth. med. et inf. ætat., t. I, p. 220 .- Laurent Pignon, ms. de S.-Vict., n 676, fol. 140, vo.

Fontana , Sacr. theatr. dominic., p 173. - Leand. Alberti, de Vir. illustr. ord. Prædie., fol. 124. - Altamura, Bibl. Preed., p. co. - Anton. Senensis, Chr.

Call, christ. nov., t. H, col.

202

XIVe SIÈCLE.

reau, n. 1224, fol. 23.

chanoines, Adhémar. Il est écrit dans cette lettre que les chanoines de Clermont (craignant peut-être de se diviser) chargèrent Hugues de La Tour, sénéchal de Lyon, de leur présenter un candidat de son choix, que celui-ci présenta le chantre de Clermont Adhémar, et qu'Adhémar fut immédiatement, d'une seule voix, accepté.

Gall. christ, 279.

En tout cas, on ne peut confondre Bernard d'Auvergne, nov., t. II, col. comme l'ont fait les auteurs de la nouvelle Gaule chrétienne, avec Bernard de La Tour, qui, nommé cardinal en 1342 et Ibid., p. 281. mort en 1361, n'était pas de l'ordre des Dominicains et ne fut point évêque de Clermont. Bien que les mêmes écrivains affirment le contraire, ce serait Bernard de Clermont et non Bernard de La Tour qui, selon Fontana, aurait occupé le siège épiscopal de Clermont en 1290. D'un autre côté, Bernard de Clermont ou Bernard d'Auvergne ne parvint jamais à la dignité de cardinal.

Les différents écrivains qui parlent de notre Bernard disent

qu'il était aussi distingué par la vivacité de son esprit que par l'étendue de son savoir. Il avait obtenu le grade de bachelier en théologie dans la Faculté de Paris. Si Altamura, d'après Joan de Tur- Jean de Torquemada, lui donne le titre de maître, il ne faut pas sans doute prendre cette expression à la lettre. Tor-B. Virg., fol. quemada a probablement voulu, comme le dit Echard, faire entendre par là que Bernard d'Auvergne était devenu, dans le cours de ses études à Paris, sinon docteur, du moins homme très-docte. En effet, son nom ne figure pas dans la liste des docteurs de l'ordre des Dominicains que nous a laissée Bernard Guidonis. Mais s'il n'occupa point comme maître une chaire de théologie dans l'Université de Paris, il est certain du moins qu'il professa dans l'intérieur du couvent de Saint-Jacques, dont il fut un des régents les plus célèbres. On a même tout lieu de croire qu'il faut identifier avec Bernard d'Auvergne le frère Bernard, qualifié directeur des études de ce couvent, director studentium, ainsi que le frère Bernard, qualifié dispositor studentium, et auteur de

> En 1303, Bernard d'Auvergne répondit, avec tous les religieux du couvent de Paris, à l'appel de Philippe le Bel contre le pape, et signa, le 26 juin, l'acte d'adhésion, en qualité de prieur de ce monastère. Nous ne pouvons dire depuis quand il avait été promu à cette dignité, ni s'il vécut encore long-

deux sermons insérés dans un recueil manuscrit de l'abbave

de Saint-Victor, dont nous parlerons plus loin.

recremata, de Verit, concept, 119.

Dupuy, Différend, p. 121, 154.

temps après cette année 1303, la dernière et presque la seule où nous trouvons son nom, son titre et son existence mentionnés d'une manière authentique ou certaine.

#### SES ÉCRITS.

1º La plupart des auteurs qui ont parlé de Bernard d'Auvergne s'accordent à dire qu'il fut un des plus ardents défenseurs de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, et qu'il écrivit, ainsi que plusieurs autres dominicains, contre Henri t. VI, col. 370. de Gand, Godefroi de Fontaines et Jacques de Viterbe, pour réfuter les passages où ces docteurs, en attaquant l'ange de ill. ord. Præd. l'école, semblaient vouloir rabaisser la gloire de tout l'ordre fol. 124. - Fonde Saint-Dominique. Antoine de Sienne et Possevin distinguent deux écrits de lui, l'un contre Henri de Gand et Godefroi, l'autre contre Jacques de Viterbe. Alva, dans son Soleil de Vérité, les dominicains Guillaume Carnificis et Bunderius, dans leur Index des manuscrits des bibliothèques belges, nous apprennent que l'ouvrage dirigé contre Henri de Gand et Godefroi de Fontaines était intitulé Quodlibeta, et divisé en quinze sections, ou parties, subdivisées chacune en plusieurs distinctiones. Echard est du nombre des auteurs rad. 239, col. qui supposent que les Quodlibeta avaient été composés pour réfuter non-seulement ces deux théologiens, mais aussi Jac-judic., t. 1. ques de Viterbe. Torquemada, Capreolus, Henri de Herwor- part. 1, p. 222. den (de Hervordia), publient plusieurs extraits des Quodlibeta, où Bernard réfute Henri de Gand et Godefroi de Fontaines; cremata, 1, c., ils n'en donnent aucun qui s'applique nominativement à fol. 119 v. -Jacques de Viterbe; ce qui pourrait faire supposer que la ré- J. Capreolus. in Sentent, amfutation de ce dernier était l'objet d'un traité particulier, plus, quast... distinct des Quodlibeta. Jusqu'a présent, cependant, nous passim-II. de n'avons retrouvé aucun fragment de ce traité.

2º Un manuscrit du Vatican, mentionné deux fois par Montfaucon comme provenant de la bibliothèque d'Alexandre du Roi, m. 6 144. Petau, est intitulé : Bernardi Claromontens, responsiones ad tol. 7-9
Biblioth, ou adversus fr. Ægidium. A notre connaissance, aucun autre bibl, t. I, p. bibliographe ne parle de cet écrit. Gilles de Rome, non 100, 135. moins connu sous le nom d'Ægidius Columna, aurait, selon l'opinion commune, entrepris la défense de Thomas d'Aquin dans un livre intitulé Defensorium, et destiné à refuter le l. c., t. l. prem Correctorium ou Correptorium de Guillaume La Mare, frere part. p. 218. Mineur. Il paraît toutefois que, dans son commentaire sur le sur Henri de

Brev. hist. ord, Prædic., dans Martene, Ampliss, coll., - Leand, Alberti, de Vir. tana, Theatr. domin., p. 173. - Altamura . Bibl, Præd., p.

Ant. Senens., l. c., p. 53.— Possevin, Apparatus, t. I, p. 216.

Alva, Sol ver.. 1593. - D'Argentié, Collect.

Echard, ibid. J. de Torre-Hervord., Aureacatena, part. q et 10, man.

Gand, p. 43.-Hist, litt, de la Fr., t. XX, p. 190.

Tanner, Bibl. brit. - hibern. p. 637.

premier livre des Sentences de Pierre Lombard, Gilles de Rome combattait sur quelques points la doctrine de Thomas, puisque Robert d'Oxford, Dominicain, appelé quelquefois Robertus Oxphordius, ou même Ottanfordius, se crut obligé de publier un écrit qui a pour titre : Contra primum Ægidii, ubi adversatur doctrinæ sancti Thomæ. Bernard d'Auvergne ne pourrait-il pas aussi avoir écrit dans le même sens? Est-il bien probable que Montfaucon, faisant lui-même l'inventaire des manuscrits de la Vaticane et copiant ensuite le catalogue de ces manuscrits dressé par Cl. Estiennot, ait transcrit deux fois le nom de Bernardus Claromontensis, au lieu de celui de Robertus Oxphordius? S'il y a ici une erreur, elle ne peut être imputée qu'à l'intitulé du manuscrit qu'Estiennot et le savant Bénédictin avaient eu sous les

3º L'adhésion que Bernard d'Auvergne donne à l'opinion Hist. litt. de négative de Henri de Gand sur la possibilité d'une nature la Fr., t. XXI, irrationnelle provenant de Dieu, ne fut sans doute pas le sujet d'un traité particulier. Cette question pouvait être incidemment examinée dans un ouvrage plus général où Bernard combattait, sous d'autres rapports, le Docteur solennel, c'està-dire dans ses *Quodlibeta*, ou dans son Commentaire sur les

livres des Sentences.

A part la controverse dont nous venons de parler, ce commentaire offrait-il plus de remarques importantes qu'on n'en trouve dans tous ceux qui, durant le moyen âge, furent composés sur l'ouvrage de Pierre Lombard? C'est ce que nous ne pouvons dire, le travail de Bernard d'Auvergne ne nous étant connu que par des citations rares et peu étendues. A tous ceux qui attestent que des copies en ont existé à di-Pantheol, de verses époques, il faut ajouter le nom de Rainier de Pise, qui

Reprobatione, le cite dans sa Panthéologie. c. 3.

Aucun des trois ouvrages de Bernard d'Auvergne dont nous venons de parler ne paraît avoir été imprimé. Bunderius, dans son Catalogue inédit des manuscrits de Belgique, indique des exemplaires des *Quodlibeta* chez les frères Prêcheurs de St-Omer, d'Utrecht et de Cologne. Nous n'en avons eu aucun à notre disposition. Un manuscrit du traité contre Henri de Gand existait, autemps d'Echard, dans la bibliothèque du couvent des Dominicains à Boulogne-sur-Mer. Nous n'en retrouvons pas la trace, et nous ne pouvons dire s'il existe ou non quelque part une copie du Commentaire sur les livres des Sentences.

p. 13g.

Ces diverses circonstances nous mettent dans l'impossibilité de présenter un résumé de la doctrine de Bernard d'Auvergne, et de son système de réfutation contre certaines opinions du docteur solennel. C'étaient, s'il faut en croire Léandre Alberti, une guerre ouverte et des batailles en règle que Bernard livrait à ses adversaires, collatis rationum fortissimarum signis. Le petit nombre de fragments qui nous restent de ses œuvres de controverse ne nous permet ni de confirmer ni de modifier ce jugement. Nous exposerons seulement quelques-unes de ses opinions sur la formation des idées, telles que nous les trouvons exprimées dans les courts et rares extraits de ses Quodlibeta qui ont été insérés par Henri de Herworden, frère Prècheur, dans l'ouvrage connu sous le titre de Catena aurea, vaste répertoire de théologie, de métaphysique et de morale, dont la Bibliothèque impériale de Paris n'a que la neuvième et la dixième parties.

« L'intelligence est, dit Bernard d'Auvergne, la connaissance « que nous avons d'une chose en général, sans égard aux ca- sec, ansa, quæst. « ractères particuliers : Intelligere est cognitio qua cognosci- 3, fol. 7, vo. « tur aliquid in universali, non secundum conditiones parti-« culares. Ainsi, quand je définis la rose, je ne songe pas à

« telle ou telle rose en particulier, etc. »

Godefroi de Fontaines, nominaliste résolu, pensait que l'intelligence d'un objet est tout simplement la réception d'une espèce. Bernard d'Auvergne, disciple plus reservé d'Albert et de saint Thomas, répond que la perception première est passive, tandis que l'intelligence est active. Cette distinction est encore admise; mais il faut savoir comment notre docteur argumente pour la justifier. Henri de Herworden faisait sans doute grand cas de son argumentation, puisqu'il l'a reproduite. Nous ne pouvons la trouver aussi convaincante. Nous crovons toutefois devoir la traduire tout entière, comme offrant un naif et curieux exemple d'une confusion depuis longtemps condamnée; la confusion de ces deux sciences diverses, la théologie et la philosophie. «La dernière perfection de l'homme, » répond Bernard à Godefroi de Fontaines, « ne peut consister dans une pre-« mière réception. En effet, bien que la matière première « soit substantiellement constituée par la forme qu'elle reçoit, « sa perfection n'est pas toutefois dans la réception de la « forme, elle est dans la forme qu'elle a recue. Ainsi la der-

Anc. fonds. Pars nona,

Ibid., tol. 8,

XIVe SIÈCLE.

« nière perfection de l'homme est l'intelligence pour les phi« losophes et pour les saints docteurs, qui néanmoins placent
« la béatitude dans la simple contemplation de l'essence di« vine. Si done l'intelligence proprement dite est un fait de
« pure passivité, de telle sorte que l'intellect n'y contribue
« lui-même en aucune façon, ainsi qu'il ne contribue en rien
« à la réception de l'espèce, la dernière perfection de l'homme
« consiste dans l'exercice d'une faculté purement passive. Ce
« qui est faux. En effet, dans la plus noble condition à la« quelle peut s'élever l'être humain, il doit atteindre sa per« fection dernière. Or cette perfection est d'être actif plutôt
« que d'être passif. Done la béatitude de l'homme n'est pas
« dans un fait de pure passivité. »

Ces extraits ne nous apprennent pas, il est vrai, quelle était la doctrine de Bernard sur les articles principaux de la controverse scolastique, et les autres citations de ses œuvres, qui nous sont offertes par les livres neuvième et dixième du Catena aurea, ne nous instruisent pas mieux à cet égard. Il nous paraît avoir été moins nominaliste que Godefroi de Fontaines, moins réaliste que Henri de Gand, et c'est en cela sans doute qu'il a continué saint Thomas. Mais nous le supposons, nous ne le prouvons pas; les preuves nous manquent. Ce qu'on peut simplement apprécier dans les explications données par Bernard sur la nature propre de l'intelligence, c'est qu'il avait, autant qu'homme de son

temps, le goût des vaines subtilités.
Comme saint Thomas, Bernard d'Auvergne professe ou-

vertement et sans restriction le dogme de la prédestination. Dans son commentaire sur le premier livre des Sentences, il compare Dieu à un potier qui, de la même matière, fait des vases destinés, les uns, aux plus nobles services, les autres aux plus vils usages, et tous également utiles. « De même, « ajoute-t-il, Dieu, de la même pâte humaine, fait des vases, « les uns prédestinés à la gloire, les autres réprouvés et con- « damnés à la honte d'une peine éternelle; et cela pour la « perfection de l'univers. Et Dieu n'est pas injuste en ré- « prouvant tel ou tel homme; car on n'est pas injuste en « n'accordant pas à quelqu'un ce qu'on n'est pas tenu de lui « donner; or Dieu ne doit la vie éternelle à aucune créa- « ture, etc. » Saint Thomas, après saint Paul, s'était ex-

primé dans le même sens. Les partisans les plus outrés de la doctrine de Jansénius, en commentant le texte du docteur

Dist. 40. — Voy. Rainerii Pantheol., de Reprobat., c. 3. angélique, n'ont rien dit de plus dur, de plus outrageant pour

la justice divine.

La question de l'Immaculée Conception, déjà tant agitée. ne pouvait être négligée par Bernard d'Auvergne. Il affirme, sans hésiter, que la Sainte Vierge a été concue dans le péché originel; car, dit-il, « née comme chacun 364. « de nous de la masse corrompue de la chair, elle a dù « se trouver comprise dans l'universalité des êtres pour J. de Tunicere-« la rédemption desquels Jésus-Christ est venu au monde. » mata, de Venit, Cette opinion est invoquée, avec celle de plusieurs autres concept., part. écrivains de l'ordre de Saint-Dominique, par Jean de Tor- 119, v. quemada, en faveur de la doctrine qui repousse l'Immaculée Conception comme contraire à la raison et au texte de l'Ecriture.

S'il fallait s'en rapporter à un passage du vaste commentaire de J. Capreolus sur les Sentences, Bernard d'Auvergne aurait composé une Somme contre Pélage. Mais il y a ici, dans l'édition de ce commentaire publice à Venise en 1589, deux erreurs typographiques, qui ont été relevées par Echard: l'une dans le texte où on lit Bernardus; l'autre, à la marge, qui porte Bernardus de Gannato. Au lieu de Bernardus, il faut lire Bradwardinus, c'est-à-dire l'Anglais Thomas Bradwardine, mort en 1349, écrivain souvent cité par Capreolus, et dont le principal ouvrage est intitulé: De Causa Dei contra Pelagium.

4º Il est un autre ordre d'écrits qu'on ne peut contester à notre auteur; ce sont des sermons. Un recueil de la Bibliothèque impériale de Paris en contient deux sous le nom de Bernard d'Auvergne. Le premier, dirigé contre les heretiques, occupe quinze colonnes in-folio. L'auteur a pris pour texte ces paroles de saint Paul : Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Suit un second texte, analogue au premier : Doctrina bona dabit gratiam; conformément à un usage assez généralement adopté dans les XIIIe et XIVe siècles. L'exorde est tiré de l'obligation, pour tout prédicateur, de precher des choses bonnes et utiles. Ce sermon est vulgaire; il ne renferme rien qui mérite d'être cité.

Le second n'est qu'une collatio, c'est-à-dire une conference, ou espèce de méditation faite après le sermon du jour. Bernard y resume en peu de mots celui qui venait d'être prononcé par un maître de l'ordre de Cluni, à l'occasion du cinquième dimanche après l'Epiphanie. Puis, sur le texte : In-

Racine, Hist. eccles., t. VI, p. 71-74. - Catech, de Wontpellier, edit. de 1728, t. III, p.

Quodlib, XV. quæst. 13. Vov. VI, C. 29, fol.

Capreolus, in Sentent., t. I, p. 586

T. I, p. 493.

Num. 355art, 17 et 33

duite vos sicut electi Dei, paroles tirées de l'épître qu'on lit encore maintenant le jour de cette fête, il établit sa division en quelques points, ou considérations, qui n'annoncent ni une grande puissance de raisonnement, ni un goût littéraire bien pur, mais qui ont un certain caractère d'originalité. « Le « corps, dit-il, a besoin d'être vêtu : 1º pour repousser les « objets du dehors qui pourraient lui nuire; 2º pour conser-« ver sa chaleur vitale; 3º pour augmenter sa force; 4° pour « ajouter à sa grâce. De même il faut à l'âme des vêtements « spirituels: 1° contre les choses nuisibles, qui sont le vent « de l'orgueil, le froid de l'avarice, la pluie de la concupis-« cence et la neige de l'hypocrisie; et c'est avec raison « que l'hypocrisie est comparée à la neige : blanche « dehors, la neige est au dedans une eau vile, qui se réduit « en boue; ainsi l'hypocrite, blanc au dehors par une ma-« nière de vivre honnête, est vil à l'intérieur par ses senti-« ments envieux et ses intentions perverses; 2º l'âme doit « être vêtue pour conserver sa chaleur, la chaleur de la cha-« rité avec la dilection; 3° pour devenir plus forte contre les « attaques incessantes du démon; 4º pour s'en faire une pa-« rure : toute chair nue est difforme à voir ; de même une « âme nue de vertus est détestable aux yeux du Créateur. »

Cette conférence remplit onze colonnes et demie du manuscrit; le sermon, dont elle semble n'être qu'un appendice,

en occupe neuf seulement.

93. Echard pense qu'on peut attribuer aussi à Bernard d'Auvergne un sermon qu'il avait trouvé, sous le nom de Bernardus Jacobita, dans un recueil manuscrit de l'abbaye de St-Victor, et qui, prononcé le jour de la fète de sainte Cécile, offrait le développement du texte : Mundam servavi animam meam. Ce recueil, in-folio, sur vélin, portant le n. 428, renfermait de plus un certain nombre de sermons, composés, vers l'an 1300, par des religieux de divers ordres et surtout par des dominicains, nommément par Jean de Paris, deuxième du nom; nous n'avons pu parvenir à constater si on le conserve encore quelque part.

Un autre manuscrit de la même abbaye, qui portait le n. 762 et que nous ne retrouvons pas non plus, renfermait aussi une collection de sermons, dont deux, nous l'avons dit plus haut, offraient le nom de frère Bernard, Prêcheur, qualifié dispositor studentium. Le premier, qui était le dix-huitième du volume, avait été prononcé le 1<sup>er</sup> dimanche

T. I, p. 493.

Echard, t. I, p. 384. de l'Avent, 29 novembre 1282. L'auteur avait pris pour texte ces paroles d'Isaie, Surge et illuminare Jerusalem, etc. Le second, cent soixantième du recueil, prononcé le jour de l'Invention de la sainte Croix, le 3 mai 1282, commençait ainsi : Videbam, et ecce arbor in medio terræ. Sapiens dicit : Sapientia abscondita et thesaurus invisus, quæ utilitas in utroque? Voilà encore un exemple de l'emploi de deux textes pour un seul sermon. Habituellement le second texte semble corroborer ou expliquer le premier.

Echard, dans sa notice sur Bernard d'Auvergne, ne mentionne point ces deux sermons, qu'il indique ailleurs. Nous ne prétendous pas affirmer qu'ils aient réellement été composés par ce prédicateur; mais il nous semble qu'on peut les lui attribuer avec autant de vraisemblance que celui du ma-

nuscrit 428 de l'abbaye de Saint-Victor.

Il serait téméraire de vouloir porter un jugement sur des ouvrages dont nous ne possédons que de courts fragments. Ainsi les Quodlibeta et le Commentaire sur le livre des Sentences échappent nécessairement à notre appréciation. Dans les passages que nous avons cités, on a pu remarquer quelques bonnes observations sur la génération des idées; mais aussi des assertions très-contestables, ou évidemment erronées. Le style de l'auteur, à le juger surtout comme sermonnaire, est commun, sophistique, embarrassé. Aussi peut-on dire de Bernard d'Auvergne, comme de plusieurs célèbres théologiens, ses contemporains, qu'il paraît avoir eu, avec certaines qualités qui lui étaient personnelles, la plupart des défauts de son siècle.

### SIMON MATIFAS DE BUCI,

ÉVÊQUE DE PARIS.

Dans cette notice, comme dans quelques autres sur de Mortle 22 juna grands dignitaires de l'Eglise ou de l'Etat, dont la vie n'a rien d'essentiellement littéraire, nous nous contenterons de rappeler brièvement, avec les principales actions du personnage, les lettres et actes officiels dont la rédaction peut être considérée comme étant plus particulièrement l'ouvrage de leur plume, ou, du moins, l'expression de leur pensée.

t. II, p. 11.

Collect. Mo- pape Nicolas IV, du 2 septembre 1289, accorde à un certain

reau, n. 1226, maître Rufin l'archidiaconé de Reims, que lui a récemment fol. 287.

col, 119.

Cartul. 199.

Simon Matifas, Mattifas, Mattifard, ou Matifort, de Buci, Voyage litt., fils de ce Jean Matifort de Buci dont Martène et Durand ont copié l'épitaphe dans l'abbaye de Long-Pont, est né, selon la vraisemblance, dans le lieu dont il porte le nom, à Buci-Gall, christ, le-Long, arrondissement de Soissons. L'année de sa naisvet., t.l, p. 451. sance est incertaine. Il fut d'abord professeur de lois et lec--Nova, t. VII, teur en droit canonique; ce qui suppose le titre et le grade Jean de S.- de docteur dans la Faculté des décrets. On sait qu'à cette Vict., dans le époque un grand nombre de dignitaires de l'Eglise étaient Rec. des hist de juristes aussi bien que théologiens : l'étude du droit leur 633. - Dubois, était nécessaire pour administrer et défendre les intérêts Hist. eccl. Pa- confiés à leur tutèle. Simon devint ensuite prévôt de l'échiris., t. II, p. quier de Rouen, puis archidiacre de Reims. Une lettre du

Gall, christ, cédé Simon Mattifard. On assure même qu'il fut chanoine nov., t. VII, et peut-être chancelier de Paris. Mais cela est très-douteux. Il n'est pas au nombre des chanceliers de cette église dont de Claude Héméré a recueilli les noms. Nous trouvons, il est N-D., t. III, p. vrai, dans les premières années du XIVe siècle, un chancelier de Paris qui porte le nom de Simon; mais il figure dans une charte émanée de notre Simon Matifas, et dans laquelle

celui-ci l'appelle son conseiller et son coadjuteur.

Simon Matifas succède, en 1289, comme évêque de Paris, à Ranulfe de Humblières, ou Homblonières, mort en 1288. Dans l'intervalle, Adenulphe d'Anagni, nommé par les chanoines en remplacement de Ranulfe, avait refusé et s'était retiré dans l'abbaye de Saint-Victor, où il était mort peu de temps après. eccl. Selon Dubois, il avait accepté; mais il était mort avant sa

Paris., t. II, p. consécration.

Le 2 septembre 1289, quand le pape Nicolas IV instituait maître Rufin archidiacre de Reims, Simon n'était encore qu'élu de Paris; mais le 26 du même mois il est évêque, c'est-à-dire consacré. En effet, c'est à l'évêque de Paris, Coll, Moreau, episcopo Parisiensi, que Nicolas IV écrit à cette date, pour n. 1226, fol. lui recommander de venir en aide aux chanoines de Saint-Benoît, qui s'excusaient de déserter leur église en alléguant

Ibid., p. 269.

l'insuffisance de leurs revenus. Quelques jours après, le 30 septembre, le même pape écrit encore au même évêque. Catherine des Barres avant été élue abbesse du Paraclet, diocèse de Troyes, une certaine Agnès de Mesgrigny conteste la validité de cette élection, et revendique pour elle-même le titre qu'elle dit être usurpé par Catherine. Mais l'affaire a été examinée, les prétentions d'Agnès ont été jugées frivoles, et le pape invite, en conséquence, l'évêque de Paris à confirmer l'élection de Catherine.

Elevé sur le siège épiscopal de Paris, Simon Matifas se fit un devoir de maintenir intacts les droits de l'église et du chapitre, même au prejudice de ses propres intérêts. Invité par la nation de France, de la Faculté des Arts, à célébrer la messe de saint Guillaume de Bourges, patron de cette compagnie, dans l'église de Saint-Etienne d'Egrès, il y recut certaines offrandes; mais ayant appris que cette église appartenait au chapitre, il fit restituer aux chanoines tout ce qu'il avait recu, et reconnut par des lettres expresses et officielles, du 20 février 1200 (1201), que cette église était entièrement

soumise à la juridiction du chapitre de Notre-Dame.

Evèque au XIIIº siècle, Simon n'aurait pas été de son temps s'il avait appris avec indifférence ce que l'on rapportait d'un juif, qui avait outragé et voulu détruire une hostie consacrée. Convaincu par ses propres aveux, le juif fut livré au bras séculier et puni par le supplice du feu, tandis que sa femme et ses fils, convertis par ce terrible exemple, recurent le baptème des mains de l'évêque. Une chapelle fut bâtie en 1295 par Rainier Flaming, bourgeois de Paris, à la place où s'élevait la maison du condamné. Une lettre de Boniface VIII, du 17 juillet 1295, se rapporte à cette fondation. Boniface engage Simon à seconder le pieux dessein de Nicolas Flaming, en lui concédant, ainsi qu'à ses héritiers, dans cette chapelle expiatoire, tous les droits ordinairement réservés aux fondateurs. Cette chapelle fut néanmoins cédée par le roi, en 1299, aux frères de la Charité de Notre-Dame, du diocèse de Châlons, surnommés les Billettes, et par ceux-ci, en 1631, à des religieux carmes de la province de Tours, qui furent depuis connus sous le même surnom que leurs devanciers. L'église, rebâtie en 175 f sur l'emplacement de l'ancienne chapelle, existe encore; c'est le temple des protestants de la confession d'Augsbourg, ou lutheriens, à Paris.

Dans des lettres du vendredi après les Cendres, ou avant

Dubreul, Antiq, de Par., p. 256. Feli bien, Hist. de Par., t. III, p. 296. - Catul. de N. D., t. H. p. 496. — Du Boulay, de Patronis, p. 49. S., etc.

Hist. liit. de la Fr., t. XXI, P. 774-775

Collect Moreau, n. 1228, fol. 151

Hist, de Pa

р. 105.

les Brandons, de l'an 1293 (5 mars 1294), Simon déclare ris, t. III, p. donner, moyennant un cens annuel de vingt livres parisis, Hist. eccl. Pa- au comte de Nevers, Robert de Béthune, fils de Gui, comte ris., t. II, p. de Flandre, un manoir avec ses dépendances, situé hors des 514. — Cartul. murs de Paris, près la Porte-Montmartre, qui avait été précédemment acensé aux frères ermites de Saint-Augustin, et que ceux-ci avaient abandonné. L'évêque s'y réserve, pour lui et pour ses successeurs, la juridiction et le droit seigneurial. Par des lettres du même jour, Robert déclare avoir recu ce manoir aux conditions fixées par l'évêque.

Cart, de V.-

La même année, au mois de janvier, Simon avait recu de D., t. III, p. 114. Jean de Châlons, comte d'Auxerre, des lettres en français, où ce seigneur le priait d'admettre au serment de foi et hommage son fils Guillaume, pour la terre de Montjai, qui rele-

vait de l'église de Paris.

Un différend s'était élevé entre le curé (rector) de Montreuil, et le chapelain de la chapelle royale de Vincennes, parce que l'un et l'autre prétendaient avoir droit aux offrandes, volontaires ou forcées, faites dans cette chapelle, à l'occasion des baptêmes, des mariages, des relevailles, des enterrements. L'évêque décida que, dans certains cas, ces profits seraient partagés par portions égales entre les deux contendants. Ces lettres sont du mardi avant Noël (21 décembre) 1294.

Ibid., p. 230.

A la date du 20 avril 1295, un privilége assez considérable est accordé par Boniface VIII à l'évêque Simon, ainsi qu'à tous les officiers de sa justice. Ce pape décrète qu'à l'avenir aucune lettre du siége apostolique ne pourra les contraindre à comparaître devant des juges étrangers au diocèse de Paris, pourvu toutefois qu'ils se déclarent prêts à répondre dans leur diocèse à toutes les accusations portées contre eux.

Collect. Moreau, n. 1228, fol. 100.

Martene . Thes. nov., t. I, col. 1301.

Par une lettre datée de Paris, du 13 décembre 1297, Simon, chargé de faire percevoir une dîme accordée au roi par le pape, écrit au chanoine P. de Latillac, son subdélégué pour cette collecte, qu'il a reçu les plaintes des évêques de Rodez et d'Albi, sur la dureté avec laquelle ce chanoine exige et fait exiger la dîme des pauvres de leurs diocèses. Touché de leurs réclamations, il s'en est expliqué avec les conseillers du roi, et, d'accord avec eux, il défend qu'on impose aucune église possédant moins de quinze livres tournois de revenu annuel : s'il y a doute sur le revenu de certaines églises, on prendra un moyen terme, d'après leguel on estimera le décime à payer.

Cet esprit d'équité n'empêchait pas l'évêque de Paris de

veiller attentivement en toute occasion aux intérêts de son église. Le 13 juillet 1300, il confirme le testament de Geoffroi de Gienmo, pénitencier de Paris, surtout en ce qui con- 32. cernait une dotation en faveur d'une chapellenie dans l'église de Notre-Dame.

Le mercredi après l'invention de la sainte Croix (q mai) 1302, il obtint du roi un diplôme important pour l'église de Par. 1. II. p. Paris. Cet acte, comparable à celui que Philippe-Auguste avait donné en faveur de l'Université, et que venait de confirmer Philippe le Bel en 1301, est en effet très-favorable à l'évêque de Paris, à l'étendue de sa juridiction, à ses droits et à ses priviléges, mais il n'apprend rien qui concerne en par-

ticulier la personne de Simon Matifas.

Arch del 1 niv., an min. de

Cet évêque, toujours zelé pour les prérogatives et les avantages temporels et spirituels de son église, ne le fut pas moins pour le bien public. Une clause de son testament établissait, dans le collége que fondait alors le cardinal Jean Le Moine, Finstr. publ., une dotation de six bourses, trois de théologiens et trois d'ar- carton 17, n. 13 tiens ou philosophes, en faveur de deux Rémois, deux et il lus Soissonnais et deux Parisiens. Cette clause, qui ne recut son exécution qu'en 1310, n'est pas indiquée dans l'extrait du testament de Simon Matifas, tel que nous l'ont conservé Gé-Hist enl. rard Dubois et l'éditeur du Cartulaire de Notre-Dame, où Paris, t. II. p. 531. — Cartul. sont énumérés plusieurs legs en faveur de l'église de Paris, de N.-D., 1 IV. de ses dignitaires et de ses ministres, de l'Hôtel-Dieu, et de par divers particuliers, avec les nombreuses acquisitions faites en divers temps par ce prelat pour augmenter les ressources de son église, et dont il laissait la jouissance aux évêques ses successeurs.

Simon Matifas mourut à Gentilli le 22 juin 1301, et fut enterre en l'église de Notre-Dame, dans une chapelle qu'il avait Margi : 130%. fondée en l'honneur de saint Rigobert, archevêque de Reims, de Fig. 1. XVI. avec trois sous six deniers parisis par semaine assignés au p. 1472 - Du chapelain qui la desservait. C'est une des trois chapelles qu'il Boulis. Hist avait fait construire en 1296 au chevet de Notre-Dame, et II, p. 131. qui, réunies, forment aujourd'hui ce qu'on appelle le petit Cartul, de N chœur des chanoines. Autour de son tombeau en marbre, D., 1 W. p. sur lequel il était représenté couché, fut gravée une épitaphe latine que nous ont conservée les auteurs de la Gaule chrétienne : Hic jacet bonce memoria Simon Matifas de Buci, Suessionensis diwcesis, etc. Mais cette épitaphe n'ajoute rien à ce que les témoignages historiques nous apprennent de sa

univ. Paris., t

**CHRONIOUES** 

Bullet, arch. du comite des 328, 340.

vie. Dans la partie antérieure de la chapelle, était une seconde effigie de l'évêque placée sur une colonne avec cette arts, t. II, p. épitaphe en français : Ci est le ymage de bonne memoire Simon Mattifas de Buci, de le esvechié de Soissons, jadis esvesques de Paris, par qui furent fundées premièrement ces trois chapeles, où il gist, en l'an de grace 1296, et puis l'on fist toutes les autres environ le ceur de ceste esglise. Priés pour lui. La figure au-dessous de laquelle se trouvait cette inscription a disparu. Quant au premier monument, celui qui portait l'épitaphe latine, il a été démoli, mais la statue autrefois couchée sur le tombeau subsiste encore. Après avoir été, pendant cinquante ans, enfouie dans une cave, elle en a été retirée le 20 mai 1842, et replacée provisoirement dans une des chapelles voisines du petit chœur. M. Albert Lenoir l'a dessinée sur pierre et reproduite dans la seizième livraison de sa Statistique monumentale de Paris.

# **CHRONIOUES**

### DE SAINT-MAGLOIRE.

Les anciens religieux bénédictins de Saint-Magloire de Paris, transférés, vers l'an 1580, dans l'hôpital de Saint-Jacques du Haut-Pas, occupaient auparavant et depuis l'an 1138, dans la rue Saint-Denis, un enclos voisin de l'église actuelle de Saint-Leu. On possède à la Bibliothèque impériale et aux Archives de l'empire leur grand et leur petit cartulaire, auparavant conservés dans la bibliothèque de l'église de Paris. Au milieu du petit cartulaire, dont la plupart des actes remontent au XIIIe siècle et au XIVe, se trouvent six feuillets écrits sur le même vélin que le reste du volume, d'une main toutefois différente. Ils offrent le texte d'un récit versifié, portant ce simple intitulé: Chroniques. Le volume dans lequel on l'avait renfermé autorisait le nom de Chroniques de Saint-Magloire, que l'œuvre a recue des éditeurs : il semble, en effet, qu'un moine de cette abbave a seul pu écrire ces pages au milieu des actes de propriété et d'administration de la communauté. Rien n'y rappelle cependant les intérêts spéciaux de Saint-Magloire; et si le même texte se fût rencontré sans présomption d'origine, on n'aurait pas osé demander l'auteur à Saint-Magloire; on l'aurait plutôt cherché au milieu des bourgeois ou des clercs de Provins, car le rimeur s'est arrêté de préférence sur les faits qui intéressaient la province de Champagne en général et la ville de Provins en particulier. Peut-être le moine de Saint-Magloire, auguel nous devons en tout cas savoir gré de la transcription de ce trop court recueil, était-il venu de Brie pour achever ses jours à Paris dans la pieuse enceinte de Saint-Magloire. Mais ce n'est pas apparemment sous l'habit de bénédictin qu'il aura concu la pensée de sauver de l'oubli tant de faits d'un intérêt passager, et de tenir compte des accidents de la température et de leur influence sur le prix des denrées, sur la bonté ou la quantité

La Chronique commence dignement par la mention de la bataille de Bouvines, que l'auteur semble rapporter au 22 juillet, tandis qu'elle ne fut livrée que le 27:

L'an mil deus cent et dix et quatre S'ala Ferrans au roy combatre, Ou mois que l'on soic l'avene; Et au jour de la Magdelene, Fu à Bovines la bataille... Meon. Castolement, etc., etc., nouv. ed., p. 222.

Puis sautant à 1223, pour noter la mort de Philippe-Auguste. « li bon rois », il est seul à nous apprendre sous cette date. non pas, comme on l'a écrit plusieurs fois, l'altération, mais sans doute la refonte de la vieille monnaie de Provins:

> L'an mil deus cent et vint et quatre Fist Tibaus sa monnoie abatre, La vies monnoie de Prouvins Où l'on boit souvent de bons vins.

Ibid

Pour ceux qui connaissent le produit des raisins de Brie, les « bons vins » semblent amenes ici par l'unique besoin de la rime. Quant aux pruvincsiens ou deniers de Provins, il n'y a

pas de monnaie dont on se soit plus longtemps gardé d'altérer la valeur intrinseque, attendu qu'elle devait être acceptée par tous les marchands étrangers qui fréquentaient les célèbres foires de Champagne. Et cette opinion de la bonne monnaie de Provins était si bien établie, que de même que les rois de France faisaient frapper à Paris des florins à l'imitation de ceux de Florence, les papes, durant une partie du XIIe siècle et dans tout le cours des deux siècles suivants, faisaient frapper à Rome des pruvinésiens sur le modèle de la monnaie des comtes de Champagne, avec la seule substitution des lettres S. P. Q. R. et de la légende Roma caput mundi. Mais, dans ces pièces romaines, il est aisé de reconnaître un affaiblissement analogue à celui des florins frappés en France sous le règne de Philippe le Bel et de ses fils. On trouve à l'année 1363 une seconde mention du décri de plusieurs autres monnaies provinciales:

Ibid., p. 227.

L'an M. CC. LXIII, Furent abatu li mansois, Li escuciau, li angevin, Aussi furent li poitevin.

Barbazan et d'autres après lui avaient cru qu'il s'agissait ici de quelque mouvement séditieux réprimé chez les Manceaux, les Angevins et les Poitevins. Le mot escuciaus (petits écus) les embarrassait un peu; mais il est certain que notre Chronique n'avait voulu parler que d'une refonte de monnaies.

La mort du roi Louis VIII donne ensuite à notre chroniqueur l'occasion d'exprimer son aversion pour l'hérésie albigeoise:

Ibid., p. 222.

Quant li enfant estoient né Ne fuissent jà crestienné; Et dura cele erreur lonc tens, Quinze ans ou plus, si com je pens; Et lors fist l'en un croisement Dont l'en portoit la crois devant.

Puis il ajoute à ce que l'on avait jusqu'à présent recueilli des annales du XIII° siècle, en rappelant qu'en 1230, la ville de Dammartin fut « mise en flambe »; que « la de-« vine » (sans doute une célèbre devineresse) donnait ses consultations à Charonne, et qu'ensin le comte de Champagne fut réduit à faire amende honorable et à demander grâce à la reine régente, mère de saint Louis :

> En tel point fu li quens Tibaut Qu'il ala nus comme un ribaut, Un autre ribaut ovecq lui, Que ne fust conneu de nului, Pour escouter que l'on disoit De lui, et c'on en devisoit. Tuit le retoient de traison. Petit et grant, mauvés et bon, Et un et autre, et bas et haut. Lors dist li quens à son ribaut : Compains, or voi-je bien de plain, Que d'une denrée de pain Saouleroie mes amis. Je n'en ai nul, ce m'est avis, Ne je n'ai en nuli fiance, Fors qu'en la raïne de France. Cele li fu loial amie, Bien monstra que nel haioit mie; Par li fu finie la guerre, Et conquise toute la terre. Maintes paroles en dit-an Comme d'Iscult et de Tristran.

On a déjà profité de ce texte pour réfuter le sentiment de La Ravallière, qui ne faisait pas remonter au-delà du XVe français, p. 168 siècle la tradition établie de l'amour du comte Thibaut pour la reine Blanche.

Il mentionne en 1238 la « grande alée » des barons en Syrie et la prise du comte de Bar Henri :

Li quens de Bar n'en revint pas, Qu'il y fu pris; ce n'est pas gas. Puis lors en ça a esté quens Tibaus ses fius, chevaliers buens.

L'abbé Lebeuf qui, le premier, publia cette chronique, avait lu 1228 au lieu de 1238, et fait en conséquence de malheureux efforts pour justifier les vers auxquels la date se rapporte. Les auteurs de l'Art de vérifier les dates, trompés par le texte de l'abbé Lebeuf, n'ont pas été plus heureux dans une seconde interprétation.

De là notre chroniqueur passe aux souvenirs de la prise

CHRONIQUE

de Damiette, de la fatale journée de « la Mazcourre », et de la disparition du comte d'Artois:

> Et sachiés que trois ans après Alerent li bergier emprès, Dont li plus male voie tindrent. N'en leur païs pas ne revindrent.

Nous reconnaissons ici la célèbre « allée » des Pastoureaux, que l'on avait quelquefois révoquée en doute, ou confondue avec un autre soulèvement du même genre, qui eut lieu au siècle suivant.

Une discussion s'est élevée entre les savants sur la date que notre auteur donne à la bataille de West-Cappel, en Hollande, livrée par Thibaut, comte de Bar, auguel elle coûta un œil et la perte de la liberté:

> L'an mil deux cent cinquante sis, Fu Tibaus li quens de Bar pris En la bataille de Hollande; Dont toute la gent fu dolente : Et il i fu en l'euil bleici.

ves, p. 93,

L'Art de vérifier les dates rapporte cette bataille de West-Cappel au 4 juillet 1253, en s'appuyant apparemment, comme le fait aussi notre savant confrère, M. de Wailly, sur un T. I, Preu- acte du 24 mars 1254, inséré dans les Trophées du Brabant de Butkens. Nous devons tenir plus de compte de Guillaume de Nangis, qui place cet événement sous la date de 1265; peutêtre même le comte de Bar fut-il retenu prisonnier dans un combat postérieur à la bataille de West-Cappel; car il fut en guerre avec son beau-frère, Henri de Luxembourg, et avec Guillaume de Hollande jusqu'en 1258. Peut-être encore le texte de l'acte publié par Butkens avait-il été mal lu.

V. DIT.

La bataille de Bénévent, où périt Mainfroi, la mort de saint Louis, lequel « fu bons en dis et en fais », sont rapportées à feur date. Pen favorable au successeur du saint roi, qui, ditil, alla « querre folie en Espagne » sans doute en 1276, il mentionne d'une manière curieuse et qui se rapporte au sen-Dante. Pur- timent exprimé quelques années plus tard par le grand poëte gator., canto 6. florentin, le supplice de Pierre de la Broce:

L'an M. CC. LXXVIII, S'acorderent li baron tuit A Pierre de la Broce pendre:
Pendus fu sans raencon prendre.
Contre la volenté le roi
Fu-il pendu, si con je croi.
Si estoit-il moult bien de lui,
Et le creoit plus que nului.
Mien escient qu'il fu desfet
Plus par envie que par fet,
VI. jours après la saint Johan...

A l'année 1279, il ne s'agit plus des monnaies, mais bien des rigoureux châtiments infligés aux habitants de Provins. Le célèbre Jean de Brienne, ordinairement désigné sous le nom de roi d'Acre, parce qu'en effet il gouverna plusieurs années les dernières possessions chrétiennes de Syrie, prit la charge de venger sur les habitants de Provins le meurtre de leur maire, assassiné pour avoir voulu prélever un impôt sur les entrées, au nom du roi Philippe le Hardi. Le récent historien de Provins nous a donné un récit détaillé de cette exécution.

Bourquelot. Hist, de Previrs, t. I. 1 235; t. II. p. 425.

V. 132.

Un an après, ce m'est avis, Fu la grant douleur à Prouvins. Que de pendus et d'affolés, Que d'ocis, que de decolés! Messire Jehans d'Acre fist Grant pechié quant s'en entremist.

Nous apprenons ensuite que les ponts de Paris tombèrent par la violence des vents le 14 janvier 1281; que le lendemain de la Saint-Clément, c'est-a-dire le 24 novembre 1284, les orages renversèrent un grand nombre d'arbres et de clochers; qu'en 1287 il y eut une grande sécheresse qui tarit les puits et les fontaines, ce qui n'empècha pas la moisson d'ètre fort abondante et le pain d'ètre meilleur marché que jamais:

Cil qui avoient les guerniers Vousissent bien qu'il fust plus chiers, Mais povre gent estoient lié... 1 1,1

Le rimeur juge avec un bon sens et une liberté d'esprit remarquables la dernière expédition de Philippe III en Aragon. Il y avait bien longtemps que le roi de France n'avait ainsi conduit son « ost banie », c'est-à-dire convoquée, au-delà des frontières du royaume :

Et à la Pasque vint li rois Phelipes en Aragonnois, Vengier la mort de ses amis, Et de ceus qui i furent pris. Mais tel cuide, se il li loist, Vengier sa honte qui l'acroist. Mar fu l'alé d'Arragonnois. Mar gu'il éust passé .x. mois, Eurent-il de la retournée; Si fu la chose bestournée, Et ala ce devant derrière; Car li rois s'en revint en bierre, Sa gent matée et travaillée, La greigneur partie bleciée.

Il garde une grande discrétion, en parlant du successeur de ce prince, Philippe le Bel:

De celui roi ne soi que dire, N'ai pas esté à son concire, Ne ne sai riens de son afaire. Nostre sire li donst bien faire!

Ce qui permet de penser que l'auteur appartenait réellement à la grande milice ecclésiastique, c'est l'indignation que lui inspirent le luxe et les excessives dépenses des cardinaux envoyés de Rome en France vers 1290, dépenses dont les communautés religieuses faisaient les frais d'assez mauvaise grâce:

V. 216.

En cele année, sans doutance, Vindrent li cardonnal en France En message parler au roi; Mès on ne sceut oncques pourquoi. Et outrageus despens fesoient Par tous les leus où il aloient; Dont li prieur et li abé Se tenoient à mout grevé. Bien orent en lor compaignie Cinc cens chevaus, sans lor mesnie. En leur païs sai-je sans doute Qu'il ne menoient pas tel route.

Ainsi n'ala pas Dex par terre, Quant il vint ses amis requerre.

La ville d'Acre, suivant lui, ne fut perduc que par l'effet de la trahison et des querelles intestines. En 1294, le roi de France parvint à faire tomber plusieurs châteaux de Gascogne, entre autres celui de Rions, qui appartenait au roi d'Angleterre; c'est apparemment à l'occasion de cette chevauchée dans le midi de la France, que le roi crut pouvoir tirer une double taille générale:

> De la saint Jehan dusqu'au karesme Prist-on centieme et cinquantisme.

La rime n'est pas riche; mais nous ne cherchons pas ici de la poésie élevée, ni même de la bonne versification. Les taxes causent à notre chroniqueur un mécontentement sans doute partagé par tous ceux qui les supportaient et qui n'étaient pas encore accoutumés à cette façon de subvenir aux besoins de la couronne. En 1296, dit-il,

Fu tribulacions au monde,... Qu'en Poitou, en Angou, el Maine, En Gascoigne et en Touraine, En Normandie et en Chartain De ce sui-je trestot certain, Que en France et en Champaigne, Il n'i a nul qui ne s'en plaigne, Des coustumes qu'estoient levées, Seur blé, seur vin et seur denrées, Et mesmement sur tous mestiers, Sur taverniers, sur boulangiers, Et sur drapiers et sur freppiers; Et si n'oubliez pas les oes, Ne vaches, ne toriaus, ne bues, Ne les pourciaus, ne les aigniaus : L'argent l'en prenoit de leurs piaus.

Après avoir encore signalé une grande inondation qui cette même année renversa de nouveau les ponts et nombre de maisons dans Paris, il conclut par ces vers:

> Du temps passé ci me repose, De nouvel tens nouvelle chose. Quant je saurai les autres fes, Si les metrai avecques ces,

V. 281.

### CHRONIQUE

Se je vif tant que je les oie. Or nous doinst Des honor et joie, Et si nous doinst tel chose oir Qui tous nous face resjoir!

4937.

Tels sont les derniers vers transcrits dans le petit cartulaire de Saint-Magloire, devenu la propriété des Archives de Fonds lat., n. l'Empire. Un deuxième manuscrit appartenant à la Bibliothèque impériale contient, au milieu d'un grand nombre d'autres pièces latines, une transcription du XIVe siècle de la même Chronique. Cette transcription, d'ailleurs assez exacte. offre un intérêt particulier, en raison de soixante-deux vers qui la continuent. Ces vers sont-ils l'œuvre du premier rimeur? Nous ne le pensons pas. Ils sont plus incorrects que les premiers, et l'auteur, quel qu'il ait été, semble avoir voulu moins conserver la mémoire de ce qui l'avait frappé luimème dans le cours des saisons et des événements, qu'aligner en rimes mesurées quelques grands événements qui n'avaient pas besoin de lui pour passer à la postérité. De 1297 à 1304, il ne s'arrête que sur quatre faits d'un intérêt général : c'est d'abord la lutte du pape Boniface VIII contre les cardinaux, source de tous malheurs;

Chiés et fonteines de tous mans.

Ces cardinaux étaient Gui et Philippe Colonna, dont la résistance fut assez redoutable pour que le pape se décidât à réclamer contre eux une croisade. Si le rimeur n'a pas confondu ce premier appel fait au dévouement des chrétiens pour le saint-siège avec le voyage entrepris deux ou trois années plus tard, à l'occasion du premier jubilé, nous lui devrons au moins de savoir qu'un grand nombre de Français s'empressèrent alors de prendre en main la cause du souverain pontife:

> De cest païs ot maint prodome (Et) chevaliers, qui là alerent, Qui onques puis n'en retournerent. De ce fu-il mot grant domage, De ce chevalier qu'ert si sage, Guion ..... avoit non, Chevun ert son sornon.

Le nom de ce chevalier, ici mal conservé, ne semble pas avoir été mentionné ailleurs.

En 1300, l'arrivée à Paris du comte de Flandre, Gui de Dampierre, et la longue captivité de ce prince, victime de la politique ombrageuse et déloyale de Philippe le Bel, sont le sujet du deuxième récit. Aux détails connus, notre rimeur ajoute quelques circonstances nouvelles : ainsi les trois barons auxquels Charles de Valois confia le soin de conduire à Paris le comte de Flandre, étaient Robert, comte d'Auvergne et de Boulogne, Jean, comte de Forez, et Simon de Melun, maréchal de France. Le premier s'était signalé trois ans auparavant au siége de Reims, reconquis sur les Anglais.

Très bien s'esprova en Gascoigne Quant Jehan de saint Jehan fu pris; Certes, cil en porta le pris, Quar tant i feri de l'espée Oue la brace en ot tot enflée... V. 33.

C'est ensuite par l'effet d'une erreur de transcription que la mort de Boniface VIII est rapportée à l'année 1307; il eût fallu lire:

En l'an mil et trois cent et trois, Tot le commun, ce mot bien croi. V. 64.

La fausse date de 1307 cut exigé « bien sait » au lieu de « bien croi ». De même, un peu plus haut, en rappelant le jour où le comte de Flandre avait été conduit en prison, le manuscrit mutilé porte :

... jors devant la Pentecoste, Mais ne vint pas à pentecoste.

V. 45.

Il faudrait de ce dernier mot en faire deux : « à peute coste », en chétif costume.

La preuve que l'erreur de date de la mort de Boniface VIII est le fait du copiste, non de l'auteur, c'est que la mention en est placee avant celle de la bataille de Mons-en-Puelle, donnée le 18 août 1304. Nous trouvons au moins ici la confirmation de ce que plusieurs autres historiens ont dit de la bravoure déployée par le roi Philippe le Bel dans cette journée:

Li rois n'i fu pas a soijor, Quar il se combati cel jor; Et li siens cors i fist tant d'armes Qu'il fist de cors partir moult d'ames...

Les dix derniers vers de cette continuation sont presque entièrement effacés et n'ont pas été déchiffrés; il en a été de même de plusieurs mots et de quelques vers précédents. Mais, d'après ce qu'on a conservé, il est permis de ne pas regretter beaucoup ce qu'on a pu perdre. Toutefois, rien de ce qui touche aux souvenirs contemporains des événements n'est complétement à dédaigner : voil à pourquoi nous avons donné une attention particulière à cette courte chronique, malgré le défaut de talent de ceux qui l'ont ainsi versifiée.

Le savant abbé Lebeuf l'avait tirée le premier du petit cartulaire de Saint-Magloire en 1741; Barbazan semblait l'avoir ignoré quand, en 1760, il en avait mis sous presse une copie que Méon fit entrer dans sa nouvelle édition du Recueil de Fabliaux et contes. Enfin, en 1838, Buchon, l'éditeur de la collection des Chroniques nationales francaises, la reproduisit sur ce même texte de Barbazan-Méon qu'il regardait encore comme le premier. Tout nouvellement, M. Natalis de Wailly, chargé par l'Académie de continuer le Recueil des historiens de France, n'a pas manqué de l'insérer dans le tome XXIIe. Il est presque inutile d'ajouter que notre savant confrère a établi son texte sur le manuscrit original, et qu'il a redressé quelques défauts de lecture échappés à l'attention de l'abbé Lebeuf, de Barbazan, de Méon et de Buchon. Nous avons nous-même trouvé notre profit dans les notes et rapprochements dont cet excellent texte est accompagné.

# ANNALES ET CHRONIOUES

DES

#### DOMINICAINS DE COLMAR.

1304.

En 1238, comme le répète deux fois l'auteur, inconnu jusqu'ici, des Annales des dominicains de Colmar, cet auteur, né en 1221, entra dans l'ordre de Saint-Dominique. Il ne pouvait appartenir alors à la maison de Colmar, qui ne fut fondée qu'en 1278, événement qu'il ne manque pas de comprendre ainsi lui-même parmi les souvenirs de cette année : « Il y avait à Colmar une béguine qui entendit en « plein jour, et sans voir personne, une voix qui disait : Les « frères Prècheurs auront une maison à Colmar. Et la chose « arriva; car, avant le carême, ils célébrèrent dans cette mai-« son une messe solennelle. » L'annaliste venait donc probablement du couvent de Bâle, dont il paraît jusqu'à fan 1278 avoir transcrit surtout les archives.

Nous savons de lui qu'il fit quelques voyages, indiqués avec sa brièveté ordinaire: en 1261, à Paris (fui Parisius); en 1268, à Uri (fui in Urania), où il fut temoin d'une trombe, risina magna, qui causa de grands ravages; en 1274. à Bale, où il vit achever un magnifique édifice, commence depuis treize semaines, pour les religieuses dominicaines de Clingenthal; en 1276, dans la même ville de Bâle, où il parait avoir fait cette fois un long séjour, et qui lui fournit une foule de détails puérils, comme l'histoire d'un chien qui montait à l'échelle, celle d'un autre chien qui prenait les éperviers sur les arbres, et celle d'un grand coq d'Italie, sous le ventre duquel une poule pouvait passer.

En général, ces notes chronologiques sont tout aussi sèches que le sont d'ordinaire celles des couvents, et rarement instructives : les prodiges, le temps qu'il fait, le prix du vin,

voilà ce qu'elles savent le mieux. Un peu moins stériles, vers la fin, elles s'inquiètent davantage de la société laïque. Rodolphe de Habsbourg est le personnage d'alors dont elles

parlent le plus souvent.

Les jugements sur le monde religieux ne manquent pas d'une certaine liberté. Le pape Martin IV, ce pape français, dont la ville italienne de Pérouse, où il mourut en 1285, a fait un saint, n'obtient de l'auteur que cette oraison funèbre :

> Institit anguillis, mortem gustavit in illis; Assas et coctas martyrisavit eas.

1281, 1296.

Déjà fort injuste pour ce pape, qu'il suppose mort d'indi-Ann. 1275, gestion, il l'est encore plus pour les frères Mineurs, adversaires de son ordre. Il les accuse d'avoir emprisonné et maltraité un abbé de Cîteaux, d'avoir voulu transformer des chanoinesses en sœurs franciscaines de Sainte-Claire, d'être tombés dans un tel discrédit qu'il y eut, en un seul jour, cinquante déserteurs de leur communauté. Cette antipathie des deux ordres explique peut-être aussi la haine de notre chroniqueur contre le pape Martin, qui voulut revêtir en mou-

Hist. litt. de rant, non l'habit de Saint-Dominique, mais celui de Saint-

la Fr., t. XIX, François.

p. 390.

Les religieuses elles-mêmes ne sont pas épargnées. Il pouvait bien se passer d'apprendre à la postérité, ou aux futurs dominicains de Bâle ou de Colmar, qu'une sœur recluse, soror inclusa (il ne dit pas de quelle congrégation), en un seul jour de l'année 1276, avait mis au monde trois enfants, et un quatrième quatre jours après. Nous avons besoin, pour lui pardonner cette inconvenance, d'en rapprocher l'hommage qu'il s'empressa de rendre, en 1279, à une autre sœur, copiste de manuscrits (scriptrix), qui disait elle-même avoir transcrit avec la même plume le lectionnaire d'hiver des frères Prêcheurs de Bâle, et qui acheva en peu de temps, toujours avec une seule plume, le reste du lectionnaire. Il est vrai que cette laborieuse copiste était dominicaine.

Nous ne voudrions point prêter à l'auteur de ces notes plus de malice qu'il n'en a eu peut-être; mais nous avons déjà fait observer, en parlant des moines annalistes, qu'il ne faudrait pas non plus attribuer toutes leurs libres confidences à la simple naïveté, à moins que l'on ne consente à regarder comme naif un penchant qui est tout autant dans la nature que les meilleures qualités, le penchant, dont les âmes pieuses ne sont pas exemptes, à médire du prochain.

Ce qu'il est permis de croire, c'est que le dominicain de Colmar savait ce qu'il disait; car on reconnaît en lui un homme éclairé pour son temps, qui avait des goûts littéraires et une certaine instruction.

Le nom de Conrad de Würzburg, un de ces « chantres d'amour » que l'Allemagne estime encore, imitateur de notre l'Ec. ; AMV.

ancien poëme français d'« Amis et Amile », auteur d'une légende rimée de saint Alexis, n'avait certainement pas pénétré dans tous les cloîtres. Les annales colmariennes enregistrent ainsi sa mort à l'année 1287 : Obiit Cuonradus de Wirciburch, in theutonico multorum bonorum dictaminum compilator. C'est bien peu de chose, et l'on a recueilli sur cette mort des détails plus précis; mais les poëtes en langue vulgaire sont en général fort dédaignés par les moines chro-Nous remarquons d'autant plus la mention que fait notre

Hist, litt, de

Gödeke . Deutsche Dicht., p. 198

dominicain d'un poëte allemand, qu'il s'est occupé surtout de versification latine, s'il faut lui attribuer la transcription de quelques vers qui accompagnent une des copies de ses annales. On ajoute qu'ils sont de frère Henri de Bâle, lecteur et médecin des dominicains de cette ville, qui faisait des vers latins, mais des vers rétrogrades, secundum omnem modum, ascendendo et descendendo, ante et retro. Ceux qui furent adressés au pape en 1342, lus à rebours, expriment, au lieu de vœux, des imprécations; c'est le contraire dans ceux de la France, ta XXIV. frère Henri :

Hist. Litt. p. 33.

Cottidie rogo sic: Deducas nubila vitæ Tempora, nec Lachesis perpetuo tua sit.

Ces puérilités de mauvais goût devaient appartenir à la jeunesse du dominicain Henri, que nous voyons assister plus

tard, en 1414, au concile de Constance.

L'annaliste, qu'il ne faut peut-être pas accuser de cet appendice, nous a laissé des preuves d'études plus sérieuses. Il aime à s'enquérir des procédés de l'agriculture, des produits de chaque contrée, de la distance des villes entre elles, des jours ou des semaines de marche entre tel point et l'Ocean. Un fait qui lui est personnel a fixé depuis longtemps l'attention des géographes.

Script, ord. Præd., t. I, p. Tab. Peuting.;

Leipzig, 1824, p. 20, 35.

Nous apprenons de lui qu'il avait, en 1265, tracé une mappemonde sur douze peaux de parchemin: Mappam mundi descripsi in pelles duodecim pergameni. Il la corrige, en 1276, vers la Sainte-Marguerite, deux ans avant l'arrivée des dominicains à Colmar : Mappam mundi correxi circa Margretæ. Il est fâcheux qu'il ne parle pas plus complétement de ce travail qui lui fait honneur, et ne nous mette pas à portée Mannert, de d'apprécier la conjecture qui voudrait voir dans cette carte la célèbre table théodosienne ou de Peutinger, composée aujourd'hui de onze bandes de parchemin. S'il était certain qu'autrefois elle en avait douze, on serait frappé de ce rapport avec la première carte de l'annaliste; mais, comme il v avait travaillé encore pendant onze ans, il avait pu, en 1276, non-seulement la corriger, mais l'augmenter.

> Malgré son ardeur à s'instruire, il n'y a pas lieu toutefois d'attendre de lui d'importantes notions sur l'histoire générale : ses confrères, soit de Bâle, soit de Colmar, n'avaient que de rares communications avec les pays étrangers. On voit seulement que, dans la lutte entre Philippe le Bel et les comtes de Flandre, il prend parti contre la France, et qu'il n'y a guère qu'un prince qui l'intéresse, Rodolphe de Habs-

bourg.

Rodolphe est encore plus le héros de la Chronique jointe aux Annales des dominicains de Colmar, et qui s'étend de l'an 1218 à l'an 1304, où Albert d'Autriche, qui régnait depuis six ans, se fait livrer par les bourgeois de Colmar quatre cents marcs qu'ils payèrent malgré eux, et, par les religieuses dominicaines, des chevaux et des voitures, sans épargner

leur excellent vin.

Cette Chronique est-elle de la même main que les Annales? Script. ord. On a pu le supposer à cause d'un passage que le dominicain Pr., t. I, p. 494. Pierre de Prusse, dans sa Vie d'Albert le Grand, cite d'un certain Jean de Colmar, qui devait être contemporain du rédacteur des annales, et dont il est fait mention à l'année 1286. Cependant nous croyons difficilement que le même auteur ait ecrit les Annales et la Chronique. Le tour d'esprit, le plan, le style, diffèrent trop. Les courtes et sèches annotations de l'annaliste, qui ne sait presque rien des événements, qu'il indique plus qu'il ne les raconte, n'ont point d'analogie avec les amples récits du chroniqueur, qui veut faire croire qu'il a tout vu, tout entendu, ou que, du moins, on lui a tout confié. Rien, dans le timide collecteur des petits faits du voisinage,

ne saurait faire pressentir le narrateur capable d'écrire de longs discours directs et d'amplifier des visions prophétiques.

Quand Rodolphe de Habsbourg, élu roi des Romains, et n'ayant pour trésor que cinq sols de faible monnaie, quinque 1281. solidos debilis monetæ, marche contre la Bohème et l'Autriche, le roi de Bohème, selon la Chronique, prend conseil d'un frère Prècheur, et le frère s'exprime en ces termes : « Seigneur roi, si vous me promettez de m'entendre sans « colère, je vous dirai ce que je sais. — Parle comme tu vou-« dras, dit le roi. — Voici, continue le frère : Rodolphe est « un homme maigre de corps, haut de stature, avec un nez « long et aquilin, d'une vie sobre, d'un certain âge, mais « non sexagénaire. Il a neuf enfants. Toujours très-pauvre, « au milieu de la guerre et des combats, des travaux et des « souffrances, il est resté fidèle à tous les siens. Quoiqu'il « doive la victoire à sa prudence plus qu'à ses armes, la for-« tune est son principal soutien. Aussi, par respect pour la « sainte Vierge, ne veut-il pas que l'on commette, ni lui ni « les siens, aucune action violente le samedi. — Eh bien! « répond le roi, nous nous défendrons contre sa fortune »

A cette réminiscence du discours de Démarate à Xerxès nous en joindrons une autre, qui transporte en plein christianisme un de ces contes superstitieux de Rome profane sur des ordres donnés en songe et accompagnés de menaces : 1, 26. - Tite-« Une burgrave de Sultzmatt dit qu'elle avait entendu son « père raconter que, par deux fois, des paysans étaient venus « engager Sezer, de la part de son compagnon qui était mort, « à se rendre à une maison déserte, et que Sezer ne voulut « pas y aller. Il vit ensuite plusieurs chevaliers morts qui « chevauchaient près de l'eau, et son compagnon derrière « eux. Sezer s'enfuit; mais son compagnon lui recommanda « de ne point fuir sous peine de mort, et lui dit : Avertis le « seigneur Albert de Schwarzenburg qu'il donne sans tarder « satisfaction à Dieu pour ses péchés, en restituant aux « moines leurs biens et en partant pour la croisade; sinon, « il périra miraculeusement d'un souffle à la lumière du « jour. Sezer fit alors ce qui lui était ordonné, et tout le « monde se moqua de lui, et factus est omnibus in derisum. « Mais quelques semaines après, le comte Albert, rassem-« blant ses hommes pour aller au secours de l'armée excom-« muniée de l'empereur Frédéric, enveloppé, dans un jour « serein, par la pluie et le tonnerre, périt foudroye. »

Cic. de Div...

Live, 11, 36.

Maur. Haupt, Zeitschrift, etc., t. VI, p. 399. Hagen, t. II, p. 174.

On croit que Sezer, ce messager des trépassés, pourrait bien être Sezer le poëte, dont il reste des vers d'amour. Il ne faudrait pas s'étonner du titre que lui donne cette rubrique : - H. von der De Visione vagabundi Sezer. Les poëtes errants, comme nos ménestrels et nos jongleurs, sont quelquefois appelés vagabundi, surtout dans les monastères, qui avaient aussi

leurs moines errants, gyrovagi.

Le même Sezer avait encore recu cet ordre de son compagnon qui n'était plus : « Dis au comte Rodolphe de Habsbourg « qu'il sera roi des Romains, qu'il combattra et vaincra des « rois, qu'il régnera quinze ans, qu'il rétablira la paix dans « le royaume, et acquerra, par ses enfants, l'amitié de nom-« breux alliés; qu'enfin nul ne l'aura égalé, depuis Charle-« magne, en gloire, en puissance, en honneur, en richesses, « mais qu'il ne pourra obtenir la couronne impériale. »

L'humble annaliste de Colmar se permet bien aussi les miracles, les spectres, les prophéties; mais deux ou trois lignes lui suffisent pour les choses de ce genre les plus mémorables. Ce motif et le caractère exclusivement germanique des récits du chroniqueur nous engagent à ne lui accorder

qu'une bien étroite place parmi nos écrivains.

Les diverses éditions des Annales et de la Chronique de Colmar paraissent venir d'un seul manuscrit, celui de la bi-Mss. hist., n. bliothèque royale de Stuttgart, in-4, de 140 feuillets, sur papier, qui n'est que du XVIe siècle, et qui réunit, a la suite des Annales, un certain nombre de fragments géographiques ou historiques, dont la Chronique est le plus considérable. Pertz, Mon. Quelques indices portent à croire que ce manuscrit a été fait d'après un autre de Colmar, qui ne s'est point retrouvé. La bibliothèque de cette ville n'a conservé qu'une copie moins

complète, faite sur papier au XVe siècle.

C'est probablement le recueil manuscrit de Stuttgart qui fut imprimé pour la première fois, mais avec peu d'ordre et Germ. hist. des suppressions souvent maladroites, dans le Choix d'histoillustr., part. 2, riens latins de l'Allemagne, publié, en 1585, par Christian Wursteisen (*Urstisius*), de Bâle, à Francfort-sur-le-Mein, en deux parties in-folio : édition qui reparut dans la même ville de Francfort, avec la date de 1670. Le principal tort de ce premier éditeur est d'avoir arbitrairement mutilé son texte, humilibus et frivolis rebus resectis. Le lecteur, qui sait que les petites choses peuvent servir à la peinture des mœurs, n'aime pas qu'on juge ainsi pour lui.

145.

Germ., t. XVII, p. 183.

p. 5-62.

à la Chronique de Walter Huningford, ou Huningburgh, comme on l'appelle aujourd'hui.

Les noms de plusieurs abbés de famille normande et les rapports du monastère avec la cour, sous les petits-fils du Conquérant, peuvent expliquer l'emploi du français dans

quelques lignes écrites par les religieux d'Abingdon.

Le français est mèlé à l'anglais dans une anecdote de l'an 1278, vers le temps même où le roi d'Angleterre Edouard Ier et le roi de France Philippe le Hardi, aussi embarrassés l'un que l'autre des prétentions des seigneurs féodaux, venaient de se témoigner publiquement une vive amitié. Le roi Edouard fait demander par ses gens de justice à tous les barons de son royaume à quel titre (quo warranto ils possédaient leurs terres, et ordonne de saisir les biens de ceux qui ne produisent pas de bons garants de leur possession. Interrogé à son tour, le comte de Waren peut-être Warennes), montrant une vieille épée toute rouillée, répondit: « Voici mon garant; c'est l'épée que portaient mes « ancètres, lorsqu'ils vinrent gagner leurs terres avec Guil-« laume le Batard, et je les défendrai avec cette épée « contre tout venant; car le roi n'a pas conquis seul le « pays, mais nos pères l'y ont aidé. » Les autres adhérèrent à cette réponse, et se retirèrent irrités. Le roi, qui avait besoin d'eux pour la guerre contre les Gallois, ne donna pas de suite à sa faute, ab incepto errore conquievit. Puis, rencontrant des jeunes gens de la noblesse qui causaient entre eux, il leur dit: « De quoi parlez-vous, pendant que nous sommes en « conseil avec vos pères? » Un des jeunes seigneurs répondit: « Ne vous offenserez-vous pas, si je dis la vérité? » — « Non certes. » — « Eh bien! seigneur roi, nous disions :

> Li rois coveit nos deners, E la roine nos beaux maners. E le quo warranto Sale maketh us all to do.

L'éditeur anglais, qui a traduit le latin et le français des moines d'Abingdon, n'a point traduit ce quatrain, qui nous paraît signifier : « Le roi convoite nos deniers, et la reine « nos beaux manoirs, et le quo warranto nous force tous à « faire des ventes. »

Nous trouvons vers la même date, en français, après un

Voy. Rimer,

-----

# CHRONIOUE

DE

x304.

### L'ABBAYE D'ABINGDON.

The Chron. ding,

828.

Mon. angl., t. I, p. 505.

La Chronique latine d'un monastère anglais de bénédicof the monast. tins, publiée de notre temps, n'est indiquée ici que parce of Abingdon, ed. by J. Orch, qu'il s'y trouve quelques pages écrites en français. Nous sau-Halliwell; Rea- rons ainsi quel était, en 1304, l'état de la langue française 1844, dans le Berkshire, comme le journal écrit entièrement en Hist. litt. de français par un bourgeois de Londres, en 1343, nous fera la Fr. t. XXI,p. voir, et bien mieux encore, quelle forme avait notre langue, sous Edouard III, dans la ville capitale de l'Angleterre.

Abingdon, non loin d'Oxford, faisait remonter son abbaye jusqu'au VIIe siècle. On ne voit pas que ses moines aient été souvent des personnages lettrés, ni que le voisinage de la grande université leur ait inspiré l'amour de l'étude; mais ils auraient pu, même sans beaucoup d'instruction, se familiariser plus que d'autres avec l'usage adopté par les couvents d'enregistrer dans leurs archives les faits historiques, s'il était Præs. vrai, comme Godwin l'a supposé, que l'évêque Geffroy (Galfridus), qui obtint en commende l'abbave d'Abingdon, en 1164, fût réellement l'évêque de Saint-Asaph, Geoffroi de Monmouth, l'auteur de la célèbre Histoire des Bretons.

Angl., p. 633.

Les notes rédigées par les moines d'Abingdon commencent en 1218, sous un abbé Hugues dont on sait peu de chose, et elles finissent en 1304, sous l'abbé Nicolas de Colcham, ou Culham, ancien prieur du couvent, tout aussi peu connu.

Dans cet intervalle, il n'y a point de souvenirs historiques pour toutes les années. Pour se rendre compte des motifs qui ont fait recueillir des événements sans importance, et en négliger d'autres que l'histoire générale a mentionnés, il faut savoir que ces notes n'étaient réellement que des additions à la Chronique de Walter Huningford, ou Huningburgh,

comme on l'appelle aujourd'hui.

Les noms de plusieurs abbés de famille normande et les rapports du monastère avec la cour, sous les petits-fils du Conquérant, peuvent expliquer l'emploi du français dans

quelques lignes écrites par les religieux d'Abingdon.

Le français est mèlé à l'anglais dans une anecdote de l'an 1278, vers le temps même où le roi d'Angleterre Edouard Ier et le roi de France Philippe le Hardi, aussi embarrassés l'un que l'autre des prétentions des seigneurs féodaux, venaient de se témoigner publiquement une vive amitié. Le roi Edouard fait demander par ses gens de justice à tous les barons de son royaume à quel titre (quo warranto ils possédaient leurs terres, et ordonne de saisir les biens de ceux qui ne produisent pas de bons garants de leur possession. Interrogé à son tour, le comte de Waren peut-être Warennes), montrant une vieille épée toute rouillée, répondit : « Voici mon garant ; c'est l'épée que portaient mes « ancètres, lorsqu'ils vinrent gagner leurs terres avec Guil-« laume le Bâtard, et je les défendrai avec cette épée « contre tout venant; car le roi n'a pas conquis seul le « pays, mais nos pères l'y ont aidé. » Les autres adhérèrent à cette réponse, et se retirèrent irrités. Le roi, qui avait besoin d'eux pour la guerre contre les Gallois, ne donna pas de suite à sa fante, ab incepto errore conquievit. Puis, rencontrant des jeunes gens de la noblesse qui causaient entre eux, il leur dit: « De quoi parlez-vous, pendant que nous sommes en « conseil avec vos pères? » Un des jeunes seigneurs répondit: « Ne vous offenserez-vous pas, si je dis la vérité? » — « Non certes. » — « Eh bien! seigneur roi, nous disions :

> Li rois coveit nos deners, E la roine nos beaux maners. E le quo warranto Sale maketh us all to do.

L'éditeur anglais, qui a traduit le latin et le français des moines d'Abingdon, n'a point traduit ce quatrain, qui nous paraît signifier : « Le roi convoite nos deniers, et la reine a nos beaux manoirs, et le quo warranto nous force tous à « faire des ventes. »

Nous trouvons vers la même date, en français, après un

Voy. Rimer.

Fædera, édit. de 1816, t. I, part. 2. p. 562.

court récit de la première guerre contre Lewelin, prince de Galles, le traité qui fut alors conclu; et facta est pax inter eos, die sancti Martini, in forma quæ sequitur: « C'est « la fourme de la pès et les peynes par entre Lewelin et le « rev. Premierement ad rendu tus les prisons ki unges furent « enprisonez par enchesun del rey fraunchement e quite-« ment. Après, il doit doner, pur sa benveillaunce et sun bon « gré aver, L. M. livres d'esterlingus, lesquez il met tut en la

« grace et la volunté le rev, etc. »

Le plus long et le plus instructif des textes français joints à ces fragments de Chronique latine, et qui en est comme le dernier chapitre, anno Domini M. ccc. IIII., donne la plus triste idée de l'état du pays : « Fet à remembrer de ceus ke à « force et à tort, encontre la pès nostre seigneur le rey, sunt « entrez en autri terres;... de ceus ke conveitent les terres de « lurs poevres veisins, ke ne volent rendre ou lesser à lour « volenté, et les font batre e defoler sanz soffrir eus en pès. « si là ke lur volenté seit acomplie ; de ceus ke sunt robeez e de-« folez per grauns seignurs du pays de lurs biens e durement « grevez; e quant ils funt nule plainte entre lurs veysins, « maintenant sunt comandés per les robeours k'il n'en par-« lent mès, e, se ils facent, ils perdront lurs vies après lurs « chateus;... de ceus ke, quant nostre seignur le rey comaund « ses baillifs de lever la verte cire ou autres dettes, par maun-« dement del escheker on des justices, cele gent sur ki la de-« maunde veent funt batre les baillifs e defoler, issint ke ils « ne pussent ne osent la dite dette lever;... de ceus ke vunt « nutauntre ove force e armes encontre la peis, e funt bate-« ries, et debrisent les uys e les fenestres des bones gens ;... « de ceus ke en vile marchaunde ou en autre vile champestre « vunt hurtant oveskes la gent, e boutent des espaules par « quere contée, e pus volent manacer cex ke ils unt debotez « ou hurtez, de vie et de membre, ieskes à tant ke ils unt fet « gré ou fin ovekes eus, à lur volenté, ou de deners, ou de cha-« tex, ou de vin, issint ke les batours parnent les amendes, « et nent les batuz. »

N'est-ce pas là comme un memento à l'usage du moine latiniste, qui devait reprendre la plume, et faire passer devant nos yeux toutes ces fâcheuses images des malheurs de son

M. Halliwell (James Orchard) a donné en 1844 une édition de cette chronique, d'après un manuscrit que, trois ans

-Mss. of the

Catal, of the

mss., etc. (am-

unis, of Cun

auparavant, il avait désigné dans un catalogue succinct de quelques manuscrits de l'université de Cambridge, et qui a été, depuis, plus complétement décrit. C'est la qu'elle se publ., Dd, II trouve en effet réunie, dans un beau volume in-folio sur vélin, à celle de Walter Huningford, ou Huningburgh, le moine badge, p. augustin de l'abbaye de Gisburne. L'éditeur, qui a fait imprimer à Reading, pour la Société ashmoléenne du Berkshire. Inteles, 18 pt. 18 pt. en 33 pages pet. in-1, ces suppléments qui avaient été desti- 1. p. 39. nés à compléter la chronique du moine augustin, y a joint une traduction anglaise et quelques éclaireissements qui, s'ils avaient été plus nombreux et plus étendus, auraient répondu dayantage à la curiosité du lecteur, et au zèle dont l'editeur a souvent fait preuve dans ces difficiles travaux.

Les deux volumes publiés à Londres en 1858, in-8, sous le titre de Chronicon monasterii de Abingdon, et qui sont plutôt un cartulaire, n'ont aucun rapport avec l'ouvrage dont nous venons de nous occuper un instant. L'éditeur des deux volumes, M. Stevenson, ne parle même pas de la publication de M. Halliwell. Quant aux chartes qu'il fait connaître, comme elles débutent par le roi Ini, en 687, pour s'arrêter en 1189, on peut dire que ce recueil, qui devait être fort précieux pour le couvent, paraît quelquefois plus fabuleux que les récits les moins croyables du manuscrit de Cambridge. V. L. C.

ROBERT.

ABBÉ DE CITEAUX.

Mort le goctobre 1505.

ROBERT, né en France, on ne sait dans quel lieu, fit profession dans l'abbaye de Cîteaux. Dès les premières années de sa jeunesse, il se rendit recommandable par son instruction et sa pieté, et fut recu docteur en théologie. En 1285, il était abbé de Pontigni, au diocèse d'Auxerre. Nous le voyons sieger à ce titre parmi les abbes cisterciens, qui, reunis à

Fr. Duchesne, Card, fr., t. I, p. 333; t. 11, 253.

(Jaconius, Vitæ pent, Roman., t. II, col. 200. - Filzon.

XIVº SIÈCLE. Gall, purpur., p. 258.

Rer. Gall, Christ,

997-

Saint-Germain-des-Prés en 1185, accordent des subsides au roi pour l'expédition d'Aragon. En 1293, il devint abbé de Gall. Cîteaux, c'est-à-dire général de tout l'ordre. L'année sui-Script, t. XM, vante, compris dans une promotion de treize cardinaux faite par le pape Célestin V, aux quatre-temps de septembre, il nov., t. IV, col. fut cardinal-prêtre du titre de Sainte-Pudentienne, ou du Saint-Pasteur. On l'appela « le cardinal blanc », parce qu'il

ne quitta jamais l'habit blanc de son ordre.

Estime des rois Charles II, de Naples, et Philippe IV, de France, il fut chargé par Boniface VIII de le réconcilier avec ce dernier; mais il échoua dans cette négociation. Il fut même retenu quelque temps à Paris par ordre de Philippe, ainsi que le cardinal Le Moine, ajoute Pierre Frizon, peut-être sans autorité suffisante. Dans tous les cas, si les deux légats éprouvèrent le même traitement de la part de Philippe le Bel, ce ne fut pas dans le même temps, car la mission de Fleury, Hist. Robert précéda de plusieurs mois celle du cardinal Le Moine, eccl., liv. XC, qui est du 24 novembre 1302.

n. 19.

des démêl., p. 193-197.

Après un consistoire tenu à Rome par Boniface VIII, en 1302, antérieur au synode ou concile du 1er novembre de la Du Pay, Hist, même année, Robert fut un des trois cardinaux qui firent du diff., p. 60. connaître, par deux lettres adressées au duc de Bourgogne, Baillet, Hist. les dispositions du pape à l'égard du roi de France. Dans la seconde de ces lettres, écrite en commun par Robert et Pierre, cardinal-diacre du titre de Sainte-Marie la Neuve, et datée d'Anagni, le 5 septembre 1302, les deux cardinaux louent le zèle du prince pour la paix de l'Eglise et l'assurent de l'estime particulière du pape pour son mérite et pour sa personne. Puis, ils rappellent les bons procédés de Boniface à l'égard de Philippe, qui n'y a répondu que par l'ingratitude. Le pontife romain est tellement irrité qu'il souffre à peine qu'on lui parle de l'affaire du roi de France; et cependant telle est sa clémence et sa charité qu'il oublie. rait volontiers le passé, si le roi voulait donner quelques marques d'humilité et de repentir. Ils terminent en exhortant le duc à user de son crédit auprès du roi, pour qu'il consente à se montrer un dévot et humble fils envers Dieu et celui qui le remplace sur la terre, erga Deum et præfatum dominum nostrum, qui vices ipsius gerit in terris, filius devotus et humilis valeat inveniri.

Nous avons donné quelque développement à l'analyse de L. c., p. 157, cette lettre, qui ne dément point, dit Baillet, le génie de la cour de Rome. C'est d'ailleurs le seul écrit que nous connaissions de Robert, abbé de Cîteaux.

Cet abbé, comme cardinal, séjournait ordinairement à Rome, ou du moins auprès de la cour pontificale. Lorsque Clément V, voulant établir son siège en France, fit savoir à ceux des cardinaux qui étaient alors en Italie qu'ils eussent à se réunir à Lyon pour son couronnement, Robert se mit en route pour s'y rendre; mais il tomba malade à Parme, et y mourut non pas, comme le prétend Chacon, au mois d'août, mais le 9 octobre, comme le prouve Baluze, en l'année 1305. Son corps, déposé dans le monastère cistercien de Saint-Martin, hors des murs de Parme, fut depuis transféré dans son abbaye et inhumé dans le chœur, à gauche du maîtreautel, avec une épitaphe en huit vers latins que nous ont conservée Chacon, Fr. Duchesne, Martène, etc. Son tombeau fut détruit par les protestants. Son portrait, avec ses armes et un distique latin, se vovait encore dans la grande salle de l'abbaye au temps de Chacon et de Frizon, qui nous ont transmis le distique. Ce portrait n'existait plus lorsque les auteurs de la nouvelle Gaule Chrétienne firent paraître leur quatrième volume, où est comprise la succession des abbés de Cîteaux.

Vitæ pap. Aven., t. 1, col.

Martone, Voy. htter., t. I, 1' part., p. 208. Voy. Mem. de l'Ac. des Inscript., t. IA, hist., p. 212-218.

# GOBELIN,

### CARME.

Mort après

Gobelin, Gobelinus Alemannus, était Allemand d'origine, comme l'indique cette qualification, quoiqu'elle semble être, dans quelques-uns des auteurs qui ont parlé de lui, un surnom ou un nom de famille: Gobelinus Alemannus, germana natione, dit Alègre de Casenate. A ce titre, il semblerait devoir rester étranger à cette histoire; mais nous ne savons dans quelle ville, ni même dans quelle partie de l'Allemagne il était né, et quelques témoignages historiques nous le montrent séjournant dans plusieurs villes de l'ancienne Gaule Belgique; d'où l'on peut inférer que, s'il n'en était pas origi-

Alege , Parrad carmelit deco, p. 277.

ginaire, du moins, par quelques actes, et en certains moments de sa vie, il fut habitant et peut-être citoyen d'un pays qui, à des époques différentes, a fait partie de l'ancienne Gaule et de la France moderne.

Villiers.

On ignore la date aussi bien que le lieu de sa naissance. Il de entra en religion chez les carmes, fut docteur en théologie, Bibl. et, vers la fin du XIIIe siècle, il était provincial de la procarmel., t. 1, vince de Germanie. Dans ces fonctions il se fit remarquer par son activité et sa prudence, au point que Boniface VIII, ou, selon d'autres, Clément V, le nomma commissaire, avec Conrad de Saint-George, pour apaiser un différend qui s'était Ibid., t. 1. élevé parmi les carmes d'Angleterre. En effet, au temps de Gérard de Bologne, prieur général, en 1297, les uns voulaient que l'Angleterre, qui ne formait alors qu'une province de l'ordre, fût divisée en deux, et c'était aussi l'avis du général; d'autres pensaient qu'il fallait maintenir une seule province. Gobelin réussit dans sa mission. Respecté pour sa science, il ne pouvait, en sa qualité d'Allemand, inspirer de défiance a aucun des deux partis. Nous ne dirons pas, avec un des historiens ou panégyristes de son ordre, que sa sagesse et sa prudence lui méritèrent alors l'admiration de tout l'u-

Alegra, l. c.

col. 548.

Il avait probablement résidé jusque-là dans des villes de la Gaule Belgique, puisqu'il y entendit enseigner et disputer avec éclat plusieurs théologiens anglais de l'ordre des Car-Bale, Script. mes, David Obnuge ou Obuge, à Trèves, J. Chelmeston et maj. Brit., p. Thomas de Hill, à Bruges, et qu'il rendit témoignage de leur 243. — Pits, script. Angl., savoir et de leur talent dans des écrits composés à l'occasion de son voyage en Angleterre. C'est ce qu'on peut affirmer du moins à l'égard de Chelmeston et de Thomas de Hill: quant à Obnuge, on ne peut dire si Gobelin l'entendit avant ou après sa mission.

nivers; mais il paraît avoir obtenu que l'Angleterre fût désormais séparée en deux provinces, conformément au décret du prieur général, proposé en 1303 dans le chapitre général de

p. 372, 376.

Narbonne.

Les historiens qui ont parlé de Gobelin disent qu'il vivait blioth., p. 288. en 1305, ou, plus vaguement encore, vers 1300, avant et Possevin, après, sous l'empereur Albert, au temps du pontificat de t, I, p. 644. — Clément V. Ils ne nous apprennent pas la date de sa mort; il Daniela Virgine n'y a que l'index d'un livre souvent imprimé qui la place aux part., p. 1096, environs de 1305, sans dire d'après quelle autorité. Foppens - Fabricius, préfère la date de 1306.

Simler, Bi-Maria, t. II, 26

Gobelin composa plusieurs ouvrages, dont nous ne con-

naissons que les titres:

1º Constitutiones arbitrales, ou Statuta arbitralia, et, selon III. p. 66. d'autres, arbitraria; écrit qui eut pour objet et pour résultat, comme on l'a vu, d'apaiser le différend élevé entre les exempl., édit. religieux d'Angleterre.

2º De pænitentiis Convicariorum, composé dans les mêmes

circonstances.

Bale, qui possédait ces deux ouvrages, désigne le second sous ce titre: De panitentiis magistrorum Anglia. C'est le seul que mentionne Aubert Le Mire, comme s'il eût été le plus célèbre des écrits de notre auteur.

3° Disceptationum liber unus.

Simler et Possevin ajoutent et alia. Parmi ces autres ouvrages il faut probablement comprendre des Commentaires, où, selon Bale, Gobelin rendait témoignage en faveur de David Obnuge, à moins que ce ne soit une dénomination vague et collective des traités précédemment énumérés.

Un seul de ces ouvrages a-t-il jamais été imprimé? Nous ne pourrions l'assurer. Le jésuite Jean Le Maire, dans son édition du Magnum Speculum exemplorum, composé par un anonyme en 1480, cite parmi les auteurs d'où il a tiré de nouveaux exemples ajoutés à ceux de l'ancien recueil, Gobelinus Carmelita, mort vers 1305, quoique, dans le corps du volume, on ne trouve aucun exemple suivi de ce nom. Il est à présumer que l'éditeur avait sous les veux, sinon un imprimé, du moins quelque manuscrit, dont il se proposait de faire usage. Mais nous n'avons trouvé d'exemplaire, soit imprimé, soit manuscrit, d'aucun des ouvrages de Gobelin dans les bibliothèques publiques de Paris.

Biblioth. med. et inf. ætat., t.

Jean Major, Magnum spec. de 1624.

Ap. Biblioth. eccl. Fabricii, f\* part., p 105. 

# ARNAULD DU PRÉ,

Mort le 16 septembre 1306.

DOMINICAIN.

SA VIE.

Ouetif etc.

Arnauld du Pré (Arnaldus de Prato), natif de Condom Echard, Script. en Aquitaine, entra dans l'ordre de Saint-Dominique vers ord. Præd., t. l'an 1255. On ne dit pas dans quelle ville il prit l'habit; mais beuf, Dissert, un couvent de dominicains ayant été établi à Condom six ans t.II, p. 69, 150, après, Arnauld, dès ce moment, fut réputé membre de la « prédication de Condom », selon l'usage de l'ordre, qui attribuait à une maison tous les religieux du pays où elle avait été fondée, quoiqu'ils eussent fait profession ailleurs, avant l'époque de cette fondation.

Bern, Guido-213, 323. -Martène, Ampliss. collect., t. VI, col. 463.

Après avoir appris à fond les lettres sacrées et profanes, nis, Hist, fund. Arnauld consacra presque toute sa vie à les enseigner. Pendic., Man. 5486 dant trente ans environ, il interpréta l'Ecriture sainte en de la Biblioth, plusieurs lieux de sa province, et surtout dans les universités imper., p. 212, de Montpellier et de Toulouse. Il fut premier lecteur, à Toulouse, pendant quatorze ans, mais à deux reprises différentes; d'abord de l'année 1284 à l'année 1294, où on le voit interrompre cette fonction. Ce fut peut-être en conséquence de Thes, anecd., l'enquête ordonnée à son sujet par le vingtième statut du t. IV, col. 1859. chapitre général tenu à Montpellier en 1294; on l'accusait d'avoir composé des chansons satiriques contre ceux qu'il croyait les auteurs de la disgrâce de frère Mugnios, ou Munion, général de l'ordre, déposé en 1291 par le pape Nicolas IV. L'ordre se relâcha bientôt de sa sévérité à l'égard d'un membre à qui l'on ne pouvait reprocher qu'un excès d'affection pour un supérieur traité rigoureusement, et en col, faveur de qui douze prieurs provinciaux avaient réclamé auprès du siége apostolique.

Ibid. 1845-1847.

Arnauld, redevenu lecteur en 1295, professa de nouveau à Toulouse jusqu'en 1298. Ce fut alors qu'il fut élu pour succéder à Bernard de Juzic comme prieur du couvent de Toulouse. Après une année passée dans cette charge, il en

fut relevé par le chapitre provincial de Perpignan.

Echard suppose qu'Arnauld reprit un moment, pour la troisième fois, et garda jusqu'en 1301 ses fonctions de professeur; mais il faudrait qu'il les eût remplies pendant dix-huit ou dix-neuf ans, tandis que Bernard Guidonis, dans les deux passages où il nomme Arnauld du Pré, soit comme prieur du couvent de Toulouse, soit comme prieur de la prédication de Condom, ne lui donne que quatorze ou quinze ans de professorat à Toulouse. Echard lui-même ne compte que quatorze ans; ce qui est beaucoup plus vraisemblable, puisque nous voyons Arnauld choisi, en 1301, pour succéder en qualité de prieur de la prédication de Condom à Pierre de Bobéas, qui avait été rendulibre de cette fonction par le chapitre provincial d'Agen. Il est vrai qu'Arnauld refusa d'abord, et que Gérard de Malartic fut mis à sa place. Mais celui-ci, après un an et demi d'exercice, avant été déchargé (absolutus) en 1303, par le chapitre provincial de Montauban, Arnauld du Pré fut élu une seconde fois, et confirmé dans cette charge vers la Saint-Luc de cette même année. Quoique, cette fois, il eût accepté, de force ou de gré, il conserva peu de temps la dignité de prieur : sur son désir, une lettre de Guillaume-Pierre de Godin, son prieur provincial, le déchargea de cette dignité, le jour de l'octave de l'Epiphanie de l'année 1304. Au mois de mars suivant, il fut appelé à un des emplois qui supposaient le plus de mérite et d'habileté dans celui qui en était revêtu, le plus d'estime et de confiance de la part de ceux qui en disposaient. Nommé inquisiteur de la foi a Toulouse, il remplit cette fonction difficile avec un zele infatigable. Enfin il se trouvait, en cette même qualité d'inquisiteur, à la cour pontificale de Bordeaux, agissant au nom et pour les intérêts du pape Clément V, dont il était l'ami, lorsqu'il tomba malade et mourut à Cadillac sur la Garonne, le jour de Sainte-Euphémie, 16 septembre 1306, après avoir passe en religion cinquante et un ans. Selon son vœu, il fut transféré à Condom, et enseveli honorablement parmi ses confrères. On grava sur sa tombe cette épitaphe, qui ne brille point par la poésie, mais qui résume à peu près tout ce que l'on peut dire à sa louange :

### ARNAUD DU PRÉ.

Conditur hic frater Arnaldus, cui pia mater Subveniat Christi! Pratum nomen fuit isti. Gratus, amans, placidus, fulgens velut æthere sidus; Munda fuit vita, mens cœlica, lingua polita. Lumen Vasconia, decus ordinis, archa sophia, Æterni regis reseravit dogmata legis. Hic ubi complevit annos ter in ordine denos Necnon vicenos, moriens in pace quievit,

#### SES ÉCRITS.

Louis IX venait d'être canonisé par une bulle du 11 août Thes. anecd., 1297. Le chapitre général de l'ordre des dominicains, tenu t. IV, col. 1870. à Metz en 1298, ordonna par son cinquième statut que la nouvelle fête serait célébrée dans tout l'ordre, et qu'un office propre serait composé pour cette cérémonie. On ne pouvait moins attendre de ceux que le saint roi avait comblés th., col. 1761. de bienfaits. Déjà en 1271, un chapitre général avait décidé que le nom du roi Louis serait placé dans le calendrier des frères Prêcheurs, comme celui d'un bienfaiteur de l'ordre qui avait droit à ses prières. En 1299, les dominicains d'Evreux furent des premiers à ériger une chapelle sous l'invocation de Saint-Louis.

Hist. de Fr., t. XX, p. 41.-Tillemont, Vie de S. Louis, t. V, p. 221. -Hist, litt, de la Fr., t. XXI, p. 776; t. XXII, D. 129.

t. IV, col. 1870. Ib., col. 228.

Ib., col. 1492, 1 195.

Arnauld du Pré fut choisi par ses supérieurs, ou plutôt par ses confrères, pour composer l'office du nouveau saint. Cet office est à trois nocturnes et à neuf lecons ; ce qui ne s'accorde pas avec la qualification de « simple », que lui donne le Thes, aneed., texte de Martène. Un concile provincial de la Narbonnaise, tenu à Béziers, en 1299, ordonne, par son sixième statut, qu'une fête de saint Louis, du rit « double » sera célébrée tous les ans, le lendemain de Saint-Barthélemi. En 1298, le troisième statut du chapitre général de l'ordre de Cîteaux veut que l'on célèbre la fête de Saint-Louis avec douze leçons. On peut présumer, par analogie, que l'office ordonné par les dominicains ne devait pas avoir beaucoup moins de solennité; et, en effet, celui qui fut composé par Arnauld du Pré, pour satisfaire aux injonctions de l'ordre, donne lieu de supposer au moins le rit double mineur.

Cet office, présenté à Philippe IV, obtint son approbation et la préférence sur d'autres offices du saint roi rédigés vers le même temps. Il devint propre à tout le diocèse de Paris, aussi bien qu'aux maisons de l'ordre de Saint-Dominique, et

fut même en usage dans plusieurs églises de France.

Ampl. coll., t. VI, col. 463.

Acta sanct..

Les lecons, les répons, les antiennes, les hymnes, sont tous tirés de l'histoire de saint Louis. Tel était aussi l'office composé pour les Cisterciens. Stilting, dans sa dissertation sur Louis IX, a cité quelques passages de celui d'Arnauld du août, t. V, p. Pré, qu'on peut lire tout entier dans les bréviaires de Paris manuscrits des XIVe et XVe siècles, et dans les mêmes bréviaires imprimés en 1492, 1500 et 1557. Il a subi quelques altérations dans celui de 1584, et les dernières traces en ont disparu dans le bréviaire de 16/10, donné par Jean-François de Gondi, premier archevêque de Paris.

Il ne faut chercher dans les hymnes d'Arnauld du Pré ni grandes pensées, ni poésie d'aucune espèce. L'ensemble de cette composition liturgique doit être considéré moins comme une œuvre littéraire et même religieuse, que comme un document historique, presque contemporain, qui, s'il ne nous apprend pas des faits nouveaux, peut du moins servir de contrôle à ceux que rapportent les historiens. En effet l'auteur et ceux qui approuverent son ouvrage avaient pu voir saint Louis ou les personnes admises dans son intimité. Ce monument élevé à la louange d'un bon roi, par la reconnaissance d'un ordre religieux, et aussitôt adopté dans plusieurs diocèses du royaume comme l'expression du sentiment général, est un témoignage irrécusable de la disposition des esprits à l'égard de ce prince. Quand même il y aurait eu quelque exagération dans les éloges, on concoit que la génération nouvelle, pleine de vénération pour la mémoire d'un roi récemment canonisé, et dont le trône était occupé par son petit-fils, ait accueilli avec enthousiasme des chants saerés dont l'intérêt pouvait s'accroître encore par le contraste entre le passé et le présent.

Il paraît que l'auteur de ces chants aimait à se délasser, après des travaux sérieux et l'accomplissement des devoirs de sa profession, en se livrant à des occupations d'un genre tout différent. On a déjà vu que des chansons satiriques contre de graves personnages de l'Eglise lui avaient attiré une disgrace momentanée. On prétend qu'il réussissait assez bien dans la poésie, dictator et inventor carminum valde bonus; ce qui peut s'entendre aussi bien de simples chansons que de grands poëmes. Ces poésies étaient-elles en latin ou en français? en reste-t-il quelques traces? Nous ne saurions le dire, Ce ne serait certes pas un des monuments les moins curieux de notre ancienne littérature que des vers satiriques, ou des vers d'un XIVº SIÈCLE.

p. 565. Ib. t. XVIII. p. 588.

genre moins austère, échappés, soit en latin, soit en français, de la plume d'un dominicain et d'un inquisiteur. Toutefois les ordres religieux nous ont offert déjà plus d'un exemple de cette alliance de la vie monastique avec la culture des lettres Hist. litt. de mondaines. On connaît les satires du moine de Montaudon, les la Fr., t. XVII, chansons amoureuses et les sirventes politiques du trop célèbre troubadour de Marseille, qui fut l'évêque Foulques, l'homme le plus perfide et le plus implacable de la croisade albigeoise. Mais nous voyons que, loin de lui ressembler, l'inquisiteur Arnauld, à en croire son épitaphe, qui ne parle que de son amabilité et de sa politesse, dut être capable de tempérer par la douceur de son caractère la sévérité de ses fonctions.

# JEAN DE PARIS.

Mort le 22 sept. 1306.

#### DOMINICAIN.

#### SA VIE-

Script, ord. 119, 500.

Pag. 422.

Selon Echard, l'ordre des frères Prêcheurs compte deux Præd., t. I, p. écrivains du nom de Jean de Paris (Joannes Parisiensis): l'un, mort en 1269, a été le sujet d'une notice insérée dans notre tome dix-neuvième; l'autre, mort en 1306, est celui qui nous occupe aujourd'hui. On ne les a pas toujours dis-

tingués.

Ann, eccles., t. I, p. 354. Hist, eccles., t. VII, p. 150.

ord. Prædic., p. 134.

Tantôt on ne fait mention que du second, et on lui donne le surnom de Pungens asinum; de ce nombre sont Jean Brehal, cité par Henri Sponde, qui ne relève pas l'erreur; Thomas de Walden, Soto, Nugno, Possevin, cités et réfutés par Noël Alexandre. Tantôt, quoique l'on admette plus d'un Jean de Paris, on confond leurs ouvrages et les époques où ils vécurent. C'est ainsi qu'Antoine de Sienne parle de trois Jean de Paris, qu'il place en 1294, en 1295 et en 1300; il surnomme le second Pungens asinum, et attribue en Biblioth, do- partie au troisième les mêmes ouvrages qu'au premier. Al-

VIV- SIÈCLE

min., p. 46, 47. 65, 106.

Ib., p. 69.

Ib., append.,

tamura reconnaît deux Jean de Paris contemporains; le premier, surnommé de Soardis, aurait vécu de 1277 à 1300; le second, sans surnom, vers 1200; ce dernier ne serait auteur que d'un commentaire sur les Sentences. En 1295, le même auteur nomme un Joannes Pistoriensis, et lui attribue plusieurs ouvrages dont le titre nous autorise à retrouver sous ce nom altéré Joannes Parisiensis. Il ajoute à tous ces écrivains l'un des deux Jean de Paris mentionnés par Possevin. Toutefois il craint lui-même d'avoir confondu ce qui devait être distingué, ou d'avoir voulu distinguer deux ou trois personnages P. 445. qui peut-être n'en font qu'un, et il avoue avec raison que ceux qui se livrent à des recherches de ce genre sont exposés à de nombreuses erreurs. En effet, il était difficile d'en commettre plus à la fois.

Dans Antoine Possevin, il y a aussi trois Jean de Paris: un en 1280, sans surnom; un autre en 1295, surnommé Pungens asinum; le troisième, auteur des mêmes ouvrages que le premier, et qu'il appelle Joannes Pysiensis, altération de Parisiensis. Du Boulay, après avoir fait d'un Jean de Paris, surnommé Pungens asinum, le successeur de frère Bonhomme dans une des deux chaires de théologie dévolucs aux dominicains, place parmi les plus célèbres membres de l'Université de Paris, au XIIIe siècle, un autre Jean de Paris, qui aurait vécu jusqu'en 1300; il lui attribue le traité de Potestate regia et papali, mais soupconne que cet auteur pourrait bien être Jean des Alleux. A l'année 1304, et même à l'année 1323, il rappelle la proposition hétérodoxe soutenue par Jean de Paris sur l'Eucharistie; enfin il comprend dans une antre de ses listes du XIVe siècle un Jean de Paris, tout en lui donnant le surnom de *Pungens asinum* et le disant auteur du traité de Potestate regia et papali, qu'il avait précédemment attribué à un écrivain du XIIIº siècle.

Du Cange, dans son Index, accorde une place à deux Jean de Paris; il surnomme le premier Pungens asinum, le fait vivre en 1303, et renvoie à la compilation de Goldast, nous montrant ainsi qu'il le regardait comme auteur du traité de Potestate regia et papali, compris par ce dernier dans son recueil. Il designe le second Jean de Paris sous le nom de « Jean qui « dort », et néanmoins lui attribue ce même traité de Potestate. Carpentier, dans son supplément, reproduit le texte de Du Cange, pour le premier, et cite, pour le second, Fabricius, qui aurait dû cependant l'avertir de l'erreur de son devancier.

Apparat, sacer, t. l, p. 927.

Hist. Univ. Paris., t. III, p.

Ib., p. 695,

Ib., t. IV, p. 69, 70, 197.

lb., p. 967.

eccles., 505.

ord. Præd., f. 138.

Epit. Gesn.. p. 482, 488.

74. - Script. 597, 598.

t. VI, p. 368.

D'autres auteurs ne mentionnent qu'un seul Jean de Paris. Ils ne lui donnent aucun surnom, et, par le temps où ils le font vivre, comme par la nature des ouvrages qu'ils lui attribuent, ils nous permettent de l'identifier avec celui dont Script. nous avons à parler. On peut ranger dans cette classe Triart. thème, qui mentionne un Jean de Paris comme ayant vécu, en 1280, sous le règne de l'empereur Rodolphe. Il n'indique de cet écrivain qu'un commentaire sur les Sentences; toutefois il ajoute que l'auteur passe pour avoir composé plusieurs autres ouvrages remarquables, fort utiles au siècle présent et De Vir. ill. à la postérité. Léandre Alberti n'assigne pas à l'existence de Jean de Paris une date aussi précise; mais il le désigne par les titres d'un plus grand nombre d'écrits. Simler le fait vivre en 1310, et lui attribue les principaux ouvrages qui lui appartiennent sans contestation. Quelques pages plus loin cependant, il reproduit à peu près le même article en substituant au nom de Joannes Parisiensis celui de Joannes Py siensis, altération dont nous avons déjà trouvé un exemple dans Possevin. Enfin, parmi les auteurs qui ont parlé pertinemment des ouvrages du seul Jean de Paris dont ils eussent connaissance, et de l'époque où il a cessé de vivre, il nous Auctar. de suffira de nommer Aubert Le Mire, Cave, Bellarmin et Labbe. Script, eccl., p. Remarquons pourtant que ce dernier cite Sponde et Brehal, eccl. hist., t. II, sans rectifier leur erreur au sujet du surnom de Pungens asip. 333. — De num; il rappelle, pour mémoire seulement, un autre Jean de Script. eccl., p. Paris, de l'ordre des Precheurs, que mentionne Alfonse Fereccles, t. I, p. nandez, et qui aurait vécu en 1294. Cet autre Jean de Paris, selon Labbe, se confond probablement avec celui dont il parle lui-même. Il n'est question aussi que d'un seul Jean de Paris dans la courte chronique des généraux de l'ordre des freres Prècheurs, abrégée de celle de Jacques de Susato par Ampl. coll., Albert Castellan, et publiée par Martène. Il y est nommé dès l'an 1271, mais avec une indication d'ouvrages qui ne peut convenir qu'au second.

En général, les écrivains anciens qui n'admettent l'existence que d'un seul Jean de Paris, se fondent principalement sur le témoignage de deux contemporains, le chroniqueur Jean de Saint-Victor et l'anonyme à qui est due la première continuation de Guillaume de Nangis. Ni l'un ni l'autre ne laissent soupçonner qu'ils aient connu deux

Jean de Paris, de l'ordre des dominicains.

A une étude critique et approfondie des documents origi-

naux les bibliographes d'une époque plus récente ont joint. pour rectifier les erreurs commises à l'égard du premier et du second Jean de Paris, la connaissance de quelques renseignements qui étaient restés ignorés : telle est, par exemple, la mention d'un Joannes pungens asinum, qui précède celle de Thomas d'Aquin, dans la liste des frères Prêcheurs, docteurs de l'université de Paris, dressée par Louis de Valladolid, et s'arrêtant à la fin du XIIIe siècle; tel est aussi le témoi- 1. VI. c. 566. gnage qui résulte de la liste plus complète des mêmes docteurs, commencée par Etienne de Salanhac et continuée par Bernard Guidonis, laquelle présente, à deux époques diffétes, un Joannes pungens asinum, qui vivait dans le milieu per., n. 5486, du XIII<sup>e</sup> siècle, et un Jean de Paris, mort en 1306. Cette liste avait été insérée par Thomas Malvenu, dans ses Annales, à l'année 1237, mais il n'en avait tiré aucune conséquence pour Præd., p. 590. l'histoire des docteurs dont elle contient les noms. Telles sont enfin la signature de Joannes pungens asinum, placée avec celle de plusieurs autres théologiens, au bas de l'acte qui condamna le Talmud, le 15 mai 1218, et la signature Collect, judic., apposée à l'acte d'adhésion du grand couvent de Saint- t. I. rte part., Jacques à l'appel de Philippe le Bel contre Boniface VIII, le 26 juin 1303, par un Jean de Paris, évidemment autre que dudiff., preuv., le religieux revetu du titre de docteur en théologie cinquante- Boulay, Hist. cinq ans auparavant. Avec Noël Alexandre, Ellies Dupin et Umv. Paris., t. Baluze, qui, après avoir confondu les deux dominicains, rec- IV, p. 49. tifia plus tard son erreur, avec Echard, Casimir Oudin et Avenion, J. I. Fabricius, nous sommes donc fondés à distinguer, comme p. 576, 1411. nous l'avons fait, deux frères Prècheurs du nom de Jean de Paris.

Biblioth, im-

Ampl. coll..

fol, 58, 61.

Annal. ord.

D'Argentre,

Du Puy, Hist.

Au premier seul appartient le surnom de Pungens asinum, et lui seul aussi doit être, ce semble, considéré comme auteur des trois ouvrages que lui attribuent Possevin, Antoine de Sienne, Altamura, plusieurs autres auteurs cités par Echard, et enfin Fabricius.

Le second Jean de Paris fut, comme le premier, ainsi nommé pour indiquer le lieu de sa naissance, de son éducation, ou de sa résidence habituelle. Dans Altamura et dans quelques manuscrits, il est désigné sous le nom de Joannes de Soardis ou Surdus, Jean le Sourd; on le surnomma aussi Joannes dormiens, Jean qui dort. Nous connaissons peu l'histoire de sa vie. Al'âge de vingtans environ, il fit profession au couvent des dominicains de Paris, et se distingua par ses

Ind. chartar., p. 59.

Fonds de S .-Victor, n. 565, fol. 38.

études, ses lecons et ses exercices publics dans la Faculté de . théologie. Cependant il ne fut recu licencié dans cette Faculté qu'assez tard, en 1304, lorsqu'il avait déjà composé plusieurs ouvrages. La cause de cette tardive admission nous a Ch. Jourdain, été récemment révélée. Dans un appel au saint-siège, qui porte la date du 6 août 1200, le recteur de l'Université de Paris dénonce le chancelier Berthauld de Saint-Denys comme ayant brutalement refusé la licence à quelques bacheliers en renom, entre autres à Jean de Paris, de la nation de France. Quand il soutint ses « vespéries », dernier acte qui précédait le doctorat, un des docteurs présents, peutêtre celui qui présidait, adressa à l'assemblée une « re-« commandation » du candidat, c'est-à-dire un éloge complet, sous la forme de sermon ou d'homélie, avec un texte qui devait faire allusion au nom du récipiendaire. Cette pièce assez curieuse s'est conservée dans un ma-Bibl. imp., nuscrit à deux colonnes et d'une écriture du XIVe siècle, que longtemps on a cru perdu et que nous venons de retrouver. Elle y occupe trente-quatre lignes. Echard en a transcrit environ la moitié d'après ce manuscrit. Nous nous bornerons à en citer un petit nombre de passages. Prenant pour texte ces paroles de l'évangile de saint Jean : Joannes hic venit in testimonium, etc., qui se rapportent au précurseur, au bienheureux Jean-Baptiste, le docteur ajoute : « Ces paroles peuvent « très-bien s'appliquer à notre Jean, qui veut monter dans la « chaire magistrale pour y rendre hommage à la vérité théo-« logique... Celui-ci fut un célèbre maître ès arts de la rue « du Fouarre avant d'entrer en religion; il fut et il est un fa-« meux et excellent bachelier en théologie, comme on le voit « et comme on le verra par ses lecons, ses argumentations, « ses réponses, ses sermons et ses autres actes scolastiques...» Un peu plus loin, l'orateur, louant surtout le récipiendaire de s'être, par un mouvement spontané et avec résolution, voué à l'enseignement de la théologie, ne perd pas cette occasion de dire : « Ainsi feraient beaucoup d'entre nous, s'ils « étaient appelés. » Il semble ici faire allusion au petit nombre de sujets de leur ordre qu'il était permis aux dominicains Richer, Hist. de présenter à chaque licence. Ils en présentaient deux, et acad. Paris., c'était trop aux yeux des docteurs séculiers de la Faculté de Biblioth. imp., Suppl. lat., n. théologie; mais ce n'était pas assez pour les prétentions des 64, t. 1, fol. 204. frères Prècheurs, bien que les autres ordres mendiants ne -Crévier, Hist. fussent autorisés à en présenter qu'un seul.

L'orateur, étant amené à répéter qu'on peut dire de frère de l'Univ., t. 1. Jean que lui aussi « est venu pour rendre témoignage à la p. 344, 390. « vérité », ajoute ces paroles : « Le voici maintenant arrivé 459, 463, etc. « à la dignité de la chaîre magistrale, pour prêcher et ensei-« gner la vérité de la sainte Ecriture, et pour la défendre « jusqu'à la fin contre les hérétiques. »

Cette dernière phrase nous prépare sans doute fort peu à apprendre que, l'année même (1304) où le futur adversaire de toute hérésie venait d'être promu au grade de docteur, il exposa dans un traité, enseigna en chaire, et soutint dans des exercices publics, « une manière d'être du corps de Jésus-« Christ dans le sacrement de l'eucharistie, autre que celle « qui était adoptée par l'Eglise. » Cet écrit, dont nous parlerons plus loin avec quelque détail, excita des orages contre l'auteur. « Son opinion, dit le premier continuateur de Guil-« laume de Nangis, fut examince; et, comme il ne voulait pas « rétracter ce qu'il avait dit, mais semblait au contraire sou-« tenir ses assertions avec opiniatreté, Guillaume d'Aurillac, « évêque de Paris, après avoir consulté frère Gilles de Rome, « archevêque de Bourges, théologien consommé, maître Ber-« trand Berthauld de Saint Denys, excellent docteur, évêque « d'Orléans, et Guillaume, évêque d'Amiens, ainsi que plu-« sieurs docteurs en droit canon et divers personnages notables « (dominorum), convoqués spécialement pour cette affaire, im-« posa à Jean de Paris, sous peine d'excommunication, un si-« lence perpétuel sur la proposition hétérodoxe soutenue dans « son traité, et lui interdità la fois le droit de professer et le droit « de prêcher. » Jean de Paris appela de cette sentence au saintsiège. On lui donna des juges en cour de Rome, c'est-à-dire à Bordeaux où était alors le pape Clément V. Pour presser l'affaire, il se rendit lui-même dans cette dernière ville, et non à Rome, comme le prétendent Allix, Cave, et un auteur que Labbe mentionne sans le nommer ni le réfuter; mais l'appe- de dogm. translant mourut à Bordeaux, le 22 septembre 1306, avant que le Supet codes. jugement n'eût été rendu en appel. Sa mort mit fin au debat 1. 11, p. 333.et à ce commencement d'hérésie dont l'assemblée de Paris Scopt eccl. t. l'avait déclaré coupable.

Anno 1304. t. I. p. 347.

Pradat. hist

#### SES ÉCRITS.

Jean de Paris avait composé un a-sez grand nombre d'ouvrages : les uns appartiennent à la théologie scolastique et

TOME MY.

offrent plus ou moins d'analogie avec les nombreux écrits de ce genre; les autres sont, en quelque sorte, propres à l'individu, et distinguent Jean de Paris des théologiens de son temps. Nous donnons d'après Echard la liste de tous ces ouvrages. Il l'avait tirée d'un grand nombre de documents, dont quelques-uns sont restés manuscrits, mais qui étaient sous ses veux au moment où il écrivait sa notice. A l'exception du Catalogue de Laurent Pignon, dont il existe une copie, nous avons essayé en vain de les retrouver dans nos grandes bibliothèques publiques : tels sont le catalogue dressé par Louis de Valladolid et un Elenchus de Bunderius, connu d'Echard par les seuls extraits qu'en ont donnés Au-

Fonds de S.-Victor, n. 676.

> 1° Commentaire sur le premier livre des Sentences de Pierre Lombard, selon Laurent Pignon et tous les autres.

2º Lectura super IV libros Sententiarum. Echard en fait Hænel, Cat. mention d'après Louis Valladolid et Bunderius. Il s'en trouve libr. man., col. à la bibliothèque de la ville de Bâle une copie que nous n'a-

3º Quodlibeta, selon Louis de Valladolid. Echard n'a vu

vons pas eu l'occasion de consulter.

bert Le Mire et Alva.

qu'un seul quodlibetum, qui occupe seize colonnes d'une écriture serrée, fine et mal formée sur les quatre premiers feuil-Fonds de S.- lets de la seconde partie d'un recueil manuscrit du XVIe Victor, n. 784. siècle. Il commence ainsi: Secundum ordinem rerum, in nostro Quolibet quæsita fuerunt quædam pertinentia ad ens in communi, quædam vero pertinentia ad ens in speciali, et traite de l'être en général, de sa nature et de l'accident. A la fin, on De Script. lit: Explicit Quodlibet Joannis Parisiensis. Casimir Oudin avance que ce recueil renferme trois quodlibeta de Jean de Paris, commençant par ces mots: Circa ordinem rerum. Mais, comme Echard, nous lisons: Secundum ordinem rerum, et nous ne trouvons ici ni la division ni l'indication de trois questions quodlibétiques.

eccl., t. III, col. 637.

589.

4º Contra corruptorem, ou Contra corruptorium sancti Thomæ. Ce traité est attribué à Jean de Paris, par la courte chronique des maîtres ou généraux de l'ordre des Prêcheurs, par Léandre Alberti, Possevin, Antoine de Sienne, Altamura, Labbe, Casimir Oudin. Dresser, selon Simler, possédait ou avait vu cet ouvrage en manuscrit. Echard regrette que ni l'un ni l'autre n'en ait cité le commencement; on est privé par là du moyen de le distinguer de quelques autres

1. VI, col. 368. Pag. 488.

Ampl. coll.,

Hist, litt, de écrits qui ont à peu près le même titre et dont les auteurs

sont incertains. Avec le commentaire sur les quatre livres des Sentences, le manuscrit de Bâle renferme plusieurs ques-p. 249; t. XX, tions tirées d'un Correctorium corruptorii attribué à Jean de p. 190; 1. XXI, Paris. Est-ce le même ouvrage que celui dont il sera ques- p. 300 tion plus loin dans un appendice : nous ne saurions le dire: mais il est certain que Jean de Paris avait écrit sous ce titre une argumentation en faveur de Thomas d'Aguin.

5º Liber meteororum, vel metaphysicorum. Nous ne connaissons aucune partie de ce traité. Échard pense que les abréviations employées par les copistes ont laissé de l'incertitude sur le titre de l'ouvrage; mais la plupart l'intitulent Liber meteororum, et le désignent comme un commentaire sur les

Météores d'Aristote.

6° De Iride. C'était probablement un traité de physique, dans le genre des Metcora. Il est mentionné par la Chronique des maîtres de l'ordre des Prêcheurs, par Léandre Alberti, Possevin, Ant. de Sienne, Altamura, etc.; mais les auteurs plus récents, Bellarmin, Labbe, Cave, ne l'ont pas compris dans la liste des ouvrages de Jean de Paris, et on n'en cite aucune copie manuscrite.

7º De Unitate formæ, ou formarum. Cet écrit, indiqué par le seul Antoine de Sienne, est aussi inconnu que les deux qui précèdent. Il se rapportait à une question agitée alors avec

beaucoup de vivacité.

8º Contra Henricum de Gandavo. Nous ne connaissons non plus aucune partie de cet ouvrage. On l'intitule aussi Apologeticum contra Henricum de Gandavo, ou simplement Apologeticum. Ces divers titres nous avertissent que c'était toujours une défense du docteur angélique contre un « cor-

« recteur » que l'on qualifiait de « corrupteur. »

9º De Unitate esse et essentiæ in Trinitate. Nous transcrivons ce titre tel que nous le trouvons dans Echard et dans Fabricius, regrettant de n'avoir entre les mains aucune copie de ce traité. Selon Simler, Dresser le possédait manuscrit, ou du moins l'avait vu dans une bibliothèque d'Allemagne. On le désigne si diversement que souvent on pourrait douter qu'il s'agisse du même ouvrage. L'auteur anonyme de la Chromque des maîtres des Precheurs, Léandre Alberti, t. VI, col. 358. et Ant. Possevin disent simplement: de Unitate esse et essentiæ. Simler et Altamura l'intitulent de Unitate esse et essentiæ in creaturis; Ant. Possevin, dans un autre article, et Antoine de Sienne, de Unitate esse et essentia divina; enfin,

Ampl. colt. Appar. sac. t. I, p. 933.

Ib., p. 97"

T. II, p. 333.

dans un autre article aussi, Altamura, et Cave, dans son His-

toire littéraire, de Unitate esse et essentia in Deo.

JEAN DE PARIS.

10º Determinatio de confessionibus fratrum, ou examen de cette question: Un fidèle qui s'est confessé à un religieux, à un frère Prècheur, par exemple, est-il tenu de se confesser après au curé de sa paroisse? Ce traité, qui se rapportait à la grande affaire du droit de confession accordé aux religieux mendiants au détriment du clergé séculier, est indiqué par Casimir Oudin comme existant dans le recueil manuscrit. n. 16 de la bibliothèque du collége de Lincoln à Oxford. Catal. mss. Il v porte aujourd'hui le n, 81, article 2, et commence ainsi : Queritur utrum expediat Ecclesie Dei. Echard, qui indique une autre copie dans la bibliothèque impériale de Vienne, ajoute que ce traité mériterait d'être imprimé.

Oxon. colleg. Lincoln., p. 41. Suppl., t. II.

> Avant de passer à quelques écrits de Jean de Paris, qui sont plus connus, nous en signalerons deux, dont l'un est sous son nom, et dont l'autre semble pouvoir lui être attribué. Ils de font partie d'un recueil manuscrit que possède la bibliothè-

11º Dans ce recueil, après la pièce intitulée De Christo et secta ejus, qui est certainement de Jean de Paris, et dont nous parlerons tout à l'heure, on a inséré une copie d'un autre traité, qui a pour titre : De Christo et apostolis, num quidquam possederint? Il commence par ces mots: Queritur utrum Christus... C'est la question soulevée par les franciscains et si ardemment débattue au XIVe siècle : le Christ et les apôtres ont-ils possédé quelque chose en propre? Ce traité n'a point de nom d'auteur; mais, comme il est suivi de fragments théologiques tirés des Quodlibeta de Jean de Paris. ou de son Commentaire sur les Sentences, on peut présumer que s'il a été ainsi placé entre deux écrits qui appartiennent sans contestation à cet écrivain, on le regardait aussi comme son ouvrage.

12º Les fragments dont il vient d'être fait mention sont insérés sous le n. 4 dans le recueil cité. Ils y sont intitulés : Fragmenta ejusdem magistri Johannis de variis theologicis quæstionibus. Mais ce titre a été ajouté par une main moderne. On peut croire toutefois qu'il ressort du texte même. Nous n'avons pas été à portée d'examiner ces fragments, et on n'en indique pas ailleurs une seconde copie D'autre part, comme nous n'en trouvons ni le commencement ni la fin dans le Catalogue de la bibliothèque de Laon, il nous est impos-

Laon, n. 275, que de Laon. p. 163.

sible de dire lequel des ouvrages de Jean de Paris a fourni la matière de cette compilation. Nous passons à des écrits

plus importants.

13º Sermons. Dans un recucil manuscrit, du XIVe siècle, qui renferme des sermons de plusieurs prédicateurs, on bert, n. 3557. en trouve six sous le nom de Jean de Paris, dominicain. 166, 191, 236 Souvent ils ont deux textes, comme beaucoup d'autres ser- et 200 mons du même temps. Souvent aussi, ils sont suivis d'une collation, espèce de conférence du soir, qui résume le sujet du sermon du jour, et y ajoute quelques réflexions. Ovide est cité dans le second sermon, sur la faiblesse de l'homme : Pronague cum spectent.... La collation qui suit prend pour texte : Domine, adjuva me, paroles de la Chananéenne dans l'évangile du jour, qui se lisait alors au second dimanche du carème, et qui maintenant se lit au second jeudi. Le prédi- tis, ap. Baluze. cateur établit là une division un peu subtile : In verbis istis mulier Chananæa tria facit : nam 1º allegat divinam potentiam, Domine; 2º insinuat suam miseriam, me; 3º postulat misericordiam, adjuva. Adam de Saint-Victor est nommé dans une phrase ambiguë du sixième sermon. Ici la division du texte, encore moins naturelle, n'est pas en rapport avec la division du sermon lui-même; et si l'orateur trouve quelques oppositions ingénieuses, elles sont le plus souvent mèlées à de subtiles antithèses et surtout à des jeux de mots puérils, dont la plupart n'ont pas même le mérite de l'originalité ou de la nouveauté. C'est ainsi, par exemple, qu'il joue sur les mots alleluia et allia, Salomon et salmo, etc. Or, avant lui, Pierre de Riga, cité par Pierre de Cettona, dans son Centilogium, ou Lettre de Jésus-Christ au pape Inno- n. 3315. tol. cent VI, en réponse à la lettre de Lucifer datée de l'an 1351, avait dit: Non alleluia ructure, sed allia norunt. Pierre lui- la Fr., t. XXIV. mème, à la suite de cette citation du poëme de l'Aurore, joue P. 34. sur les mots salmo et Salomon: Nam eorum multi plus in salmone quam in Salomone student. Plaisanterie qui se trouve déjà dans une lettre de Louis IX aux cardinaux : Marcam desiderans plus quam Marcum, dum salmonem legens des- Freder II. 1 picit Salomonem. Plus anciennement encore le jeu de mots sur alleluia et allia se lit dans le poëme d'Hildebert sur la chaste Susanne. Seulement Jean de Paris porte plus loin cet abus, lorsqu'il ajoute, dans le sixième sermon, en parlant d'un homme livré d'abord à l'étude, puis aux voluptés : Prius in Platone, nune in flascone; prius in postillis, nune

Fonds (.ot-

Liber Comi Capitul., r. II. col. 1320.

Anc. tonds, Hist, litt, de

Hist, diplom. VI. p. 68.

in pastillis; non æquum, sed equum quæris; non vera, sed æra; non aram, sed haram; non inopes, sed opes, etc.

Mais il serait injuste de ne pas lui reconnaître, dans le troisième point du même sermon, quelque hardiesse et quelque verve, lorsqu'il s'élève contre la pluralité des bénéfices, et surtout contre la partialité des puissants du siècle. des prélats, qui frappent sur le pauvre et qui épargnent le riche: « Le pauvre a-t-il commis une légère faute? ils tom-« bent sur lui sans miséricorde, et ils laissent passer sans rien « dire le scandale qu'aura donné un riche archidiacre; sem-« blables à l'araignée qui dévore le moucheron pris dans sa « toile, et se cache dans son trou lorsque sa toile est rompue « par un grand oiseau ou par une chauve-souris. » C'est un mot du sage Anacharsis au législateur Solon; mais la comparaison, souvent répétée depuis, est ici relevée par une certaine vigueur d'expression qui pouvait passer pour du courage : Dicitur de aranea quod sedet in inferiori parte telæ; et venit una musca, et cadit in telam, et facit modicum strepitum; statim in eam irruit, et eviscerat eam totaliter. Sed quando aliqua magna avis, ut vespertilio, circumvolat et percurrit et rumpit totam telam, certe aranea non exit, sed abscondit se in foramine suo. Sic est de nostris præsidentibus, de curatis mundi. Si unus pauper, idiota, simplex, in parochia facit modicum strepitum, statim ille qui præest excoriabit eum, eviscerabit eum usque ad ultimum quadrantem. Si unus magnus archidiaconus fecerit magnum scandalum, vel facit magnam rupturam, si invenitur contumax, ille qui præest dissimulat et transit.

La collation qui suit énumère les principaux défauts que l'on reproche aux femmes. Nous n'en citerons qu'un trait : « La femme est, dit-il, labilis et procax ad loquendum. C'est « pour cela, dit-il, que Jésus-Christ, en ressuscitant, apparut « à une femme et lui enjoignit d'annoncer sa résurrection, « bien sùr qu'il serait obéi. » Le ton qui règne dans tout le sermon ne permet pas de croire que le prédicateur ait voulu faire une plaisanterie. Une telle naïveté, débitée d'un ton sérieux, peut nous faire juger du goût de l'orateur et de son

auditoire.

14º De Christo. Au lieu de ce simple titre, on lit dans Echard et dans Fabricius de Christo et Antichristo; mais sous ce dernier titre sont réunis deux traités bien distincts, qui ne sont pas même toujours placés à la suite l'un de

l'autre dans les recueils manuscrits. De plus, les bibliographes varient quant au titre du premier. L'auteur anonyme de l'Histoire abrégée des maîtres des Prêcheurs l'intitule : de Adventu Christi; Altamura et Cave, de Adventu Christiseu 1. VI, col. 368. contra Antichristum, confondant ainsi les deux traités en un seul, bien que Cave ait auparavant attribué à Jean de Paris un écrit intitulé: Determinatio de secta christiana per testimonia gentilium, qui est évidemment le traité plus connu sous ces deux titres : de Christo, ou de Adventu Christi. Mais il n'avait pas consulté lui-même le manuscrit d'Oxford où on lui avait dit que se trouvait cet écrit. La même variété de coll. Lincoln., titre existe dans les copies manuscrites. Le recueil de Laon déjà cité en renferme une qui est intitulée : de Christo et secta ejus; et le catalogue de la bibliothèque de cette ville nous en donne le commencement, parfaitement semblable au début des copies que possèdent le collége Lincoln à Oxford et les bibliothèques publiques de Paris: Quoniam occasione cujusdam sermonis quem ad clerum seceram. Un recueil de l'Arsenal, qui ne remonte qu'aux années 1474 et 1477, con- n. 38. tient ce traité sans aucune suscription; mais à la fin on lit: Explicit tractatus magistri Johannis Parisiensis de Probatione sidei christianæ per auctoritates paganorum. Dans un volume manuscrit de la Bibliothèque impériale, une autre copie est intitulée : Opus fratris Johannis de Paris., dicti Qui-dort, de adventu Christi secundum carnem; et elle se termine par un explicit où nous trouvons une variante à ce nouveau titre : Explicit tractatus fratris Johannis de Parisius, de Incarnatione, sive de secretis philosophice. Enfin, le manuscrit d'Oxford que nous venons de citer porte cette suscription: Joannis Parys, sive Parisiensis, determinatio de secta christiana per testimonia gentilium. Mais, parmi ces divers titres, aucun ne nous semble indiquer aussi clairement que l'explicit du manuscrit cité de l'Arsenal le sujet de l'ouvrage et le but de l'auteur.

Ce traité est assez court; il n'occupe pas plus de neuf feuillets dans le manuscrit du fonds de l'abbaye Saint-Germain; il en remplit vingt et un dans celui de l'Arsenal, qui est d'une écriture plus grosse et moins serrée; les deux copies sont sur vélin et de format in-1. L'ouvrage est adressé à un ami ou à un protecteur (vestra dilectio), sur la demande de qui Jean de Paris l'avait composé, à l'occasion d'un sermon sur l'avénement de Jésus-Christ, qu'il venait de prècher devant Ampl, coll.,

T. H. p. 333.

Mss. Oxon.,

Theol. lat.

Fonds de S,-Germ., n. 1403. le clergé. L'objet de cette demande était de voir réunis dans un traité tous les témoignages des païens en faveur du Christ, de sa vie; de ses dogmes, de ses mystères, et par là d'amener ou de disposer à la foi les incrédules. Le peu d'étendue que donne l'auteur à ses recherches, l'insuffisance de son érudition, l'absence de critique, la faiblesse des preuves recueillies, tout, si nous en exceptons un petit nombre de principes et de raisonnements justes, concourt à nous persuader que cette nouvelle « Préparation évangélique » ne dut pas opérer un bien grand nombre de conversions. L'auteur cite Hermès Trismégiste, Platon, Aristote, Ptolémée, Cicéron, Ovide, Virgile, Apulée, Porphyre, Macrobe, saint Augustin, Bernard Sylvestris, Avicenne, Algasel, Alboumasar, Alkabicius. Il cite même la Cosmographie d'Ethicus.

Les autorités ne sont ni bien choisies, ni toujours bien comprises. Ainsi, pour faire entendre que les témoignages des gentils prouvent seulement en faveur du christianisme, et nullement pour le judaïsme ou le mahométisme, il rappelle qu'Aristote, dans ses Morales, a dit : « Les hommes « heureux, comme peuvent l'être des hommes, homines bea- « tos, ut homines. Par cette expression, ajoute-t-il, Aristote « insinue clairement que l'homme ne peut être parfaitement « heureux que dans une autre vie, comme les anges. Or, ce

« bonheur parfait d'une autre vie n'existe que pour la reli-« gion chrétienne, qui ne le fait pas consister dans les biens « sensuels de la vie présente, tandis que la loi de Mahomet « et celle des Juifs promettent pour une autre vie des repas « et des mariages avec des reines, cibos et connubia regina-« rum. » Il serait difficile de trouver une telle promesse dans les livres de Moïse. Aristote n'est pas invoqué plus à propos comme garant de cette autre vie que nous appelons la vie éternelle.

Quant à la Cosmographie d'Ethicus, ce prétendu philosophe scythe, dont on trouve dans nos bibliothèques une traduction latine faussement attribuée à saint Jérôme, c'est d'après ce texte fort incertain qu'il cite, avec la même assurance, Alchimus, autre écrivain non moins inconnu, non moins imaginaire. De plus, ce qui doit étonner de la part d'un théologien, les citations de la Bible manquent presque toujours d'exactitude. On doit s'attendre davantage à voir se multiplier dans son argumentation les textes apocryphes. Il attribue à Ovide le ridicule poëme de Vetula. Jésus-Christ,

fils d'une vierge, est, comme ailleurs, prédit par la sibylle Erythrée, par une inscription ancienne trouvée dans un tombeau sous le règne de Constantin, et par la quatrième églogue de Virgile; la ruine des idoles, par Hermès ad Asclepium, et de plus, par ce poëme de Vetula, qui lui fournit, ainsi que Ptolémée, Albumasar, Alcabicius, etc., de longs calculs chronologiques pour prouver que telles conjonctions de planètes avaient annoncé l'apparition des différentes sectes religieuses qui ont existé ou qui existent sur la terre, et, par conséquent,

l'apparition de la religion chrétienne.

15º De Antichristo. Ce traité suit immédiatement le traité de Christo dans le manuscrit 1/403 du fonds de Saint-Germain, où il occupe quinze feuillets. On le trouve aussi dans deux autres manuscrits. Un court fragment, publié par Jean Wolf, ne contient que le récit d'une vision. Echard a donné le commencement de l'ouvrage d'après le manuscrit de Saint-Germain. Il en existe une édition, imprimée à Venise, en 1516, in-4, avec le traité de Théolosphore de Cosenza, de Magnis tribulationibus et statu Ecclesiæ, extrait en partie d'un écrit prétendu de l'abbé Joachim; avec celui d'Ubertin de Casal, de Septem statibus Ecclesia, et avec plusieurs traités de Joachim. Cette édition est assez rare, à ce qu'il paraît, car bien que Fabius Justinianus et Draud l'aient indiquée, il n'en est fait aucune mention dans les Annales typographi- P. 30. - Bibl. ques de Panzer. Elle a pu d'ailleurs échapper à l'attention des bibliographes, parce que l'écrit de Jean de Paris y est précédé d'un traité de Théolosphore qui porte en tête le nom de l'abbé Joachim. Le titre de l'édition dont nous parlons est considérablement abrégé dans le catalogue de la bibliothèque de Baluze : « Ejusdem (Joachim), abbatis expositio in « librum B. Cyrilli de Tribulationibus et statu Ecclesiæ, com-« pilatum a Telesphoro (lisez Theolosphoro) de Cusentia; « Joannis Parisiensis tractatus de Antichristo, et Ubertini de « Casali tractatus de Septem statibus Ecclesia; Venetiis, 1516, in-4. L'exemplaire que nous avons consulté appartient à la bibliothèque Mazarine. Nous renoncons à en transcrire le titre, parce que c'est presque une table des matières, qui remplit une page, dans laquelle, à la vérité, est interealée une gravure sur bois. Il nous suffira de dire que le traite de Jean de Paris y est intitulé simplement : Tractatus de Antichristo magistri Joannis Parisiensis, ordinis Pradicatorum.

Bibl. imp.. Anc. fonds, n. 3178, 3455.

Lection, memor., t, I, p.

Index univ... class., p. 19.

Tom. 1, p. 147, 11. 2027

XIV° SIÈCLE. 258

De Antichr. p. 6.

Dans cet opuscule, mentionné, après Léandre Alberti, Antoine de Sienne, Simler, Possevin, Bellarmin et Jérôme Vielmius, par Thomas Malvenda, qui déclare ne l'avoir pas lu, l'auteur passe en revue et commente tout ce qui, dans les livres saints, a été dit sur l'antechrist, ou peut s'appliquer à lui. Son but est de résoudre cette double question : quel est l'antechrist? quand doit-il paraître? Selon lui, l'antechrist de l'Apocalypse de saint Jean ne peut être Néron, comme plusieurs l'ont cru; car l'antechrist viendra à la fin du monde, et Néron est mort depuis longtemps. Qu'on ne dise pas, ajoute-t-il, que cet empereur a été caché et tenu en réserve par le démon, pour reparaître à la fin des siècles. L'antechrist doit naître comme un homme, à Chorozain, selon Methodius, et il sera nourri à Bethsaïde pour régner à Capharnaum. Et comme Jésus-Christ a réuni en lui la nature divine et la nature humaine, de même l'antechrist réunira en lui la nature humaine et la nature diabolique. Mais quand doit-il paraître? Jean de Paris répond : « Les révélations du roi « Edouard, en 1042, sur les Sept dormants d'Ephèse; celles « de sainte Hildegarde, en 1178; les calculs de Methodius, et « les inductions tirées des prédictions de la sibylle de Cumes « et de Virgile semblaient fixer son avénement à l'an 1300 « environ. Or, nous sommes en cette année, et nous n'enten-« dons pas dire que l'antechrist soit venu. »

L'auteur conclut fort bien qu'on ne peut rien établir de certain sur l'époque de cette apparition, ni par la révélation, ni par le texte de la sainte Ecriture, ni par le raisonnement; mais on peut conjecturer, selon lui, avec probabilité, qu'elle aura lieu dans les deux cents ans qui vont suivre, c'est-à-dire avant l'année 1500. Selon Jérôme Vielmius, évêque de Città Nuova, Jean de Paris avait fixé l'année 1569; c'est, en effet, celle qu'on trouve dans quelques manuscrits, tels que les n. cités 3178 et 3455, du XVIe siècle. Un copiste, transcrivant ce traité après l'année 1500, a substitué 1569 à la date vague assignée par l'auteur, pour ne pas laisser subsister dans le texte une prévision que les événements n'avaient pas justifiée. Cette leçon aura été suivie dans les copies postérieures, et c'est aussi celle qu'on a adoptée dans l'édition de

Venise.

Ce n'est pas seulement Néron qui avait passé pour être l'antechrist. La même qualification fut successivement appliquée à tous les persécuteurs de l'Eglise durant les six pre-

p. 79.

miers siècles de l'ère chrétienne; à Mahomet et à ses sectateurs, pendant les siècles suivants. Au sein même de l'Eglise, dans le XIIIe siècle, on voulut considérer comme l'avant-coureur des terribles épreuves des derniers jours le conflit entre les ordres mendiants et le clergé séculier. Avant la fin du XVe siècle, plusieurs écrivains, Annius de Viterbe, Michel François et Louis de Tovar, tous trois dominicains, tous trois 4, 8, 21, 948. omis par Thomas Malvenda dans la liste des auteurs qui ont écrit sur l'antechrist, appliquèrent aux Tures, conquérants de l'empire grec, tout ce qui avait été dit de ce précurseur de la fin du monde. Michel François affirme même que déjà on est entré dans la période de temps où l'antechrist doit paraître. Aux yeux des catholiques du XVIe siècle, les hérésiarques figuraient l'antechrist; et réciproquement, pour ceux-ci, le pape était l'antechrist. Au siècle dernier les jansénistes, dans les attaques qu'ils avaient à repousser, et le del'évide Montclergé catholique, dans les écrits des philosophes, croyaient voir les ténèbres des derniers jours prédits par les apôtres. Il devient aujourd'hui plus prudent de ne point faire de telles Parch, de Paris prédictions.

16º De potestate regia et papali. Ce traité sur le pouvoir du roi et du pape est le plus important des ouvrages de Jean de Paris, et le plus célèbre. Il s'en est conservé un grand nombre de copies manuscrites : la Bibliothèque impériale en possède cinq. Il fut d'abord imprimé en 1506, à Paris, chez J. Petit, dans un volume in-1, assez rare, que décrit Panzer, et qui comprend divers opuscules composés sur le S. German, n. même sujet par d'autres dominicains. Plus tard, en 1614, Goldast, qui croyait à tort l'avoir publié le premier, le donne dans son recueilavec cetitre : Johannes Parisiensis de Utraque potestate, papali scilicet et regali. Co second éditeur ne serait même que le troisième, s'il fallait ajouter foi à la Bibliothèque classique de Draud, qui indique une édition imprimée à Strasbourg, en 1609. Nous ne connaissons aucun exemplaire P. 1999. de cette édition, et elle n'est pas indiquée autre part. L'ouvrage paraît être resté inconnu aux anciens écrivains, tels que Trithème, Léandre Alberti, Simler, Possevin, Ant. de Sienne, qui parlent de Jean de Paris et de ses écrits. Voici à quelle occasion celui-ci fut composé.

Jean de Paris avait signé l'acte du 26 juin 1303, par lequel les dominicains de Saint-Jacques adhérèrent à l'appel du roi Philippe le Bel contre le pape Boniface VIII. Son nom

Hist, litt, de la Fr., t. XXI, p. 4-2 et suiv. Script. ord. Præd., t. II, p.

Catéch, de Montpell., p.

Lettre past. pell., 1729, p.

6, 7. Mandem. de contre l'Emile.

Anc. fonds de Colhert, n. 4364, -S .- Victor, n. 20, 89). 394. - Notre-Dame, n. 249.

Monar h. imper., t. II, p

Bibl. class.

XIV° SIÈCLE.

se lit le sixième dans la liste des signataires. Mais il ne se borna pas à cette adhésion collective : il écrivit un traité où il examine, d'une manière générale et théorique, l'origine, les droits et les limites des deux pouvoirs qui se disputaient Hist. descon- l'empire. Ellies Du Pin en a fait une courte analyse; nous trov., XIV s., t. y ajouterons quelques observations.

XI, in-8, p. 192.

L'auteur, dans un prologue, énonce les deux opinions contraires qu'a fait naître la question de la puissance temporelle des papes, et compare l'excès de ces deux opinions à la violence des discussions qui ont eu lieu sur le pouvoir de confesser et d'absoudre, pouvoir revendiqué comme un droit par les religieux, et refusé par les ordinaires. La vérité, dit-il, est entre ces deux extrêmes : les religieux peuvent confesser, imposer des pénitences et absoudre, si préalablement les ordinaires leur en ont conféré l'autorisation; car aux ordinaires appartient le droit de la leur conférer. C'était résoudre pacifiquement la question. « De même, « ajoute l'auteur, entre les deux opinions, celle des Vaudois « qui prétendent que les ecclésiastiques ne doivent avoir au-« cun domaine ni bien temporel, et celle des imitateurs « d'Hérode qui attribuent au pape le domaine et la juridic-« tion sur tous les biens temporels des princes, comme si « Jésus-Christ avait été le roi de la terre, il y a un milieu, « qui est la vérité. » Ici le religieux proteste de ses bonnes intentions, et de son respect pour la personne et le caractère du souverain pontife, autant que pour la foi catholique. Après avoir recherché l'origine de la puissance royale, établie pour le plus grand bien de la société, et montré la nécessité d'une puissance spirituelle pour conduire les hommes à la vie éternelle, il prouve que cette dernière puissance appartient à Jésus-Christ seul, qui la délègue à ses vicaires pour administrer les sacrements aux fidèles. Tous les ministres de l'Eglise doivent donc dépendre d'une seule et même autorité suprême et tenir d'elle leurs pouvoirs. Mais, dans l'ordre temporel, il n'est pas nécessaire que tous les princes soient de même soumis à une seule autorité. Le sacerdoce, poursuit-il, l'emporte en dignité sur la royauté; toutefois cette supériorité spirituelle du pape sur les princes de la terre ne lui donne pas le domaine et la juridiction sur les biens mêmes des ecclésiastiques, à plus forte raison sur ceux des laïques; car Jésus-Christ ne s'est jamais attribué une telle suprématie. Le pape, en certains cas, peut seulement obliger par des censures

les laïques à assister de leurs biens les pauvres ou l'Eglise. Plus loin, l'auteur répond à diverses objections, à celle entre autres qui se tire du fait de la déposition de Childéric III : « Za-« charie ne le déposa pas, mais il consentit à ce qu'il fût dé-« posé, deponentibus consensit. » Le pape, objecte-t-on aussi, transféra l'empire à Charlemagne. Le pape, est-il répondu, ne transféra que le nom, et il partagea l'empire. Il ne déposséda pas les empereurs de Constantinople, et il ne fit que céder aux acclamations du peuple. La donation de Constantin ne consistait qu'en une province concédée au pape, et ne lui donnait point l'autorité sur l'empire d'Occident.

Le traité conclut en établissant que le pape peut résigner le pontificat, et même être déposé de deux manières, ou par 143. un concile général, comme celui qui, selon Jean de Paris et beaucoup d'autres, se serait assemblé pour la déposition de Marcellin, mais qui, n'osant pas prononcer la sentence, vou- part. 1, dist. 21, lut que le pape se condamnat lui même; ou seulement par le collège des cardinaux, qui seul suffit pour élire le souverain pontife. N'était-ce pas là justifier à la fois l'abdication de Célestin V, tant reprochée à Boniface VIII, et la prétention que s'arrogeait Philippe le Bel de faire déposer un pontife comme indigne de la tiare? Dès lors Du Boulay est-il bien fondé à dire que Jean de Paris désapprouvait en principe l'abdication de Célestin V?

Malgré la réserve et la modération dont le théologien de Paris, quoique prévenu en faveur du roi de France, nous parait avoir fait preuve dans l'examen de la question si délicate qu'il avait entrepris de traiter, plusieurs écrivains, comme Aubert le Mire et Bellarmin, l'accusent de s'être montré plus porté pour le roi que pour le pape, et croient donner la raison de cette particularité, en disant qu'il vivait et enseignait à Paris au temps de cette grande querelle; mais ils oublient que Jean n'était pas un professeur subordonné au pouvoir civil, et que, membre d'un ordre religieux, il jouissait d'une complète indépendance à l'égard de l'autorité royale.

Du Boulay, qui parle plusieurs fois de cet ouvrage, mais qui n'en cite qu'une phrase pour justifier la collation des bénéfices par des laigues, dit positivement que cet écrit est un plaidoyer pour le roi, composé par son ordre ou en son nom. Noël Alexandre, de son côté, reproche à Jean d'avoir dépassé toute mesure, lorsqu'il permet au pape de faire deposer par le peuple un roi heretique et incorrigible, et au

Ch. 24, p.

Decr. Grat ..

Hist. Univ., t. IV, p. 70.

Auctar, de-Script. eccl., ir. Script, eccl., p.

Tom. III, p. 696; t. IV, p. no, gfin

Hist, erel, t VII, p. 179.

roi de faire également déposer par le peuple un pape dont la conduite criminelle, après plusieurs avertissements reçus du roi ou des cardinaux, continuerait de scandaliser l'Eglise. Sans doute un tel droit, accordé tant à la puissance spirituelle qu'à la puissance temporelle, pourrait amener les excès les plus déplorables; mais du moins faut-il reconnaître que la conclusion de l'auteur du traité met hors de doute son impartialité. Cette impartialité est d'autant plus louable qu'il écrivait à l'époque même où les prétentions de deux autorités rivales venaient d'allumer une des controverses les plus ar-

dentes dont l'histoire ait conservé le souvenir.

17º Determinațio de Modo existendi Corporis Christiin sacramento altaris alio quam sit ille quem tenet Ecclesia. Ce titre, qui s'applique au traité entaché d'hérésie dont nous avons déjà dit quelque chose, paraît avoir beaucoup varié dans les copies manuscrites. On l'intitule tantôt : de Transsubstantiatione panis et vini, ou de Verbo impanato; tantôt : de Sacramento altaris. Jean de Paris se distingue surtout par cet ouvrage et le précédent de la foule des théologiens contemporains. Tous ceux qui parlent de lui, excepté Trithème et Aubert Le Mire, indiquent ce traité; le Mem. histor., seul que mentionnent, au temps de l'auteur, Jean de Saint-Victor et le premier continuateur de la Chronique de Guilluze, Vit. pont. Aven., t. I, c. laume de Nangis. Toutefois il s'en est, à ce qu'il paraît, con-3. — Guill. de servé bien peu de copies. Pour notre part, nous n'en avons Nang. contin., eu qu'une seule sous les yeux, celle que citent Casimir Oudin, Montfaucon, Echard et Fabricius. Elle est insérée dans le Victor, n. 565. recueil manuscrit dont nous avons déjà parlé, et n'y occupe que les feuillets 70, 71 et 72. C'est d'après cet exemplaire qu'a été imprimée l'édition unique publiée à Londres, en 1686, sous le titre suivant : Determinatio F. Joannis Parisiensis, Prædicatoris, de Modo existendi corporis Christi in sacramento altaris alio quam sit ille quem tenet Ecclesia; chez Cailloue, 112 pages in-8. L'éditeur, P. Allix, a placé en tête une préface qui, trois fois plus longue que le texte, renferme une dissertation historique sur le dogme de la transsubstantiation. Il y est dit que ce dogme est absurde, portentosum, abnorme, nouveau, tout à fait inconnu avant le concile de Trente, et que le traité de Jean de Paris est, en quelque sorte, une pièce justificative à l'appui de cette assertion. Cependant l'auteur ne discute pas le dogme de la transsubstantiation, déjà déterminé, comme Allix en convient lui-même, au

ann. 1305; Baad ann. 1304. Fonds de S.- concile de Latran en 1215, où l'expression transsubstantiatio se trouve employée pour la première fois. Il propose seulement de l'expliquer d'une manière nouvelle. Mercier de Saint-Léger, chanoine et bibliothécaire de Sainte-Geneviève, dans une note manuscrite ajoutée en marge de l'article de Fabricius sur Jean de Paris, dit avoir reconnu, après une collation attentive du manuscrit, que le texte imprimé a souvent été corrompu par l'éditeur : Allixius varia hujus tractatus loca corrupit, ut nos ipsi, codicem San-Victorianum cum Allixii editione conferentes, deprehendimus. Nous avons remarqué aussi quelques différences entre les deux textes; mais elles ne nous paraissent pas altérer le sens général du traité, et probablement elles tiennent aux difficultés que présente la lecture du manuscrit, dont l'écriture, d'une encre

pâle, est fine, serrée et chargée d'abréviations.

Le premier continuateur de Guillaume de Nangis, d'après qui nous avons raconté quelle condamnation, quelle punition encourut l'auteur, indique en des termes assez difficiles à saisir l'opinion erronée soutenue dans cet écrit. Elle semble pourtant se résumer ainsi : La transsubstantiation peut avoir lieu per assumptionem panis vel pancitatis in Christo. Dès le début, l'auteur expose assez nettement dans quel esprit et avec quelles réserves il hasarde une nouvelle explication de ce mystère : « Je prétends défendre, dit-il, l'existence véri-« table et réelle du corps de Jésus-Christ dans le sacrement « de l'autel, et prouver qu'il n'est pas là sculement comme « dans le signe; et, quoique je tienne et approuve cette opi-« nion solennelle, que le corps de Jésus-Christ est dans le su-« crement de l'autel par la conversion de la substance du pain « au corps de Jésus-Christ, et qu'il ne reste plus que les ac-« cidents du pain sans sujet, je n'ose pas dire cepcudant que « cela soit pour moi un article de foi; mais je crois que la « vraie et réelle existence du corps de Jésus-Christ peut être « maintenue par une autre explication dans le sacrement « de l'autel. Je proteste néanmoins que si l'on me montre « que le mode d'explication recu a été déterminé par un saint « canon, ou par l'Église, ou par un concile géneral, ou par « le pape, qui, par sa vertu papale, renferme toute l'Eglise, « qui virtute continet totam Ecclesiam, je veux que ce que je « dirai soit réputé pour non dit, et je suis prêt à le retracter. « Si ce mode n'a pas encore été détermine et qu'il vienne à α l'être, je suis prêt à y donner mon assentiment. Cepen« dant la vraie et réelle existence du corps de Jésus-Christ « dans le sacrement de l'autel peut être sauvée autrement « et par une explication plausible; et, si quelqu'un « trouve une autre manière de l'expliquer, je suis prêt à le « soutenir, pour que notre foi sur la véritable existence du « corps de Jésus-Christ dans le sacrement de l'autel puisse « être sauvée et défendue de plusieurs manières. »

Echard, qui naturellement avait à cœur de ne pas laisser peser sur la mémoire d'un écrivain de l'ordre des frères Prêcheurs une accusation d'hérésie, commente les trois points principaux du passage que nous venons de traduire littéralement, et s'efforce ainsi, sans beaucoup de succès peut-être,

de les justifier.

D'abord, Jean tenait pour certaine l'opinion commune des catholiques sur la transsubstantiation, et il a toujours vécu dans cette croyance. Seulement il lui paraissait possible d'expliquer d'une nouvelle manière la présence réelle, en supposant l'absorption de la substance du pain et du vin par le Verbe, qui en deviendrait le suppôt ou l'hypostase. Enfin, la définition recue communément de la transsubstantiation ne lui paraissait pas assez claire; mais dès qu'on lui en prouverait la clarté, ou dès qu'elle aurait été approuvée par le souverain pontife, comme il le disait lui-même, il était prêt à donner son assentiment.

Voilà, suivant Echard, des dispositions qui devaient l'absoudre de toute inculpation d'hérésie ou d'opiniâtreté.

N. 565, fol. 72.

Dans le recueil manuscrit de l'ancienne abbaye de Saint-Victor, on trouve écrite de la même main, à la suite du traité de Jean de Paris sur l'interprétation de l'Eucharistie, une note dont l'auteur anonyme rapporte que ce religieux, en présence des maîtres en théologie, avait déclaré tenir pour probables les deux manières d'expliquer l'existence du corps de Jésus-Christ dans le sacrement de l'autel. Il le loue d'avoir ajouté qu'aucun de ces deux modes n'a été déterminé par l'Eglise, et n'est, par conséquent, un article de foi. Cette Collect. jud., note, dont s'est servi d'Argentré, a été reproduite par P. Allix, dans son édition, et par les auteurs qui citent l'ouvrage.

t. I, part. 1, p. 264. Jean de Baconthorp, Hervé, François Mayronis, Thomas Pag. 112. de Strasbourg, Durand de Saint-Pourcain, Thomas de Walden et quelques autres théologiens disent que Jean de Paris

soutenait « l'impanation »; c'est-à-dire que, selon lui, le corps de Jésus-Christ se change en la substance du pain, Verbum impanatum; tandis que, selon d'autres défenseurs de l'impanation, comme Bérenger de Poitiers, Jésus-Christ est caché sous le pain. Suivant Guillaume de Vorillong, la doctrine de Jean de Paris consistait à prétendre que, même après 11, dist. 11. la consécration, le pain subsiste tout entier, malgré la présence du corps du Christ, panem manere, non converti. Quoi qu'il en soit, d'Argentré, plus explicite, n'hésite pas à ranger Jean de Paris parmi les théologiens qui ont soutenu des opinions erronées sur l'eucharistie. Il trouve, comme Allix, que les explications de Jean ont quelque ressemblance avec celles que proposaient Rupert de Tuit, au XIIe siècle, Gabillon de Reims, en 1680, dans sa Philosophie eucharistique, ouvrage resté manuscrit, et enfin Descartes, qui essayait de rendre plus accessible à la raison humaine le mystère de la ponse aux obj., présence réelle. On sait que l'interprétation présentée par ce philosophe parut à Bossuet dangereuse et presque entachée d'hérésie.

In Sent., lib.

Hist, litt, de la Fr., t. XI, p. 512, 524, 548. Meditat., rep. 292. - Esprit de Desc., p. 229, 243,

Nous ne rechercherons pas plus longtemps quelle fut en effet l'erreur où était tombé Jean de Paris. On nous a laissé ignorer les termes précis de la condamnation prononcée contre l'ouvrage et contre l'auteur, qui se refusait à toute rétractation. Le concile de Trente ayant prononcé, l'ordre des frères Prècheurs n'a pas fait réformer par le Saint-Siège le jugement rendu par l'évêque de Paris, sur l'avis des trois plus célèbres théologiens du temps et d'une assemblée de docteurs.

Sess. XIII. can. 2, 1.

Pour résumer en peu de mots les principaux traits qui caractérisent Jean de Paris, nous reconnaîtrons qu'il a payé, comme écrivain, un large tribut aux habitudes de son temps et de sa profession, en rédigeant de nombreuses dissertations théologiques, dont il est peu regrettable que les unes soient perdues et que les autres n'aient pas été imprimées; que par des saillies et des antithèses plus subtiles qu'ingénieuses, par un défaut presque habituel de science et de critique, il a trop souvent mérité les reproches adressés au plus grand nombre des scolastiques ses devanciers ou ses contemporains. Mais nous dirons aussi que parfois son style ne manque pas de naturel, de précision et de netteté. Parfois même ses idées s'enchaînent assez bien, et ses pensees, sans être profondes, sont justes et vraies. Enfin nous louerons en lui une élévation de caractère qui, dans plus d'une occasion, sut le mettre au-dessus de l'esprit de parti, et le maintenir équitable et calme, lorsque notamment il eut à se prononcer sur les droits respectifs des deux puissances rivales, dont les prétentions excitaient autour de lui les démonstrations les plus passionnées.

### APPENDICE.

Un traité qui a pour titre Correctorium Corruptorii sancti Thomæ Aquinatis, et qui commence ainsi : Quare detraxistis sermonibus veritatis, existe sans nom d'auteur dans divers maet nuscrits mentionnés par Echard et par Casimir Oudin; et il a Ech., Script. été imprimé plusieurs fois sous le nom de Ægidius Romanus I, p. 502-504. Columna, ainsi que le portent les éditions données à Venise - Cas. Oudin, en 1501 et 1516, in-folio. C'est à cet écrivain, un des disciples de Thomas, que l'attribue l'opinion commune, et l'on a, Ossinger, Bi- même ici, adopté cette tradition sans la discuter; mais plublioth. Aug., p. sieurs savants ont pensé que l'ouvrage n'est point de Gilles

de Rome.

Lorsque, en 1290, le franciscain Guillaume de Mara, ou de p. 249; t. XX, La Mare, eut publié son Correctorium fratris Thomæ de lbid., t. XXI, Aquino, il ne manqua pas de disciples de saint Thomas pour défendre leur maître; et, parmi les écrits composés à cette occasion, dut être compté celui dont nous venons de transcrire le titre. On peut donc présumer qu'il est l'ouvrage de quelque religieux de l'ordre illustré par ce grand docteur, plutôt que de Gilles de Rome, appartenant à l'ordre des Ermites de Saint-Augustin, que cette querelle regardait moins que les dominicains. Un seul manuscrit donne ce traité sous le nom d'Ægidius; c'est celui de l'ancienne abbaye de Saint-Victor (du XVe siècle), où, à la place d'un ancien nom effacé, a été écrit d'une autre main ab Ægidio de Roma. Trithème, il est vrai, mentionne le traité Adversus corruptorem Thomæ, commencant par Quare detraxistis, parmi les ouvrages d'Ægidius de Roma; mais le Mémorial attribué à Jean de Saint-Victor, énumérant à l'année 1294 les écrits d'Ægidius, ne parle pas de celui-ci. Or il n'est guère probable que Gilles, nommé archevêque de Bourges précisément en cette même année 1294, ait eu plus tard le temps de prendre part à un

ord, Præd., t. Script, eccl., t. III, col. 637.

2214.

Hist. litt. de la Fr., t. XIX, p. 190. p. 300.

Num. 49 d'Echard; aujourd'hui 107.

tel débat, dont l'intérêt devait s'être bien affaibli à ses yeux depuis qu'il occupait un des premiers siéges archiépiscopaux

de la France.

Echard, sur ce point de critique, fait une observation importante; c'est que l'ouvrage ne s'accorde pas toujours avec les opinions de Gilles de Rome, qui lui-même s'écarte assez souvent de la doctrine de saint Thomas, et qui a été combattu par plusieurs dominicains, entre autres, vers l'an 1292, par l'Anglais Robert Orphord. Cependant Noël Alexandre s'obs- t. III, p. 409. tine à laisser cette réponse sous le nom de Gilles de Rome, VII, p. 152. parce que ce nom lui paraît d'une plus grande autorité que celui de Jean de Paris, écrivain suspect d'assertions hérétiques, auquel on l'a souvent attribué. Ossinger le revendique aussi en faveur de l'ancien moine augustin, sur ces motifs assez faibles, comme il nous semble, que Jacques Alovisianus, en dédiant, vers la fin du XVe siècle, les Quodlibeta de Gilles au prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, attribue le Correctorium au même auteur, et qu'au commencement du XVIº siècle un religieux augustin a encore dédié au prieur de l'ordre une édition du Correctorium sous le même nom; ce qu'il n'eût jamais osé faire, s'écrie Ossinger triomphant, si l'ouvrage eut été d'un autre. Mais l'éditeur n'aurait-il pas pu être trompé lui-même et avancer une erreur, sans cesser pour cela d'être de bonne foi?

Il était naturel qu'on regardat de préférence comme auteur du livre un écrivain de l'ordre de Saint-Dominique; mais ici

naissent de nouvelles difficultés.

Louis de Valladolid, dans sa table des Écrivains de l'ordre des Prècheurs, restée manuscrite, dit en parlant de Durandelle, auteur d'un ouvrage en faveur de la doctrine de Thomas d'Aquin, qu'un autre écrit du même genre, appelé Correctorium corruptorii, a été composé par Hervé, selon les uns. par Jean de Torto Collo, selon d'autres; ce qui prouverait p. 473,536. assez qu'en 1413, époque où écrivait Louis de Valladolid, personne n'avait encore donné cet écrit à Gilles de Rome, mais que, si on l'attribuait constamment à un dominicain, ce n'était pas à Jean de Paris.

Un manuscrit du couvent de Saint-Jacques, mentionné par Echard, attribue le Correctorium ou Correptorium à un auteur anglais; et un autre manuscrit de Venise, à un frère Jean Crapuel, Anglais, de l'ordre des frères Prècheurs. Or Laurent Pignon, Leandre Alberti, et ceux qui les ont suivis, di-

Du Boulay, Hist, eccl., t.

Echard, t. I.

XIVe SIÈCLE.

Léandre Alberti, fol. 138. p. 414, 503.

Erotem.

n. 184, t. XI,

p. 268. — J.

Pic. Mirand., Ouæst, 1, apo-

log., t. I, p. 86.

N. 1022.

sent que Richard Clapoel, qui paraît à Echard le même que Jean Crapuel, composa un Correctorium contra corrupto-Echard, t. 1. rem, etc. Le titre même du manuscrit de Venise, Correctorium F. Guill. de Mara, ord. Minor., secundum dicta F. Thomæ de Aquino, contra Correctorium F. Joh, de Crapuel, ord. Prædic., semble indiquer que Guillaume de La Mare, qui avait d'abord attaqué saint Thomas, ne se tint pas pour battu par le Correctorium de Jean Crapuel, et composa un second ouvrage pour le réfuter.

Enfin, nous avons vu que la plupart de ceux qui ont parlé de Jean de Paris le font auteur d'un écrit Contra corruptorem sancti Thomæ. Cet écrit est-il celui qui a été imprimé sous x, le nom de Gilles de Rome? Théophile Raynaud se décide d'abord pour l'affirmative. Il est vrai qu'il s'appuie sur l'autorité de Pic de la Mirandole, qui a seulement attribué à Jean de Paris un Correctorium corruptorii, sans citer aucune phrase de l'ouvrage, et sans faire aucune mention d'Ægidius. Casimir Oudin, qui a employé à la discussion de ce point deux de ses chapitres sur Jean de Paris, n'hésite pas à le reconnaître dans

Richard ou Jean Clapoel.

l'autorité d'un autre manuscrit du couvent de Saint-Jacques, aujourd'hui à la bibliothèque Mazarine, portant à la suite de l'explicit le nom de maître Jean de Paris, n'ose décider entre Jean de Paris et Richard Clapoel, personnages bien distincts selon lui. Théophile Raynaud lui-même finit par douter. Après avoir rappelé le passage où Léandre Alberti parle du Correctorium de Jean de Paris, et ajouté que Richard Clapoel, Anglais, a écrit un livre sur le même sujet et sous le

Comme cette identité ne nous semble pas du tout démontrée, nous resterons dans le doute avec Échard, qui, malgré

« été écrite par Ægidius pour la défense de son maître? » Altamura pense de même.

Biblioth, domin., p. 47.

> L'ouvrage en litige, quel qu'en soit l'auteur, a-t-il réellement l'importance que lui attribuaient Echard et Casimir Oudin, et mérite-t-il les longues recherches qu'ils ont faites pour ne pas frustrer l'auteur véritable de l'honneur d'une telle composition?

> même titre, « qui empêche, dit-il, qu'une autre apologie ait

Guillaume de La Mare, dans son Correctorium, avait attaqué quarante-neuf articles de la première partie de la Somme de saint Thomas, douze du premier livre de la seconde, seize du second livre de la seconde, et quelques autres encore tirés des Quæstiones disputatæ, des Quodlibeta, et du premier livre des Sentences. La réfutation, en s'intitulant ellemème Correctorium, a changé le titre de l'ouvrage qu'elle combattait en Corruptorium, pour faire entendre que la critique avait altéré et corrompu le texte et la pensée de

saint Thomas, au lieu de les corriger.

La marche de ce Correctorium est très-simple, et toujours la même. L'auteur expose d'abord le texte des passages attaqués, puis reproduit les arguments et les termes employés par Guillaume de La Mare. Après quoi, il combat les raisons de son adversaire, d'abord en général, puis en détail, et les réfute par des arguments tirés de la doctrine même de saint Thomas; et à chacune de ses réfutations il met ce titre : Responsio ad hæc, secundum Fr. Thomam. Or ces réponses, qui devraient être des réfutations péremptoires, nous ont paru quelquefois faibles et subtiles. Par exemple, saint Thomas avait dit que la charité ne peut s'augmenter par l'addition de la charité à la charité, etc. L'adversaire trouve que cela est faux, et même injurieux pour la puissance divine; ear Jésus-Christ a donné deux fois le Saint-Esprit à ses apôtres : une première fois sur la terre, après sa résurrection, une seconde fois du haut du ciel; et à chaque fois, Diffusa est charitas per Spiritum Sanctum, comme dit l'apôtre. Or il faudrait admettre qu'ils eussent perdu la charité qu'ils avaient recue d'abord, ce qui est contraire à la foi, ou convenir que la charité fut augmentée en eux par cette addition de charité venant du dehors, etc. L'apologiste répond, en général, que cette argumentation est un sophisme, vu qu'elle procède comme s'il s'agissait d'une quantité matérielle qui s'augmente par l'adjonction d'une autre quantité; puis, entrant dans les détails, il raisonne ainsi : « Quoiqu'on dise que le Christ « donna deux fois le Saint-Esprit à ses disciples, ce qui ne-« cessairement augmenta en eux la charité, il n'en faut pas « conclure que cette augmentation ait en lieu par addition, « comme le supposent les adversaires. Mais le Saint-Esprit, « descendant en eux une seconde fois, porta à un plus haut « degré de perfection la charité qui y était moins parfaite, « comme un agent chaud augmente la chaleur d'un corps qui « l'était moins, etc. » L'adversaire, ce semble, ne disait pas autre chose, et les deux antagonistes paraissent assez d'aecord sur ce point, que la charité peut être augmentee par une cause exterieure.

Correct., ed. de 1624, p. 342.

Act. II, 4.

Correct., p. 345.

Telle est trop souvent la nature de la discussion dans cet ouvrage, comme dans beaucoup d'autres, où la controverse s'établit entre les thomistes et ceux qui les combattent. L'argumentation se poursuit à la faveur de subtilités, d'équivoques, de disputes de mots, d'assertions, d'objections, de réponses, également fausses, ou faibles, ou sophistiques. L'exemple que nous avons cité, trop longuement peut-être, suffira pour donner une idée de cet écrit, et sera moins regretter de ne pas savoir avec certitude le nom de l'auteur.

Quant au style, nous n'avons rien à en dire; et, malgré les efforts de Casimir Oudin pour y reconnaître les qualités et les formes d'élocution qui distinguent, dit-il, les autres ouvrages de Jean de Paris, nous avouerons n'y avoir remarqué d'autre caractère que la sécheresse commune à tous les traités de ce genre où domine l'argumentation scolastique.

# JEAN DES ALLEUX,

## DOMINICAIN.

Mort le 1er oct. 1306.

SA VIE.

JEAN DES ALLEUX, OU DE L'ALLEU (de Allodiis, ou de Allo-Echard, Script. dio), nommé aussi Jean d'Orléans, parce qu'on le croit né ord. Præd., t. dans cette ville, fut certainement élevé à Paris et y obtint Cas. Oudin, de tous les titres qui le distinguèrent parmi ses contemporains. Script. eccles., Recu maître ou docteur de la sacrée Faculté de Paris, Jean t. III, col. 489. d'Orléans enseigna la théologie avec succès. On ne connaît — Fabric., Biblioth, med, et pas l'année de sa promotion à ce grade; mais il en était déjà inf. ætat., t. revêtu en 1267; car il souscrivit avec d'autres docteurs, à la IV, p. 53. date du 7 juillet de cette année, un acte alors dressé par l'Udeshommesill., niversité dans une occasion importante. Les gens de l'évêque t. I, p. 733. et ceux de l'official de Paris avaient maltraité quelques éco-

liers dans le parvis Notre-Dame; l'Université demanda justice. et l'official, maître Geoffroi de Bar, négligeant de faire droit à ses réclamations, on eut recours au légat Simon de Brie, cardinal de Sainte-Cécile, lequel, après enquète, destitua l'official. Celui-ci en ayant appelé au pape, l'Université, par un III. p. 381-382. acte devant notaire, nomma deux procureurs, ou députés, -Crévier, Hist. pour presser en cour de Rome la confirmation de la sentence del Univ., t.II. prononcée par le légat. C'est cet acte que signa Jean des Al-P. 30-32. Hist. litt. de leux. Membre actif de l'Université, il en défendait alors ar- la Fr., t. XIX. demment les priviléges, auxquels plus tard on lui reprocha p. 388, d'avoir lui-même porte de graves atteintes.

Nommé chanoine du chapitre de Notre-Dame de Paris, il 30. - Du Bousuccéda, en 1271, comme chancelier de l'église et de l'Uni- lay, Hist. Un. versité, à maître Nicolas, promu récemment à la dignité d'archidiacre de la même église; et en cette qualité il recut de lui Acad. Par., 1. les livres que maître Etienne, archidiacre de Cantorbéri, II, p. 455. avait légués au chapitre de Notre-Dame, pour être prêtés aux III, p. 399, pauvres écoliers. Le chancelier avait la garde de la bibliothe- 100. - Crevier,

que du chapitre.

Jean des Alleux, comme tous ses prédécesseurs, soutint les prérogatives de sa charge contre les prétentions de l'Université. Dans ce long procès entre deux puissances, dont l'une s'était affranchie de la domination de l'autre, et qui ne parut cesser que vers l'an 1295, sans avoir été jamais jugé, il était bien difficile que l'amour de l'independance d'un côté, de p. 188, l'autre le désir de conserver ou de ressaisir d'anciens droits. ne portassent souvent les deux partis à des excès ou à des actes arbitraires, Ainsi, le nouveau chancelier ne voulut pas que la Faculté de décret eût un sceau particulier, comme en avaient, disait-elle, les quatre nations de la Faculté des arts. Du Boulay, t. Il est vrai que la concession d'un sceau propre à l'Université, III, p. 101. faite après vingt-sept ans de débats par une bulle d'Innocent IV, du 30 mai 1252, non à la Faculté des arts en particulier, mais aux maîtres de l'Université en général, lorsque don, Ind chr. les Facultés ne formaient pas encore des compagnies dis- P. 14. tinctes, n'avait été qu'un privilège octrove pour dix-sept ans. comme on le voit par le texte même de cette bulle. Il est vrai aussi que ce terme était expiré depuis deux ans, et que l'on ne pouvait guère s'appuyer sur un titre qui en droit avait cessé d'être valable. De plus, le secau avait eté accordé par un acte émané du pape : comment un chancelier de l'église de Paris se serait-il attribue le droit de conceder un tel pri-

Martene, Ampliss, coll., t. VI. col. 866.

Du Boulay. Hist, Univ., t.

Jourdain, Index chron., p.

t. II, p. 47.

Du Boulav, t. III. p. 51. -Crévier, t. II,

Detense des droits de l'U-11,1., 1). ~2. --Grevier, t. H. p.

vilége et de créer de son autorité privée une nouvelle compagnie distincte de l'Université des maîtres et des écoliers, reconnue pour être sous la protection immédiate du saintsiége? Le chancelier put donc se croire fondé à refuser ce au'on lui demandait. Enfin, après que l'affaire eut été vivement débattue par les deux parties en présence du doyen et du chapitre de Paris, on convint que le sceau resterait en séquestre, et que si, au bout d'un an, le pape n'en interdisait pas l'usage, le sceau séquestré serait rendu. Or, comme le pape ne prononça pas, la Faculté rentra en possession du sceau, et s'en servit depuis sans contestation.

Il en fut de même, trois ans après, en 1274, pour la Faculté de médecine; mais on ne nous dit pas si le chancelier lui contesta ce qu'il avait contesté à la Faculté de décret.

Vers le même temps, en 1271, selon Du Boulay, Jean des Alleux suscita contre lui une violente tempête, par un acte qui parut le comble de l'arbitraire. Il conféra non la licence de théologie, comme l'avancent Héméré et Du Boulay, mais la lay, t. III, p. licence et la maîtrise ès arts, au prince Ferdinand, fils na-398, 458, 697. turel du roi d'Aragon, Jacques Ier, sans que ce jeune homme II, p. 107. – eût subi aucun examen. Le même reproche, adressé dix ans plus tard, dans un acte d'appel au saint-siège, par le recteur Pierre de Saint-Amour, à Philippe de Thouri, successeur de Jour- Jean des Alleux, et, à ce qu'il paraît, continuateur de son dain, Ind. chr., œuvre, prouve de part et d'autre une persévérance ou plutôt une obstination bien propre à éterniser les débats. On re-Hist, litt. de trouve encore ce grief dans un mémoire envoyé au pape, vers la Fr., t. XXI, l'an 1284, par la Faculté des arts. Mais n'y avait-il ici, de la part des chanceliers, qu'une persistance blâmable? Peut-être, si nous avions les réponses des chanceliers, trouverions-nous que le tort n'était pas entièrement de leur côté. Ils pouvaient produire, comme moyen de justification, le texte d'un con-Jour- cordat, dressé en novembre 1213, entre le chancelier de dain, Ind. chr., Notre-Dame et les maîtres et écoliers de l'Université de Paris, en vertu duquel le chancelier devait accorder la licence au candidat jugé capable par six examinateurs, dont trois devaient être choisis par les maîtres, trois par le chancelier, mais qui lui laissait aussi la liberté de conférer la licence à qui il le jugerait à propos, sans le témoignage d'aucun examinateur : disposition singulière, qui semble être bientôt tombée en désuétude, mais qui, autorisée par un acte officiel, pouvait plus tard, invoquée à propos, servir à justifier

Livre du recteur, fol. 69 .-Du Boulay, t. III,p. 401, 402, 410. - Crévier. t. II, p. 55.

Héméré, de Acad. Par., p. 79. — Du Bou-Art de vérif. les dates, t. I, p. 753.

p. 40.

p. 819.

p. 3.

un abus. L'auteur de la grande Histoire de l'Université, qui a fait quelquefois de son livre un plaidoyer pour ses confrères contre les chanceliers de Notre-Dame, et pour la Faculté des arts contre les Facultés supérieures, a omis aussi cette pièce, qui aurait peut-être atténué les griefs imputés à un pouvoir qui fut trop souvent l'adversaire de l'Université.

Quoi qu'il en soit, l'irritation des esprits fut au comble. Une ancienne chronique de Rouen, citée par Héméré, dit que « les écoliers de Paris établirent de leur autorité privée un Paris, p. 79. « autre chancelier, portant ainsi atteinte à la liberté de l'é-« glise de Paris. » C'eût été, en effet, de leur part, une usurpation sans exemple des droits de cette église, que de destituer et de nommer eux-mêmes un dignitaire qui dépendait seulement de l'évêque et du chapitre; mais on peut douter de la vérité du fait. Il est rapporté à l'année 1281, lorsque Jean des Alleux était déjà remplacé par Philippe de Thouri: on ne donne pas le nom de ce successeur, élu d'une manière si étrange; enfin cette affaire n'a pas de suite, comme s'il s'agissait d'une contestation peu importante. Du Boulay dit simplement, à l'année 1271, que l'Université força Jean des Alleux d'abdiquer sa dignité, ou du moins de s'abstenir de donner des licences; à l'année 1281, qu'elle défendit aux bacheliers de se présenter à l'examen inférieur, c'est-à-dire à celui du chancelier de Notre-Dame, et leur ordonna de s'adresser exclusivement au chancelier de Sainte-Geneviève : ce qui est d'ailleurs prouvé par le mémoire rédigé en 1284 contre le chancelier de Notre-Dame. Nous y voyons aussi que l'Université avait suspendu de ses fonctions le chancelier Philippe de Thouri, non comme chancelier, mais comme régent de philosophie. C'est là probablement tout ce qu'il y a de vrai dans la détermination extraordinaire qu'on prête à l'Université, et c'est en ce sens qu'on peut justifier Echard, lorsqu'il dit que l'Université se détacha de Jean des Alleux et nomma à sa place le chancelier de Sainte-Geneviève. En admettant même cette explication, on peut encore douter si le fait ne s'applique pas plutôt à Philippe de Thouri qu'à Jean des Alleux.

Comme on ne cite aucune autorité contemporaine où soit articulé le nom du chancelier Jean d'Orléans, pour cet acte abusif d'une licence conférée par privilége à un prince étranger, c'est peut-être réellement Philippe de Thouri qui est le seul coupable.

De Academ. t. III, p. 458.

XIV° SIÈCLE. 274

Jean des Alleux, ce chancelier qu'on accuse d'avoir été trop zélé pour la défense des droits de sa charge, était, de l'aveu même de ses accusateurs, un homme rempli d'instruction, non moins distingué par sa vertu, et qui donna

bientôt un rare exemple de modestie et d'humilité.

Steph. Salanhaco Bernard Guidonis, ms. 5486. fol. 56, 57, 59, Miscell., t. VI, p. 444. - Joan. ms. de Ste-Genev., n. 1084, berti, lib, v, fol.

des saints, etc., du couv. de S .-Jacq., t. I, p. 391.

A la mort d'Etienne Tempier, évêque de Paris, le 13 sepet tembre 1279, les chanoines avaient élu pour le remplacer Eudes de Saint-Denis, docteur en théologie et prédicateur distingué; mais, à cause de sa vieillesse et du tremblement 60. — Baluz. de ses mains, le pape Nicolas III cassa l'élection et conféra cette dignité au chancelier de l'église de Paris, Jean des de S.-Vict., Me- Alleux. Jean, qu'effrayait la responsabilité d'une telle mor. histor., charge, voulant se soustraire aux instances de ses amis et leur ôter à jamais l'espoir de le fléchir, se réfugia chez les fol. 421, 422 dominicains de la rue Saint-Jacques et y prit l'habit de l'or-- Léandre Al- dre, le samedi saint, 12 avril 1280 (1281), et non le jour même de Pâques, comme le dit Léandre Alberti, ni le lundi Mallet, Hist, de la Pentecôte, ainsi qu'on le voit dans Ant. Mallet. Le Mémorial historique de Jean de Saint-Victor suppose à tort que c'est sur le refus de Jean des Alleux que les chanoines élurent Eudes de Saint-Denis : toutes les autres autorités le contredisent.

> Une phrase de la lettre de Nicolas III au roi, sur le choix qu'il avait fait d'un évêque de Paris, en 1281, pour remplacer Jean des Alleux, pourrait donner lieu de croire que ce dernier était déjà engagé dans l'ordre des dominicains lorsque le pape le désigna pour évêque : Illi (ecclesiæ Parisiensi) de dilecto filio fratre Joanne de Allodio, ordinis fratrum Prædicatorum, tunc cancellario ejusdem Ecclesiæ, providimus. Mais cette expression, ordinis fratr. Prædic., ne contredit pas le témoignage des contemporains. Jean des Alleux, quand il fut désigné pour évêque de Paris, était chancelier de cette église; à la date de la lettre, il était dominicain. C'est en effet du fond de sa retraite que Jean des Alleux répondit aux honorables sollicitations du souverain pontife; et cette réponse, que le prieur du couvent de Paris avait scellée de son sceau, fut remise au pape par Jean de Viterbe, procureur général de l'ordre.

> Jean des Alleux demandait au pape qu'il lui permît de persister dans sa résolution et de vivre désormais dans la retraite. Le pape n'insista pas et nomma évêque de Paris à sa place Ranulfe de Homblonières. Il est dit, dans la notice

qui concerne Ranulfe, par suite d'une faute de transcription qui n'a pas été corrigée, que « Jean s'engagea dans Fr., t. XX, p. « l'ordre des frères Mineurs, ainsi que Guillaume de Nangis 15. « l'atteste. »

Fontana, dans son Théatre dominicain, sans adopter l'opinion que pourrait faire naître la lettre de Nicolas III, a placé Jean des Alleux parmi les évêques, sous le titre de l'église de Paris, parce qu'il n'a pas trouvé un seul religieux de son ordre qui ait occupé ce siège épiscopal, et que sa démission n'a été définitivement acceptée que lorsqu'il était déjà

Sacr. theatr. domin., p. 92.

revêtu de l'habit de Saint-Dominique.

Quand le grand couvent de Saint-Jacques adhéra, par un acte du 26 juin 1303, à l'appel interjeté par Philippe le Bel contre Boniface VIII, Jean des Alleux signa cet acte avec cent vingt-neuf religieux de son ordre, et son nom se lit le second, avec cette indication, quondam cancellarius Parisiensis, immédiatement après le nom du supérieur du couvent, ou celui du religieux qui remplissait alors les fonctions de Univ. Par., t. supérieur.

Du Puv, Differend, preuv., p. 121. — Du Boulay, Hist. IV, p. 49.

Il professa aussi comme docteur en théologie, etoceupa l'une des deux chaires qui avaient été accordées à l'ordre de Saint-Dominique dans la Faculté de théologie de l'Université de Paris. On voit en effet le nom de Joannes de Allodio, Aurelianensis, figurer vers le milieu de la liste des frères Prècheurs, docteurs et maîtres en théologie, dressée par Louis de Valladolid et publiée par Martène d'après un manuscrit de Saint-Victor. Ces nouvelles fonctions n'éloignaient pas Jean des Alleux de sa retraite; car, si l'enseignement de la théologie par des religieux était publie, il avait lieu néanmoins dans le couvent même.

Ampl. coll., t. VI, col. 566.

Après avoir passé vingt-six ans dans la solitude du cloître, dans le travail et la pratique des vertus, Jean des Alleux mourut le 1er octobre 1306, « plein de jours comme un des anciens « Pères, et, comme eux, animé de la science et de l'esprit « de Dieu. » Il fut enterré dans le chœur de l'église du grand couvent de Paris, à côté de frère Matthieu, mort quatre-vingts ans auparavant, en 1226, peut-ètre à l'époque où naissait celui qui devait partager l'honneur de sa sépulture.

Crévier, t. I, p. 374, 390.

Bernard Guidoms, ms. 5;8%, ful. in.

Un ancien nécrologe de l'église Notre-Dame indique, à la date du 21 mai, une messe de la sainte Vierge à célebrer tous N.D. & Paris. les ans en ce jour, pour le chancelier Jean d'Orleans, tant

Cutal, de

XIVe SIÈCLE.

qu'il vivra. « Pour cette messe, nous avons, disent les cha-« noines, soixante-huit sous en plus du revenu actuel, éta-« blis sur une maison du Grand-Pont. Ces soixante-huit sous « doivent être distribués pendant ladite messe aux chanoines « et aux desservants du grand autel. Après le décès du chance-« lier, ils seront distribués aux vigiles et à la messe célébrées « pour son anniversaire, et nous ne serons plus tenus de dire

« la messe de la sainte Vierge. »

Ce texte a été certainement rédigé dans le temps où Jean des Alleux était encore chancelier de Notre-Dame; mais, comme il semble avoir été transcrit longtemps après, vers le milieu du XIVe siècle, on peut s'étonner de n'y voir aucune addition postérieure mentionner la mort de l'ancien chancelier. Ce document nous laisse donc dans l'incertitude sur plusieurs points : cette fondation de soixante-huit sous avaitelle été établie par Jean des Alleux? cette augmentation de revenu était-elle le résultat de quelque donation faite par lui, comme cet arpent de terre que lui avait laissé par testament Héméré, de Galon d'Orléans, et qu'il concéda en perpétuelle aumône Acad. Par., p. (1279) aux clercs des matines de l'église de Paris? enfin l'anniversaire de sa mort fut-il en effet célébré depuis 1306, comme l'annonce l'article du nécrologe? La fondation des chanoines vint peut-être d'une augmentation dans leurs revenus, qui fut pour eux une occasion de rendre spontanément hommage aux talents et aux vertus de leur chancelier; mais, après sa retraite, ils ne se seront peut-être pas crus obligés de célébrer un anniversaire pour un religieux mort dans un cloître, et qui depuis si longtemps était devenu entièrement étranger au monde et à leur église.

SES ÉCRITS.

C'est surtout comme prédicateur que Jean des Alleux se distingua : docteur en théologie, chanoine, chancelier, il s'était acquis une grande réputation par ses sermons; devenu frère Prêcheur, il remplit le premier devoir de tout membre de l'ordre, en continuant d'annoncer partout, et avec le Script. ord. même succès, la parole évangélique. Un manuscrit de Saint-Victor (n. 762) qui ne s'est pas retrouvé contenait des sermons prêchés par Jean d'Orléans, dominicain, autrefois chancelier et chanoine de Notre-Dame, pendant les années 1281, 1282, 1283. Ceux qui nous ont été conservés sous son

127.

Præd., t. I, p. 385, 499.

nom ne sont guère que des analyses faites par des auditeurs souvent malhabiles; et encore ces extraits nous manquent-ils en très-grande partie. Le manuscrit indiqué par Casimir Oudin et par Montfaucon comme appartenant à la bibliothèque 490.—Biblioth. de Saint-Bénigne de Dijon, est inconnu maintenant; et 1286. de six manuscrits cités par Echard, trois de l'ancienne Sorbonne, n. 285, 960, 1018, et trois de Saint-Victor, n. 515. 528, 762, nous n'en avons retrouvé qu'un seul, où sont en effet quelques sermons sous le nom de Jean d'Orléans, C'est le n. 816 de Sorbonne, autrefois 953, et plus anciennement encore 960, recueil de sermons de différents auteurs du XIIIº siècle et du commencement du XIVe. Les sermons 109, 119 et 126 sont sous la rubrique de maître Jean d'Orléans. Nous en dirons quelques mots, pour donner une idée, autant qu'on peut en juger par là, du goût et du style de ce prédicateur.

Le premier extrait, formant einq colonnes, est tiré d'un sermon sur la décollation de saint Jean-Baptiste : Misit Herodes, etc. Après ce texte et quelques mots d'explication, l'auteur du résumé dit aux prédicateurs à qui il l'adresse, que c'est ici qu'il faut raconter toute l'histoire de saint Jean-Baptiste: Et narra totam historiam. Ainsi, vers la fin, voulant citer l'histoire de Raab : Et narra historiam de Raab meretrice. Tel paraît être le sens de ces deux indications, à moins qu'on ne suppose, ce qui serait peu vraisemblable ici, que le prédicateur faisait lire par un clere ces deux histoires, à peu près comme chez les anciens l'orateur faisait lire par un greffier les pièces justificatives de son discours, ou comme, dans l'enseignement public, le professeur faisait lire d'abord

les passages qu'il devait ensuite commenter.

Selon l'esprit du temps, les personnages et les faits fournissent à notre prédicateur des emblèmes et des allégories. Hérode, c'est le démon; saint Jean-Baptiste, le chrétien qui a la grâce de Dieu. Hérode envoie d'abord des messagers à Jean, ces messagers figurent les premières pensées par lesquelles le diable tente l'homme. Il le fait saisir parses satellites. c'est-à-dire la chairet le monde. Il le jette en prison, ce qui veut dire que les mauvaises habitudes retiennent l'homme captif. Hérode agit à l'instigation d'Hérodiade, dont il fit sa troisieme femme; le diable a de même trois mauvaises femmes, l'avarice, la luxure et la superbe. Le sermon avait trois divisions : conduite d'Hérode; motif de sa conduite; moyens que nous

T. III, col. bibl., t. 11, col. XIVe SIÈCLE.

avons de vaincre Hérode ou le démon. Cette troisième division manque entièrement. Il y a, dans cet extrait comme dans tous les autres, quelques expressions françaises, ou des citations de proverbes intercalées dans le texte latin. Ainsi, le démon, dit-il, voulut s'égaler à son créateur, et dicitur communiter:

Qui plus haut monte que ne doit, Plus tost descent qu'il ne vourroit.

Et plus loin : Diabolus autem servans « l'arrière-garde »,

videns quod, etc.

On trouve cependantici moins de phrases françaises que dans certains sermonnaires de ce siècle et du suivant. Les phrases de cegenre durent, en effet, devenir plus fréquentes à mesure que le latin, moins étudié, moins parlé, moins compris, de-

vint une langue savante réservée aux gens d'Eglise.

Le deuxième sermon, pour la fête des Morts, Memor esto judicii mei..., dans un exorde à formes lentes et périodiques, que l'auteur semble avoir tenté d'assortir au sérieux du sujet, explique pourquoi l'Eglise a voulu honorer les morts; c'est afin que Dieu nous prêche par leur voix, puisque nous n'écoutons pas assez celle de ses prédicateurs. Pourquoi la fête de la commémoration des morts suit-elle immédiatement celle de tous les saints? C'est que la douleur se mêle toujours à la joie. Dominus prædicat per mortuos, ut acquiescamus ejus prædicationi. Et ideo in Ecclesia sequitur festum commemorationis animarum post solemnitatem omnium sanctorum, quia dicitur in proverbio: Risus dolore miscebitur; ideo post gaudium habitum de solemnitate omnium sanctorum, sequitur luctus pro penis alleviandis defunctorum; unde possimus dicere: Versa est cithara nostra in luctum, etc.

Nous devons penser à la mort pour éviter le péché, mépriser les choses du monde, faire le bien et prier pour les morts. Saint Jérôme et Sénèque sont cités: Facile contemnit omnia, qui se semper cogitat moriturum.—Ultima hora non facit mortem, sed ipsam consummat. Sénèque était, on le sait, un des auteurs de l'antiquité les plus familiers au moyen âge. Notre grande bibliothèque compte au moins quarante-cinq manuscrits de ses œuvres; et, dans le n. 841 du fonds de Sorbonne, on peut lire un recueil de recommandations rédigées d'avance en faveur des licenciés candidats à la maîtrise ès arts,

S. Jérôme, epist. ad Paulin. Sénèque,

epist. 24.

où Sénèque est cité et commenté aussi fréquemment qu'Aristote.

Le troisième sermon, pour la fête d'un confesseur en général, mais appliqué en particulier à saint Germain, évèque de Paris, fut prèché dans l'abbaye de ce nom. Le prédicateur prend pour texte: Justum deduxit Deus per vias rectas et ostendit illi regnum Dei; et il en tire quatre points ou considérations : le guide, Deus : le voyageur, justus : le chemin. per vias rectas; le but, regnum Dei. In primo notanda potestas; in secundo, bonitas; in tertio, brevitas; in quarto. fructus et utilitas. Le premier point est ainsi subdivise : nous devons craindre Dieu comme maître, l'honorer comme créateur, l'aimer comme père. Le sermon s'arrête après ce premier point.

Echard dit que le manuscrit 285 de la Sorbonne, parmi les distinctions de Pierre de Limoges disposées suivant l'ordre p. 500. alphabétique, en renferme quelques-unes de Jean d'Orléans, chancelier. Dans ce manuscrit, qui a porté ensuite le n. 894, et qui est coté maintenant n. 782, sont plusieurs distinctions et sermons de Gérard de Reims, Nicolas de Gorram, Simon de Troyes, Gilles d'Orléans; il n'y en a point de Jean d'Orléans, chancelier. Mais on y trouve trois sermons avec cette seule inscription : Cancellarius. Ce chancelier est-il Jean d'Orléans? L'âge du manuscrit, qui est du XIV siècle, le ferait assez présumer; les auteurs qui y sont cités sont en général de la seconde moitié du XIIIe siècle, et nul chancelier à cette époque n'eut plus de renom comme prédicateur que Jean d'Orléans. De ces trois sermons le premier, intitulé Purgatio, sur la purification de la sainte Vierge, et le second, Sapientia divina, prèché à l'église Saint-Paul, n'offrent rien de remarquable. Le troisième, prèché la veille de Noël, sous le titre de Sanctificamini, qui est aussi le premier mot du texte, présente une comparaison assez originale par les détails entre l'avénement de Jésus-Christ et la fête d'un roi nouvellement arrivé dans une ville : Rex noster tenebit festum suum in ecclesia. Or la fête d'un roi de ce monde attire sept classes de personnes : les pauvres, pour recevoir l'aumône; les jeunes écuyers, pour être promus à la chevalerie; les bourgeois, pour faire des présents; les hommes de fief feudales homines), pour remplir leur office; les amateurs de bonne chère (lecatores), pour profiter des bons repas; les amis du roi, pour lui faire honneur; les jongleurs (joculatores), pour

Echard, t. I.

XIV° SIÈCLE. 280

célébrer le roi et sa cour. Ainsi, dans la fête de Jésus-Christ, les pauvres sont les pécheurs; les écuyers, qui se préparent à la chevalerie par la confession, le bain et un costume nouveau, figurent les pénitents; les bourgeois sont les riches miséricordieux; les hommes de fief, qui servent le roi, sont les prêtres; les amateurs de morceaux friands sont les dévots contemplatifs qui ont faim de la chair de Jésus-Christ; les amis sont tous ceux qui observent les préceptes du Seigneur, qui a dit lui-même: Vos amici tantum estis, si feceritis quod ego præcipio vobis; enfin, les jongleurs représentent les prédicateurs qui louent Dieu, et dont l'apôtre a dit: Audivi voces cytarisantium in cytaris suis.

Si nous n'osons affirmer que ces trois sermons, attribués à un chancelier, soient réellement de Jean des Alleux, nous aurions des motifs encore plus faibles pour revendiquer en sa faveur les sermons compris dans un recueil du XIIIe et du XIVe siècle, qui porte le n. 139 bis, parmi les manuscrits du séminaire d'Autun, sous la dénomination vague de Sermones cancellarii. Avant Jean des Alleux, on désignait aussi par ce seul titre Philippe de Grève, prédicateur d'une égale réputation. Il est probable néanmoins que Jean des Alleux, outre les sermons indiqués par Echard, en avait, comme le croit celui-ci, composé encore beaucoup d'autres, qui devaient se trouver, ou réunis en corps, ou épars dans des recueils provenant des bibliothèques d'anciens couvents, soit à Paris, soit en d'autres villes de France. F. L.

Catal. gén., t, I, p. 37.

## GUI DE COLLE DI MEZZO,

CANONISTE.

Mort en 1306.

SA VIE.

Le nom de ce canoniste est écrit Guido de Collemedio dans la préface d'un de ses livres et dans le titre d'un autre, dans

plusieurs lettres de Boniface VIII, ainsi que dans tous les documents anciens qui parlent de lui. Nous l'appellerons donc Gui de Colle di Mezzo, le supposant né en Italie, dans l'Etat de Naples. Mais cette supposition doit être motivée. Si l'ancienne Gaule chrétienne rapporte qu'au sentiment de quelques personnes il est Italien, la nouvelle, sans discuter, sans même énoncer cette opinion, dit qu'il appartient peut-être à la famille de Pierre de Colmieu, gouverneur du Languedoc en 1220, ou à celle de Pierre de Colmieu, archeveque de Rouen en 1236. Nous n'objectons rien à cette nov. t. 1, col. parenté tout à fait hypothétique. Mais nous faisons remarquer que ce nom de Colmieu, employé pour désigner le lieu natal de Pierre, archevêque de Rouen, est une traduction libre du latin Collemedio. On ne connaît en France aucun bourg nommé Colmieu. Quelle qu'ait été, d'ailleurs, la patrie de Pierre, plusieurs raisons nous portent à penser, comme les personnes dont l'ancienne Gaule chrétienne allègue le sentiment, que Gui est né dans l'Etat de Naples. D'abord Echard l'appelle sans hésiter Italus, se conformant, comme il semble, à la tradition. En outre, s'il fut pourvu par Præd., t. I, p. un pape d'un évèché français, il fut plus tard promu par 519. un autre pape à un archeveché napolitain. Or il n'était pas rare de voir les papes confier à un Italien l'administration d'une église française troublée par des contestations électorales; mais il était contre leur usage d'appeler un Francais, qui n'était pas cardinal, au gouvernement d'une métropole italienne.

Gui de Colle di Mezzo était, en l'année 1295, notaire apostolique et trésorier de l'église de Noyon. Ces titres lui sont attribués dans une lettre de Boniface VIII, du 17 juin de cette année. Il avait écritau pape pour lui faire connaître les dommages per., tonds Mocausés à l'église de Noyon par un récent incendie. Le pape enjoint aux chanoines de cette église d'employer leurs revenus à la réparer. Le même pape, qui paraît avoir eu pour lui la plus grande estime, le nomma peu de temps après évêque de Cambrai, après avoir refusé d'agréer l'élection de Gérard de Rolenges, de Rotenghe, ou plutôt de Relenghes, faite par une partie du chapitre. La promotion de Gui à l'évèché de Cambrai paraîtêtre de l'année 1296 : mais les prétentions de mer. christ., p. Gérard, son compétiteur, lui suscitèrent des embarras qui ne lui permirent pas de siéger en paix avant l'année 1300. Les auteurs de la nouvelle Gaule chrétienne mentionnent quelques

T. I, col. 241.

Gall. Christ.

Script, ord.

Biblioth, imreau, n. 1228, fol. 112, 113.

Le Glav, Ca-

actes de Gui de Colle di Mezzo qui marquent la durée de son épiscopat. Par des lettres patentes du 25 mai 1300, il confirme à l'abbé de Bonne-Espérance le droit d'ôter aux chanoines l'administration des églises qui lui étaient soumises, et de mettre d'autres personnes à leur place. L'an 1301, il transige sur un droit de gîte qui lui était dû dans le monastère de Saint-Martin. La même année, il assiste à un concile de la province de Reims, tenu le 22 novembre à Compiègne, d'a-Concil., t. XI, près Labbe; à Reims, si l'on en croit Mansi et l'Art de vérifier les dates; à Cambrai même, selon Hartzheim.

col. 1472. Suppl. con-

cil., t. III, col.

man., t. IV, p.

Gall. Christ. vet., t. I, p. 241. Hist, de Cambrai, t. I, p. 384.

Gall, Christ. nov., t. III, col.

Ughelli, Ital. sacra, t. VII, col. 428.

Les frères de Sainte-Marthe affirment que Gui de Colle di Mezzo mourut en 1302. Jean Le Carpentier, en adoptant la Concil. Ger- même date, ajoute qu'il mourut de chagrin; n'ayant pu, suivant cet historien, dominer despotiquement son diocèse, comme il se l'était proposé, et voyant qu'il n'y gagnait rien « ny à coups de langue, ny à coups de lance. » Nous n'avons rien à dire, faute de preuves pour ou contre, sur le caractère impérieux et peu sociable que lui attribue l'historien de Cambrai; mais dans l'assertion qui place sa mort en 1302 il y a une double erreur. Il était encore évêque de Cambrai en 1305, puisqu'en cette année et dans cette ville nous le voyons célébrer, le lundi après la Trinité (14 juin), une procession solennelle, à laquelle assistèrent l'abbé et les moines du Saint-Sépulcre, qui prétendirent y être venus spontanément, sur la prière de l'évêque, et non en vertu d'une obligation. Ajoutons qu'il ne mourut pas sur le siége de Cambrai, puisque le 22 janvier 1309 il fut transféré par Clément V à l'archevêché de Salerne.

> Mais il n'en jouit pas longtemps; on peut douter même qu'il en ait pris possession, car il mourut à Avignon la même année. Il eut pour successeurs, à l'évêché de Cambrai, Philippe de Marigni, et à l'archevêché de Salerne, Bernard, chanoine de Naples.

## SES ÉCRITS.

Swert. Ath. Belg., p. 297. -Foppens, Biblioth. belg., t. I, p. 387.

1º Sweert et Foppens lui attribuent d'abord un Dialogue sur les sept sacrements, commençant par ces mots: Quoniam me sæpius, et conservé, disent-ils, dans le monastère de Sept-Fontaines, en Thiérache. Les exemplaires manuscrits de ce dialogue ne sont pas si rares que l'ont cru Sweert et Foppens. Ajoutons même qu'il a été souvent imprimé, Mais Sweert

et Foppens l'attribuent avec trop d'assurance à Gui de Colle di Mezzo.

La bibliothèque de Troyes en possède, par exemple, trois copies: la première, sous le n. 822, est anonyme, comme le sont les copies contenues dans les num. 3208, 3209 du Roi et de Troyes, p. 680 de Saint-Victor : dans la seconde, sous le n. 1297, l'auteur est appelé Jean Simon, dominus Joannes Simonis: la troisième, sous le n. 1358, offre le nom de Gilon. Voilà déià plus d'un témoin contre Gui de Colle di Mezzo. Mais ce n'est pas tout. Le même ouvrage a été publié plusieurs fois sous le nom de Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, mort en 1249; il a été donné à Guillaume de Paris, de l'ordre des Prêcheurs, par Théophile Raynaud, par Philippe Labbe, 1, p. 518. par Cave et par Echard; enfin Casimir Oudin, proposant une attribution nouvelle, le revendique, contre Cave et Raynaud, pour Guillaume Beaufet, évêque de Paris au commencement Echard, t. I, p. du XIVe siècle. Sweert et Foppens restent donc seuls de leur 518. - Oudin, avis.

Ce Dialogue sur les sept sacrements, où saint Thomas est cité, n'est pas de Guillaume d'Auvergne, et on l'a sagement retranché de la dernière édition de ses œuvres. Mais la seule raison qu'on allègue pour l'attribuer à Gui de Colle di Mezzo, c'est qu'un ou plusieurs manuscrits en nomment l'auteur Gilo. Gilo n'est pas Guido, et si, comme on le suppose, Gui de Colle di Mezzo a été quelquefois appelé Gilon, ce n'est pas sans doute dans une pièce authentique. La plupart des manuscrits sont d'ailleurs anonymes, et, dans ceux qui désignent un auteur, le nom de Guillaume est celui qui se rencontre le plus fréquemment.

2° Foppens mentionne, en outre, des Sermons de Gui de Colle di Mezzo: « Ils ont été lus quelquefois, ajoute-t-il, « dans la bibliothèque de Saint-Martin de Tournai; mais « aujourd'hui on les y cherche vainement. » Le livre du Recteur de l'Université de Paris, dans une liste de livres à l'usage des écoliers, dressée en 1303, indique Sermones Guidonis. Du Boulay ne sait de quel auteur il est ici question. Nous ne pouvons dire non plus si c'étaient des sermons de

notre canoniste.

3º Voici maintenant un ouvrage dont Sweert et Foppens n'ont rien dit, et dont il existe deux copies manuscrites à la Bibliothèque impériale, toutes deux du commencement du XIVe sicele. C'est un abrégé du commentaire d'Innocent IV n. 3987, 4305.

Cat, des miss.

Pag. 534.

Pag. 565.

Hain, Rep., t. II, p. 559,-Echard, Script. ord, Præd., t.

De bon. et mal, lib., erot. 10, p. 1/11. --Comm., t. III, col. 104 et 31.

Du Boulav, Hist. Univ., t. III, p. 682.

sur les décrétales de Grégoire IX, occupant dans le premier manuscrit, qui est in-folio, vingt-deux feuillets à deux colonnes; dans le second, qui est un petit in-quarto à longues lignes, soixante-dix feuillets. L'ouvrage est intitulé diversement: Repertorium super Apparatu Innocentii IV, et Summa Innocentii abbreviata. C'est probablement ce traité que Biblioth. Montfaucon désigne parmi les manuscrits de la bibliothèque bibl., t. II, p. de Jumièges, sous ce titre : Guidonis Summa super Decretales.

1211.

Dans les deux manuscrits de Paris, l'auteur se nomme luimême au commencement: Guido de Collemedio. A son nom il joint son titre de trésorier de Novon, qui, dans l'un et dans l'autre manuscrit, est également défiguré; on lit, en effet, dans le n. 4306, thesaurarius Viomensis, et, dans le n. 3087, thesaurarius Morinensis. La lettre citée de Boniface VIII

nous apprend qu'il fallait écrire Noviomensis.

L'auteur expose dans sa préface les motifs qui l'ont engagé à écrire son abrégé. L'ouvrage d'Innocent IV est un trésor de science, mais qui peut être dangereux pour les commencants, par la multiplicité des matériaux qu'il leur présente. Le grand nombre des opinions qui y sont discutées empêche souvent de saisir quelle est celle de l'auteur. Enfin, les questions diverses traitées sous chaque titre accablent la mémoire des jeunes gens. Il a donc, dit-il en concluant, retranché de l'ouvrage d'Innocent IV tout ce qui lui semblait superflu, exposé partout la véritable opinion de l'auteur, et resserré en un petit espace, de manière à pouvoir être plus facilement saisi, tout ce qui était épars dans un vaste volume.

L'abrégé est composé sur le même plan que l'ouvrage original, dont il reproduit souvent les expressions; et tous deux suivent de point en point, titre par titre, chapitre par chapitre, les cinq livres des Décrétales de Grégoire IX, comme il est facile de le reconnaître à la première vue. Quelquefois l'abrégé ne fait qu'indiquer une matière, et ne présente que le titre d'une question à traiter, dont la solution est dans le commentaire d'Innocent IV. Par exemple: Quando constitutio ligat; titre I, chap. 2, d'Innocent IV.—Quando canonici possint facere statutum in prejudicium aliorum, et qualiter. Cap. Cum omnes; gloss. Constitutio. Cela veut dire que ce point est traité au chap. 6 d'Innocent IV, correspondant au même chapitre des décrétales, titre I, qui commence par ces mots Cum omnes, et dans la partie de la glose d'Innocent dont le

premier mot est Constitutio. — Quot modis perdatur rescriptum; tit. III, cap. 3, etc. Mais le plus souvent l'ouvrage de notre canoniste donne la solution sommaire de la question indiquée par le titre: Quod nulla ecclesia sine consensu episcopi potest facere statutum, nisi sint minima; tit. II. cap. 8. - Litere secunde, non facientes mentionem de primis. ipso jure valent; et tamen ope exceptionis eliduntur; tit. III. cap. 3.—Litere in forma communi non habent necesse facere mentionem de privilegiis; secus de literis gracie; tit. III, c. 6, etc.

Aux titres des Décrétales commentés par Innocent IV. Gui en a ajouté quelques autres qu'il avait annoncés dans sa préface, de extraordinariis, de actionibus ou accusationibus, de citationibus, de consensu, de juris et facti ignorantia. C'est une espèce d'appendice, où il examine et traite sommairement certaines questions qui auraient pu être placées ailleurs, et dont la solution plus développée se trouve dans le grand commentaire sous quelques-uns des titres précédents. Il y renvoie continuellement, comme il l'a fait dans

tout le cours de l'ouvrage.

Notre manuscrit 3987 se termine ainsi : Deo gracias. Amen. A la fin du n. 4306, on lit : Explicit Innocentius parvus. Etait-ce une dénomination vulgaire sous laquelle l'abrégé de Gui de Colle di Mezzo était désigné dans les écoles; ou bien a-t-on voulu, soit l'auteur, soit le copiste, à la faveur du même nom, faire adopter l'abrégé comme un manuel propre à remplacer l'original? Il nous semble du moins que cet abrégé du long commentaire a pu être un ouvrage utile, dans un temps où la science du jurisconsulte consistait presque uniquement dans la connaissance du droit canonique, et où l'étude approfondie de l'Apparat d'Innocent IV, « père du droit », comme on l'appelait vulgairement, semblait un préliminaire indispensable pour quiconque vou- Comm., t. III, lait entrer dans cette carrière, et la parcourir avec quelque espérance de succès.

4º Nous mentionnerons enfin sous le nom de Gui de Colle di Mezzo une compilation sur les Evangiles, qui nous est offerte par un manuscrit de Saint-Omer, sous ce titre: Extractio facta per G. de Collemedio, episc., de dietis Bernardi et

quibusdam aliis super Evangelio.

Cas, Oudin, col. 154. - Taisand, Vies des jur., p. 319.

Catal, de S .-Omer, p. 241,

# LANFRANC,

### CHIRURGIEN.

Nous savons bien peu de chose sur Lanfranc, et le peu que nous savons provient de ses écrits. Il était de Milan, vivant lorsque les Visconti et les della Torre se disputaient la souveraineté de la ville; probablement il appartenait au parti de ces derniers; il fut banni, vint en France, et finalement s'établit à Paris. Il y composa sa Pratique, et s'y fit une

grande clientèle.

En terminant cette Pratique, Lanfranc remercie la bonté divine qui, employant comme un ministre le vicomte Mathieu, devenu maître de Milan pour les péchés de quelquesuns, le fit expulser, lui Lanfranc, de la ville et transporter en France: « Là, je repris mes études interrompues depuis « quelque temps, et je m'attachai au ferme propos de ne lé-« ser personne, mais de prier pour ceux qui m'avaient per-« sécuté; de m'appliquer à la médecine; d'avoir cher l'inté-« rêt public; de donner gratis le bien que j'avais reçu gratis; « de travailler pour ceux qui aiment la science. Durant mon « séjour à Lyon sur le Rhône, on me demanda d'écrire un « abrégé de chirurgie; ce que je fis, tout en me promettant de « composer le présent traité, si la possibilité m'en était ac-« cordée par le Seigneur. Désirant me rendre à Paris par des « journées continuelles, j'en fus empêché durant plusieurs « années, appelé que j'étais en différents lieux du royaume « pour des cures urgentes qu'il me fallait poursuivre à l'ef-« fet d'élever mes enfants. Enfin, l'an de grâce 1295 j'ar-« rivai à Paris, où je fus suivi par une telle et si nombreuse « compagnie que je ne mérite pas d'en avoir la centième par-« tie. Là certains seigneurs et maîtres, particulièrement le « seigneur maître Jean de Passavant, et d'éminents bache-« liers, dignes de tout honneur, me prièrent de rédiger par

« écrit, pour l'utilité commune et pour un souvenir perpé« tuel, mes leçons sur la théorie chirurgicale, ainsi que ma « manière de faire et les moyens que j'avais éprouvés. Je ne « m'y refusai pas, et je me chargeai d'un fardeau auquel j'avais « déjà songé sans toutefois le tenir pour léger, vu mon insuf« fisance non-seulement à rédiger une leçon, mais aussi à « ordonner en forme de livre les règles de l'art avec tout ce « qu'elles comportent. Toutefois la vertu divine, dont j'ai « demandé le secours au début, par laquelle je suis cau je suis, et qui ne fut jamais avare pour moi, ne m'a pas re- « fusé d'achever cet ouvrage en l'an de la Nativité 1206. »

Bien que le latin de Lanfranc, ainsi que celui des chirurgiens des XIIIe et XIVe siècles, n'ait rien de classique, cependant il n'est pas hors de propos de le traiter parfois comme un texte et de le corriger là où de manifestes corruptions troublent le sens. C'est le cas en trois endroits de ces quelques lignes qui viennent d'être traduites. Dans le premier endroit, le latin porte: Ejus plenitudine largitatis, qui per Mattheum vicecomitem tanquam ejus in hac parte ministrum, cujus propter quorumdam peccata dominium civitatis Mediolani permiserat me de civitate coactum; et fecit in Galliam transportari. A peine si le sens général est intelligible. La vieille traduction française a : « La planté de sa largesse [de Dieu], qui par Ma-« thien le visconte, si comme par son menistre en ceste par-« tie, auquel pour les pechiez d'aucuns il commist la sei-« gnourie de la franche cité de Milan, moy pourforciez fit « transporter de la cité en France. » Restituez donc le vrai sens de Lanfranc, en lisant cui au lieu de cujus ; mettez une virgule après permiserat et effacez et avec la ponctuation qui le précède. Le second endroit est : Desiderans Parisius dictis continuis pervenire curis urgentibus, quas liberorum educatione cura prosequi compellebar, per diversa regni loca vocatus, annis pluribus fui detentus. Dictis est particulièrement inintelligible, sans compter liberorum educatione cura. La vieille traduction française met : « Desirant venir à Paris « par continues journées... » C'est, en effet, non dictis qu'il faut, mais dietis, mot bien connu dans la latinité du moyen âge pour signifier journée de marche; le reste suit de soi et on lira: Liberorum educationis causa. Enfin, dans le troisième endroit, le texte latin a : I iro venerando domino magistro Joanne de Passavanto magistrorum medicina. Un mot paraît manquer devant magistrorum; en effet le texte français porte : « Jehan de Passeavant , dean des maistres de medicine. » C'est donc *decano* qu'il faut restituer dans le texte latin ; ce qui nous apprend qu'en 1296 Jean de Passavant

était doyen des maîtres de médecine à Paris.

Cette ville, déjà grande et importante, est, dans le préambule de la Pratique, l'objet d'une louange enthousiaste. Il faut citer en latin; car Lanfranc joue, d'une facon fort peu heureuse et fort peu claire, sur Parisius, nom que Paris portait dans le latindu moven age: « O Parisius propter sedem regiæ majestatis, propter excellentiam spei, propter bonorum abundantiam, propter physicorum intelligentiam, paradisus terrenalis est (lisez es; dans la traduction : « es paradis appelé »). O regalis civitas Parisius sine pari. Parisius per partes justius, nam tu faves unanimiter vero regi. Parisius parcius, nam scis par id est justum in scientiis omnibus reperire; nam in se quisque tute utitur jure suo; vel Parisius scientes pariens, nam quotidie negligentes tuo concipis in utero, demum eosdem paris ultime suscipientes. Væ mihi quod tantum tempus perdidi, tuum suavissimum studium et honorabilissimum non quærendo: nam irrestaurabilis illa temporis perditio sola me facit de cordis profundo sæpissime suspirare. » Sans doute la reconnaissance du bon accueil qu'il y trouva l'inspire; mais il faut aussi voir dans ce jeu d'esprit un hommage rendu à ce siège si doux et si honorable des études; c'était du moins ce que disait un homme instruit qui venait d'Italie.

Au reste, il ne faut pas penser qu'il ait apporté en France et à Paris une chirurgie nouvelle. Sa Pratique ressemble à toutes les Pratiques et Sommes qui ont précédé, et n'offre ni innovation ni originalité. De plus, il trouva à Paris des chirurgiens qui le valaient; il suffit de citer Henri de Mondeville, dont la notice viendra un peu plus tard, et qui, lui aussi, publia son livre, pressé par les instances de ses amis, de ses élèves, de ses compagnons. Est-ce là une formule pour recommander le livre? ou bien, en effet, ceux qui pratiquaient ou étudiaient la médecine sans pouvoir écrire des livres, demandaient-ils des livres à ceux qu'on croyait en état

d'en écrire?

Le dernier témoignage que nous ayons de l'existence de Lanfranc est cette année 1296, où il termine sa Pratique. Ce qu'il vécut depuis, nous ne le savons; c'est pourquoi nous plaçons sa mort, avec toute incertitude, dans les premières années du XIV° siècle. Une phrase incidente nous apprend que le pauvre homme était calculeux : « Et ceev je esprouve en moy [que l'urine s'échappe involontairement] par la doleur de la pierre, jusques que je y sceu mettre remede. »

Nous avons deux ouvrages de Lanfranc, la Chirurgia

parva et la Practica.

1º Chirurgia parva magistri Lanfranci Mediolanensis.

Ars chirurgica, fol. 201, r'.

En voici le préambule : « Ayant l'intention, vénérable ami « Bernard, de composer un livre où, par la grâce de Dieu, « donneur de tout, j'exposerai la pleine doctrine appartenantà « l'opération chirurgicale, je ne me propose, dans le présent « opuscule, de mettre sous tes yeux que quelques points courts « etéprouvés. Tout courts qu'ils sont, ne les dédaigne pas, mais « aies-y confiance; car, selon ta demande, j'expose sommaire-« ment les moyens éprouvés, le mode de traitement des plaies, « des apostumes, des ulcères, des chancres et des fistules, et « quelques notions sur la cure des yeux et sur les réductions, « conformément à ce que la raison m'a appris, à ce que l'ex-« périence m'a confirmé pendant un long temps. J'ai assez « de confiance en la subtilité de ton intelligence pour pen-« ser que, par ce peu, tu pourras de toi-même arriver à une « grande œuvre et acquérir le renom de bon médecin. Je te « conjure néanmoins par Dieu et par ta noblesse que tu n'en « communiques rien aux gens du monde, de peur que par « ignorance il ne se produise du mal d'un travail qui t'est « remis charitablement pour l'utilité commune. »

Lanfranc termine son opuscule par des conseils : « Si tu « veux parvenir à la perfection de la science, apprends les « principes de la médecine, qui sont la connaissance des « choses naturelles, des choses non naturelles et des choses « contre nature. Apprends aussi l'anatomie, qui enseigne la « forme, la nature et l'office des parties du corps. En outre, « fréquente les lieux où il y a multitude de malades, et ré-« fléchis sur les œuvres de la pratique. Note l'issue qu'ont « les maladies et les accidents qui y surviennent au début,

« en l'augment, en l'état et au déclin. »

Ces conseils sont bons; mais les médecins du moyen âge nous auraient renseignés sur l'état pathologique de leur temps bien mieux que par leurs pratiques et par leurs sommes, si, mettant par écrit ce qu'ils voyaient, ils nous avaient laisse de bonnes et nombreuses histoires de maladies. Du reste, la *Chirurgia parva* est un opuscule insignifiant.

2º Practica magistri Lanfranci de Mediolano qua dicitur 16.1.207.1°.

1b., fol. 207,

ars completa totius chirurgiæ. Cette Pratique est l'ouvrage important de Lanfranc. Il en a été fait une traduction française en 1377; c'est elle que nous citerons, donnant à la fois des notions sur le livre et des échantillons du langage chirurgical au XIVe siècle. Comme la Pratique de Lanfranc, ainsi qu'il a été dit, n'a rien qui, doctrinalement, la distingue des autres ouvrages de ce genre, nous y choisirons surtout les observations particulières qui font connaître les ressources possédées alors soit par l'art soit par l'homme.

N. 1323, fol.

Voici un cas d'abcès de la gorge : « Je metray en cest livre « que m'avint à Melan de une dame (de cinquante-cinq ans) « qui avoit squinance fleumatique qui pourprist toute la « gueule dedens et dehors, ainsy que très grant enfleure pa-« roit dehors, et elle ne povoit ne transgloutir ne parler. « Elle fut en la cure de ung mien escolier josne homme, et « il luy empiroit tous les jours. Doncques ainsy comme en « cas desesperé je fuz appellé, et la trouvay en très mauvais « estat; car elle n'avoit pas mengé par pluseurs jours, et elle « n'osoit dormir, car elle doubtoit estre estranglée en dora mant. Je tastay le poulx et le trouvé en la darreniere foi-« blesce, et je touchay le lieu et senti la matiere ou parfont. « Quant je vy ce, je senty qu'elle se mourroit plus tost que « l'appostume se crevast au dedens ou au dehors, car la ma-« tiere estoit trop grosse. Doncques appareillé je ung ra-« souer, et tastay le lieu, et trouvay la matiere meure, entre « le menton et epiglottum assemblée plus que en aultre « lieu, et, tastant le lieu que je peusse eschiver nerfz, voines « et arteres, je fiz illecques une plaie profonde, par qui je « tray de moult corrompue et puante matiere, et laissay une « grant partie que je povoie avoir ostée, que je laissay pour « la raison que je savoie. Dont la malade avoit plus legier « l'alener et le poulx plus fort, et paour de la mort subite « estoit perdue pour ce que elle pouvoit envoier au cuer plus « largement de l'air. Doncques luy baillay brodium, dont « grant quantité s'en issy par la plaie. Doncques je mis une « canne d'argent en sa gueule, qui passoit toute la plaie, par « laquelle elle retenoit la viande et son nourrissement; et mis « entour la gueule et le col medecines mondefians et meurans « le remenant de la matiere, tant que j'en tray une grant « piece de matiere visqueuse et puante, qui estoit comme un « boyau plus long et plus gros que le petit doigt; la quelle « matiere estoit ainsy espessie d'une estrange chaleur; la« quelle ostée, le lieu demoura sans pueur, et la malade se « commença très fort à conforter. Dont je continuay mes « mondeficatis, et après o incarnatis et cicatrizatis scellay « très bien la plaie, et rendi la malade toute saine. » Ce «as était grave. L'abcès communiquait dans le pharynx; car, lorsque Lanfranc fit prendre à sa malade quelque liquide, une partie en sortit par la plaie extérieure. Du reste, le chirurgien saisit toutes les indications, les remplit hardiment, et sauva sa malade, justifiant ainsi ce qu'il dit pour introduire dans son texte cette observation : « Un bon récit des cas fortifie beaucoup l'opérateur. »

L'observation suivante est d'un anthrax et exigera quelques reflexions. « Antrae advint à ung josne homme de « trente ans en la destre partie du col, de qui la malice, 1, v°. « quand je le vy premierement, estoit tant creue que le col « et le menton estoient si enflez qu'ilz estoient presque aussy « gros comme les espaules. Nepourtant je trouvay vertu « forte en luy, et je cogneu la maladie par une vessiete qui « nasquit en la dextre partie du col, qui fut le commence-« ment de la maladie. Et non pourtant ung grant mire re-« nommé ne cognoissoit pas la maladie. Et je le fis saigner « des deux bras, et en tray assez de sang; et avec ce que je « luy fiz tenir diette ausy comme s'il avoit tres ague fievre. « A matines du jour je luy donnay bonne quantité de la co-« leure de fruis de mirabolans citri; sur le lieu où estoit la « vecie, je mis scabieuse broiée o oingt; car je ne trouvay « oneques per à ceste medecine. L'omme estoit bien alegé, et « l'ardeur et l'embrasement amenisez, mais le lieu n'estoit « pas désenflé. Et la vertu n'estoit pas afoiblie par les eva-« cuations, mais grandement renforcée. L'endemain, je le fiz. « seignier du bras, et l'endemain je luy donnay la medecine « en moindre quantité que devant, et doncques se desensla il « grandement, et ou lieu de la vessie vint une croste tres « noire, ainsy comme si elle fust arse du feu, qui comprist « très fort le lieu jusques à la quantité de trois poulces. Après « ung peu de jours ceste croste se leva, et le malade n'avoit « nuls mauvais accidens. Et de la seule malice de la maladie « il estoit fait au lieu ung crot [une cavité] par qui je veoye « la canne du polmon et les voines organiques, par ou je « fichasse bien mon poing. Done puis que tous les mauvais « accidens estoient faillis, j'entendi à nourrir le malade de « bonnes viandes, et à mondefier l'ulcere et à garir, tant que

N. 1323, fol.

« par la grace de Dieu il fut aussi sain comme devant. » Quoi que Lanfranc dise des vertus de la scabieuse, dans le fait cette application est insignifiante, et le traitement qu'il mit en œuvre fut purement général. Aujourd'hui on ne s'en contenterait pas, et, dans la cure de l'anthrax, le traitement local tient la première place, consistant en de larges et profondes incisions. A la vérité, le malade a guéri, et, selon le proverbe, tout est bien quand tout finit bien. Mais cela montre les difficultés qui enveloppent l'appréciation des traitements, et combien Hippocrate a été profond quand il a dit que l'expérience est trompeuse.

XIV, VO.

Voici un cas de blessure de l'artère brachiale et du nerf N. 1323, fol. médian. « Ung enfant de quinze ans fut feru d'un couteau en « la cité de Melan, et le couteau passa par la voine du bras, « et poignit le nerf dessoubz la voine, et pour la pointure du « nerf il senty grant doleur, et le sang s'en sailloit non con-« trestant les medecines. Car medecines froides valoient au « flux de sang et nuysoient au nerf et opiloient le membre, « et ce estoit moult contraire. Dont je jugai qu'il convenoit « la voine traire et lyer, et secourir au nerf o oille rosat. La « mere de l'enfant envoya querir ung mire lay [quidam lai-« cus, dit le latin] qui desdit tout quantque j'avoie dit, et « promist à rendre l'enfant tout sain. Il demoura et je m'en « alay. Il tint l'enfant par dix jours que la doleur ne le sai-« gnier ne cessa, si que l'enfant fut presque mort. Doncques « je fus rappelé, et n'y volu oneques aler. Mais ung phisicien « amy au malade blasma moult le pere et la mere pour ce « qu'ilz avoient delaissé mon conseil pour la promesse d'un « ydiote (istius idiotæ, dit le latin). Car il vit bien qu'il n'y « avoit autre conseil que le mien; si demanda au mire se il « sauroit faire ce qu'il diroit, et il respondi oy, et il luy en-« seigna trenchier le cuir sur la voine, et tordre la voine et « lyer le bout à ung fil, et après arrouser le nerf d'oille rosat « chault; et l'enfant fut gary par celluy conseil. »

Arrêter le sang qui s'échappe par la plaie d'un vaisseau, est l'indication urgente; et c'est ce qui fut fait, quoique bien tard, dans le cas qui vient d'être rapporté. Lanfranc nous expose le procédé général auquel il avait recours. Il essayait d'abord de se rendre maître de l'hémorrhagie à l'aide d'applications locales; puis : « Se par ceste medecine le sang n'est « estanchié, doncques convient il que le chief de la voine soit « ars au fer chault, tant qu'il face une grosse crouste, et te

Fol. xv.

« garde tous jours que tu ne touches les levres de la plaie ne « le nerf ne aultre chose que la voine. Et se tout ce ne vault, « il convient escorchier (le latin : excorticata carne superius), « et traire la voine et tordre et lier. »

Lanfranc parle de l'anévrysme, mais seulement de l'anévrysme traumatique. « Aucune fois advient que la voine se « ront ou est encisée et la char dessus est souldée dehors et « l'artere n'est pas souldée, dont il y a dessoubs la char une « enfleure de sang qui est appellée appostume (latin : opho-« risma, probablement une altération barbare d'anevrysma) « ou mere de sang. Donc le malade se doubte que le cuir ne « luy rompe et le sang s'en vsse, non pas legier à estanchier. » Pour cette grave lésion Lanfranc n'indique que des applications locales, froides et sèches. L'idée ne lui vient pas d'agir directement, comme dans le cas de blessure, sur le vaisseau lésé, dût-il y appliquer son informe procédé, compose

de cautérisation, de torsion et de ligature.

Suivant Lanfrane, il y avait, de son temps, trois manières de traiter les lésions de la tête par cause externe avec plaie gica, f. 218, vº. ou sans plaie. La première consistait à mettre sur le lieu blessé une emplatre de résine, d'huile rosat et de cire blanche; de placer aux deux côtés de cet emplatre un plumaceau trempé dans du bon vin chaud; de recouvrir ces deux plumaceaux d'un plumaceau sec d'étoupe; de faire par-dessus le tout une déligation solide, et de donner au blessé du bon vin, de bonnes viandes de chapons et de poules, sans surtout lui laisser boire une goutte d'eau. Ceux qui employaient cette manière disaient qu'il mourait par ce traitement moins de blessés que par les autres traitements; et un certain Anselme de Gènes y avait gagné beaucoup d'argent. Lanfranc condamne cette pratique, tant au nom de la raison qu'au nom de l'expérience.

La seconde méthode était celle des chirurgiens qui mettaient toujours la dure-mère à nu, en tirant les grands fragments d'os, s'il y avait fracas, ou en trépanant si la fracture

n'était qu'une fente.

La troisième méthode ne trépane en aucun cas et s'en remet uniquement aux applications locales et aux moyens genéraux. C'est celle de Lanfranc : « Dans cette difficulté je « n'ai pas vu la voie qui pût me retirer du doute; mais, pen-« dant un long temps, j'ai noté l'expérience des autres et la « mienne propre...; et j'ai noté que beaucoup plus sont gueris Fol. xv.

Ars chirur-

« par les remèdes que par les trépanations.... Je ne suis certes « pas sûr de la vie du blessé; mais c'est au traitement par « les remèdes que j'ai le plus de confiance, demandant l'aide « du Seigneur, qui, par mes mains, a guéri plusieurs, qui au- « trement seraient morts. Bien que, en dépit de toutes mes « précautions, quelques blessés aient succombé, cependant, « voyant les raisons et les procédés des autres, je m'en tiens « à ma méthode qui, sans être infaillible, me paraît la moins « douteuse. En tout cas, le blessé ne peut échapper à ce dire « de Galien : Celui qui, pour le salut, n'a qu'une route, fût- « elle mauvaise, y doit passer, qu'il le veuille ou non. »

N. 1323, fol.

Il y avait certaines opérations que Lanfranc n'entreprenait pas ou du moins n'entreprenait pas volontiers. Ses confrères lui en faisaient un reproche. « A quante foiz auchuns, en me « volant moquer et mordre de mors de chien, dirent de moy « lessant teles cures, que je les lessoie pour ce que le mestroi « de la curation ignoroie. Et celle mesme chose disent ils de « l'incision des ronpus (hernies) et de la cure des ydropi-« ques, la quelle chose lessoie pour le peril, et de la depo-« sicion de la catharatte, laquelle je lesse non mie pour ce que « je ne sache la maniere de la deposicion, mes pour ce que « en celi ouvrage avient fallace et decevence, par laquelle chose « meins bons mires sont diffamés. » Lanfrane parle ainsi à propos de la taille, telle que le moyen âge l'avait reçue de l'antiquité, et qui se faisait en amenant le calcul au col de la vessie et en incisant sur le calcul senti à travers le périnée. Toutes les tailles sont des opérations graves; mais on ne voit aucune raison pour laquelle un chirurgien expérimenté renoncerait à pratiquer celle-ci dans les cas qui la comportent et qui sont d'ailleurs assez peu nombreux. On en doit dire autant de la paracentèse abdominale, qui se faisait alors non à l'aide d'un troquart, mais en saisissant un pli de la peau que le chirurgien incisait longitudinalement, pour percer ensuite le péritoine, et de la cataracte qui se faisait par abaissement; ces deux opérations doivent toujours être tentées, sauf les indications contraires. Il n'en est pas de même de l'opération des rompus. Celle-ci avait pour objet d'obtenir la cure radicale des hernies; c'est là un des exemples où le procédé d'un art mal instruit causait plus de danger et de souffrance que la lésion à laquelle il prétendait remédier. Le but de cette opération était d'obtenir des adhérences qui empêchassent la reproduction de la hernie; le moindre inconvé-

293 VIVE SIÈCLE.

nient qu'elle apportait était d'être inutile; car les adherences qu'on avait crećes laissaient passer de nouveau la hernie; mais surtout l'opération causait de grandes douleurs, amenait souvent la destruction du testicule correspondant, et dans bien des cas suscitait dans le péritoine des inflammations mortelles. Lanfranc avait donc toute raison de s'abstenir de cette mauvaise opération; seulement il ne s'en abstenait pas assez; car il se vante d'avoir, pour la pratiquer, un meilleur procédé que les autres : « La tierce manière est quy « est de toutes la meilleure, toutes parties considérées; de r°. « laquelle la perfection jà soit ce que de aultres ait prins « commancement, elle est complete de mon enging et con-« treuvement (le latin dit : tamen est meo ingenio completa et « inventa), la grace divine inspirante. » Il est inutile de détailler en quoi consistait la modification qu'il avait introduite dans une opération qui ne peut être rendue bonne.

Lanfranc a rencontré dans sa Pratique une de ces raretés que signalent les livres de médecine, à savoir la naissance, à la tête, d'espèces de cornes. « L'ai veu, dit-il, manifestes emi-" nences du test ainsy comme cornes; car ung homme vint «à moy à conseil, qui avoit sept eminences chascune plus « grande que l'autre et en divers lieux, dont l'une estoit si « grande et si ague comme une corne de chievre du long du « poulce, et blessoient malement le cuir, et je fuz tout esbahi « comme le cuir en fut tout soubzlevé (ulcerata, dit le latin). « Done quand je vy qu'ilz avoient leur naissance et leurs ra-« cines du test, je ne m'en voulsventremettre, maiz luy dis « qu'il ne se meist es mains de nulluy pour cure; car elle me « sembloit impossible. »

Les noms vulgaires des maladies sont très-variables; il est toujours bon de les noter quand on les rencontre : « Et au-« cuns appellent ceste maladie (l'érysipèle gangréneux) « chancre, aucuns le lou, aucuns, si comme Francoiz, le mal « Nostre Dame, aucuns Lombars le mal saint Antoine. »

La Pratique de Lanfranceut assez de réputation pour être traduite en hébreu, sous le titre de l'Art complet de la chi- mss hebr. de la rurgie. Suivant la traduction, cet ouvrage fut composé en Biblioth, imp., l'honneur de Philippe le Bel (c'est une errour. Lanform de p. 217. l'honneur de Philippe le Bel (c'est une erreur, Lanfranc ne parle pas de Philippe le Bel, et probablement le traducteur a confondu Lanfranc avec Henri de Mondeville qui, en effet, dédie le sien à Philippe le Bel-dont il était le chirurgien , et à la demande du chef des médecins de l'université, Jean de

Fol. TXXVI.

Fol. III, v'.

Fol, XLIN, V .

Catal,

Passounat; il faut lire Jean de Passavant. La notice ajoute : « Ce traité semble avoir été composé et non traduit en hé-« breu. » Nous ne savons ce qui, dans la traduction, a pusuggérer cette opinion à l'auteur de la notice; il est certain que la Pratique est de Lanfranc.

Hain, Rep. p. 234.

Outre la traduction française manuscrite dont nous avons bibliogr., t. III, fait usage, il y en a une autre qui a été imprimée : la Chirurgie d'Alanfranc, traduite du latin par Guillaume Yvoire; Lyon, Jean de La Fontaine, 1490, in-4. On cite aussi une traduction espagnole: Compendio de la cirurgia; Sevilla, Meynardo Ungut y Estanislao Polono, 1405, in-fol.

Avec ce qui vient d'être rapporté du livre de Lanfranc, on peut se faire quelque idée et de la chirurgie du temps et du chirurgien lui-même. La chirurgie d'alors, héritière studieuse de celle de l'antiquité et des Arabes, n'est ni sans expérience ni sans habileté; ce qui lui manque et ce qu'elle n'acquerra que plus tard, c'est une connaissance progressive et profonde de l'anatomie et de la pathologie, connaissance qui lui permette de considérer chaque cas qui se présente comme autant d'expériences pour découvrir de nouvelles méthodes et agrandir celles qui existent. Quant à Lanfranc, il sait ce qu'on sait de son temps; il a la main exercée, il est prudent, et ceux qui se remettaient à lui placaient bien leur confiance.

# GAUTHIER DE BRUGES,

ÉVÊQUE DE POITIERS.

Mort le 21 janvier 1307.

SA VIE.

GAUTHIER ayant été nommé, de son vivant, Gauthier de Du Bruges, on s'accorde à supposer qu'il est né dans la ville ou Radier, Bibl. du sur le territoire de Bruges en Flandre. Mais quoiqu'il ait Poitou, t. I, p. obtenu parmi ses contemporains, et comme théologien et

comme évêque, une grande renommée, quoiqu'il ait été mis au nombre des saints, sinon par un décret apostolique, du moins par le suffrage de ses confrères en religion, les historiens de son pays et même ceux de son ordre ne nous fournissent aucun renseignement sur la famille, sur la naissance, sur la première jeunesse de cet illustre prélat.

Il vint jeune encore à Paris, et y fit toutes ses études dans le couvent des frères Mineurs. C'est ce que nous apprend une lettre inédite du pape Nicolas III, à laquelle nous ferons plus loin d'autres emprunts : In co conventu degens, per, fonds Molui dit le pape, a cultura tua principiis; et il ajoute: Ex illo finaliter theologica facultatis eathedram ascendere meruisti. Ainsi l'écolier flamand grandit et fut recu maître au couvent de Paris. Plus tard nous le voyons, engagé dans la vaillante milice de Saint-Francois, s'élever aux premières dignités de son ordre. Il était en 1278 ministre provincial de Touraine.

Biblioth, im-

reau, B. 1920,

fol. 290.

« L'an 1280, dit un chroniqueur anonyme, fut evesque « des Poitevins frère Gaultier le Bon. » Au lieu de Gauthier le de Fr., t. XVI, Bon, il faut lire Gauthier de Bruges : au lieu de 1280, 1278. Le siège de Poitiers était vacant depuis l'année 1271. En cette année 1271 mourait l'évêque Hugues de Châteauroux, et les voix des chanoines assemblés se partageaient entre deux compétiteurs, le doven Raoul et le chevecier Jean. L'affaire fut donc portée devant le saint-siège, et le pape, sans doute convaince de l'indignité de Raoul et de Jean par les rapports, par les témoignages de leurs adversaires, les écarta l'un et l'autre, et choisit proprio motu maître Gauthier : ce nov., t. II. col. que Nicolas III nous raconte lui-même, avec de suffisants détails, dans une lettre au roi Philippe le Hardi, datée de Rome, an second de son pontificat.

Rec, des Hist

La bulle du même pape qui confère à Gauthier l'institution canonique, nous offre une date encore plus precise, le reau, n. 1270.

i décembre, il non. decembris, anno secundo.

Comme il est vraisemblable, Nicolas III, suivant l'usage du XIII<sup>e</sup> siècle, comptait les années de son pontificat du jour de son election, qui avait eu lieu le 25 novembre 1177. Ainsi la vacance du siege de Poitiers s'était prolongée au moins sept ans. Quelques auteurs paraissent attribuer la durée vraiment extraordinaire de cette vacance à l'intervention de Bonnegrace, général des frères Mincurs, qui fit, dit-on, les Annal. Min., i. plus grands efforts pour retenir dans son ordre un homme

Gall, Christ,

Ibid., Instr., col. 33o.

Fonds Mo-

Wadding .

d'un aussi grand savoir, d'une aussi grande vertu, et à la modestie de Gauthier, qui refusa les insignes de l'épiscopat aussi longtemps qu'il le put, plus longtemps même qu'il ne le dut, quantum potuit, dit Luc Wadding, ultra quam debuit. Nous ne voulons pas douter de la modestie de Gauthier. mais nous refusons de croire qu'elle ait pu suspendre durant sept années la décision du saint-siège : un fait aussi grave eut nécessairement d'autres causes. Quant à ce qui regarde l'intervention de Bonnegrace, il ne put rien entreprendre avant le mois de décembre de l'année 1278 pour conserver à son Fleury, Hist, ordre maître Gauthier de Bruges, puisqu'il ne fut élu généecclésiast., liv. ral qu'au mois de mai de l'année suivante.

1 X X X VII, ch. 32.

Instr., col. 339.

ful. 290.

Gauthier était à Rome quand il lui fut ordonné d'aller gouverner l'église de Poitiers, et Nicolas III le consacra de Gall, Christ, ses mains avant de le renvoyer en France. Le nouveau prélat Il, ne différa pas trop son retour. Nous le voyons sur son siége épiscopal le 13 juin 1280. C'est la date que porte une longue Fonds Mo- lettre de Nicolas III, rédigée dans un style pathétique qui reau, n. 1220, n'est pas habituel aux notaires de la cour pontificale. Il s'agit d'émouvoir Gauthier en faveur de ses anciens confrères, les religieux mendiants établis près la porte Giffard à Paris. Le nombre de leurs écoliers augmente tous les jours; il en vient de toutes les régions du monde : mais l'accroissement de leurs revenus n'ayant pas suivi le progrès de leur renommée, ils n'ont pu convenablement entretenir toute cette jeunesse et lutter avec quelque avantage contre un ordre rival, sans contracter d'énormes dettes dont le fardeau les accable; ils ne doivent pas moins de deux mille livres tournois. Or celui qui naguère était un des hôtes les plus considérés de leur maison appauvrie, Gauthier est tout à coup devenu riche, et même très-riche; en effet, le jour de son avénement au siége de Poitiers, il a été mis en possession de fortes sommes, accumulées durant une vacance de sept années : c'est pourquoi le pape l'autorise et l'exhorte à distraire les deux mille livres tournois de son trésor épiscopal, de rebus mobilibus ecclesiæ, pour secourir en sa détresse le couvent de Paris. On peut croire que Gauthier fit ce que le pape demandait, une telle invitation étant presque un ordre.

En la même année 1280, Gauthier de Bruges dietait au clergé de son église des constitutions qu'on a plusieurs fois citées. Ces constitutions ne sont pas, en effet, une simple compilation de décrets canoniques. Gauthier de Bruges ne

paraît pas avoir eu le goût des lieux communs. Ce sont des règlements dont l'objet est de réprimer des abus particuliers à l'église de Poitiers. Ils se composent de onze articles, auxquels Gauthier en joignit cinq autres de même nature en cil, 1 M. col. Pannée 1284. Notre évêque se montre dans ces ordonnances 1137: vigilant et sévère reformateur de la discipline et des mœurs. Les relachements qu'il a condamnés, étant moine, dans l'église séculière, il entend les corriger, étant évêque, avec rigueur. Il veut surtout être obéi; et, chargé de gouverner une église où les magistratures inférieures se sont attribué de grandes libertés, il supprime ces libertés comme autant d'abus, pour remettre en honneur les droits méconnus de sa

Le langage que parle Gauthier de Bruges dans ces deux pièces n'est pas exempt de dureté, et la dureté du langage est souvent, on l'a remarqué, le masque de la faiblesse. Mais aucune faiblesse ne sera jamais reprochée à cet évêque. C'était un homme peut-être violent, certainement plein de courage, qui, pour défendre ou sa propre cause ou la cause d'autrui, même en des circonstances où le droit était douteux, suscita contre lui les plus puissants, les plus redoutables adversaires, vécut dans le trouble, dans la disgrâce, et mourut dans l'exil

Il lutta d'abord contre le roi. Dans un abrégé de son testament, qui a été longtemps conservé chez les frères Mineurs de Sainte-Catherine de Poitiers, nous lisons que, de l'année 1286 à l'anuce 1290, le roi confisquales fruits de son évêché, et que les sénéchaux du roi brisèrent toutes les clòtures de ses maisons épiscopales, pour y saisir ce qu'il refusait de livrer. Il est à regretter que les auteurs du Gallia Christiana et l'abréviateur du testament de Gauthier de Bruges aient également negligé de nous faire connaître les motifs de cette confiscation. Les anciens registres du parlement de Paris nous apprennent, du moins, que notre évêque eut alors, avec le roi lui-meme, sur une question justement appelee majeure, un procès qu'assurement il ne pouvait gagner; et si l'on prouve qu'après avoir perdu ce procès, Gauthier ne se soumit pas avec un respectueux silence à l'arrêt de ses juges, on justifie la conduite du roi qui le priva de ses revenus.

En l'année 1280, l'évêque de Poitiers presentait au moins trois requêtes au parlement de Paris. Premièrement, il soutenait que le château de Sivrac dépendait de son fief, et recla-Beugnet. 1 II

Labbe, Con

Gall Chast nov., t 11. lnstrum, col. 3,o

Ohn, edit

mait en conséquence l'hommage de ce château. Les pièces produites et l'affaire plaidée, le parlement reconnut sur ce point le droit, mal à propos contesté, de l'évêque de Poitiers. Mais secondement il alléguait que son fief entier, compris dans la province ecclésiastique de Bordeaux, relevait, au temporel comme au spirituel, du métropolitain chargé de gouverner cette province. Ce que le parlement ne pouvait admettre et n'admit pas. Enfin il prétendait s'opposer, sur le territoire de sa ville épiscopale, à la perception d'un impôt établi par le roi sous le nom de panage. Sur le deuxième article de ses requêtes voici l'arrêt du parlement de Paris : Super ressorto terræ ipsius episcopi et ecclesiæ suæ, quæ dicitur saisina, quod petebat remitti ad archiepiscopum Burdegalensem, auditis rationibus ipsius episcopi et rationibus regis, pronuntiatum fuit dictum ressortum ad dominum regem pertinere, nec addictum archiepiscopum debere remitti. En conséquence, les mêmes juges se prononcèrent ainsi qu'il suit sur le troisième article: Et fuit injunctum episcopo quod cessaret ab impedimento quod ponebat, quia panagium, a domino rege concessum, Pictavis levaretur, cum hoc ad dominum regem pertineat.

On a quelque peine à s'expliquer l'audace d'un évêque

énonçant de telles prétentions devant un roi.

Choppin, de Sacr. Pol., lib. 1, tit. 7.

Des lettres de Louis le Jeune, de l'année 1137, avaient, par exception, affranchi de la régale tous les évêchés compris dans la province de Bordeaux. Mais l'église de Poitiers n'avait pas eu besoin, en l'année 1271, de rappeler cet ancien privilége; le roi l'avait scrupuleusement respecté. En effet, Gauthier de Bruges n'eut à plaider contre personne, en arrivant à Poitiers, sur la question des fruits réservés durant la vacance. Ces fruits lui furent remis immédiatement et sans débat, ou par les officiers du chapitre ou par ceux du roi, puisque le pape Nicolas III pouvait lui écrire le 13 juin 1280: Rebus temporalibus his diebus satis abundas, habito respectu ad ea quæ tempore diutinæ vacationis Pictaviensis ecclesiæ reservata, et quæ ad te in magna copia pervenisse dicuntur. Ce n'est donc pas sur cette question de la régale, droit ou usage assurément litigieux, que Gauthier s'engagea, vers l'année 1280, dans une suite de procès contre l'autorité du roi. C'est à l'occasion d'un impôt qu'il produisit cette doctrine étrange et téméraire, que la juridiction du roi s'arrête aux murs des châteaux ou des villes qui sont le patrimoine des églises.

On peut accuser, nous accusons les rois de n'avoir pas toujours assez respecté l'indépendance des évêques en ce qui regarde l'exercice de leur ministère. Il est certain que, pour les tenir étroitement asservis à leur puissance, ils leur ont souvent imposé les obligations les plus iniques, ils les ont souvent spoliés des plus nécessaires de leurs droits. Mais ce qui ne nous révolte pas moins que ces abus, que ces violences, c'est la prétention d'un évêque disputant à un roi le droit de lever un impôt sur sa terre, et ne reconnaissant pas sa juridiction dans les choses qui appartiennent sans conteste au domaine du pouvoir civil. Les rois de France, dit trèsjustement un de nos jurisconsultes les plus renommés, « ont « en leur royaume un souverain empire sur tout ce qu'il té de la Souv.. « contient, et toutes les terres, soit des ecclésiastiques, soit des « laïques, relèvent médiatement on immédiatement de leur « couronne. » Le parlement de Paris consacra de nouveau, sur la requête imprudente de Gauthier, cette maxime désormais incontestable de notre droit public. Mais il put le condamner; il ne put le convaincre. Si l'emploi de la force le soumit un instant, Gauthier persévéra dans sa doctrine séditieuse, et dès qu'il eut une occasion quelconque de la reproduire, il le fit, comme on le verra plus loin, sans hésiter.

On se persuade sans peine qu'un évêque de ce caractère n'était pas à l'égard de son clergé d'une humeur trop facile. L'abbé d'Airvau prétendait avoir le droit de pourvoir à la vacance de certaines cures, réservées, disait-il, à ses chanoines. Mais Gauthier, n'ayant pas reconnu ce droit, qui diminuait sa puissance, avait nommé lui-même aux cures vacantes. Les chanoines se plaignent et appellent au pape. Gauthier les excommunie. Cela se passait en l'année 1285. Au pape Nicolas III avait promptement succédé Martin IV, et à Martin IV Honorius IV. Sur l'appel de Jean, abbé d'Airvau, Honorius IV ordonne, le 31 juillet, au doyen, au sous-doyen et au cheverier de Poitiers d'assigner leur évêque devant la fol. 113 cour romaine. On comprend, en lisant sa lettre, qu'il doute du droit allégué par les chanoines, mais que les procédés de l'évêque à leur égard lui paraissent, en tout cas, d'une dureté répréhensible.

Gauthier devait comparaître dans le délai de deux mois. Il comparut sans doute, et l'on peut croire que les explications fournies par son procureur furent, sur la question de droit, satisfaisantes. En effet, le 5 janvier 1286, le même

Le Bret . Tratliv. 1, ch. 13.

Fonds Mo-

XIV. SIECLE.

reau, n. 1223 fol, 26-.

pape confirme ou confère à Gauthier le privilége de nommer à tous les canonicats vacants, dans toutes les églises collégiales de son diocèse. La lettre du pape ne parle, il est vrai, que des églises collégiales, et ne décide rien sur la collation des simples cures anciennement annexées aux abbayes; mais on peut supposer que Gauthier avait auparavant obtenu gain de cause sur ce point moins important, dans son procès contre les chanoines d'Airvau. La politique des papes n'était pas alors d'affaiblir la puissance des évêques, si ce n'est au profit de leur milice, c'est-à-dire des ordres nouveaux. Nous avons, d'ailleurs, une autre preuve de la justification de Ib., fol. 269. Gauthier. Le 30 du même mois, Honorius IV lui concède, avec la faculté de tester, celle de léguer à ses serviteurs, même à ses parents, des sommes à prendre sur le trésor de son église. Une telle faveur n'était alors accordée qu'à des prélats très-accrédités près de la cour romaine.

> Quand Gauthier l'avait demandée, jugeait-il sa fin prochaine? On peut le croire. Cependant il devait vivre encore beaucoup d'années, et beaucoup d'autres épreuves étaient réservées à son courage altier, d'autres tracas à sa vigilance dominatrice. Continuons le récit de ses aventures.

En l'année 1288, il existe une contestation grave entre Gauthier et le prévôt de son chapitre, nommé Gérard Robert. Celui-ci, jaloux de s'attribuer la connaissance et la répression de tous les délits commis dans le diocèse, saisit et fait conduire dans sa prison prévôtale deux clercs peut-être coupables, mais qu'il n'a pas le droit de juger; et quand l'évêque proteste contre ce mépris de sa juridiction, Gérard Robert fomente une conspiration, envahit, à la tête des conjurés, la prison même de l'évêque, et en fait sortir un individu poursuivi pour crime de faux. C'était un personnage considérable que ce Gérard Robert, et d'une audace très-redoutée. Quelque temps auparavant, le doven de Poitiers étant mort, il avait usurpé sur-le-champ, temeritate propria, la dignité vacante, et avait ainsi réuni dans ses mains les revenus du décanat à ceux de la prévôté, se jouant des scrupules canoniques de l'évêque et du chapitre. On doit supposer qu'il était le chef d'un parti. Se jugeant donc incapable de réprimer luimême ses excès, Gauthier s'adresse au pape, et, le 20 janvier 1b., n. 1225, 1289, Nicolas IV, successeur d'Honorius, donne à trois chanoines du diocèse de Poitiers la commission d'assigner devant la cour romaine le prévôt accusé de tant de méfaits.

fol. 141, 142.

Cette révolte causa sans doute de grands ennuis à notre évèque. Cependant il avait l'esprit agité, dans le même temps, par une autre affaire, plus sérieuse encore. Un débat s'étant engagé sur la transmission plus ou moins régulière d'un fief épiscopal entre Gauthier et certain clerc d'Anjou, nomme Geoffroi de Vallée, ce clerc bien conseillé porte la cause au roi, et le roi cite l'évêque devant sa cour. Mais alors Gauthier refuse de comparaître, invoquant les droits et les franchises de son église, qu'il ne peut, dit-il, abdiquer sans parjure. Or le premier article de ces franchises, il le déclare encore, même après la sentence rendue par le parlement en 1280, est qu'un évêque de Poitiers ne doit condescendre à justifier son administration temporelle devant aucun tribunal laïque, pas même devant la cour du roi : quod coram rege Franciæ, seu alio judice laicali, non tenetur in judicio respondere. En conséquence les magistrats que Gauthier récuse le déclarent rebelle, et adjugent à Geoffroi de Vallée le fief qu'il réclame. Cependant, quand Geoffroi se présente pour prendre possession, quelques vassaux de l'évêque lui refusent l'hommage. De là grand tumulte, lutte armée, meurtre d'un prêtre, et nouveau procès devant la cour du roi.

En cette occasion, Nicolas IV, ancien général des Franciscains, sans doute ancien ami de Gauthier, prit énergiquement sa défense. Dans une lettre à Philippe le Bel, du 1er mars 1289, adhérant à toute la doctrine de l'évêque de Poitiers fol. 35. sur l'irresponsabilité civile des évêques, il somme le roi d'annuler un jugement coupable, et de chasser Geoffroi de Vallée d'une possession usurpée. Le même jour il écrit aux évêques d'Evreux et de Senlis, leur donnant commission d'aller vers le roi, et de lui reprocher, de lui faire comprendre l'iniquité de ses actes. Enfin, le 9 mars, il encourage Gauthier dans sa résistance, et l'autorise par une grâce spéciale à s'armer du glaive spirituel contre tous ses persécuteurs, contre le roi

lui-même.

Cet encouragement n'était peut-être pas nécessaire. Il ne fut pas, du moms, opportun. Gauthier, naturellement enclin à pousser tout à l'extrême, usa-t-il de la grâce spéciale que lui conferait un pape trop irrité? Nous l'ignorons; mais certainement il provoqua des représailles par quelque surcroît de révolte. En effet, à la date du 28 avril 1290, Nicolas IV écrit à Gauthier : « La supplique que tu nous a fait parvenir tol. 97. « raconte que naguère, dépouillé violemment de toutes tes

Ib , b, 1226.

Il. for 29.

Ib., fot, 31

« possessions épiscopales, et même de tes chevaux, par les « officiers, les baillis, les sergents de notre fils très-cher en « Jésus-Christ Philippe, roi de France, tu n'oses pas visiter, « comme c'est ton devoir, les églises, les lieux sacrés et le « clergé de ton diocèse... » En conséquence, le souverain pontife permet à Gauthier de choisir un de ses clercs et de lui consier le soin de cette visite. Ainsi nous avons dans cette lettre un témoignage précis sur la confiscation que le testament de Gauthier rapporte à l'année 1290. Ce fut une mesure temporaire, puisqu'elle ne fut pas maintenue, suivant le testament, après l'année 1200, et puisque dans ses lettres aux évêques et au roi, du 1er mars 1289, Nicolas IV n'en parle pas encore. Nous avons donc lieu de supposer que si, durant les années précédentes, Gauthier fut également, comme il le raconte, dépouillé de son temporel, ce fut à l'occasion d'autres et semblables entreprises contre l'autorité royale.

Les années qui suivirent immédiatement paraissent avoir été meilleures pour l'évêque de Poitiers. Elles s'écoulent sans qu'il écrive à Rome, et sans que Rome ait à s'occuper

de lui.

Du Chesne, de Chastegn., pr., p. 111.

Fonds

fol. 117.

reau, n. 1229,

Le 18 janvier 1205, nous le voyons acheter de Guy, sieur Hist. de la mais. de Touffou, le château de Chavagné. Il paraît encore alors administrer avec soin et en des vues d'avenir les affaires temporelles de son diocèse. Mais peu de temps après, se rappelant trop sans doute les contrariétés qu'il avait éprouvées, et en redoutant de nouvelles, il forme le projet de renoncer à l'épiscopat. C'est pourquoi, vers les premiers mois de l'année 1296, il envoya vers Boniface VIII deux clercs de son diocèse, André, archiprêtre de Luçon et Barthélemi de Plaisance, chanoine de Sainte-Marie Majeure de Poitiers, les chargeant d'une lettre dans laquelle il suppliait le pape d'au-Mo- toriser son abdication. Boniface lui répondit, le 13 juin de cette année, qu'ayant épousé devant Dieu l'église de Poitiers, il donnait, pour justifier son divorce, des raisons insuffisantes; qu'il avait conservé, dans un corps vieilli, un cœur jeune, capable de surmonter de plus rudes épreuves, et que, d'ailleurs, la gravité des circonstances réclamait précisément au gouvernail de l'église de Poitiers un homme énergique, courageux, tel que lui.

Gauthier n'insista pas davantage, et, reprenant le fardeau dont le pape ne consentait pas à le soulager, il s'engagea

bientôt en d'autres querelles.

velle confiscation aucun renseignement ne nous est fourni par les lettres des papes. Mais nous avons lieu de croire

VIV SIECLE.

roi mit encore la main sur les revenus de son éveché pendant nov., t. II. col. les années 1299, 1300 et 1301. Sur les causes de cette nou-

Tom. H. p.

qu'elle fut encore provoquée par quelque opiniatre revendication d'une indépendance anarchique. En effet, même après la mort de Gauthier, ses successeurs sur le siège de Poitiers protestaient encore, imitant son exemple, contre la juridietion royale. Nous en avons la preuve dans un arrêt du parlement de Paris, de l'année 1313, abrégé dans ces termes par le rédacteur des Olim: Dictus episcopus (Pictaviensis) proponebat quod ipse, de suo et prædecessorum suorum tempore, 605. crat in saisina tenendi temporalitatem suam ratione dicti episcopatus, ad eum pertinentem, et eam explectandi per se, absque ressorto et superioritate, seu justitia qualicumque domini regis; curia nostra dictos articulos... totaliter annulavit. On le voit, c'est la même question toujours agitée : Absque justitia qualicumque domini regis. Suivant les évêques de Poitiers, cette ville n'est pas comprise dans le domaine du roi de France; ou, s'ils accordent qu'il y règne, ils prétendent qu'il n'y gouverne pas. Nous avons à raconter maintenant les différends survenus

entre Gauthier de Bruges et ses supérieurs ecclésiastiques,

les archevêques de Bordeaux.

Henri de Genève et Bertrand de Got occupèrent successivement le siège métropolitain de Bordeaux, tandis qu'il administrale diocèse de Poitiers. Il disputa d'abord contre Henri de Genève, à l'occasion d'une église dont cet archevèque nov. LII, col avait fait briser les portes. Nous ne connaissons pas toutes les circonstances de cette affaire. Mais avec Bertrand de Got il eut, après l'année 1299, un différend plus grave, et qui sit

dans l'Eglise beaucoup plus de bruit.

Entre les archevêques de Bordeaux et de Bourges il existait un vieux procès, toujours pendant, au sujet de la primatie. Depuis le IXe siècle les archeveques de Bourges étaient appelés patriarches et primats d'Aquitaine; ce qui paraissait humilier les archevêques de Bordeaux. Mais quand ils manifestaient quelque dessein de protester onvertement contre cette dénomination officielle, les archevêques de Bourges se présentaient munis d'un diplôme royal, visitaient la province de Bordeaux, et venaient y réclamer, suivant les formes

Gall. Christ.

consacrées par la tradition, l'hommage qui leur était dû et qui leur était accordé de bonne ou de mauvaise grâce.

Ainsi les choses s'étaient passées en l'année 1284. Simon de Beaulieu, alors archevêque de Bourges, avant dejà visite quelques diocèses de la province de Bordeaux, arrivait aux frontières du diocèse de Poitiers. Gauthier devait aller à sa rencontre. Il ne le put, étant lui-même en ce moment à l'autre extrémité de son territoire, sur les confins de l'Anjou. Mais il envoya pour le représenter un de ses archiprêtres, excusa Hardonin, son absence, et, en termes exprès, reconnut la primatie Concil., t. VII, de l'archevêque de Bourges. Simon de Beaulieu put, de retour à Bourges, déposer dans ses archives primatiales un registre nouveau d'hommages et de respectueuses soumissions.

col. 963.

Bertrand de Got avait trop de fierté pour se soumettre ainsi sur une simple requête. Résolu d'ailleurs à la prévenir, il s'attribua tout d'abord, dès son avénement à l'archevêché de Bordeaux, le titre de primat d'Aquitaine : ce qui n'était pas moins que lever, comme on dit, l'étendard de la révolte. Le célèbre Gitles Colonna, plus souvent nomme Gilles de Rome, avait remplacé Simon de Beaulieu sur le siège de Bourges. Pour répondre à l'agression hautaine de Bertrand de Got, il prit le parti de l'excommunier et donna commission de publier la sentence à notre évêque de Poitiers. Gauthier de Bruges. C'était une commission très-délicate. En effet, si Gilles de Rome était le primat lointain et contesté de Gauthier de Bruges, Bertrand de Got était, sans contestation, son supérieur immédiat, son métropolitain. On peut donc supposer que Gauthier éprouva quelque embarras avant d'exécuter l'ordre qu'il avait recu. Cependant il est peut-être plus sage de ne supposer rien. En ces temps agités, on ne connaissait guere de tels embarras. Chacun se jetait avec trop de passion dans tel ou tel parti, pour hésiter ensuite à se compromettre au service de la cause qu'il avait préférée. Quoi qu'il en soit, Gauthier de Bruges, obéissant aux ordres de son primat, excommunia son métropolitain : ce qui les sépara l'un de l'autre; et, cette séparation consommée, des actes d'hostilité réciproque les amenèrent bientôt à devenir d'irréconciliables ennemis.

Telles furent, en effet, les suites de cette affaire. Bertrand de Got, ayant été couronné pape dans la ville de Lyon, le 14 novembre 1305, s'empressa de publier, le 26 du même mois. avant de quitter cette ville, un décret par lequel il affranchit l'archevèché de Bordeaux de tout lien de vasselage à l'égard de l'archeveché de Bourges. En même temps, pour donner pleine satisfaction à ses rancunes, il enleva l'évèché de Poitiers à Gauthier de Bruges et le confina, comme en une prison perpétuelle, dans un couvent de frères Mineurs.

Un an après, Gauthier, malade et sentant sa fin prochaine, appela de la sentence du pape au jugement de Dieu, ou au futur concile, et après avoir ordonné de placer dans sa main, à l'heure même de sa mort, le parchemin sur lequel il avait ecrit son acte d'appel, il expira le 21 janvier 1307. On l'ensevelit dans l'église des frères Mineurs de Poitiers, devant le maître-autel, avec cette épitaphe:

de Nang., ed. Gerand, t. 1, p. 351. — Contin. Gerardi de Fracheto, Hist. de France, t. XXI. p. 26.

Cont. Gnill.

Gall, Christ. nov., t. II, col

Frater Galterus, qui doctor theologiæ, Qui tam severus vitiis, qui gemma sophiæ. Qui speculum morum fuerat terrorque malorum, Hunc decorare chorum meruit, decor ipse Minorum. Qui pugil Ecclesiæ fuerat, post gesta valoris. Ut decet, in requie fruitur mercede laboris. Clara patris merita multis patrocinia præstaut. Publica quod ita sit miracula jam manifestant.

1bid., Instr. col. 340.

En outre, au chef du tombeau furent gravées ces rimes, qui relatent exactement la date de sa mort:

Pontifex Gualtherus, Dei cultor verus, Vitæ suæ termino Quievit in Domino, Mense Januarii, Anno trecentesimo, Sexto cum millesimo. Oret pro lætantibus, Ut sint cum cælitibus!

Voilà ce que nous apprennent, sur la vie de Gauthier de Bruges, les témoins, les diplômes et les autres documents authentiques. Il faut maintenant raconter sa légende, la légende d'un moine persécuté par un pape, et béatifié par ses confrères en religion.

Vers le mois de mai de l'année 1307, Bertrand de Got, pape sous le nom de Clement V, arrivait à Poitiers, où il se proposait d'avoir une entrevue avec le roi Philippe. Or voici, dit-on, le prodige qui eut alors pour théâtre cette église des

frères Mineurs dans laquelle avaient été récemment ensevelis les restes mortels de Gauthier. Tandis que le pape séjournait dans la ville de Poitiers, il eut le désir de vérifier si tout ce qu'on avait raconté, même en sa présence, sur l'appel de Gauthier et les circonstances de sa mort, était exact, ou fabuleux. S'étant donc rendu secrètement au tombeau de Gauthier, il le fit ouvrir, et pria l'archidiacre de Poitiers. un des complices de son enquête clandestine, d'enlever ce parchemin où le moine insoumis avait, suivant la rumeur publique, écrit son appel. Mais vainement, ajoute-t-on, l'archidiacre s'efforca de le satisfaire : la main crispée refusa de livrer la cédule que lui avait confiée la volonté d'un mourant. Usant alors de ce pouvoir d'ordonner auquel tout chrétien doit obéir, même, il paraît, au-delà de ce monde, le pape enjoignit à Gauthier de remettre son libelle, et soudain, la main s'étant ouverte, l'archidiacre n'eut plus qu'à recevoir la pièce, pour la présenter à Clément V, qui se hâta de la lire et de la rendre au défunt. Cela était attesté par écrit. en l'année 1329, devant Raimond, archiprêtre, par Jean Amand, chanoine séculier de Sainte-Croix de Loudun. Cependant ce chanoine ne disait pas avoir été lui-même témoin du prodige. Il déclarait simplement avoir appris les faits que nous venons de rapporter d'un écuyer du pape Clément. Cette déclaration a été recueillie et publiée par les auteurs Gall, Christ, du Gallia Christiana, par le P. de La Mainferme et par nova, t. II, Dreux Du Radier.

Instr, col. 340. -Clypeus Fontebr., t. II, p. 56.—Dreux Du Radier, Bibl. du Poitou, t. I. D. 322.

Cas. Oud., Comm. de Scr. eccl., t. III, col.

Conformit., lib. viii, part.

Casimir Oudin fait à ce sujet la remarque suivante : « Stu-« penda ista credant quibus placent : fidem sane meam illa « exsuperant. » Ce qui veut dire en français que le récit de maître Jean Amand n'a pas tous les caractères de la vraisemblance. Cependant quelques historiens de l'ordre de Saint-François l'ont, il paraît, trouvé trop simple, et l'ont en conséquence paré de nouveaux ornements. Ainsi Barthélemi de Pise raconte que le pape se trouvait, avec sa cour, dans la ville de Poitiers, le jour même de la mort du saint évêque, que celui-ci le somma sur son parchemin de comparaître à jour fixe devant le tribunal de Dieu, et qu'en effet, au jour marqué, Clément V mourut subitement : Die statuta, subita morte papa decessit. Il n'est pas douteux que tout son ordre n'ait gémi de sa disgrâce, et ne l'ait considéré comme un martyr. Aussi vénéra-t-il pieusement sa mémoire.

Les derniers vers de son épitaphe, composée peu de temps après sa mort, lui attribuent déjà des miracles :

> Clara patris merita multis patrocinia præstant. Publica quod ita sit miracula jam manifestant.

Avec plus de précision Barthélemi de Pise raconte que, de son temps, les dévotions faites aux restes mortels de Gauthier de Bruges guérissaient de la fièvre quarte : ce que répète peu de temps après saint Antonin de Sienne, et son témoignage cit. est assurément très-sincère, puisqu'il était dominicain. Meyer dit à peu près la même chose dans ses Annales de Flandre, et Sanders, dans sa Flandre illustrée : Multis claret miracu- t. III, p. 397. lis, præcipue a quartana liberans. Jean Bouchet ajoute qu'on avait encore recours à l'intercession de Gauthier pour être délivré du mal cadue. Mais cette addition de Jean Bouchet n'a pas assez d'autorité. Pour le mal caduc on faisait ordinairement usage d'un remède plus facile et moins dispendieux qu'un pèlerinage au tombeau de Gauthier de Bruges. Il suffisait, si l'on voulait obtenir une guerison non moins subite que certaine, de suspendre à son cou quelque papier où étaient écrits ces trois vers :

Bolland, loc.

Ann. Fl., lib. x, adann, 1203. Flandr. ill.,

quit., p. 103.

Gaspar fert myrrham, thus Melchior, Balthasar aurum. Hæc tria qui secum portabit nomina regum, Solvitur a morbo, Domini virtute, caduco.

Ces trois noms magiques étaient ceux des trois rois mages, que l'étoile avait appelés autour de la crèche de Bethléem. Bernard de Gordon garantit lui-même la souveraine puis- la Fr., t. XXV. sance de ce remède.

Hist. litt. de p. 327.

Quoi qu'il en soit, l'épitaphe et les autres inscriptions qui ornaient autrefois le tombeau de Gauthier de Bruges ayant été plus tard mutilées, au temps des guerres civiles, on les remplaca par cette courte légende : Heic jacet S. Gualterus. Ainsi, bienque sa canonisationn'eût pasété régulière, Gauthier Hist., l. exxx. fut admis désormais au nombre des saints, au moins dans le calendrier de son ordre. C'est de là que l'a tiré Bollandus, pour l'introduire dans son vaste recueil, à la date du 22 janvier. En l'année 1604, François Sosa, général de l'ordre des frères Mineurs, se rendant de France en Espagne, passa par Poitiers. En sa présence le tombeau de Gauthier fut ouvert, et l'on y trouva, dans une tonique de fil d'or, des ossements

De Thou .

Ibid.

Voy. littér. de deux bénéd., t. l. p. 12.

que les religieux admis au spectacle de cette exhumation baisèrent avec respect. Martène et Durand rapportent, dans leur Voyage littéraire, qu'étant venus visiter en l'année 1708 ce tombeau fameux, ils virent « que les cordeliers en avoient « fait leur grand autel, et qu'ils célébroient les divins mys-« tères sur la pierre » qui fermait le sépulcre.

#### SES OUVRAGES.

Avant de se montrer, sur le siège épiscopal de Poitiers, un prélat vigilant observateur de ses devoirs et défenseur intrépide de ses droits, Gauthier de Bruges avait obtenu, dans son ordre, la réputation d'un docteur habile, d'un écrivain fécond. En l'année 1317, le franciscain Astesanus, dans le prologue de sa volumineuse et célèbre Somme de Casibus, le désigne, après Alexandre de Halès, saint Bonaventure et Guillaume de La Mare, parmi les maîtres dont il a le plus souvent reproduit et développé les opinions. Vers la fin du XVe siècle, Jean Trithème le place encore au nombre des théologiens, des philosophes et des sermonnaires les plus estimés de son temps: In divinis scripturis eruditus et in sæcularis philosophiæ disciplinis nobiliter doctus, sermone scholasticus, in declamandis sermonibus ad populum excellentis industriæ. Cependant, et l'on doit s'en étonner, aucun de ses ouvrages principaux n'a été imprimé, et les exemplaires manuscrits en sont très-rares.

Sanders, de Brug, erud, claris, p. 34. — Foppeus, Bibl, belg., t. I, p. 382. — Wadding, Script, min., p. 101.

1º Sanders, Foppens et Luc Wadding désignent d'abord un commentaire sur les quatre livres des Sentences, Commentarii in libros Sententiarum, dont il existait, de leur temps, selon ce qu'ils disent ou répètent, des copies à Bruges et à I pres chez les frères Mineurs. Mais, au rapport de Casimir Oudin, ces copies étaient perdues ou détruites au commencement du siècle dernier, et nous n'en découvrons aucune autre dans les bibliothèques dont nous avons pu consulter les catalogues.

Sbaragl, Supplem., p. 314. 2º Il est vrai que Casimir Oudin et Sbaraglia nous signalent ce Commentaire sur les Sentences dans la bibliothèque du Mont-Saint-Michel, où, disent-ils, il porte ce titre *Ma*gistri Gualterii Pictaviensis Commentarii theologici. Mais ils se trompent sur ce point l'un et l'autre.

Voici, en effet, l'incipit de l'exemplaire manuscrit indiqué par Casimir Oudin : Ego novissimus omnium evigilavi.

Or nous retrouvons aujourd'hui dans la bibliothèque d'Avranches, sous le n. 2927, le manuscrit du Mont-Saint-Michel dont Casimir Oudin a reproduit les premiers mots. Mais ce n'est pas un Commentaire sur les Sentences. Ce titre même de Commentarii theologici, que lui donne Casimir Oudin, est de son invention. L'ouvrage est intitulé Summa G. Pictaviensis: et c'est, en effet, une véritable Somme, un recueil de dissertations théologiques rangées et présentées avec peu de méthode, la première sur les preuves de la foi, la seconde sur les noms adjectifs, substantifs et relatifs, la troisième sur la mission du Saint-Esprit, etc., etc.

Cette Somme, qui est considérable, puisqu'elle occupe cent soixante-huit feuillets, à deux colonnes, dans un volume in 1, doit donc être inscrite au catalogue de Gauthier. Mais il faut la distinguer de son Commentaire sur les quatre livres des Sentences. Ce sont deux ouvrages différents.

Peut-on supposer que Sanders et les autres bibliographes par qui la Somme n'est pas citée l'ont prise à tort, comme Oudin et Sharaglia, sur quelque autre rapport également inexact, pour un Commentaire de Pierre Lombard? Cette supposition ne doit pas être faite, car c'est Sanders qui, le premier, a mentionne ce Commentaire d'après les manuscrits d'Ypres et de Bruges, et il ne pouvait le confondre avec la Somme, puisqu'il trouvait cette Somme dans l'abbave des Dunes.

Comment expliquer maintenant que Sanders, qui, pour sa Bibliothèque des manuscrits de Belgique, a dressé le catalo. gue des volumes qui se trouvaient de son temps à l'abbave des Dunes, ait omis la Somme de Gauthier de Bruges, dans le recensement qu'il a fait des œuvres de cet illustre docteur? Il a commis cette omission, parce que le manuscrit de la Somme à l'abbaye des Dunes portait et porte encore le faux nom de Guillaume, évêque de Paris. Ce manuscrit est maintenant à Bruges, sous le n. 220 de cette bibliothèque. et l'erreur de Sanders vient d'être reproduite par M. Laude. Au lieu de Summa Guillelmi Parisiensis, il faut lire, en cor- de Bruges. 1 rigeant l'interprétation des lettres initiales, Summa Gualteri Pictaviensis, Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, n'a pas fait cette Somme : elle est de Gauthier de Bruges, évêque 1/10., (AVIII. de Poitiers, et nous en avons deux exemplaires. l'un à Avranches, l'autre à Bruges.

3º Il convient de désigner ensuite un recneil de thèses ex-

Cat. desman

Hist, att de p 36-2-385

Foppens, loc.

Cas., lib. 11, tit. 3, art. 2. — Ib. 11, tit. 66, art.

posées, développées, discutées par Gauthier de Bruges, ct réunies sous le titre fréquemment employé de Quæstiones disputatæ. Ces Questions ne sont pas seulement mentionnées par Foppens comme existant dans les bibliothèques des Franciscains à Valenciennes et des Chartreux à Cologne; Summa de elles sont encore plusieurs fois citées par Astesanus, qui paraît les avoir eues en grande estime. C'est sans doute un fragment plus ou moins considérable de ce recueil qui nous est offert par le n. 1944 de la bibliothèque d'Avranches, sous ce titre: Distinctiones, vel Quæstiones secundum magistrum G. Pictavensem, et avec cet incipit : « De minutis decimis « quæritur utrum teneamur eas reddere. »

Catal, gen. des man, de Fr., t. II, p. 280.

4º Voici d'autres Questions, Ouxstiones de correptione fraterna, que contient le n. 665 des manuscrits de Troyes: Fratris Galteri, doctoris theologia, ordinis Minorum, postea episcopi Pictaviensis, Quastiones de correptione fraterna, publice disputate Parisius, in scholis fratrum Minorum. Et voici l'incipit de ce traité : Ouæritur de diffinitione correptionis fraternæ. Un long fragment des mêmes Questions est cité sous le nom de notre Gauthier, Gualterus Pictaviensis, par l'auteur anonyme du Christianissimum documentum.

Biblioth, des avoc. à la cour Ce fragment se lit vers la fin de l'ouvrage. de Paris, in-4.

5º Sanders, Foppens, Wadding et Sbaraglia distinguent des Quæstiones Disputatæ un livre intitulé Quodlibeta, cité par Barthélemi de Pise ainsi que par Philippe de Bergame, et dont il existait, suivant Sbaraglia, un exemplaire chez les franciscains du couvent de Sainte-Croix, à Florence. Le même bibliographe ajoute que ce livre commence par : Quæritur quomodo virtus ab habente possit cognosci, et qu'on y trouve le développement de diverses thèses morales sur la vertu, la volonté, la conscience, la correction fraternelle. Ainsi Gauthier de Bruges avait deux fois déclaré son opinion sur les mêmes problèmes de théologie morale, dans ses Quodlibeta et dans ses Quæstiones Disputatæ. A moins que ces deux titres n'aient été donnés au même ouvrage. Ce que nous ne pouvons vérifier. Les pièces nous manquent.

6º Nous ne connaissons également que sur le rapport des bibliographes déjà cités, un traité de Gauthier de Bruges sur la Pénitence, Tractatus de Panitentia, qui se trouvait, di-

sent-ils, à Ypres, chez les frères du tiers-ordre.

7º Mais voici un ouvrage du même docteur dont ces bibliographes ont ignoré l'existence. Il a pour titre Instructiones circa divinum officium, et commence par : Quia, ut dicit Dominus peccatoribus. La bibliothèque de Saint-Omer en possède un exemplaire, qui paraît être du XVe siècle. Bien des man de Fr., qu'on lise au titre Incipiunt Instructiones domini Gilleberti, episcopi Pictavensis, il faut se fier à la désignation finale, qui, dans le même manuscrit, est ainsi concue : Expliciunt Instructiones domini Galteri, episcopi Pictavensis. Gilbert de La Porrée, évêque de Poitiers, fut, dans son temps, un trèsgrand personnage, qui a laissé des œuvres par lesquelles sera perpetuée son éclatante renommée, mais il n'a rien écrit sur l'office divin. Un autre exemplaire du même traité nous est offert par le n. 222 de la bibliothèque de Bruges, sous ce titre: Instructiones domini episcopi Pictaviensis de divinis des man. de officiis. L'auteur du catalogue de cette bibliothèque suppose avec raison que l'évêque de Poitiers ici désigné est notre Gauthier de Bruges; mais il se trompe lorsqu'il prend ces Instructiones pour les Constitutions données par Gauthier à son église en l'année 1280. Ces Constitutions, qui ont été publices, et dont nous parlerons plus loin, n'ont aucun rapport avec le traité liturgique dont nous nous occupons en ce moment.

Catal. gen. t. III, p. 150.

Lande, Cat. Bruges, p. 203.

8° Il faut peut-être restituer à l'illustre prédécesseur de Gauthier sur le siège épiscopal de Poitiers, l'ouvrage suivant, attribué par Montfaucon à Gauthier de Bruges: Opus de sex speciebus et earum præceptis. Cet ouvrage, signale par Montfaucon comme étant, sous le nom de Gauthier, au monastère de Lire, au diocèse d'Evreux, n'est, en effet, inscrit par aucun des anciens bibliographes parmi les œuvres de notre docteur, et le titre obscur, peut-être légèrement corrompu, que lui donne Montfaucon ne diffère pas beaucoup de celui que porte le principal traité de Gilbert dans la plupart des manuscrits. Le Liber de sex principiis, qui a pour objet le discernement catégorique des formes adhérentes et des formes adjacentes, ne serait pas improprement intitulé Opus de sex speciebus, puisque ces formes sont elles-mêmes souvent nommées, en logique, les espèces de l'être.

Bilioth, biblioth., t. II. col. 1959.

9º Vainement nous avons recherché quelque monument de cette éloquence supérieure qui est attribuée par Jean Trithème à notre Gauthier de Bruges. Ses Sermons, Sermones per anni circulum et de beata Virgine, que mentionnent Sanders, Foppens, Wadding et les autres bibliographes, ne se trouvent pas à la Bibliothèque impériale, du moins sous son nom.

conf. x1, part.

10º Il avait aussi composé pour les prédicateurs une sorte de manuel en quatre livres, intitulé Rudimenta pro concio-Conform., natoribus. Barthélemi de Pise parle de cet ouvrage, et Sharaglia en désigne un exemplaire, sans nom d'auteur, à la bibliothèque de Sainte-Croix, à Florence, commençant par ces mots: Tractatus iste qui dicitur Rudimentum doctrinæ, vel Erudimentum, quatuor habet partes. Mais c'est encore un ouvrage qui manque dans les bibliothèques où nous l'avons cherché.

Oudin, Comment., t. III, col. 565 .- Sbaraglia, loc. cit.

11º Casimir Oudin et, après lui, Sbaraglia, inscrivent sans difficulté, parmi les œuvres de notre docteur, des Extraits, Excerpta ex variis auctoribus, que contient un volume in-4 de la Bibliothèque impériale, n. 2115 de l'ancien fonds latin. Ces auteurs cités dans ce recueil sont au nombre de vingttrois, tous chrétiens, à l'exception de Boece et de Sénèque. Les Extraits sont nombreux et étendus. Bien qu'ils ne soient pas portés aux catalogues de Sanders, de Foppens et de Wadding, on a pu croire qu'ils sont l'ouvrage de Gauthier de Bruges. En effet, dans le manuscrit que nous avons sous les yeux, ils finissent au feuillet 108 par ces mots: « Explicient Excerptiones; » que suivent immédiatement ceux-ci : « Incipiunt Concordantiæ : » et après les Concordantiæ, à la fin du volume, on lit : « Istam tabulam compo-« suit dominus frater Waltherus, episcopus Pictaviensis, de « ordine fratrum Minorum. » Cependant, si l'on y regarde de plus près que Casimir Oudin, on verra que les Concordances ne sont pas, comme il l'a supposé, la table des Extraits, mais un véritable glossaire de l'Ecriture sainte.

12º Or tous ceux de nos bibliographes qui ont gardé le silence sur les Extraits mentionnent parmi les œuvres de Gauthier de Bruges, d'après divers manuscrits de Bodelo, de Tolède, de Padoue, un glossaire de la langue sacrée qu'ils intitulent: Tabula originalium nominum super universam scripturam. Il semble donc qu'il convient de distinguer l'auteur des Extraits de l'auteur des Concordances, d'attribuer à Gauthier les Concordances seules, et de considérer ces Concordances comme l'ouvrage désigné dans divers manuscrits

sous le titre de Tabula.

Mais voici d'autres difficultés. Nos Concordances commencent par le mot Abducere, tandis que, d'après Wadding, l'incipit de l'ouvrage intitulé Tabula est : Abel est nomen significans. En outre, la note ci-dessus reproduite, d'après

le manuscrit de Paris, Istam tabulam composuit dominus frater Waltherus, etc., etc., est d'une autre main que le manuscrit même, et d'une main plus récente. L'analogie a donc pu tromper l'auteur de cette note, et nos Concordances ne sont peut-être pas l'ouvrage de Gauthier de Bruges que tous les bibliographes intitulent Tabula.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de disputer à Gauthier de Bruges le glossaire des manuscrits de Padoue, de Tolède et de Bodelo, et c'est vraisemblablement le même ouvrage qui se trouve dans la bibliothèque du Vatican sous le nom

de Gauthier et avec le titre de Vocabularium.

13º Ainsi, comme nous l'avons dit, les écrits dogmatiques de Gauthier de Bruges, ses ouvrages principaux, sont restés inédits. On a, du moins, imprimé plusieurs de ses constitutions synodales, dont on a reconnu l'importance. Toutes les églises possèdent de ces décrets disciplinaires; mais comme ils n'offrent pas tous un égal intérêt, le P. Labbe n'en a inséré qu'un petit nombre dans sa collection des Conciles. C'est un honneur qu'il a fait aux Constitutions de Gauthier.

Au synode rassemblé dans la ville de Poitiers en l'année 1280, Gauthier, récent évêque, dicta, pour corriger divers abus, onze articles de discipline, que le P. Labbe rencontra dans un manuscrit du collège de Clermont, et qu'il publia sous ce titre : Constitutiones facta per fratrem Gualterum, XI, col. 113tunc episcopum Pictaviensem. On y trouve plus d'un rensei- Decret. eccl. gnement historique. On y voit, par exemple, que, des la fin Gallic. p. 513. du XIIIe siècle, il etait devenu nécessaire, dans l'Eglise comme dans l'Etat, de réformer l'organisation judiciaire, de définir plus rigoureusement les juridictions, et de restreindre avant tout la compétence des sièges inférieurs. Tel est l'objet principal des statuts promulgues par Gauthier en l'année 1280. Pour ce qui regarde la distribution de la justice, aussi bien que pour ce qui touche à l'administration des sacrements, il réduit au plus petit nombre les dépositaires de son autorité. N'omettons pas de signaler encore, parmi ces articles de 1280, le sixième, qui concerne les juifs. Aucun juif ne doit avoir de serviteurs chrétiens. Aucun contrat fait avec des juifs ne sera confirmé par le sceau d'un archiprètre, ou d'un doven rural. Ainsi Gauthier met les juifs hors du droit commun. Cependant sa durete semble de la tolerance, quand on compare les termes de son article 6 avec ce qu'on lit ailleurs. Vers le même temps, en 1305, Edouard, roi d'Ang'e.

Montfaucon, Biblioth. blioth., t. I, ol.

Concil., t.

Champoliion-

### GAUTHIER DE BRUGES, ÉV. DE POITIERS.

XIV° SIÈCLE.

Figeac, Lettres de rois, t. II, p.

reau, n. 1221, f. 81.

terre, écrit à son sénéchal de Gascogne : Nolumus quod Judæi infra terram, seu potestatem nostram, aliqualiter moram trahant. Et le pape Martin IV, en 1281, à tous les archevêques Fonds Mo- et évêques de France : Ad extirpandos orthodoxæ sidei inimicos, et herbam tam noxiam tamque pestiferam de horto dominico radicitus evellendam sollicitis studiis intendentes, etc. Disons enfin, sur l'ensemble des onze articles, qu'ils n'ont pas la sécheresse ordinaire des prescriptions canoniques; qu'ils ont plutôt le ton d'un mandement épiscopal, rédigé dans un style ferme et sévère.

Labbe, Concil., t, XI, col. 1234.

14° Le P. Labbe a mis encore au jour, d'après le même volume du collége de Clermont, d'autres décrets publiés en 1284, dans le synode de Poitiers, sous la présidence de notre évêque. Ce recueil, moindre que le précédent, se compose de cinq articles. Un de ces articles interdit le cumul des dignités ecclésiastiques. Un autre défend aux laïques de percevoir à leur profit les dîmes dues à l'Eglise.

15º Il faut placer au nombre des écrits imprimés de Gauthier sa lettre à Simon de Beaulieu, de l'année 1284. Elle se trouve dans la relation, ou, pour mieux dire, dans le procès-verbal très-étendu de la visite faite en la province de Bordeaux par l'archevêque de Bourges, primat d'Aquitaine, pièce intéressante qui a été tour à tour publiée par Baluze et par le P. Hardouin.

16º Les auteurs du Gallia Christiana nous apprennent

cell., t. IV, p. 218. - Hardonin, Concil., t. VII, col. 965.

Baluze, Mis-

nov., t. II, col. 1187.

enfin que Gauthier avait rédigé de sa main un catalogue de Gall. Christ, ses prédécesseurs sur le siège de Poitiers, et que, de leur temps, ce catalogue existait dans un volume de cet évêché, intitulé Galteri codex: en français, suivant Dreux du Ra-

dier, « Le Grand-Gauthier ».

Ibid., Instr., col. 34o.

17º Les mêmes historiens nous ont aussi fait connaître le testament de Gauthier de Bruges, dont ils ont publié le texte abrégé d'après un manuscrit de Sainte-Catherine de Poitiers. Nous regrettons le texte complet, qui nous aurait sans doute expliqué quelques circonstances obscures d'une vie si troublée. B. H.

# BERTHAULT DE SAINT-DENYS,

### THÉOLOGIEN.

Mort le 1er août 1307.

On ne sait rien sur la naissance de Berthault de Saint-Denys, qu'on appelle aussi, mais à tort, Bertrand ou Bernard. Nous rencontrons son nom pour la première fois le 7 novembre 1278. A cette date il est encore simple chanoine de l'église de Paris, et il déclare avoir recu du doyen de cette église la terre de Vélizi, dans l'arrondissement actuel de N.-D., t. II, p. Versailles, au prix de soixante livres tournois pavables annuellement au chapitre. En 1288, dans les archives fiscales de l'Université de Paris, la maison qu'il habite rue de la Chareterie, in vico Plaustri, est taxée pour la somme de douze livres et demie, au nom de « maître Berthault de Saint-De-« nys. » Mais en 1200 c'est un des principaux dignitaires de l'église de Paris : il est chancelier de Notre-Dame.

Héméré croit qu'il succéda dans cette charge à Nicolas de Nonancourt. Nicolas de Nonancourt resta peu de temps chancelier et fit peu de bruit, Il paraît, au contraire, que Berthault de Saint-Denys fut un des agitateurs les plus turbulents. Héméré nous le représente armé de poignards pour exterminer l'Université de Paris. C'est de l'hyperbole; nous n'en doutons pas : voici, toutefois, un témoignage contemporain, qui prouve au moins que les régents de l'Université de Paris et le chancelier Berthault ne vécurent pas longtemps

en bonne intelligence.

En effet, à la date du 6 août 1290, Jean Wate, qu'Héméré appelle en latin de l'asta, et d'autres, en français, Jean Du Guast, recteur de l'Université de Paris, convoque une la Fr., t. XM, p. grande assemblée dans l'église Saint-Jacques la Boucherie, et là, devant cette foule de témoins, dicte solennellement au notaire Simon un long mémoire, qui, revêtu des formes

Histor, des Gaul., t. XXI,

Cartul. de

Ch. Jourdain. Ind, chron., p.

De Acad, Pa-

Hist, litt, de

Ch. Jourdain.

XIV° SIECLI . Ind. chron., p.

légales, doit devenir un acte d'appel au saint-siége. La tyrannie du chancelier doit être, suivant le recteur, au plus tôt réprimée, car elle est intolérable. Particulièrement en ce qui regarde la collation de la licence, il s'arroge des droits abusifs que l'Université ne veut pas consacrer par une plus longue soumission. La loi dit que les candidats seront examinés par les maîtres, et que le grade sera conféré par le chancelier, sur leur rapport. Or des candidats admis par les maîtres réclament vainement du chancelier Berthault le titre dont ils ont été jugés dignes : il les repousse avec dédain et même avec violence, accompagnant ses refus des plus grossières invectives. Ainsi ont été refusés Jean de Paris et Jean de Bar, de la nation de France; Antoine de Dam et Etienne de Bascoel, de la nation de Picardie. D'autre part, des candidats jugés incapables obtiennent du chancelier, sans examen, par une faveur inique, à prix d'argent, cette licence qu'il dénie aux plus méritants des bacheliers. Ce qui compromet gravement l'autorité des maîtres, et doit avoir pour résultat prochain l'avilissement et la ruine des études. L'Université, représentée par son recteur, supplie donc le pape d'intervenir, et de rappeler au chancelier les règlements qu'il se fait un jeu de mépriser.

C'était une querelle dejà vieille. L'Université avait déjà la Fr., t. XXI, fait entendre les mêmes plaintes, en l'année 1284, contre le chancelier Philippe de Thori, et n'avait alors rien obtenu, la cour de Rome hésitant à se prononcer entre deux puissances également redoutables et qu'elle aurait voulu contenter également l'une et l'autre. Mais l'effervescence des esprits s'opposant à toute transaction, la cour de Rome, avec sa

prudence habituelle, avait attendu.

Du Boulay, Hist. Univ., t. Ш, р. 5от.

Hist, litt, de

p. 817.

De même que ses prédécesseurs Martin et Honorius, Nicolas IV temporisa. La tempête n'était pas encore calmée le 7 mai 1292. Nous avons, en effet, sous cette date, un décret de la Faculté des arts qui défend à tout bachelier de demander au chancelier l'investiture de la licence, tant que les difficultés pendantes n'auront pas été résolues. Elles le furent enfin, dit Héméré, en cette année 1292. Mais Héméré luimême et Du Boulay négligent de nous apprendre quelle fut alors la décision du pape, et comment, après de si vifs et si longs débats, la paix fut enfin rétablie.

Berthault de Saint-Denys n'était plus chancelier de l'église de Paris le 30 août 1296. Il avait été remplacé dans cet em-

De Ac. Par.. p. 82.

ploi par Pierre de Saint-Omer, Nous lisons dans le Cartulaire de Notre-Dame, que, le 30 août 1296, Pierre de Saint-D., t. III, p. Omer, chancelier de Paris, recoit du chapitre, qui les met 349. sous sa garde, de précieux manuscrits qu'il doit prêter luimême aux pauvres écoliers. Ainsi les auteurs de la nouvelle Gaule Chrétienne font mal à propos intervenir Berthault de Saint-Denys, avec le titre de chancelier de Paris, dans un nov., t. VII. acte de l'année 1303. Il faut donner à cet acte une date antérieure.

Gall, Christ. col. 260.

En quittant la chancellerie de l'église de Paris, Berthault avait été pourvu de l'office d'archidiacre dans l'église de Reims, et depuis le mois de mars de l'année 1300, il était évêque d'Orléans. Nous le voyons, la même année, intro-les Histor, des duire dans sa ville épiscopale les religieux du mont Carmel, Gaules, t. XVI. et attribuer à son église une rente de dix livres que Robert p. 18. de Courtenai, un de ses prédécesseurs, s'était réservée. La Gall. Christ. date de sa promotion à l'évêché d'Orléans est à peu près cer- col. 1471. taine : on n'hésite qu'entre le 6 et le 13 mars. Du reste, il n'y a rien de plus à dire de son épiscopat, si ce n'est qu'il recut dans son diocèse, outre les Carmes, les religieux de l'ordre institué par le pape Célestin. Il paraît avoir été trèsoccupé, durant ces années de troubles, des principales affaires Hist. Univ., t. de l'Etat et de l'Eglise. En 1303 nous le voyons un des adversaires les plus ardents de Boniface VIII; en 1305, un Victor, dans les des juges les plus sévères de Jean de Paris. Il mourut le flistor, des Gau-1er août 1307.

Guard

Berthault de Saint-Denys a été un des théologiens les plus fameux de son temps; ce que nous apprend l'anonyme qui a continué la chronique de Girard de Frachet : inter omnes theologos sui temporis opinatissimus. Guillaume de Nangis et les Grandes Chroniques de Saint-Denys n'emploient pas d'autres termes pour rendre hommage à la renommée de cet éminent docteur. Jean de Saint-Victor ne fait pas un moindre éloge de son esprit délié que de son rare savoir : vir subtilis et in multis scientiis expertus et famosus. Cependant ou Berthault de Saint-Denys s'est contenté d'enseigner en chaire et n'a rien écrit, ou de ses écrits didactiques aucun n'est venu jusqu'à nous.

Du Boulay. IV, p. 96. Jean de S.-

les, t. XXI, p. 641.

Girard, de Fracheto, ibid., Ibid , p. 18.

Ibid . p. 648

Il était, en outre, grand orateur. Les principaux évêques et les plus puissants vassaux de la couronne étant reunis à Paris, le 24 juin 1303, pour délibérer sur la conduite qu'on devait tenir à l'égard de Boniface, ce fut Berthault de Saint-Denys

qui leur fit en français la harangue solennelle, dans le jardin 1bid., p. 641. du roi. Comme c'était le jour de la nativité de saint Jean-Baptiste, il prit pour texte cette parole de l'ange à Zacharie, dans le premier chapitre de saint Luc : Erit magnus coram Domino; et après avoir dit quelques mots sur la grande mission de saint Jean, il parla de telle facon de la grande puissance. de la grande majesté, ainsi que des autres grandeurs du roi Philippe, que, son discours entendu, tous les évêques, tous les seigneurs présents assignèrent devant le futur concile le pape convaincu d'hérésie, d'homicide, de simonie et d'implacable haine contre la France. Mais nous n'avons de ce discours qu'une analyse très-sommaire, faite par un chroniqueur. Si l'on a dû; selon l'usage du temps, le recueillir et en répandre des copies, ces copies sont perdues. Nous ne possédons aucun sermon, aucun discours, français ou latin, de Berthault de Saint-Denvs.

Sous le nom de ce théologien, de cet orateur si renommé, il ne nous reste que deux instruments officiels, rédigés peutêtre l'un et l'autre par des notaires, une reconnaissance et

une confirmation.

Cartul. 140.

Par la première de ces pièces, du 7 novembre 1278, Ber-N.-D., t. II, p. thault de Saint-Denys reconnaît avoir reçu du doyen de Paris la terre de Velizi, et avoir, en retour, pris tels et tels en-

gagements envers le chapitre.

Gall, Christ. nov., t. VIII, Instr., col. 538.

La seconde, de l'année 1302, a pour objet la confirmation de cinq prébendes récemment fondées par Simon de Melun dans l'église de Cléri, cette église qu'a depuis rendue célèbre la dévotion particulière de Louis XI.

# BERNARD DE GORDON,

## MÉDECIN.

Bernard de Gordon, médecin de Montpellier, en latin Bernardus Gordonii suivant l'édition de 1559, Bernardus de Gordonio dans le mss. 6071 de la Bibliothèque impériale. et dans toutes les éditions du XVe siècle, ne nous est connu, quant à sa vie, que par le peu qu'on trouve sur lui dans ses bibl., t. II, p. propres écrits. Son nom a fait supposer qu'il était d'origine 484. écossaise; mais ce n'est qu'une supposition fort peu probable. Si Gordon est en effet un nom écossais, Gourdon est aussi le nom de plusieurs localités en France; il y a un Gourdon dans Saône-et-Loire, il ven a un dans l'Ardèche; le Var et le Loten ont chacun un. C'est sans doute de l'un de ces deux derniers Gourdon qu'était notre Bernard, dont toute la vie s'est passée à Montpellier. Le Bernard « provençal », qu'on trouve cité, est vraisemblablement le même que Bernard de Gordon.

Il fut professeur à la faculté de Montpellier; car il nous apprend qu'il commenca son Lilium en 1305, au mois de Lilium, Procejuillet (la traduction française dit 1303) en l'illustre étude mium. (studium) de Montpellier, après la vingtième année de son professorat, lecture nostre. Par consequent il y était pro-

fesseur dès l'année 1285.

Il date d'ordinaire ses compositions; c'est ainsi que nous apprenons que l'opuscule intitulé; Méthode de traiter les effets contre nature, Effectus prater naturam curandi methodus, fut écrit en 1296, au mois de juillet, le mercredi, après la fête de saint Martial, par consequent avant le Lilium.

Mais cet opuscule n'était pas son début; en effet, à la fin, il nous apprend qu'il avaitdepuis longtemps abrégé le Régime des maladies aigues, et compilé ensuite tout l'ouvrage de la Crise et des jours critiques. Nous avons donc avant 1296 d'abord le traité du Régime des malad es aigues, Regi-

Hain, Rep.

men acutarum ægritudinum, que l'on possède, puis la compilation sur les Crises et les jours critiques que nous n'a-

vons pu retrouver.

En 1307 nous le retrouvons encore travaillant. On a de lui un livre sur la Phlébotomie; et comme cet opuscule est cité Urinis dans le traité des Urines, il faut penser qu'il a prolongé autractatus, cap. delà de cette année sa carrière d'écrivain. Pourtant nous ne rencontrons plus de lui aucune trace. Nous savons cependant, mais toujours par ses seules indications, qu'il avait composé un commentaire sur le livre de Pulsibus de Gilles de Corbeil, De Cognitio- secundum virtutem mew debilis potentiæ aggregavi supra ne pulsuum, n-ber utilissimus. librum venerabilis Ægidii de Pulsibus. Ce commentaire n'a pas été retrouvé.

v, cap. 8.

C'est après le Lilium qu'il a composé son traité de la Con-Lilium, part. servation de la vie humaine, de Conservatione vitæ humanæ; car on lit dans le Lilium : « Bien que par la grâce de Dieu nous ayons l'intention de donner un traité sur le régime de la santé...»

tic. 11, cap. 11.

Avait-il écrit un livre intitulé de la Maladie, de Morbo. On Lilium, par- lit en effet dans le Lilium: Intelligendum secundum doctrinam Avicennæ sexto de naturalibus et sicut declaravimus quarto de morbo... D'après cette phrase, on pourrait croire à un traité de Bernard de Gordon sur la Maladie, au moins en quatre livres. Si ce traité a été fait, il n'en est demeuré ni souvenir ni trace. Il est possible que declaravimus soit une faute, qu'il faille lire declaravit, et qu'il s'agisse du 4e livre d'un ouvrage d'Avicenne sur la maladie.

> Ainsi tout ce qu'on sait sur Bernard de Gordon se réduit à sa qualité de professeur dans la faculté de Montpellier, à l'époque où il acquit le titre de professeur (1285), et à la date de quelques-unes de ses compositions. Il a écrit après 1307 quelques petits traités; on peut donc lui supposer à la suite plusieurs années de vie; mais combien? Il n'y a point de réponse à cette question. Ranchin le place à l'an 1318; mais, comme il ne cite aucun document à l'appui de son dire, on peut croire qu'il n'y a là qu'une date approximative.

Opusc. med., p. 11.

> Les écrits de Bernard de Gordon ne contiennent point de renseignements sur sa pratique, sur ses malades, sur son genre de vie. Il cite Hippocrate, Galien, plusieurs médecins arabes, peu de médecins modernes (Gilles de Corbeil et Gérard sur le Viatique). Il a une littérature assez étendue : saint Augustin, les Ethiques d'Aristote, Sénèque, Suétone,

quelques poëtes figurent souvent dans ses écrits. Il est versé dans la lecture de la Bible.

Le traité du Régime des maladies aiguës est le premier en date des écrits de Bernard de Gordon, sans que nous sachions de quelle époque précise il est, et si, précédant la dinum. nomination de l'auteur à une chaire (1285), il fut un de ses titres. En tout cas, le titre ne serait pas très-considérable; c'est un opuscule qui abrége et résume la doctrine du beau livre d'Hippocrate qui porte le même intitulé. « Comme « toute prolixité est la marâtre de la vérité, voyant que le « livre du Régime des maladies aigues (d'Hippocrate) était « exposé d'une manière diffuse, je me décidai, par amour « pour mon confrère maître Jean de Confluento, à remanier « brièvement ce livre depuis le commencement, sous la forme « d'une espèce d'épilogue, » Il est divisé en trois particules, attendu que, dans les maladies aigues, le régime consiste en trois choses, la diète, les évacuants, les digestifs. La première particule est consacrée aux aliments et aux boissons; la seconde, aux évacuants, c'est-à-dire la saignée, les cathartiques et movens semblables; la troisième, aux digestifs, qui sont le vin, l'hydromel, l'oxymel, l'eau et les bains. Ce que Bernard de Gordon dit des bains offre l'occasion d'une petite correction de texte : il en distingue trois espèces, le bain d'eau douce, l'étuve, et une troisième qu'il nomme paria : cette troisième est, d'après la description, un bain de vapeur; les éditeurs de Bernard mettent en marge: pyra debet potius legi. Pyra n'est pas la vraie correction, c'est pyria, en grec πυρία, bain de vapeur. Dans le même esprit de recherche sur les mots, je note que l'oxymel y est dit secaniabin, et le peplion d'Hippocrate (Euphorbia peplus, Linn.) est dit fellichimum. Ceux qui ont lu le traité d'Hippocrate voient sans peine comment Bernard de Gordon a résumé son auteur : laissant ce que ce livre original a de doctrinal, il a réuni sous trois chefs, aliments, évacuations, digestifs, ce qu'il a de pratique. Au reste, il s'excuse modestement en disant à la fin : « Si je n'ai pas réuni compléte-« ment les dits d'Hippocrate, je demande pardon pour les

La Méthode de traiter les effets contre nature fut composée dans a l'illustre étude » de Montpellier, l'an du Seigneur ternaturan cu-1296, au mois de juillet, le mercredi après la fête de saint dus Martial. Bernard nomme génies de la cure des maladies. ingenia curationis morborum, les indications essentielles qui

Tractatus de Regimine acutarum ægritu-

De Recapitulatione.

Effectus præ-

XIV. SIÈCLE.

président au traitement. Il compte dix génies de cette sorte : 1° celui qui est pris de l'essence de la maladie, à savoir si elle est simple ou composée; 2º celui qui est pris de la complexion; 3° celui qui est pris de la force ou action ou opération des organes; 4º celui qui est pris de la principauté ou noblesse des viscères; 5º celui qui est pris de la considération des parties et de leur arrangement physique; 6º celui qui est pris de la constitution des parties, solidité, dureté, mollesse, etc.; 7º celui qui est pris des rapports (colligantia) que les organes ont les uns avec les autres; 8º celui qui est pris du voisinage des organes entre eux; qo celui qui est pris de la situation profonde ou superficielle des organes: 10º celui qui est pris de la sensibilité des parties. Voici les recommandations que Bernard de Gordon fait au praticien: « Il visitera de bonne heure le malade, surtout à cause des « urines et de leur sédiment, afin qu'il en voie la couleur et « la substance avant toute altération, qu'il règle l'alimen-« tation du malade et les autres particularités, qu'il obvie aux « dangers futurs et qu'il réprime les dangers présents. Puis « il fera une seconde visite dans l'après-midi, afin qu'il puisse « voir la nature, l'acte, l'étendue, la disposition des organes « et ce qui y survient, prescrire les médicaments somnifères, « les aliments pour le lendemain, et tout ce qui intéresse le « malade, rendant le patient obéissant, les assistants dili-« gents, et tout ce qui est extérieur utile à son soulagement. « Le médecin opérera selon l'art, c'est-à-dire d'après le ca-« non de Galien, d'Hippocrate et des autres sages. Ce pré-« cepte condamne tout art de devins, les calculs des géomé-« triens, la suspension d'herbes au cou, les recettes des « empiriques, les sortiléges, les fascinations, et tant d'autres « qu'il n'est pas bon de révéler, à cause de ceux qui, négli-« geant leur conscience, usent de la magie... Je prends Dieu « à témoin que je n'ai jamais vu d'homme malicieux dans la « médecine qui ait eu de longs jours, parce que

« Non habet eventus sordida præda bonos. »

Biblioth, impér., mss. fr. n. 1327, fol. 1. Ce seraitici le lieu, en suivant les dates, de placer un opuscule ainsi intitulé : « Compillacion faite par maistre Bernard de Gourdon, docteur en medecine et par lui compillé (sic) en la noble université de Montpellier, l'an mil trois cens, ou mois de juing. » Le manuscrit qui le contient est d'une écriture

du XVe siècle, et, comme on voit, en français et non en latin. Le commencement en est tel : « Quant aucun veult faire au-« cune bonne operacion et vouloir (sic) compiller et faire « euvre salutaire tant pour le bien publique comme autre-« ment, il doit premierement invoquer, requerir et demander « le nom de Dieu et de sa glorieuse mere, qu'ilz lui soient « en secours et aide. Et pour ceste cause, moy Bernard de « Gourdon, humble docteur en medecine, desirant le bien « de la chose publique et le salut de tout le monde, j'av « voulu compiller, faire et ordonner ce petit compendi (sic) « pour donner doctrine aux ignorans surgiens, à ce qu'ilz « puissent plus seurement pratiquer et besoingner sur la « pratique qui est dedans contenu (sic). » Cet opuscule n'a pas d'intérêt; il contient des recettes pour différentes maladies, un chapitre « de la maniere d'embellir les dames », un remède contre l'ivresse, et quatre chapitres sur les pronostications des maladies du printemps, de l'été, de l'automne et de Thiver. Puis vient un chapitre qui reproduit, très-mal il est vrai, la courte préface que Bernard a mise à son Lilium. Enfin le tout se termine par des chapitres que le Lilium a fournis. C'est donc une compilation faite non par Bernard lui-même, mais par quelque copiste.

Le plus important des ouvrages de Bernard de Gordon est Libum, Prod le Lilium, ainsi intitulé, dit-il, à l'honneur de l'Agneau céleste, qui est la splendeur et la gloire du Père. Dans sa préface il enonce le but qu'il s'est proposé : « Socrate, à qui l'on « demandoit comment on pouvoit le mieux parler, répondit : « Si vous ne dites rien que vous ne sachiez très-bien. Or nous « ne savons bien que ce que nous avons souvent regété, ce qui « est commun et recu de tous. Et comme la pauvreté de mon « esprit n'est pas capable des choses difficiles et extraordi-« naires, mon intention est, me confiant dans le maitre des « sciences, de remanier, pour l'usage des humbles, les choses « utiles, faciles, vulgaires, c'est-à-dire de compiler un livre de « pratique. L'écris pour les humbles, et les superbes sont cear-« tés, car leur repas est à part; les superbes ne s'assecient pas « à la table commune, méprisant les écrits faits pour tous, rou-« gissant même d'apprendre une chose une fois qu'elle a eté « dite. Et cependant Sénèque dit : Aunquam nimis dicitur " quod satis non dicitur; et Horace : decies repetita place-«bunt.»

Le Lilium, qu'on appellerait aussi bien une pratique, à

fol. 23. V.

l'exemple de quelques autres livres médicaux plus anciens, est divisé, comme ces sortes d'ouvrages, en deux parties, l'une qui comprend la première particule (particula est le nom qu'il donne aux sections du Lilium; il y en a sept) et qui est consacrée aux maladies générales, et l'autre qui comprend les six dernières particules et qui est consacrée aux maladies des régions, la tête, la face, la poitrine (sous le titre de passiones spiritus), l'estomac avec les intestins, le foie avec la rate et les reins; enfin les affections des parties génitales.

Il n'y a point à revenir sur le jugement indirect que Bernard de Gordon a porté de son livre, en exposant pour quel but il l'a écrit. Non-seulement c'est une simple pratique, mais encore cette pratique ne se distingue en aucun endroit par quelque nouveauté, soit dans l'arrangement des matières, soit dans les aperçus d'un esprit dont l'originalité a sa source dans la méditation prolongée ou dans l'expérience acquise. Aussi, laissant de côté tout ce qui pourrait être général, suffira-t-il

de noter quelques particularités.

Lilium, partic. 1, cap. 23. « La science de la médecine est science de choses, non de « mots; aussi je ne me soucie ni du nombre ni des noms de « la morphée, » dit Bernard de Gordon. Excellente sentence; mais, quand il vient à caractériser les morphées, il dit que l'une est de sang aduste, l'autre de bile aduste, la troisième de phlegme salé, et la quatrième de mélancolie aduste, sans autre description. Et il croit par là les avoir assez fait connaître. Mais, dans la vérité, il a seulement substitué des mots à des mots.

Partic. 1, c. 29.

On lit ailleurs: « Quand on s'est brûlé le doigt à la chan-« delle ou autrement, l'expérience a enseigné que, si le doigt « est mis dans l'eau froide, la douleur s'augmente, parce que « les parties brûlées sont retenues, tandis que, s'il est exposé à « un feu modéré, la douleur s'apaise peu à peu, parce que « les parties brûlées s'exhalent. » Il est singulier que Bernard de Gordon n'ait pas vérifié par lui-même un fait aussi simple; le froid calme la douleur des brûlures, et en est, dans une certaine mesure, le souverain remède; le feu, même modéré, les exaspère. Ce qui lui avait parlé, ce n'est pas l'expérience, c'est le mauvais raisonnement a priori qu'il met en avant.

Partic. 11, c. 'Une plus véritable expérience le guide quand il dit : 

aux direction de la guide quand il dit : 

aux direction de la guide quand il dit : 

aux direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand il dit : 

aux direction direction de la guide quand direction de la guide de

« lards, de pauvres, de riches, d'hommes, de femmes et des « épilepsies de toute espèce, et je n'ai vu aucun épileptique « guéri soit par moi, soit par un autre, à moins que le ma-« lade ne fût enfant, ou que le mal ne provînt d'un mauvais ré-« gime et n'eût pas beaucoup duré. Cependant je fus très-di-« ligent en toute chose, et les malades furent obéissants. Je ne « sais; mais Dieu sait. Je dis cela, afin que, quand les malades « s'adresseront à vous, vous ne vous déshonoriez pas par de « vaines et fausses promesses, vu que toute épilepsie se déra-« cine avec grande difficulté, supposé qu'elle puisse être dé-« racinée. »

Voilà le langage d'un médecin qui énonce avec autorité une proposition vraie alors et vraie aujourd'hui. Mais com- 25. ment se fait-il que cette ferme déclaration ne l'empêche pas d'accumuler ensuite une foule de remèdes, et de dire entre autres qu'un long usage du mithridate guérit toute épilensie?

Elle ne l'empêche pas non plus de rapporter un grand nombre de recettes superstitieuses et entre autres celle-ci, à laquelle il paraît ajouter foi : « Dans l'accès, si quelqu'un « met sa bouche à l'oreille du patient, et dit ces trois vers, le

« malade se relève aussitôt :

Gaspar fert myrram, thus Melchior, Balthasar aurum; Hæc tria qui secum portabit nomina regum, Solvitur a morbo Christi pietate caduco. »

Malheureusement pour lui, Bernard de Gordon ajoute qu'il est prouvé par expérience que, si ces vers sont dits juste dans l'oreille, ils produisent l'effet requis.

La paralysie faciale ou paralysie de la cinquième paire est dite tortura: Tortura est morbus officialis, figuram et dispo- 31.

sitionem faciei naturalem corrumpens.

Les documents représentent la lèpre du moyen age comme contagieuse. Voici un cas particulier de cette contagion : « On doit se garder d'avoir des rapports sexuels avec une

« lépreuse. Je dirai ce qui en arrive : une certaine comtesse 31. « lépreuse vint à Montpellier, et finalement elle fut soignée « par moi ; un certain bachelier en médecine la servait ; il la

« rendit grosse, et devint parfaitement lépreux. »

Une soixantaine d'années après l'auteur, en 1377, le Lilium fut traduit en français à Rome au temps du pape GréPartie, 11. c.

Partic. ii. .

Partie, t. c.

XIV° SIÈCLE.

goire; et en 1/195 l'imprimerie, s'emparant de cette vieille traduction, la publia sous ce titre : « La pratique de très-« excellent docteur et maistre en medecine, Bernard de « Gordon, qui l'appelle Fleur de lye en medecine ». Il y aaussi du Lilium une traduction espagnole : Lilio de medicina, Sé-Hain, Rep. ville, 1494, in-fol. Comme nous avons le texte latin, le bibl., t. II, p. texte français n'a pour nous d'autre intérêt que d'être un livre de médecine en langue vulgaire, que, malheureusement, l'éditeur du XVe siècle a quelque peu rajeuni. Sans doute ceux qui alors l'étudiaient et l'achetaient ne s'en plaignirent pas; mais, pour nous, c'est un regret de ne pas avoir cet échantillon de la langue médicale au milieu du XIVe siècle.

485.

nard, ve livr., 2º chap.

En le feuilletant, voici un trait des mœurs du temps qu'il La Pratique est aussi bon de citer en français qu'en latin. Pour démontrer de maistre Ber- qu'en l'estomac est une vertu attractive, il cite le cas des « Juifz « que on pent par les piés. Se ilz mengussent, la viande est « attraite à l'estomac, et ce ne se pourroit faire se la natu-« relle (sic) ne l'attraioit, et fist monter amont ce qui est pe-« sant. » Ce qui frappe ici Bernard, c'est l'expérience physiologique; ce qui nous frappe, c'est la variété des formes

que prenait la persécution.

fol. 143.

Le Lilium avait été bien accueilli ; c'est du moins le témoignage que se rend Bernard de Gordon dans le préambule de son opuscule sur la Phlébotomie, et qu'il est de justice de con-Lib. de Phle- signer ici. Le livre de la Phlébotomie fut, comme nous l'apbotonia, mss. prend l'auteur, commencé dans «l'étude » de Montpellier, l'an 6971, f. lat., de l'incarnation 1307, le 12 de février, la lune étant en conjonetion avec le soleil. Bernard est toujours modeste : « Quand « je me remets devant les yeux cette compilation, je me ré-« pute indigne. Mais si j'ai osé entreprendre un pareil ou-« vrage, c'est que je me suis fié à la gracieuse lumière du « Sauveur. Il n'y a pas beaucoup de temps que j'ai écrit le « Lilium medicinæ; et, comme je vois qu'il a été accueilli sans « envie et avec bienveillance, j'en ressens plus de liberté à « mettre la main au présent traité, bien qu'il pût me dire à « l'oreille :

## « Sub lare privato tutius esse puto. »

1b., fol, 143. Il ajoute : « Parmi tous les instruments à l'aide desquels « opère la médecine, il n'y en a point qui agisse aussi mira-« culeusement que la saignée, lorsqu'elle est pratiquée comme

329 XIVO SIÈCLE.

« il faut et quand il faut. Or on ne la pratiquera ainsi qu'en « ayant la connaissance par les signes ; et les signes ne s'ob-« tiennent jamais aussi bien que par l'urine; en conséquence, « je composerai un second livre sur les urines. De plus, vu « que la quantité de sang à extraire par la saignée ne sera « déterminée qu'autant que l'on connaîtra la vertu, et la «vertu ne pouvant être connue que par la science du pouls, « un troisième livre sera consacré à ce sujet. Enfin, la saignée « appartenant au régime de la maladie, et le régime de la ma-« ladie ne pouvant être su sans celui de la santé, je traiterai « du régime de la santé en un quatrième livre. » On voit que les traités des Urines, du Pouls, et de la Conservation de la vie humaine, qui vont suivre, sont des appendices de celui de la Phlébotomie.

Ce livre de la Phlébotomie n'a pas été imprimé. Il est formé de vingt chapitres, où l'auteur passe en revue les conditions de la saignée, l'examen du sang tiré de la veine, et les soins à donner au patient. Outre les ventouses et les sangsues, qui appartiennent en effet à la saignée, il a un chapitre sur les

cautères, qui n'y appartiennent pas.

Bernard de Gordon lavait le sang de la saignée d'une certaine façon pour en tirer des notions : « Prenez du sang qui cap. xui. « ne soit ni tout à fait récent, ni trop vieux, mais entre les « deux, et où il y ait un commencement de coagulation. Pas-« sez-le dans un linge très-propre. Puis liez le linge et lavez-le « dans plusieurs caux, jusqu'à ce qu'il n'y paraisse plus rien « de noir. Alors ouvrez le linge, et passez le doigt sur ce qui « y est resté; si ce résidu est sablonneux, terreux, rude, cela « indique la lèpre. » Bernard de Gordon ajoute avec beaucoup plus de raison que les meilleurs signes de la lèpre sont dans les sourcils, les yeux et les narines.

Les calendriers notaient certains jours sous le nom de jours égyptiaques, ainsi dits en souvenir des plaies dont Moïse frappa l'Egypte, et défendaient pendant ce temps de pratiquer la saignée. Bernard de Gordon combat cette superstition, en disant que les plaies d'Egypte furent dues à un miracle particulier et non à un certain aspect des astres. Toutefois, si un barbier ou un particulier trouvait dans les jours égyptiaques une objection contre la saignée, il faudrait remettre cette opération, de peur que le mal, si du mal en advenait, ne fût imputé au médecin; à moins d'urgence, cas où il faudrait passer outre, sans s'arrêter à de vaines craintes.

Fol. 164, v'.

Fol. 164, v\*, cap, xiv.

XIVº SIÈCLE.

Ces craintes qui ne l'arrêtèrent pas, et qui nous font sourire, il en parle dans une autre circonstance où il s'agissait de lui :

Fol. 165, v°. « Les sages astronomes conviennent que la saignée ne doit « pas être pratiquée quaud la lune est dans les Gémeaux, « parce qu'alors ou la veine ne donnera pas de sang, ou sera « ouverte deux fois, ou le malade mourra. Or il m'arriva « que, n'ayant pas noté l'heure à laquelle la lune était préci- « sément dans les Gémeaux, je voulus me faire une saignée à « moi-même. Quand tout fut prêt, l'heure me revint en mé- « moire; mais je ne voulus pas remettre l'opération, et je « pratiquai une saignée qui me fit plus de bien que jamais « saignée ne m'en fit. » Malgré cette expérience heureuse, il laisse douteuse l'opinion des sages astronomes, qu'il reproduit d'ailleurs sans observation dans ses Pronostics, partic. v,

Fol. 143, v°.

« doit pas être passé sous silence. Le sang de plusieurs per-« sonnes m'a offert une couleur blanchâtre, légèrement cen-« drée comme est du vieux suif. » Plus loin il revient sur cette Fol. 161, vo. couleur du sang: «Si, dans une habitude assez louable du corps, « une couleur comme de suif se montre, cela est très-mauvais, « indiquant putridité et indigestion et que les humeurs ne sont « pas venues à la forme parfaite du sang. Une telle couleur « n'apparaît que dans des personnes d'un mauvais régime, ou « en temps de peste, ou dans les fièvres putrides, ou chez « ceux qui sont disposés aux fièvres, aux cachexies et aux a corruptions. Un tel sang se rencontre beaucoup dans le ter-« ritoire de Montpellier, parce que les gens y vivent la plu-« part dans l'oisiveté et sont grands mangeurs et grands bu-« veurs; la vertu digestive se corrompt, et le chyle n'est pas « amené à la vraie forme. Je me suis enquis soigneusement « auprès des phlébotomistes et j'ai trouvé chez eux un tel « sang. » Ce sang un peu cendré, ou blanchâtre, ou à peu près de couleur de suif ou de champignon (subcinericius aut subalbidus aut quasi color sebi aut fungi), qu'est-ce? Faudrait-il y voir des observations de ce qui a été décrit dans ces

Bernard avait noté une apparence particulière du sang :

« Dans le sang j'ai vu quelque chose de merveilleux qui ne

De Urinis tractatus. Le traité des Urines est, comme on a vu plus haut, le premier traité de ceux qui doivent suivre le livre de la Phlébo-

derniers temps sous le nom de « Piarrhémie », dans laquelle le sérum du sang prend une teinte lactescente, chyleuse, due

à la présence de la graisse en émulsion?

tomie. Il est composé de vingt-huit chapitres, où l'auteur expose quelle est l'urine et comment elle se produit; quelles en sont les couleurs, la substance; quelles conditions doivent être observées dans le jugement qu'on en porte; l'abondance et la rareté; les significations résultant de la couleur et de la substance; les traitements qu'on en déduit, et finalement les sédiments. Il cite Théophile, Gilles de Corbeil, et n'offre rien qui le distingue beaucoup des auteurs qui l'ont précédé.

On divisait en quatre régions les urines recueillies dans le vase. La première est le cercle, c'est-à-dire le pourtour du vase, et est affectée à la disposition de la tête et des parties supérieures. La seconde, dite aérienne (aerea), est placée immédiatement sous le cercle, qui n'a qu'une largeur d'environ deux doigts, et elle s'étend de deux doigts vers le fond; elle est affectée à la disposition des parties vitales, la poitrine, le cœur, les poumons. La troisième est dite en masque (personata): elle commence à la surface de l'urine, y forme une espèce de petit cercle fictif, et descend jusqu'au milieu de l'urine; elle est affectée à la disposition des organes nutritifs, l'estomac, le foie et viscères semblables. La quatrième occupe tout le reste de l'urine depuis le milieu jusqu'au fond; elle est affectée à la disposition des reins, de la matrice, de la vessie. Là-dessus Bernard remarque : « Ces dires a m'ont jadis paru des fables; aussi ai-je plus d'une fois dé-« clamé contre le vers :

. Et similis simili servit, regio regioni.

« Car, de cette façon, les régions semblent s'ordonner d'une « facon intelligente, ce qui est absolument impossible. Mais a maintenant je suis vaincu par l'expérience, et je me rape pelle cette proposition d'Avicenne : Il vaut mieux se fier à

« l'expérience qu'à la raison, quand elles se contredisent. » Il est fâcheux que ce soit pour une pareille futilité qu'il invoque un aussi excellent précepte.

Dans le préambule, il annonce qu'en tel ou tel chapitre il inserera ses doutes suivant la petite portée de sa capacité. Malheureusement ses doutes portent sur des questions de métaphysique plutôt que de médecine. Ainsi il se demande s'il peut y avoir une science de l'urine. Contre l'affirmative, on propose deux raisons : la science est non des choses sensibles, mais de l'universel; or l'urine est chose sensible; toute Cap. 17.

science est de l'immuable, puisque l'universel est immuable; or l'urine est muable. A quoi il répond que l'urine peut être rapportée à ses causes, qui y produisent mouvement et mutation, et que par ce chef elle appartient à celui qui étudie la nature; et qu'elle peut l'être à sa signification, et que par ce chef elle appartient au médecin; et qu'ainsi il y a une science de l'urine. C'est dans le même esprit qu'il examine s'il est permis de faire un traité à part sur les urines, tandis qu'on n'en fait pas sur les autres superfluités. L'échantillon que nous venons de donner nous dispense d'insister davantage.

De Urinarum cautelis, tractatus medico furius.

A la suite du traité des Urines, on trouve quelques pages qui portent pour titre : « Des précautions à prendre touchant necessa. les urines. » Cet opuscule a pour but de mettre en garde le médecin contre les tromperies dont il pouvait être l'objet. On avait l'habitude de lui porter de l'urine des malades et de l'interroger; mais il arrivait que, le médecin demandant de qui était l'urine présentée, on lui répondait : Vous ne le savez pas? Je le sais bien, conseille de répliquer Bernard de Gordon; mais interroger est toujours utile; et là-dessus le médecin doit parler d'opilation de la rate et du foie. En d'autres circonstances, on lui apportait, pour l'éprouver ou se moquer, de l'urine de bête ou une décoction de figues dans de l'eau de rose; Bernard de Gordon indique les caractères auxquels on reconnaîtra la fraude.

Au point où était alors la médecine, l'examen de l'urine à distance et indépendamment du malade ne pouvait avoir aucune utilité. Il n'en avait qu'au lit du patient et comme Hippocrate le faisait, quand on demandait à l'urine quelques renseignements que la simple inspection donne sur le progrès d'une fièvre ou d'une inflammation et sur l'état des voies urinaires. Aujourd'hui il n'en est plus de même : l'examen à distance est pratiqué fréquemment, et là, à l'aide des réactifs et du microscope, on constate si l'urine contient de l'albumine, du sucre, du pus, des globules sanguins, de l'acide urique, des oxalates, etc. C'est un important supplé-

ment au diagnostic que le médecin se procure.

Ces fraudes pratiquées contre le médecin ont conduit Bernard de Gordon à écrire quelques conseils qui sont dictés par un soin médiocrement louable de l'intérêt personnel: « Si on vous demande quelle est la maladie, répondez « qu'il faut demander non quelle est la maladie, mais quel « est le remède. Si le malade est en danger, n'y allez pas,

« mais envoyez auparavant un messager. Auprès d'un malade, « faites toujours quelque chose de nouveau, de peur que les « assistants ne vous prennent pour un ignorant, et semblable-« ment si vous avez un concurrent. »

Le traité de la Connaissance du pouls, le second de ceux qui devaient suivre le traité sur la Phlébotomie, est trèscourt. L'auteur s'en excuse : « Je ne descends pas, dit-il, aux « particularités des pouls, parce que, selon ma faible capa-« cité, j'ai commenté le livre de Pulsibus du vénérable Gilles « de Corbeil; que ceux à qui celui-ci ne sera pas suffisant, se

« reportent à celui-là. »

Il se tient en effet dans de pures généralités, dont voici le caractère : ayant dit au début que le pouls est un messager qui ne ment pas, un héraut qui révèle les choses cachées, il développe ces deux propositions. C'est un messager qui ne ment pas; en effet, il ne peut mentir à cause de la noblesse de celui dont il procède, c'est-à-dire le cœur; le cœur jouit de trop hautes vertus pour que dans le messager d'un si grand prince il y ait mensonge. C'est un héraut qui révèle les choses cachées; comme le héraut, debout sur une citadelle, voyant au loin et de près, peut annoucer tout ce qui survient dans l'étendue de son regard, ainsi le pouls, s'élancant de la citadelle du cœur par tout le corps, renseigne sur ce qui s'y passe. La science du pouls est très-difficile; Dieu seul et Galien, son serviteur, l'ont eue. Mais que nul ne se désole à cause de cela; l'art étant l'abrégé de l'infini dans le fini, toute la multitude des pouls se réduit à trois chefs : la vertu qui meut, la chaleur qui commande, l'artère qui obéit.

Le traité de la Conservation de la Vie humaine, le troisième de ceux qui devaient suivre l'ouvrage sur la pér, fonds lat Phlébotomie, n'a pas été imprimé. Il débute ainsi : « Selon 17-3, « Aristote, dans le premier des Ethiques, la vie humaine « est triple : la vie voluptueuse, la vie civile ou politique, get la vie contemplative ou spéculative. Dans la pre-« mière, nulle félicité, parce que ceux qui vivent selon la « volupté et qui poursuivent les délectations sensuelles sont « comme des bêtes. A la seconde appartient le bonheur; car « l'homme est un animal politique et sociable, selon Aristote, a dans le premier des Éthiques; c'est là qu'il acquiert la « prudence et la tempérance, et, vivant de la sorte, il est heureux da bonheur politique ou civil; ceux qui vivent « ainsi vivent selon leur nature. La troisième vie est la spé-

De Cognitione pulsuum liber utilissimus

Biblioth, tin ins, 6971, for

« culative, dans laquelle l'homme vit selon sa nature aussi, « mais en contemplant les choses éternelles et divines. C'est « pour cela qu'Augustin disait : Quand nous contemplons les « choses supérieures, nous ne sommes pas dans ce monde. « Cette béatitude, personne ne peut l'acquérir par ses prin-« cipes naturels, comme le crurent, à tort, les philosophes, « parce qu'elle est surnaturelle et qu'elle ne peut être ac-« quise sans la grâce qui se donne gratuitement, sine gratia « gratum faciente. »

Procemium.

D'après cette division, Bernard de Gordon partage la vie en trois âges: la vie voluptueuse ou enfance, qui s'étend jusqu'à quatorze ans environ et dans laquelle l'enfant ne vit que pour les jouissances des sens; la vie politique, qui s'étend jusqu'à trente-cinq environ; enfin la vie consacrée aux choses éternelles, qui s'étend jusqu'à la vieillesse. La matière même du traité est partagée en vingt-sept chapitres, dont les premiers sont consacrés à l'enfance, les quinze suivants à l'âge adulte, le vingt-deuxième aux vieillards, et les derniers aux convalescents et aux voyageurs.

Cap. 17, fol. 207, ro.

Bernard reproche aux médecins de son temps de ne pas étudier le régime de la santé; et ils ne l'étudient pas, parce que là il n'y a rien à gagner; au lieu qu'ils donnent tout leur soin au traitement des maladies et surtout des fièvres; car c'est là qu'on se fait payer.

Cap. 24, fol.

Les idées qu'il avait sur les épidémies ne sont pas fort sages. « L'épidémie, dit-il, vient ou des régions supérieures ou « des régions inférieures. Quand elle vient des régions supé- « rieures, il se manifeste un mauvais aspect du monde, et on « le connaît parce qu'il apparaît, en cette année, des impressions « dans l'air, telles qu'une comète et phénomènes semblables; « les oiseaux abandonnent leurs nids; alors les hommes doi- « vent se tenir dans les lieux souterrains et dans les villes, où « les maisons sont hautes et les rues étroites. Si au contraire « l'épidémie vient des régions inférieures, on le reconnaît à « l'apparition de beaucoup de reptiles sur la surface de la « terre; alors les hommes doivent se tenir dans les lieux « hauts. »

Cap. 5, fol. 283, v°.

Il n'est pas heureux non plus dans cette louange qu'il fait de la langue: « Telle est la noblesse de la langue que Dieu « l'a mise dans un trésor bien gardé, et l'a protégée par « trente-deux défenses. »

Il est plus heureux quand il dit : « Un maître doit être élo-

quent; car la science sans l'éloquence est comme un glaive « dans la main d'un paralytique. »

Cap. 6, fol. 182. vo. Tractatus de

Le dernier des traités que nous possédons de Bernard de Gordon est le traité sur les Signes pronostiques. Il est divisé en Prognosticis. cinq parties: dans la première l'auteur enseigne à connaître la nature des maladies; dans la seconde, la nature des saisons; dans la troisième, la nature des paroxysmes; dans la quatrième, la nature des accidents; dans la cinquième, la

nature des jours critiques.

Le préambule est ainsi concu : « La vieillesse est la dame « de l'oubli. Or, comme savoir prédire est ardu, difficile, et « en même temps d'une grande utilité, j'ai formé l'intention « de traiter, en une sorte d'épilogue, des signes prognostiques « et des jours critiques. Ce sera la consolation de ma vieil-« lesse, me fiant non en mes forces le moins du monde, mais « en l'abondance de la grace du Sauveur. S'il est dans cet ou-« vrage quelque chose méritant rétractation, je confesse que « cela est de moi; si l'on y trouve quelque chose de bon, « cela proviendra non de moi, mais de celui

#### · Qui siccam rupem fundere jussit aquas. ·

La division du sujet telle qu'elle vient d'être rapportée ne promet rien de bien neuf; les détails ne le sont pas davantage: c'est une compilation faite avec les dires des anciens. Aussi nous nous contenterons d'en extraire quelques remarques propres à faire connaître la nature de l'esprit chez l'homme dont les écrits nous occupent ici.

Il rapporte, suivant la fable venue de l'antiquité, qu'audelà de la région où l'on récolte le poivre, sont les pygmées dont la taille ne dépasse pas un palme; et il ajoute: Sicut ego vidi. Il n'y a aucune raison de le soupconner de mensonge; mais on lui aura montré quelque nain très-petit pro-

venant des contrées étrangères.

Comme la plupart des médecins du moyen âge, il divise les facultés intellectuelles en trois: le sens commun, l'imaginative et la mémoire, et les loge: le sens commun dans le ventricule antérieur du cerveau, l'imaginative dans le moyen, et la mémoire dans le postérieur.

Parlant de la grave maladie essuyée par Galien et racontée par lui-même, il dit que sa guérison fut une grande consolation au monde. C'est un bon sentiment de reconnaissance

Promium.

Partic. 11. 6

Part, Iv. c. 1.

Partie iv .

pour l'illustre médecin de Pergame; mais il a tort de mettre au compte d'Hippocrate une ridicule anecdote : « Hippo-« crate, dit-il, rapporte qu'un jeune homme, debout devant « une fenêtre et tenant un enfant, dit à des gens de sa con-« naissance qui passaient : Le voulez-vous? Ceux-ci ayant « répondu : Oui, il leur jeta l'enfant qui se tua. Chez ce pa-« tient l'imagination n'était pas lésée, car il savait bien qu'il « tenait un enfant; mais la raison était lésée, car il pensait « que l'enfant ne se ferait aucun mal. » Est-il besoin d'ajouter qu'il n'y a rien de tel dans Hippocrate?

Partic. v, c.

Il nomme racine inférieure les conditions dépendant de la constitution du malade et de la nature de la maladie; et racine supérieure les conditions qui dépendent des choses supérieures, du soleil, de la lune, des influx célestes, etc. Dans les anciens textes, les définitions d'expressions obscures par elles-mêmes sont bonnes à noter.

Partic, v, c.

Bernard croit à l'astrologie, admettant dans les maladies l'eufortunium et le disfortunium. Deux hommes tombent malades le même jour; mais pour l'un ce jour est dans l'eufortunium, c'est-à-dire sous le signe qui lui apporte bonheur; pour l'autre ce jour est dans le disfortunium, c'est-à-dire sous le signe qui lui apporte malheur. Bien que la maladie soit égale, le premier aura une crise heureuse le septième jour, et le second mourra.

Pratic. v, c.

Il compare la lune à un consul, et le soleil à un grand roi. Il recommande au médecin de connaître la complexion des signes et des planètes; il veut qu'il ait toujours sur lui un bon calendrier qui lui indique les lunaisons; « car, sans cela, « dit-il, il n'y a point de médecin. » C'est pousser au-delà de toutes les bornes la croyance à la lune.

Partic. 11, c.

Peu philosophe dans ses idées sur les influences célestes, il l'est davantage quand il considère l'influence de l'habitude : «L'habitude est une autre nature; une chose d'habitude « altère et transforme la nature, non-seulement du corps, « mais de l'âme. Cela se voit pour l'âme chez ceux qui vivent « sous des sectes diverses; chacun d'eux s'exposera à la mort « pour défendre les dogmes habituels de sa secte. Ainsi une « forte habitude lie et emprisonne l'âme. »

Les écrits que nous avons de Bernard de Gordon viennent d'être passés en revue, et nous n'y avons rien trouvé qui ne fût un remaniement des doctrines anciennes. Plus de vie, d'originalité et d'invention se manifeste chez les chirurgiens éminents de ce temps. Le reproche en doit être fait non aux hommes, mais aux choses. La médecine des maladies internes est, à certains points de vue, plus difficile que celle des maladies externes; de la l'avance que celle-ei prend sur celle-la dans le moyen age et même plus tard. Elle aurait en à renouveler les doctrines; mais tout renouvellement de doctrine lui était interdit tant que la physique et la chimie n'avaient pas préparé les voies à la constitution de la biologie. Elle aurait eu à grossir le trésor des faits; mais dans les sciences compliquées, savoir observer appartient à une maturité qui n'était point encore le partage de l'esprit humain. Tout se borne donc à remanier les anciennes données sous la forme et la discipline de la scolastique. C'est un temps on l'on entretient et l'on conserve sans développer. Dans cette fonction, Bernard de Gordon tient sa place. Il nous dit que ses livres étaient bien accucillis; il n'y a pas lieu d'en douter. car ils l'ont été même longtemes après lui. Il fut sans doute un professeur goûté. Il n'y aurait rien de plus à demander à un médecin, à un maître du XIV e siècle, s'il avait seme cà et là quelques renseignements sur sa pratique, ses traitements et ses clients.

# PIERRE DE LANGETOST,

AUTEUR

## D'UNE CHRONIOUE RIMEE.

Le fameux livre de Geoffroi de Monmouth, Historia Britonum, multipliérapidement in France aussi bien qu'en Angleterre, excita tellement l'attention des eleres et la curiosite des gens du monde, qu'en en vit aussitôt paraître plusieurs contrefacous latines en vers et en prose, et plusieurs traductions

TOME ANV.

françaises plus ou moins exactes. Jusqu'à présent, on ne connaissait qu'une seule de ces traductions, « le roman de Brut » de notre Wace, achevé en 1155. L'auteur du roman de Merlin en désigne une seconde, faite par Martin de Roecestre ou Rochester, auteur entièrement inconnu. « Qui volroit», dit-il, « oïr conter les rois qui devant furent, et la vie volroit oïr, « et regardast en l'estoire de Bretaigne que on appelle Bru-« tus, que messire Martin de Roecestre translata de latin en

« romans, si le porroit savoir vraiement. »

Ce passage est d'autant plus intéressant pour l'histoire littéraire de la France que le nom de ce Martin de Rochester accuse un écrivain anglais d'origine, qui, pour mettre un livre latin à la portée de ses compatriotes, l'aurait traduit non pas en anglais, mais en français. Dans la première branche des romans de la Table-Ronde, le Saint-Graal, l'auteur n'allègue l'Historia Britonum que dans sa forme française, qu'il entende par là soit Wace, soit Martin de Rochester. C'est à l'occasion de la conversion des anciens Bretons, dont Geoffroi de Monmouth, en cela d'accord avec Nennius et le vénérable Bède, rapportait l'honneur à deux cleres envoyés par le pape Eleuthère en l'an 156; à la demande du roi breton Lucius; le Saint-Graal, fidèle à la tradition de l'origine orientale des prédications évangéliques en Bretagne, placait bien cet événement sous le règne de Lucius, mais il niait que Rome y eût pris la moindre part, et l'honneur devait en être rapporté à Pierre, un des compagnons de Joseph d'Arimathie, qui se nommait Pierre, mais qui n'avait cependant rien de commun avec le prince des apôtres. « Dedans les huit jours que li rois « Luce demoroit en Orcanie, Pierres li dist tant et unes et « autres, et tant li monstra de la loi Jhesucrist, que il le chres-« tienna, par convenant que Pierres seroit, tant come il vi-« vroit, ses compains d'armes et de chevalerie... Ensi fu li « rois Luces crestiennés et si home ausi, par l'amonestement « de Pierre : que messire Robers de Boron, qui cest estoire « translata de latin en françois, s'i acorde bien; mais nepor-« quant l'ystoire del Bruyt ne le dit pas et ne s'i accorde del « tout : car sans faille, cil qui la translata en romans ne sa-« voit rien de la halte vstoire du S. Graal. Por coi nus ne se « doit merveiller se il ne fait mention de Pierre; et por ce « que il n'en savoit rien, s'en accusoit-il par autrui et disoit : « Ensi le dient aucunes gens. » On ne retrouve pas dans le roman de Brut ce vers « ensi le

dient aucunes gens; » voilà pourquoi nous pensons que le Saint-Graal nous renvoie à la traduction de Martin de Rochester. Ainsi, de la double traduction française d'un livre latin, il faut conclure non-seulement que notre langue était très-répandue en Angleterre, ce que personne ne conteste, mais que la littérature française, prose et vers, y était plus en vogue que ne l'étaient la prose et la poésie anglaises. Quand les gens de ce pays tenaient à connaître un ouvrage latin, un ouvrage de clere, ils le faisaient traduire en français plutôt qu'en anglais; c'est ainsi que l'on dut au livre de Geoffroi de Monmouth le Brut de Martin de Rochester, le roman de Brut de Wace, le commencement de la chronique de Pierre de Langetost, et, bien mieux que cela, les anciens romans du Saint-Graal, de Merlin, d'Artus, de Lancelot et de Tristan.

Il y avait tant de profit ou d'honneur à mettre en français des livres latins que plus d'une fois on vit des écrivains l'essayer, qui n'avaient rien de ce qu'il fallait pour un travail de ce genre. Ils entendaient le français, mais ils le prononcaient comme des gens qui ne l'avaient pas entendu parler en France, et comme le prononceraient aujourd'hui des Anglais qui n'auraient jamais passé sur le continent. Ils ne se préoceupaient aucunement des bonnes habitudes de prononciation et des exigences de la prosodie française. Ils s'en tenaient à l'idée la plus confuse des formes du sujet et du régime dans les noms, du repos de l'hémistiche, de la distinction des syllabes fortes ou muettes. De là une continuité de tours et d'expressions barbares, quand ils traduisaient en prose, et de vers sans repos, sans mesure, allongés ou raccourcis sans égard pour le véritable accent. Nous sommes obligés de reconnaître que nul Anglais de notre connaissance n'a poussé les fàcheuses licences que l'on vient d'indiquer aussi loin que Pierre de Langetost.

Son nom de famille ou de naissance a été traité aussi librement que lui-même avait traité la langue française. Les manuscrits anglais consultés par Thomas Hearn, le savant éditeur du poème de Robert de Brunn, l'écrivent « Langtoft »; Nicholson écrit : Peter de « Langetoft »; Pits, Leland, Conr. Gesner : « Petrus Langatosta ». Notre manus crit de Paris, exécuté en Angleterre au commencement du XIV e siècle, porte : « Langetost » dans les derniers vers, d'après lesquels on pourra déjà juger du style de l'auteur :

### PIERRE DE LANGETOST,

Pieres de Langetost trouve nient plus par dit. K'il n'a coplyé et mis en cel escrit. Les trofles ad lessé, à verité se prist, Nul autre trovera homme que le lyst, Si noun il latiniers (que) en son fet mentist.

Ces deux derniers vers ne présentent pas un sens fort clair; l'auteur semble vouloir dire qu'il a omis dans sa traduction les mensonges du texte original. Mais, s'il avait tenu sa parole, il eut encore abrégé de moitié les emprunts qu'il faisait à

Geoffroi de Monmouth.

On l'a plus d'une fois cité parmi les écrivains nés en France; mais, après avoir lu ses vers, des Anglais seuls pourraient demeurer dans cette opinion que Roquefort est inexcusable d'avoir adoptée. Pierre de Langetost était évidemment Anglais, originaire d'un lieu de Langetost ou Langtoft, dans le Yorkshire, où se trouvait aussi le prieuré de Saint-Augustin de Bridlington, dans lequel il obtint un canonicat. C'est avec la même légèreté que Roquefort le fait vivre au XIIe siècle, tandis que la Chronique dont nous allons parler se poursuit jusqu'au XIVe. Pierre paraît avoir pris un véritable plaisir à donner la forme française à des livres latins : nous pouvons en juger par la traduction qu'on lui devait de la Vie de saint Thomas, écrite par Herbert Bosham, secrétaire de l'archevêque, et par la chronique rimée des rois d'Angleterre, qui seule est aujourd'hui conservée. Celle-ci, en nous permettant d'apprécier le style de Pierre de Langetost, nous empêche d'admettre, avec Pits et Thomas Hearn, que personne de son temps ne connaissait mieux que lui la langue française.

La chronique rimée d'Angleterre forme deux parties distinctes: la première traduit ou plutôt abrége l'Historia Britonum de Geoff. oi de Monmouth. Th. Hearn tend à croire que l'auteur n'eut ici d'autre guide que le roman français de Brut : nous ne le pensons pas. Le chanoine de Bridlington devait entendre le latin, et, s'il eût en devant les veux le livre de Wace, il n'eût pas senti le besoin de le refaire. Que d'ailleurs on rapproche sa chronique rimée de celle du chanoine de Bayeux, on n'y retrouvera pas le petit nombre de passages ajoutés dans le Brut au texte de Geoffroi, comme l'institution de la Table-Ronde, la description de la forêt de Brociliande et de la fontaine de Baranton. C'est donc sur le livre latin que Pierre de Langetost s'est réglé; et, s'il avait connu le livre de Wace, dont le style est cependant loin d'être irréprochable, nous devons penser qu'il en eût tiré quelque profit, et du moins -reconnu une partie de ce qui lui manquait gour composer

des vers français.

On ne peut s'attendre à trouver un grand intérêt historique dans cette première partie, entièrement empruntée au livre fabuleux de Geoffroi de Monmonth. Sculement, comme Pierre avait le cour plutôt d'un Anglo Saxon que d'un Breton, il a passé rapidement sur les passages trop défavorables aux conquérants saxons. On sent qu'il avait hate d'arriver au temps où les Anglais n'eurent plus rieure réouter de la nation assujettie. Le même texte de notre Bibliothèque impériale prolonge le récit de la seconde partie jusqu'au règne d'Edouard III. Cette seconde partie est précédée de douze mauvais vers léonis:

Finito Bruto Brittanni fugiunt religati.
Extento scuto Daci remanent dominati,
Id quod Beda legit Petrus scribendo peregit
Gallo sermone, te duce, Beda bone...
Incipiunt gesta quae Anglis suat manifesta,
Beda pater praesta Petro quod dictat honesta.
Lector narrabit id quod scriptura panabit.
Petrus dictabit quod sibi Beda dabit.

On se tromperait de conclure de ces vers, avec l'abbé de La Rue, que Pierre de Langetost a prétendu se régler sur l'Histoire ecclésiastique du vénérable Bède; car à peine Geoffroi de Monmouth lui a-t-il échappé, qu'il se prend a Henry de Huntingdon. Faut-il done voir dans ce Bede un secrétaire, un lecteur chargé de lui réciter les textes qu'il tournait aussitôt en français? car le mot dictare a presque toujours dans la basse latinité le sens d'écrire et composer : d'où les substantifs dits et dictié, synonymes d'écrits et de composition poétiques.

Au commencement de cette seconde partie, Pierre de Langetost est encore d'un faible secours pour la connaissance de l'histoire; car on a souvent droit d'attribuer ses dissidences avec les trois auteurs que je viens de citer, à son inattention ou à ses propres méprises. L'éditeur de l'ancien traducteur anglais de Langetost a pris la peine de signaler et de discuter les passages qui ne s'accordent pas avec les précédents chroniqueurs, et le peu d'intérêt qu'il a lui-même reconnu dans ces différences de dates et d'attributions topographiques nous dispense de nous

yarrêter, puisqu'elles n'offrent rien dont on puisse se préoccuper en France. Cependant il faut savoir à Pierre de Langetost plus de gré que ne lui en a tenu Th. Hearn, pour avoir maintes fois réparé le silence craintif ou intéressé des chroniqueurs précédents, quand il s'agissait de personnages tombés victimes de la politique royale, ou mieux placés dans l'opinion des contemporains que dans les relations historiques. Ainsi Robert Courteheuse, fils aîné de Guillaume le Bâtard, un des héros de la première croisade, ne semble pas avoir obtenu des chroniqueurs anglais toute la justice qu'il en devait attendre, parce qu'après avoir à plusieurs reprises réclamé le trône d'Angleterre, auquel il avait de grands droits, sa mort, arrivée en 1133, avait mis fin à une captivité de vingt-huit années. Les historiographes de la couronne d'Angleterre ont à peine mentionné les exploits de Robert en Orient; ils n'ont parlé de ses luttes avec ses frères puînés que pour les blâmer et applaudir à l'impitoyable sévérité du vainqueur. Pierre de Langetost seul a vengé Robert du silence et de l'injustice des autres chroniqueurs anglais :

> Robers est mors à Corne (Cardif), mais de son finement Recorder la manere mon liver me defent. Mult fu chevalurus, mult fist de hardement En la terre sainte sur la paene gent. Godefroy de Bologne de Robert dist sovent : Je me affy du duke encuntre altre cent. Bayliés ly l'espeye du governement. Godefroy de Bolongne ou Robert fu present, Les clers et les lays i vount devotement, A l'election e prient durement. Et Deu les oyst par sygne apertement. La lumere del cel sur Robert descent Trays fees coup à coup assés verayment; Treys fees ly fust offert l'encoronement, Treys fees les refusa par consayl de gent Oue mels vouleient aliours aver avauncement.

Au premier rang des barons anglais qui accompagnaient le roi Etienne dans la chevauchée d'Ecosse de l'année 1137, Pierre cite Walter Espac; c'était, dit-il, un vaillant chevalier, savant de la science des laïques et que les Français ne pourraient assez louer:

> Escotés ore quel gent y sont des Engleés, William quens d'Albemalle, Watier de Guunthays,...

XIV. SIECLE.

Walter l'Éspec i fu plus vaillaunt de palais; Ses bountes acunter ne pouvent les Franceys, Trop fu chevalurus et sage en les lays.

Ces éloges accordés à un chevalier savant et particulièrement cher aux Français, s'appliquent fort à propos au baron auquel Geoffroi Gaimar avait demandé la communication de livres gallois et français qui pouvaient lui servir dans la rédaction de sa chronique rimée:

> Il purchaça maint esamplaire, Livres engleis et par gramaire, Et en romans e en latin Ains k'en peust traire à la fin. Se sa dame ne l'i aidast, Jà a nul jor ne l'achevast. Ele enveiad à Helmeslac Pur le livere Walter Espac. Robers li quens de Gloucestre Fist translater icele geste Solunc les livers as Waleis K'il aveient des Bretons reis...

Nous avons dit que notre rimeur s'écarte souvent de l'esprit des chroniques qu'il traduit. La façon dont il expose la grande querelle de Henri II et de l'archevêque de Cantorbéri, Thomas Becket, mérite surtout d'être remarquée, dans un clerc qui avait déjà traduit ou se proposait de traduire les récits admiratifs de l'historien-secrétaire du prélat-martyr. Il semble avoir dit tout ce qu'il était possible d'alléguer en faveur du roi, sans compromettre la réputation de sainteté de la victime:

Son chancelur cel houre fu Thomas appellet, Ercedon (archidiacre) de Cantorbire et de Looundres nez... En chascune cause enquist les verités. Le creede Thomas est en son sé sacrez. Le creede Thomas est en son sé sacrez. Deu sustan et sainte Eglise et ses dignitez, Par drayte lay escrite maintynt les ordenez, Més que par cus esteint ataint de malvestiés, Ne sofry pas k'il fussent par aliours jugé, Fors en curt de clerkie; le ray cum vos orrez Vers Thomas se corousec; la cause ore escotez: Clers sont sovent hastifs, les uns font voluntez (Et) passent sovent drayt, mesprenent en lay fez; Ki sentent la grevance al rey sont alez

#### PIERRE DE LANGETOST,

Et de tel utrage amendes ont pryet : Le ray parmy ses teres ses letres ad maundez Oue entre clers et lays soit sa pese gardez; Et si clerk mespregne en sa regaltez Par homicide u playe de larcin arestez, En la curt le rays ly sait agardet A porter jugement de ses iniquitez. Li arceveske Thomas al ray ad munstrez Quel serment i fist quantil fu coronez, Par Deu ly defent ke clerk sait chalaungez, Si non par sainte Eglise dont membre est clamez. Co fu à Clarendon u Thomas ad parlez, Et ad Northampton vint-il altre fet Deliverer ses clers, mais ron ly fu grauntez. Ad la cour de Rome ad Thomas apellet Thomas devée sa curt, va la mer passer.

Puis, après avoir exposé comment Thomas avait lancé l'excommunication sur l'archevêque d'York pour avoir, en son absence, sacré le jeune Henri, et comment il avait à son retour refusé de lever l'interdit sur ce prélat et sur tous ceux qui l'avaient secondé:

> Les causes vous ay dit, vous les devez saver, Par quay le ray Henri fist Thomas exilier. Al ray ne devez pas sa mort aretter; Nient plus dist le ray à son chivaler : Ay-jo nule gent ké me poüt venger Sus un tel clergeman ke fu mon chanceller? Quatre chivalers sans plus comaunder Sont alez en l'eglise saint Thomas tuer. Ky volt saver coment saint Thomas vesquit, Coment le roy de France honurer le fist, Coment l'apostoylle par bulle ly transmist Legat en Engletere, coment s'ey entremyst, Coment à Puntiuve le angel à ly dist, Coment son lynage hors de terre fuyst, Par quels en sainte glise playes et mort suffryt, Sans agarde de curt, coment il parfist De sa passion ke pur Deu enprist, Et coment Deu pur ly overe ù il gist, Regarde ben son livre ke n'est pas petit, Et là la verité trovera tut escrit.

Nous croyons que Pierre de Langetost, s'adressant à des laiques, les renvoie ici non pas au livre latin de Bosham, mais à la traduction française qu'il en avait faite.

Pour le règne de Richard Cœur de Lion, nous lui saurions

plus de gré des détails particuliers qu'il nous donne sur le séjour de ce fameux prince en Orient, si nous ne nous apercevions que, dans cette partie de sa chronique, il a dû suivre de préférence une chanson de geste qu'un trouvère avait consacrée à la gloire de Richard, et dont il ne reste qu'une ancienne traduction en vers anglais, judicieusement analysée par G. Ellys. Presque tout ce qu'il nous en conte diffère de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les historiens authentiques, metric. rom., et ne peut cependant être de son invention. L'influence de p. 286-341. la chanson de geste se fait assez sentir dans l'introduction d'un personnage de l'ancienne chanson d'Antioche, au milieu des récits de cette autre croisade. Tatin, Tatice ou Statin était, vers la fin du XIe siècle, un officier de l'empereur Alexis, qui d'abord avait subi le supplice de « l'énasement » ou mutilation du nez; puis, rentré en grâce, avait été chargé par le même empereur de guider les Francs à travers les plaines de l'Asie Mineure. Dans la Chronique de Pierre de Langetost, Statin redevient le sénéchal d'Isaac Comnène, tyran de Chypre, et, quand l'île est conquise par les Anglais, Richard lui laisse sa charge de sénéchal et lui confie même le gouvernement de cette nouvelle conquête. Ici, par un souvenir confus de récits plus anciens, Statin à le nez coupé d'un couteau que lui lance l'empereur Isaac, indigné des bons avis qu'il en recevait:

Early engl.

Isake se corouse ver tel consaylleur, Du cotel s'en va gettaunt en irrour, Le coupon de son nez copayt de trancheour... Par tant cum il estoit sy vilement maygnés, Statin l'enasé des ore est surnomé.

Thomas Hearn, dans ses notes sur le texte de Robert de Burrun, écrit à tort « le nase » au lieu de « l'enasé »; s'il avait eu connaissance de la chanson d'Antioche, il y aurait trouvé plusieurs couplets consacrés au véritable Statin l'esnasé, le Tatikios de l'histoire byzantine.

Mais si Pierre de Langetost emprunte à la chanson de geste et ressuscite ce personnage un siècle après sa mort, il la suit à meilleur titre dans l'indication des lieux de l'île de Chypre où se passent les événements vrais ou fictifs qu'il nous raconte. Tels sont les quatre principaux châteaux conquis par Richard: Paphos, Buffavent, Kantara et Dieudamour :

XIVe SIÈCLE

Baffe et Bufferet, Candare et Deudamour,

Il faut regretter qu'il ait rapidement passé sur les circonstances de la prise et de la captivité de Richard, en se contentant de renvoyer au roman qu'on avait composé :

> Des fez le ray Richard cel hour et altre fet Ky les volt saver ne sount recordez, Voyt lire son liver k'est enromancez, Et la purrés trover tus les propretez.

C'est encore apparemment d'après ce roman qu'il nous raconte le grave échec subi devant Gisors par le roi Philippe-Auguste, qui même aurait vu dans sa fuite un pont de pierre s'écrouler sous les pieds des chevaux, et n'aurait dû son salut qu'à la générosité de Richard :

> Le ray Philipp estayt assez descounfit Quant ouf tut son host à Gesors fuyst. Tente et pavilloun ke Phelippe verpist Sunt al ray Richard saun contredit : Philippe ouf ses Franscays à l'aler se prist, Richard ouf ses Englays chaschant les sivist, Al Pount de Gesors ke n'est pas petit Mout fu le pople grant quant le pount chayst. Le rays en la rivere entres les autes gist. Ore sus sire rays de Fraunce, Marcades dist, Tes brays sont maylyés, tu honis ton habit. Sis cens chivalers en l'ewe sunt plungiez, Desquels .LIII. ilokes sont naez.

Le ray Richard comaund ke Philipp sayt sauvez. Mathy de Montmoryce, baroun renomez, Sir Alain de Roncey, sir Fuques de Griffit, Ouf lur chivalerye sount pris et menez...

Tout ce récit n'est peut-être pas controuvé. On peut le comparer à celui de l'auteur populaire de la Chronique dite de Reims, qui ne s'écarte pas moins des Chroniques de Saint-Denis. Toutefois les trois récits ne se contredisent pas et même peuvent se porter un mutuel secours.

A tout prendre, la chronique rimée de Pierre de Langetost n'est donc dépourvue ni d'intérêt ni de valeur. L'auteur est un Anglais de cœur aussi bien que de race. Il déteste les ennemis de son pays, et son style, ordinairement sec et décoloré, s'anime au récit du grand désastre des Français à

Courtrai:

En chescon avenue por la discension Chaéu est sor France la confusion : Tant com le secle durc en chascun region, La hunte est perdurable, le fet en mokeison Al roy Philip de France et à sa nation. Cil qui salva Daniel do mors del lion Salve les Elemings en leur accion, Que heritez ne perdent par extorcion.

Mais il porte encore une haine plus forte aux Ecossais et ne perd pas une occasion de les blàmer et de les outrager. Il faut voir avec quelle satisfaction il raconte l'odieux supplice infligé à Wallace, livré par John Monteith aux juges d'Angleterre, bien qu'on ne pùt l'accuser de parjure, puisqu'il n'avait jamais prêté serment au roi d'Angleterre, et que son crime unique était d'avoir résisté, les armes à la main, à la réunion des deux couronnes:

Novel avours oves entre compagnours
De William Waleys mestre de larrons;
Sir Johan de Menetelh ly suyt à talouns,
Emprès de sa putaygne ly prist en tapisouns,
A Londres le menayt en ferges et lassons
Ou jugez estayt sor ses condicions;
En premier à fourche fu trayné por tresouns,
Pendu par roberies et par occisions
Et por ceo qu'il avayt ennenti par arsons
Viles et eglises et religiouns;
Avalez est des fourches et overt les ventrouns
Le goer et la boyele bruylles en carbouns,...
Coupé ly fut le cors en quatre porcions,
Chescuns pendu par say en memor de ses nouns,
En lieu de sa banere cels sunt ses gunfanons.

Pur finer sa geste,
A Londres est la teste
Du cors est fet partye,
En quatre bon villes
Doint bohorner les iles
Que sunt en Albanie.
And thus may here
A lader orte lere
To biggen en pays;
It falle in ye egle
Yat hæckes over begh
With a Waleys.

On le voit ici, s'exaltant de plus en plus, changer de rhythme

et terminer ses imprécations patriotiques par des vers anglais, comme s'il ne trouvait pas qu'une langue étrangère pût exprimer assez énergiquement le bonheur que lui faisait éprouver la mort ignominieuse de l'ennemi de son pays.

Il faut savoir plus de gré à Pierre de Langetost d'avoir dédaigné toutes les légendes puériles et merveilleuses qui remplissent les autres chroniques anglaises de la même époque, sans excepter Guillaume de Malmesbury, Henry de Huntingdon et Mathieu Paris. Il juge avec plus d'impartialité et souvent avec une haute raison les démêles de l'Eglise et de la couronne. On a vu comment il avait rappelé l'histoire de Thomas Becket; il montre à l'égard de Boniface VIII la même justesse d'appréciation, blâmant la conduite du pape à l'égard des Colonna, celle de Philippe le Bel à l'égard du pape. Nous regrettons vivement qu'il ait arrêté son récit à l'année 1307 et qu'il n'ait pu nous apprendre l'impression que l'arrestation, le procès et la suppression des Templiers lui avaient faite; mais son aversion naturelle pour le roi des Français nous porte à croire qu'il eût pris cette fois le parti des accusés contre leur terrible accusateur.

des accuses contre leur terrible accusateur.

Cette chronique n'a pas été publiée dans son entier : Thomas Hearn, éditeur de Robert de Burrun, en a inséré de nombreux extraits dans les notes de cette édition. La partie qui se rapporte au règne de Harold et au règne des deux premiers rois normands, comprenant près de huit cents vers, a été donnée par M. Francisque Michel dans un recueil en deux volumes intitulé : « Chroniques anglo-normandes. » Il serait à désirer que les six mille cinq cents vers dont elle se compose fussent intégralement publiés en Angleterre ou même en France: dans le premier de ces deux pays, en raison du profit que l'histoire locale pourrait en tirer; dans le second, en considération de la langue dans laquelle Pierre de Langetost s'est exprimé; langue informe et très-incorrecte, mais donnant un exemple de la façon dont les Anglo-Saxons entendaient, comprenaient et reproduisaient notre versification française. Nous y avons d'ailleurs noté plusieurs locutions qu'on serait tenté de croire moins anciennes, telles que « in-« sulaires, constitution, eparplye », forme incorrecte de notre éparpillé:

> Novel dolouruse fut lors esparplye En l'ostel le ray de sa chivalrye...

La chronique rimée d'Angleterre, traduite en grande partie du latin, fut elle-même traduite en anglais dès l'année 1338, par un chanoine de Burrun, dans le Lincolnshire, nommé Robert Mannyng, et dont le nom de famille fut remplacé par celui de ce prieuré de Burrun. Nous n'avons pas à nous occuper de cette traduction qui compte aujourd'hui deux éditions, dont la première parut en 1725, par les soins de Thomas Hearn, auquel on dut tant d'autres révélations historiques et littéraires. Hearn eut soin d'accompagner cette ancienne traduction anglaise de nombreux extraits de la chronique originale, et d'une introduction dans laquelle, suivant son usage, il aborda une foule de questions entièrement étrangères aux deux ouvrages. Il avait vu trois manuscrits de la chronique de Pierre de Langetost : le plus ancien, conservé dans le Collège héraldique (of arms), se terminait par ces vers que le copiste avait ajoutés :

> Ci finist Peres son liver en honour; Et jou que l'escrit porfet ad son labour. Al terme de sa vie Dieu lui face socour, Et mette l'alme en repote ove seints en detour. Jou qui l'escrit orde porte de prestre, Le vikere de Atlyngflete sir Jon qui fu son maistre, Le pria de l'escriver par sa mayne destre, Dieu i mene lour almes en la joye celestre.

Les deux autres manuscrits, alors la propriété d'un M. Austis, étaient rassemblés dans le même volume : le premier texte s'arrètait au milieu des événements de l'année 1296; l'autre continuait le récit jusqu'à la mort d'Édouard ler, le 7 juil-

let 1307.

L'abbé de La Rue, qui fait de l'ensemble de l'ouvrage de Pierre de « Langetoft » trois ouvrages distincts : le premier, traduit de Geoffioi de Monmouth; le second, l'histoire des rois anglo-saxons, « d'après Bède et diverses chroniques an« ciennes » jusqu'à l'avénement d'Edouard Ier; le troisième, la vie du roi Édouard; l'abbé de La Rue, disons-nous, en avait examiné deux manuscrits : le premier, conservé dans la Bibliothèque Cottonienne, Julius A. V. Dans ce volume étaient réunis « un lay » dans le genre des lais bretons, et « une in-« vocation à la sainte Vierge » qui paraissait encore être l'ouvrage de Pierre de Langetost. Le second se trouvait au British Museum, sous le n. 20. A. M. C'est d'après ce manuscrit que

M. Francisque Michel paraît avoir donné le long fragment dont nous avons parlé. Le même savant cite dans le même dépôt une autre leçon du même formatet de la même date, cotée 20. A. H. Peut-être est-ce une méprise, et ces deux cotes

ne représentent-elles qu'un seul et même volume.

Pour les deux lecons conservées dans la Bibliothèque impériale de Paris, elles sont réunies dans le même volume, acquis il y a plus d'un demi-siècle. Nous sommes disposés à croire que c'est précisément celui qui appartenait au commencement du XVIII° siècle à M. Austis et que M. Th. Hearn a décrit. Il est certainement dans tous les cas d'origine anglaise. En voici la disposition: 1° fol. 1 à 38, Chronique depuis la mort de Cadwallader jusqu'à l'année 1296; 2° fol. 39 r° à 40 v°, Prophéties de Merlin, en prose; 3° fol. 41 à 58, Chronique depuis Brut jusqu'à Cadwallader, précédée de deux vers qu'on lit également dans le texte du British Musseum:

Sermo de Bruto sub dictamine tuto, Culpa datur Petro, deficiente metro.

Ce qui semble, ainsi que l'a remarqué l'abbé de La Rue, une excuse du copiste, peu rassuré sur la régularité de la versification de Pierre de Langetost. Enfin, fol. 59 à 108 et dernier, le second texte de la Chronique, depuis Cadwallader jusqu'à l'avénement d'Edouard II. Le volume est écrit sur vélin, à deux colonnes, et d'une assez bonne main. Il porte aujour-d'hui le n. 2154 du fonds français.

P. P.

# PIERRE DE BELLEPERCHE,

Most le 17 ja vier 1368

#### JURISCONSELLTE.

Pierre de Belleperche (Petrus a on de Bella Pertica) est né vers le milieu du XIIIe siècle, d'une famille peu considérable, à Orléans, selon quelques auteurs; selon d'autres, dans le pays des Séquanais: mais, suivant l'opinion du plus grand nombre, il était Bourguignon d'origine; et, en consultant les écrivains qui s'expriment d'une manière moins vague, on 1, p. 508, voit qu'il était né à Lucenay-sur Allier, aux confins du Nivernais et du Bourbonnais, et que, plus tard, au temps de sa fortune, près de cette ville et de Villeneuve-sur-Allier, il fit construire un château qu'il appela de son nom. D'autres Hist, du Niv. prétendent, au contraire, qu'il naquit à Belleperche meme; ce qui laisse encore des incertitudes, puisqu'il se rencontre la maison roy. plusieurs terres ou châteaux de ce nom. Le surnom de Belles de Trance, i. perche appartenait aussi, dans le même temps, à un poëte français, originaire de Bourgogne, Gaultier, qui cerivait vers 1280 son roman des Machabées; mais on ne saurait tirer de cette ressemblance de surnom aucune induction pour établir, comme l'a supposé l'abbé de La Rue, une parenté, ou même Bablioth. 11. sculement une communauté d'origine entre le poète et le jurisconsulte. Cette question reste donc toujours indécise : le sa sur les barchâteau de Belleperche a-t-il été construit par Pierre, ou lui des, t. 111. p. a-t-il donné son nom? et, dans le premier cas, nous aurions encore à nous demander d'où Pierre tirait son nom de Belleperche, qu'il aurait postérieurement transmis à ce château bâti par ses ordres et à ses frais, lorsqu'il n'était encore que docteur.

La description de ses armes, telle que l'a donnée le P. Auselme, pourrait au besoin aider à découveir quelques renseignements de plus sur sa famille : Pierre de Belieperche

Britis, Vite papar. Avec.. 1. 1. 001 5, ---H. J. episc. Autiss., aprid Lat. beam, Nova B.-Hoth, mss., t. Gallia christ, nov., t. VII. col

Gui Coquale. p. 339 - Anselme, Hst de M. p. 298

La Ciciy du Maine, Biblioth fr., t. 1, p. >51. - Du Verdier. t. IV, p 21. -De La Rue, Ls

Lebent, Went sur Auxerie, t. 1. 15. 505

portait d'or, au dragon ès ailes étendues, de sinople, lampassé de gueules.

On ne nous dit rien de ses premières années. Nous voyons seulement que, dans sa jeunesse, il se livra avec ardeur à

l'étude de la jurisprudence.

Il n'existait alors en France que trois écoles de droit : celle de Paris, peu renommée, et à laquelle Pierre de Belleperche paraît avoir été toujours étranger, soit comme disciple, soit comme maître; celle d'Orléans (Orléans n'eut d'université que plus tard); enfin, celle de Toulouse, fondée, en 1229, avec L'université de cette ville.

Ce fut à Toulouse, selon Pancirole, Taisand et Terrasson, que Pierre de Belleperche étudia le droit romain, sous Jacques de Revigni. Lebeuf prétend que ce fut à Orléans, et que là il entendit les lecons du même maître. Il paraît à peu près certain qu'il fut disciple de ce célèbre jurisconsulte; mais dans quelle ville? C'est ce qu'il n'est pas facile de décider. Hist. litt. de Peut-être Jacques de Revigni enseigna-t-il à Orléans avant de la Fr., t. XX, s'établir à Toulouse, où certainement il professa depuis l'année 1270. Il n'est pas impossible non plus que Pierre de Belleperche ait fréquenté successivement ces deux écoles renommées, et qu'il y ait successivement profité des enseignements du professeur qu'il se fit toujours gloire de suivre

comme son modèle.

La même difficulté se présente, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle école Pierre de Belleperche professa luimême la science du droit. Ce fut à Toulouse, si l'on en croit Pancirole et Taisand. Cette opinion pourrait être justifiée Petride Bella par le texte d'une répétition de la loi Uti possidetis, où Pert. Repetit. l'auteur mentionne la coutume des Gascons. Mais l'opinion contraire s'appuie sur un bien plus grand nombre d'au-Præfat. re- torités. Vitus Polantus, qui a publié plusieurs ouvrages de petit. in Cod. - P. de Belleperche, et, avant lui, les premiers éditeurs de ses répétitions sur le Digeste et sur le Code, la plupart des bibliographes et des jurisconsultes qui ont eu occasion de par-Forster, Hist. ler de ses ouvrages ou de sa personne, Forster, Denis Simon, jur. civ. Rom., Pasquier, Loisel, Brodeau, Arthur Duck, le P. Anselme, p. 139. — Si-mon, Nouv. Bi-Lebeuf, etc., se décident pour Orléans. Forster dit même blioth, hist., p. qu'on voyait encore de son temps la maison qu'avait habitée 40.—Pasquier, l'illustre professeur. Dans plusieurs passages de ses Répéti-Rech, de la Fr., tions, l'auteur lui-même présente des suppositions et des liv, 1x, ch. 37. Loisel, Dia- exemples empruntés à cette ville et à ses usages : Si rex ve-

p. 505.

in Cod., edit. Francf., p. 93. Ibid. Summarium I, I.

nerit Aurelianis... Papa canonico Parisiensi contulit præbendam Aurelia... Ego Aurelianensis convenio Parisiensem, etc.

On ne peut douter que Pierre de Belleperche n'ait en effet professé dans la ville d'Orléans; aussi Terrasson et Savigny, d'après Diplovataccio, ne sont-ils pas éloignés de croire qu'à des époques différentes Pierre aurait enseigné à Orléans et à Toulouse, mais plus longtemps sans doute dans la première de ces deux villes, puisque c'est là que sa renommée était plus grande, et ses ouvrages plus répandus. « Ses écrits, « dit l'ancien historien des évêques d'Auxerre, servaient à « former les jeunes gens qui étudiaient le droit dans les uni-« versités du royaume, et surtout dans celle d'Orléans. » L'espèce de mépris avec lequel Pierre de Belleperche jugeait la glose d'Orléans, qui, disait-il, « détruit le texte de la loi », ne prouve rien contre son séjour et son enseignement dans l'école de cette ville. Le commentaire même sur les Institutes, où se trouve cette phrase célèbre, semble avoir été, comme les Répétitions, si l'on en juge par quelques passages, composé pour l'école d'Orléans; mais la glose que Pierre de Belleperche transcrit, explique et discute continuellement dans ce commentaire, est la glose ordinaire, rédigée ou compilée par Accurse, et non pas la glose particulière à l'école où il professait. On peut donc supposer que, dans ce mot souvent cité, le commentateur, trouvant la glose en contradiction évidente avec le texte, l'a comparée à la glose d'Orléans, qui se donnait une grande liberté dans l'interprétation de la loi romaine, et dont l'inexactitude était déjà tice et de plet, même avant lui passée en proverbe. Telle serait alors la pensée de Pierre de Belleperche : « Quoique la glose s'explique « d'une autre manière, il n'y faut pas prendre garde; c'est « ici, en quelque sorte, une glose d'Orléans, une de ces gloses « qui détruisent le texte. Licet glossa alio modo exponat, « glossa Aurelianensis est, que destruit textum.» Barthole, absolument dans le même sens, rappelle ce dicton populaire: Hac esset glossa Aurelianensis, qua destruit textum. Sans prétendre, après tant d'autres, déterminer le sens de ce passage équivoque, nous avons voulu proposer seulement une explication, sur laquelle prononceront des juges plus compétents et plus habiles.

En quelque lieu que Pierre de Belleperche ait enseigné, soit à Orléans, soit à Toulouse, ou dans ces deux villes à des

logue, édit. de 1818, t. I, p. 233. — Bro-deau, Cout. de la prév. de Paris, t. II, p. 206. - A. Duck, de Usu et auctor. jur. civilis, fol. 31, v. - Inselme, Lebeuf, L.

Repet. in vet. Digest., édit. de 1571, p. 25, 26. - In Codicem, p. 11, 75.

Lect. in Inst , lib. 1v, tit. 6, \$ 3, p. 470. -Ménage, Dict. étym., t. I, p. 679. - Menagiana, t. I, p. 177. -Livre de jostice et de plet, pref., p.

In Instit., p.

Livre de josp. xxxt.

Super Instit., lib. iv, tit. t.

époques différentes, les auteurs qui ont parlé de lui s'accordent à dire qu'il était d'un esprit vif, pénétrant, et passionné dans la recherche de la vérité. Opiniâtre, irritable, il n'en était pas moins disposé à la bienveillance envers tout le monde. Son habileté consistait surtout à éclaireir les points obscurs du droit civil, et à résoudre les questions les plus embarrassées. Aussi les interprètes du droit avaient-ils coutume de l'appeler, lui aussi, le docteur subtil. « En deçà des « monts, dit l'historien des évêques d'Auxerre, il était re-« gardé comme le père des jurisconsultes. » Sa réputation s'étendit même au-delà, et de son vivant et après sa mort, puisque parmi les Italiens, malgré leur dédain habituel pour les étrangers, les plus fameux docteurs, Cino, Balde, Barthole, ont admiré son savoir et son esprit. Comme une preuve de la grande réputation de Pierre de Belleperche, Pancirole et Taisand mentionnent une lettre que lui aurait écrite le pape Innocent III; mais le plus simple examen fait voir que Decret, Gr. cette prétendue lettre est une décrétale d'Innocent III, adres-IX, lib. 1, tit. sée aux abbés de Grandselve et de Belleperche (ordre de Cîteaux, diocèse de Montauban), en 1205, un siècle avant l'é-

6, c. 3o.

poque où florissait le jurisconsulte.

Plusieurs écrivains ont remarqué que Pierre de Belleperche était versé dans la connaissance du droit canonique comme dans celle du droit civil; ce qui n'a rien que de vraisemblable, puisque ces deux études ne se séparaient guère, et que même à Paris, où celle du droit civil n'était que tolérée. les professeurs s'intitulaient doctores in utroque jure. En effet. in Pierre de Belleperche, dans ses commentaires sur le Code. allègue de temps en temps l'autorité des décrétales et l'opinion des canonistes. Mais il n'est pas probable, comme semble cit.—Car. Mo- l'insinuer Loisel, comme l'affirme expressément Du Moulin. linæus, Cout. qu'il ait professé l'un et l'autre droit. On ne voit de lui aucun ouvrage qui temoigne de ses travaux sur le droit canonique: il paraît même qu'il en faisait peu de cas, s'il est vrai qu'au lieu de chercher à concilier certaines décrétales avec les lois civiles, il aimait mieux croire que les papes, par défaut d'habileté, avaient ordonné plusieurs choses contre le droit, et répondait à ceux qui lui opposaient l'autorité de quelque canon: « Qu'il passe avec les erreurs des canonistes! Transeat « cum erroribus canonistarum. » Singulière témérité, blâmée avec raison, dit Pancirole.

Pierre de Belleperche ne fut pas seulement un célèbre pro-

Repet. Cod., p. 66, 76, 99, etc. Loisel, loc.

de Par., t. 1, p. 80.

fesseur de droit et un savant jurisconsulte; dans la vie politique et civile il se fit remarquer par une habileté peu commune; en même temps il fut distingué par les fonetions les plus éminentes dans l'Etat et dans l'Eglise. Attaché au conseil du roi, et membre de son parlement, où il siégeait comme jurisconsulte clerc vers la fin du XIIIe siècle, il signa, en cette qualité, avec des archevêques, des évêques, le grand- 422. - Du Tilmaître des Hospitaliers, le visiteur du Temple, des archidiacres, des comtes, des barons, etc., une décision ou un arrêt du parlement de l'année 1298, dans une affaire qui présen- 36. — Lebent, tait quelques difficultés. En 1302, on le voit nommé parmi ceux qui doivent résider sans interruption au parlement, et 427, spécialement en la chambre des plaids. Le 19 octobre 1303, il signe, comme juge, avec deux assesseurs, un jugement sur enquête. Mais, sans nous arrêter à des actes qui nous montrent seulement pour ces années Pierre de Belleperche dans prem. part., p. l'exercice de ses fonctions, nous le voyons sièger comme membre du conseil du roi, au mois d'octobre 1301, avec d'autres dignitaires ecclésiastiques réunis pour entendre l'ac- t. I, col. 1324cusation et la justification de l'évêque de Pamiers, Bernard de Saisset, lorsque ces juges réglèrent avec une rare modération, à laquelle on peut croire que Pierre de Belleperche ne fut point étranger, les ménagements et les précautions dont on devait user pour la garde de cet évêque, retenu captif jusqu'à ce que le pape eût fait connaître sa décision. Deux ans après, il figure comme témoin parmi les notables en présence de qui fut passé l'acte où le clergé de France ferend, preuv., adhérait à l'appel du roi contre le pape.

A ces distinctions honorables, qui attestaient l'estime du souverain pour un jurisconsulte éclairé, le roi ajouta des marques bien plus sensibles encore de sa confiance, en le choisissant pour remplir des missions souvent délicates, qui exigeaient autant de dextérité que d'expérience. Il suffira d'indiquer les voyages de Pierre de Belleperche dans le Berri et l'Auvergne en 1296; dans le Vermandois, l'année suivante; puis à Lausanne et à Lyon; enfin à Arras, où il se rendit avec Pierre des Grez, chanoine de Notre-Dame de Paris. Le roi l'avait envoyé successivement dans ces diverses parties du royaume, probablement pour y soutenir ses intérets, ou sonder les dispositions des princes, des grands et des peuples, lors de ses guerres et de ses négociations en Aquitaine, dans le Barrois et en Flandre. Mais nous ne con-

Blanchard, Catal. des conseillers, p. 2.

Olim, t. H, p. let, Recueil du rang des grands de France, p. Mémoire sur Auxerre.

Ordonn, des rois, t. XII, p.

Olim, t. III,

Thes, aneed.,

Du Puy, Ditp. 100.

naissons ni l'objet spécial, ni les détails, ni les résultats de ces premières missions.

Rymer, Fœt. I, part. 2, p. 906. - Ducheschancel., 255. - Gail. Chr. nov., t. VII, col. 207.

Envoyé à Montreuil-sur-Mer, en 1299, comme un des dera, 3º édit., procureurs agissant au nom du roi de France, il contribue le 19 juin à régler, sous la médiation de l'évêque de Vicence, ne, Hist. des nonce de Boniface VIII, les articles préliminaires du traité entre les rois de France et d'Angleterre. Ses coopérateurs pour cette œuvre importante étaient Gilles, archevêque de Narbonne; Pierre de Mornai, évêque d'Auxerre; Robert, duc de Bourgogne; Gui, comte de Saint-Pol, et Pierre Flotte, sire de Revel, garde du sceau royal. Cette association de Pierre de Belleperche avec des personnages si haut placés par leur dignité, leur caractère ou leur naissance, prouve, mieux que tout ce qu'on pourrait dire, la haute estime que professait pour ses lumières un souverain qui ne faisait guère cas des hommes qu'autant qu'ils pouvaient servir ses intérêts ou ses passions.

Rymer, ib., p. 908.

La même année, le 14 juillet, Pierre de Belleperche, assisté de Jean, évêque de Carcassonne, et de Jacques de Châtillon, signe à Cantorbéri, au nom du roi de France, la rati-

fication de la convention précédente.

Enfin, il est envoyé à Amiens avec Gilles de Narbonne pour négocier une paix définitive entre les deux rois; et par leurs soins se prépare la conclusion du traité de paix signé à 1bid., p. 947. Paris le 20 mai 1303, traité qui confirmait l'accord de 1299, maintenait le vasselage d'Edouard Ier à l'égard de Philippe pour le duché d'Aquitaine, et semblait promettre une longue tranquillité aux deux royaumes par le double mariage de la sœur et de la fille du roi de France avec le roi d'Angleterre et avec l'héritier de sa couronne. Toutefois ni le nom de Pierre de Belleperche, ni celui de Gilles de Narbonne, ne se lisent parmi ceux des plénipotentiaires qui signèrent ce traité au nom du roi de France.

> Les démêlés de Philippe le Bel avec Boniface VIII furent vraisemblablement pour Pierre de Belleperche une occasion de passer les monts et de visiter l'Italie. Selon Lebeuf, il se rendit à Rome en 1301, accompagné de Jean de Dijon. Nous ne saurions dire si cette date est exacte, ni par consequent si ce voyage doit être distingué de celui que, de l'aveu de tous les biographes, il avait fait en 1300, l'année du jubilé nouvellement institué. Nous n'oserions non plus affirmer que ce pèlerinage, qu'il avait entrepris, dit-on, pour expier ses fautes,

crimina expiaturus, selon l'expression de Pancirole, n'ait pas eu des motifs plus humains, et n'ait pas servi à couvrir des négociations secrètes contre celui dont le roi de France devait bientôt se déclarer le mortel ennemi. Selon la plupart des auteurs, ce fut dans ce voyage, et non plus tard, lorsqu'il etait déjà évêque, comme l'avance Terrasson, qu'en passant par Bologne, il ne put résister au plaisir d'expliquer publiquement la loi du Code de Sententia qua pro co quod interest, etc.; ce qu'il fit aux grands applaudissements des tit. 47.—Cino, auditeurs, et en particulier du jurisconsulte Cino, qui était présent, et qui nous a transmis ce fait. Quelque amour que Cod., ad diel'on suppose à un professeur pour ses anciennes fonctions, tum locum. on ne peut guère croire, comme semble le supposer Pasquier, par de Denis que Pierre de Belleperche, occupé de tant d'affaires du plus Simon, Nouv. haut intérêt, « ait passé exprès les monts pour enseigner bibliot hist., p. « le droit, et propager sa réputation dans les écoles d'I- 40; « talie. »

En 1303, il fut encore choisi par Philippe le Bel, avec Bé-France, liv. 18, raud, seigneur de Mercour, et Guillaume de Plasian, pour aller complimenter Benoît XI sur son avenement au trône ferend, preuv. pontifical (22 nov.), lui prêter le serment de révérence, et non p. 205, 206.d'obédience, comme on le fit plus tard, et recommander au buttels de l'Est. nouveau pape la personne du roi et le royaume de France. Gall., p. 84.— Des lettres du roi, du samedi avant la Saint-Matthieu, 22 fé- Gall. vrier 1303 (1304, n. s.), donnèrent à Pierre de Belleperehe, vet, t. II. col. ainsi qu'à Béraud, sire de Mercœur, à Guillaume de Nogaret et à Guillaume de Plasian, ambassadeurs de Philippe IV au- 224. près du pape Benoît XI, plein pouvoir de traiter avec le souverain pontife sur tous les différends que le roi avait cus avec Boniface VIII, de manière à maintenir l'honneur du roi et du royaume, et les libertés, droits et franchises du roi, des prélats et de tous les habitants du royaume de France. D'autres lettres du même jour confiaient à trois de ces ambassadeurs, Pierre de Belleperche, Béraud de Mercœur et Guillaume de Plasian, une mission particulière: c'était de demander au pape Benoît XI l'abrogation de toutes les excommunications et sentences d'interdit que le roi pouvait avoir encourues. Guillaume de Nogaret n'est pas nommé dans ces dernières lettres; en effet, excommunie lui-même, il ne pouvait ètre employé pour une pareille négociation. Enfin nous avons une lettre du roi, du mercredi des Cendres de cette année, par laquelle il est permis à Pierre de Belle-des Man., t.

Terrasson . Hist, de la jurispr., p 'i'm.

Cod., lib. vii, Lectura sup. aurco vol, --Bartol., ubi su-

Pasquier, Recherches de la

Not, et extr.

perche, Béraud de Mercœur, Guillaume de Nogaret et Guillanme de Plasian, de délivrer et de mettre en liberté toute personne alors détenue dans les prisons royales, ecclésiastique ou laïque, quelle que fût la cause de son incarcération. Ce qui paraît un excès de générosité. Mais la politique des

rois a ses mystères.

Sans prétendre expliquer le motif de chaque mission dont fut chargé Pierre de Belleperche par la confiance de son souverain, on peut dire en deux mots que partout où le roi Philippe eut des droits à soutenir, des négociations à suivre, des intérêts à ménager, il appela à son aide les services de son sidèle conseiller, dont le zèle et les lumières ne lui firent jamais défaut. C'est ainsi qu'en 1304, devenu maître de Lille et de la Flandre appelée française par son traité de paix avec les Flamands, il manda près de lui Pierre de Belleperche, sans doute pour aviser avec lui aux moyens d'assurer son autorité dans ses nouveaux domaines. L'année de suivante, il l'envoya à Bordeaux vers le pape de son choix, Fr., t. XXII, p. Clément V; et Pierre de Belleperche accompagna le souverain pontife jusqu'à Lyon, où devait se faire son couronnement.

-68.

Cette ville semble avoir été le terme de ses nombreux voyages pour le service du roi. On ne saurait dire s'il s'y arrêta longtemps, ni quelles y furent ses occupations; mais, à en juger par les faits qui suivirent, on peut croire que le temps de son séjour dans cette ville ne fut point perdu pour la cause royale, et que, tandis qu'il surveillait peut-être les actes du nouveau pontife et travaillait à le maintenir dans les dispositions de déférence envers Philippe qui lui avaient valu la tiare, il négociait d'autre part, soit avec l'archevêque et le chapitre de Lyon, soit avec les bourgeois, pour fortifier le parti du roi dans cette grande cité, et préparer les événe-Auselme, ments qui devaient pour toujours l'incorporer à la France. ouvr. cité, t. Par ses soins, enfin, fut conclu le traité qui donnait à Phi-Gall. Christ. lippe droit d'appel, pour les affaires temporelles, dans toute nov., t. VII, la ville de Lyon, et dans la partie de la terre et baronnie de col. 207. l'église de Lyon située à la droite de la Saône. Les articles de Leibnitz, Cod. dipl., t. I, p. ce traité, qui est à la date du samedi avant la Purification 45-50. — Mc- de l'année 1305 (30 janvier 1306), avaient été débattus en nestrier. Hist. commun par Pierre de Belleperche, alors clerc du roi et déciv. de Lyon, p. puté par lui à cet effet, et par Thibaud de Vasaillac ou Vasv. 40, 46, 47. sallieu, agissant au nom de l'archevêgue et du chapitre. En

VI. p. 298. -

outre, toutes les questions particulières à déterminer, tous les détails à régler, tous les points douteux à éclaireir dans les dispositions générales d'un traité si important pour la France, étaient laisses à l'arbitrage et à la discrétion des deux plénipotentiaires. La partie n'était pas égale. Thibauld de Vassallieu, quelque versé qu'il fût dans les affaires, s'était laissé surprendre, pour la rédaction de ce traité, par l'agent du roi de France, beaucoup plus habile que lui. Toutes les difficultés qui auraient surgi dans l'exécution du traité, auraient été résolues selon les vues de Pierre de Belleperche; chaque contestation cut été une attaque contre les droits de l'archevèque; chaque décision, une victoire pour Philippe. Mais le traité resta sans effet. Les bourgeois eux-mêmes, que semblait favoriser Philippe, réclamèrent, peut-être à l'instigation de leur archevêque, contre des dispositions qui attribuaient an chapitre une part dans une juridiction qui devait, suivant eux, appartenir en première instance à l'archevêgue seul, et, en appel, au roi de France. Le roi, pour ne pas les mécontenter, suspendit l'exécution du traité et d'une ordonnance royale qui le confirmait (septembre 1307); mais bientôt l'opposition formelle et les violences du nouvel archevêque, Pierre de Savoie, élu en 1308, lui fournirent l'occasion d'employer la force pour soutenir les droits qu'il s'était arrogés, et pour exercer enfin dans la ville de Lyon, à dater de l'an 1313, une souveraineté pleine et absolue. Pierre de Belleperche, s'il avait véeu pluslongtemps, aurait pu amener les choses au même point par des mesures pacifiques, plus conformes à son état et à son caractère; mais la France doit aujourd'hui lui savoir gré d'avoir fait, pour obtenir cet important résultat, tout ce qui était en son pouvoir, et d'avoir, par son habileté à manier les esprits et à tirer parti des circonstances, préparé probablement la soumission complète et la réunion au domaine royal, c'est-à-dire à la France moderne, de cette grande et riche cité qui, après cinq siècles, est restée toujours la seconde ville de notre pays.

Philippe le Bel ne devait pas laisser sans récompense les services de son fidèle conseiller. Pierre de Belleperche était dans les ordres sacrés, nous ne pouvons dire depuis quelle époque. Le plus ancien monument qui le constate est l'accord du 19 juin 1200 entre les rois de France et d'Angleterre, qu'il signa, comme commissaire du roi de France, en prenant la qualité de chanoine de Bourges; ce qui peut faire supposer qu'il avait été

nov., t. X, col.

eccl. Paris., t.

П, р. 672. —

Histor, de Fr.,

11, col. 87, 88.

la même année.

col. 313.

ordonné prêtre plusieurs années auparavant. C'est encore avec ce titre qu'il figure comme juge de Bernard de Saisset. En 1303 et 1304, lorsqu'il est envoyé en ambassade auprès de Benoît XI, il est qualifié chanoine de Chartres. Selon l'usage du temps, le même personnage était quelquefois chanoine dans plusieurs églises fort éloignées; mais nous voyons par les dates que, pour Pierre de Belleperche, ces deux dignités ont pu être successives aussi bien que simultanées. Il n'est pas aussi facile d'établir en quelle année il fut trésorier de Gall. Christ. Saint-Frambauld de Senlis, et devint chanoine de la cathédrale de Paris. En 1305, il était doven du chapitre de cette 1480; t. XII, église. Enfin, l'évêché d'Auxerre étant venu à vaguer par la Du Bois, Hist. mort de Pierre de Mornai, décédé le jour de la Trinité, le 29 mai 1306, Pierre de Belleperche fut élu pour lui succéder. Le pape confirma cette élection, à laquelle le roi, pour Gall. Christ. nov., t. VII, col. des motifs qu'on ignore, avait cru devoir rester étranger. Cependant, comme Clément V tardait à envoyer au nouvel évêque Jean de S .ses lettres de provision, Philippe écrivit au pape pour pres-Victor, Memoriale, dans les ser l'expédition de ses bulles en faveur de trois de ses conseillers récemment élus évêques, Pierre de Belleperche, t. XXI, p. 646, Baluze, Vit. d'Auxerre; Guillaume Barnet, de Bayeux; Nicolas de Lupap. Aven., t. zarches, d'Avranches. Lorsque les lettres arrivèrent, plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'élection de Pierre de Belleperche, et il ne prit possession qu'au mois d'octobre de

Biblioth. mss., t.1, p. 588.

Son installation dans son siège épiscopal fut marquée par quelques innovations. En vertu d'une ancienne coutume, les nouveaux évêques d'Auxerre, avant d'entrer en fonctions, passaient six jours dans le monastère de Saint-Germain. C'é-Labbe, Nov. tait vraisemblablement dans l'origine une pieuse retraite, par laquelle ils se préparaient à leurs nouvelles fonctions; mais peu à peu cet acte de piété était devenu l'exercice d'un droit, et le joyeux avénement d'un évêque n'était plus qu'une charge pesante pour l'abbaye. Le séjour de l'évêque Erard, en 1270, avait coûté aux religieux plus de six cents livres, et ces dépenses excessives pouvaient se renouveler plusieurs fois en peu d'années. Tout récemment encore, Pierre de Mornai, transféré de l'évêché d'Orléans à celui d'Auxerre, avait, pendant les six jours de sa retraite, épuisé le monastère par tant de folles dépenses, que Gui de Munois, alors abbé de Saint-Germain, obtint de Benoît XI un diplôme du 10 avril 1304, qui l'autorisait à répéter sur l'évêque une

Gall. Christ. nov., t. XII, col. 312; Instr., col. 181.

1b., col. 301.

somme de dix livres par jour à titre de dédommagement. Pour mettre un terme à ces abus, Boniface VIII, à qui cet abbé avait adressé ses plaintes, lui avait accordé en 1302 un privilége qui fixait à dix livres par jour la dépense du nouvel évêque dans le monastère. L'avénement de Pierre de Belleperche n'occasionna donc pour le couvent qu'une dépense de soixante livres. « De nos jours, dit l'auteur des « Gestes des abbés de Saint-Germain, nous avons usé de ce « privilége contre deux évêques, Pierre de Belleperche et "Pierre des Grés. " Il ne voit dans cet adoucissement d'une exaction arbitraire et exorbitante qu'un avantage obtenu par l'abbé contre l'évêque, tandis que le chanoine Lebeuf a cru pouvoir faire honneur de ce procédé à la modération de Pierre de Belleperche. Lebeuf peut avoir raison; car on ne voit pas que notre évêque ait insisté pour le maintien du droit que ses prédécesseurs s'étaient arrogé.

Il était aussi dans l'usage que, sa retraite achevée, le nouvel évêque fût porté de l'église de Saint-Germain à sa cathédrale par quatre seigneurs, le comte d'Auxerre, et les barons de Donzi, de Thouri et de Saint-Verain en Puisci, qui étaient tenus à ce service en raison de leurs fiefs. Le roi, qui se trouvait alors à Auxerre, arrêta que ce cérémonial serait négligé pour cette fois, sans préjudice du droit des évêques à venir : et il accompagna lui-même et installa en quelque sorte Pierre de Belleperche dans son église épiscopale. Celui-ci prêta ensuite serment, comme suffragant, à l'archevêque de

Sens. Les services que le nouvel évêque continua de rendre au roi Philippe lui permirent peu de résider dans son diocèse, et l'on ne connaît d'autre acte de son épiscopat que l'union de la chapelle Saint-Germain, qui était dans la cathédrale, à l'écolâtrerie, dont les revenus étaient insuffisants. Il en investit cité, t. I, p. 424; Guillaume de La Ripe, alors écolatre ou pénitencier, par la tradition de son anneau pastoral; et le titre de cette réunion nov., t. XII. ajoute qu'il pria le sous chantre de l'installer. L'acte est du 10 juin 1307.

Il semble, d'après le texte de l'Histoire des évêques d'Auxerre, que e'est pendant son épiscopat que Pierre fonda, non pas, comme le dit cette histoire, quatre prébendes à Villeneuve, mais une chapelle dans le château de Belleperche, avec huit chapelains pour la desservir, chargés de prier Dieu pour le repos de l'âme de Guillaume son frère et de ses au-

Hist. episc. Autiss., ap. Labb., t. I, p. 509. — Fr. Du Chesne, Hist. des chanc., p. 254, 255.

Lebeuf, ouvr. t. II, p. 87. -Gall. Christ.

Labbe, t. 1,

VIV. SIÈCLE

tres parents, et dotés de vingt livres de revenu. Il laissait à cet effet un fonds de cent vingt livres de rente qu'il avait sur le trésor royal, et quarante livres qui lui étaient dues sur le péage de Màcon. La présentation de ces chapelains devait appartenir à ceux qui seraient après lui seigneurs de Villiers. aussi bien que celle d'une chapelle fondée par lui à Lucenai, avec un revenu de quinze livres assis sur une maison qu'il

La munificence de l'évêque d'Auxerre ne s'exerca pas ex-

possédait à Villeneuve.

Ouvr. cit., t. I. p. 427.

clusivement à l'égard des lieux qui l'avaient vu naître. L'abbé Lebeuf avait lu dans un registre du chapitre de Chartres que son anniversaire avait été fondé dans cette église movennant la somme de cent livres. On trouve aussi dans un des nécrologes manuscrits de Notre-Dame de Paris, cité par le même écrivain et par la Gaule chrétienne, que Pierre de Belleperche avait laissé deux cents livres au chapitre de Notre-Dame pour le même objet. Nous ne voyons pas qu'il ait rien légué à l'évêché d'Auxerre; mais le temps lui manqua peut-être, car il fut enlevé par une prompte mort. Ce fut en chassant v. avec le roi, selon Du Cange, qui n'indique pour ce fait aucun témoignage. Une chronique manuscrite, citée par Franne, Hist. des çois Du Chesne, dit que Pierre mourut subitement pour avoir p. conseillé au roi de transférer le chef de saint Louis, et qu'en punition de cette même faute, le roi étant à la chasse tomba de cheval et se blessa. Du Cange n'a-t-il pas, à la suite d'une lecture trop rapide de ce passage, appliqué à l'évêque le résur cit qu'on faisait du roi? D'autres ont cru qu'il pouvait être Auxerre, t. I, ici question de son prédécesseur, Pierre de Mornai. Cette

Cancellarius. Fr. Du Cheschancel.. 254.

Glossar.

Mem. Savigny, Hist, tradition, quoique rappelée encore par un écrivain sérieux, du dr. rom, t. est du moins fort incertaine. IV, p. 209.

t. II, p. 221.

Pierre de Belleperche, après avoir occupé quinze mois seulement le siège épiscopal d'Auxerre, mourut le 16 des calendes de février, suivant un nécrologe de l'église de Pa-T. II, p. 315. ris, cité par l'ancienne Gaule chrétienne, ou, comme le porte - Gall. christ. son épitaphe, le jour de Saint-Sulpice, c'est-à-dire le 17 janvier nov., t. XII. de l'an 1307 (1308, n. s.). L'obituaire ou nécrologe de Notrebeuf, Mem. sur Dame déjà cité, et qui a été récemment publié à la suite du Aux., t. I. p. cartulaire de cette église par notre savant confrère, Benjamin 425. — Labbe, Guérard, place cette mort le 15 des calendes de février, ce qui correspond au 18 janvier. Sans vouloir ici discuter le Cart. de N. plus où moins de probabilité de ces deux différentes dates, D., t. IV, p. 12. nous nous en tiendrons à la première, qui a été adoptée par

les meilleurs juges; on peut regarder le 18 janvier comme celle du jour où se célébrait l'anniversaire. C'est l'opinion de Baluze. Quant à celle de Jean de Saint-Victor, qui place la Histor, de Fr. mort de Pierre de Belleperche au mois d'octobre 1307, elle t. XXI. p. 648. est démentie par tous les autres monuments contemporains.

L'évêque d'Auxerre fut inhumé, non à Auxerre, comme l'a dit Du Boulay par inadvertance, mais, comme le dit positivement l'Histoire des évêques d'Auxerre, à Paris, dans Par. 1. IV, p l'église cathédrale où il avait été doven, au milieu du chœur, près de l'aigle ou pupitre des chantres. Sur sa tombe, une plaque de cuivre portait une épitaphe de onze vers :

Hist, Univ.,

Hac jacet in cella Petrus, cognomine Bella Pertica, perplacidus verbis, factis quoque fidus, Mitis, veridicus, prudens, humilisque pudicus, Legalis, planus, velut after Justinianus, Summus doctorum, certissima regula morum. Parisinorum decanus canonicorum. Autissiodorica digne sumpta sibi sede, Tempora post modica carnis secessit ab æde. Annis sub mille ter C., septem simul, ille, Sulpicii festo, migravit ab orbe molesto. Det sibi solamen Spiritus almus. Amen.

Pasquier, les frères Sainte-Marthe, le père Labbe, parlent de cette épitaphe comme l'ayant vue. Le second volume de l'Histoire de l'église de Paris par Dubois, imprimé en 1710. la rapporte sans rien dire du lieu où elle se trouve. Lebeuf. dans ses Mémoires sur Auxerre, affirme qu'elle se voyait encore au commencement du XVIIIe siècle, à la place où se met le premier choriste. Le Gallia Christiana, dans le tome douzième, qui parut en 1770, dit qu'elle n'y était plus depuis longtemps. On peut croire qu'elle fut enlevée lors des fouilles faites en 1711 dans le chœur de Notre-Dame pour la construction d'un caveau destiné à la sépulture des archevèques de Paris; mais les auteurs contemporains ne nous apprennent point où elle fut transportée, et il paraît que, depuis. elle s'est perdue.

Felibien Hist de Paris, t. I. p. CANIX.

Les vers de cette épitaphe, « lourds, grossiers et de mau-« vaise grace », comme dit Pasquier, nous font connaître en peu de mots le cours de la vie de Pierre de Belleperche, et la date de sa mort. D'ailleurs l'epitaphe, toute mauvaise qu'elle est, rappelle les trois principaux titres de Pierre de Belleperche au souvenir de la posterité, en célébrant sur

Rich de 1 Francisco Ixa

Hist. des ch.,

p. 254.

tout en lui le grand jurisconsulte, le doyen de l'église de

Paris, l'évêque d'Auxerre.

Nous n'ajouterons pas à ces éminentes dignités celle de confesseur du roi, que lui donne seule la chronique citée par François Du Chesne. Quoique cette assertion n'ait rien en soi d'invraisemblable, comme elle ne se trouve que dans un document sans valeur, nous avons cru devoir la mentionner seulement, sans la discuter.

Mais il est un autre titre, celui de chancelier du royaume, que la plupart des auteurs modernes attribuent à Pierre de Belleperche, et sur lequel cependant on peut élever des doutes assez fondés. Il faut avouer que, parmi les écrivains qui se rapprochent le plus de l'époque où a vécu Pierre de Belleperche, l'auteur de l'Histoire des évêques d'Auxerre dit qu'il succéda à Pierre de Mornai, comme évêque d'Auxerre, par provision apostolique, et comme chancelier, par promotion royale. C'est de là que Jean Le Féron, Gui Coquille, Anselme, Moréri, Du Boulay, le père Menestrier, Blanchard, Dubois, Lebeuf, Savigny, ont appelé Pierre de Belleperche chancelier de France, et que François Du Chesne, Tessereau, Du Cange, et, d'après lui, M. de Wailly, l'ont compris dans la liste des chanceliers. Mais Labbe, Baluze, Taisand, ont fort bien remarqué que la chronique de Jean de Saint-Victor, antérieure à l'Histoire des évêques d'Auxerre, n'accorde Joan. a S. à Pierre de Belleperche que le titre de Sigillifer, garde du Vict. Memor.; sceau, et que son épitaphe n'aurait pas manqué de lui attribuer la dignité de chancelier, la première du royaume, s'il en eût été réellement pourvu. Chasseneux, Loisel et Pasquier ne lui donnent pas non plus le titre de chancelier. Nous serions plus en mesure de nous prononcer sur ce point douteux, si nous avions sous les yeux ces diplômes du roi de France Hist. du dr. qui, au dire de Warnkænig, existent dans les archives de franç, t. II, p. Bruges, et ont été dressés par le chancelier de Belleperche. Il faudrait savoir si dans ces diplômes il prend, en effet, le titre de chancelier, et s'il n'a pas pu les dresser, quoique simplement garde du sceau royal, mais comme remplissant par interim les fonctions de chancelier. Ainsi, jusqu'à ce que nous ayons à cet égard des renseignements plus précis et plus complets, rien ne nous empêche de croire, avec Baluze, que Pierre fut seulement garde du sceau, pendant la vacance de la chancellerie.

57.

Rec. des Hist.

de Fr., t. XXI,

p. 646.

Pierre de Belleperche, soit comme doven de l'église de

Paris, soit comme conseiller intime du roi, dont il s'éloignait rarement, même après sa nomination à l'évêché d'Auxerre, séjournait habituellement à Paris, et avait sa maison située dans la grande rue Sainte-Geneviève (la rue de la Montagne), entre la maison de maître Thomas Le Noir et celle des enfants de Saint-Verain. Sur cette maison l'abbé et le chapitre de Sainte-Geneviève percevaient, en 1237, quatre sols parisis de cens annuel. C'est ce que nous apprennent le cartulaire de Sainte-Geneviève, et une note marginale du XIVe siècle. Biblioth.S.-Ge-L'abbé Lebeuf, dans son Histoire du diocèse de Paris, confond cette maison avec celle des enfants de Saint-Verain; mais le texte de l'acte, tel qu'il est dans ce cartulaire, établit bien clairement que la maison à laquelle se rapporte la note marginale était située entre les deux autres maisons désignées plus haut. L'abbé Lebeuf se demande si cette maison des enfants de Saint-Verain n'aurait pas été un petit collège pour des enfants d'Escorci ou de Saint-Vrain au diocèse de Paris, ou pour des enfants du bourg de Saint-Verain au diocèse d'Auxerre, riche baronnie, dont le seigneur était jusqu'à un certain point, comme on l'a vu, vassal de l'évêque. Les éléments nécessaires nous manquent pour résondre cette question. Et en supposant que ces enfants de Saint-Verain fussent du diocèse d'Auxerre, nous ne pouvons pas plus dire s'il y avait autre chose qu'une rencontre fortuite dans la proximité de ces deux habitations, l'une de l'évêque d'Auxerre, l'autre d'une communauté de jeunes gens dont il était le pasteur.

D'après tout ce que l'on vient de voir sur la vie et les actions de Pierre de Belleperche, sur les charges et les dignités dont il a été revêtu, on peut juger si l'opinion de Casimir Oudin est bien fondée, lorsqu'il prétend que l'interlocuteur eccl., t. III, col. du dialogue de Septem sacramentis, qu'il attribue à Guillaume de Beaufet, évêque de Paris de 1305 à 1320, doit être Pierre de Belleperche. L'auteur du dialogue, quel qu'il soit, semble avoir été évêque; il donne des conseils sur l'administration des sacrements à Pierre, qui les lui avait demandés en devenant homme d'Eglise. Ce Pierre est un simple curé; et lorsqu'il désire connaître les cérémonies qu'exigent les sacrements de la Confirmation et de l'Ordre, Guillaume lui reproche, avec bienveillance toutefois, sa curiosité, puisqu'il n'a pas à s'occuper de ces deux sacrements, qu'un évêque seul a le droit de conférer. Pierre lui répond qu'il espère bien que ces enseignements pourront lui servir un jour. Or nous ne

Mss. de la nev., E. 1, 25,

De script.

vovons pas que le célèbre jurisconsulte ait été jamais chargé d'une cure. Dans tous les cas, ce ne pourrait être qu'avant le temps où il fut employé par le roi Philippe à différentes missions, vers l'an 1296 au plus tard. D'un autre côté, si l'interlocuteur Guillaume est l'évêque de Paris, le traité ne peut être antérieur à l'an 1305 : mais alors Pierre de Belleperche était chanoine de Notre-Dame de Paris, et n'était plus, si toutefois il l'avait jamais été, pourvu d'une cure ou bénéfice à charge d'âmes. Il n'est pas cependant impossible que peu avant cette époque Pierre de Belleperche ait exercé quelque part et en certaines circonstances les fonctions de curé: mais, on le voit, cette opinion ne s'appuie que sur de faibles conjectures, et nous ne pouvons décider si le traité des Sept sacrements lui est totalement étranger, ou s'il est en effet un hommage rendu à sa réputation et à son désir de s'instruire pour remplir honorablement tous ses devoirs.

## SES ÉCRITS.

Les écrits qui nous restent de Pierre de Belleperche semblent presque tous se rapporter au temps où il professait le droit civil dans les écoles, soit d'Orléans, soit de Toulouse; ce sont des œuvres de jurisconsulte: l'homme d'Etat, le négociateur, l'évêque, ne s'y montrent nulle part. Aussi croyonsnous utile de n'arriver à l'examen de ces ouvrages, qu'après quelques considérations générales, propres à expliquer certaines circonstances de l'enseignement, soit parlé, soit écrit,

dans les écoles du moyen âge.

Les traités sur le droit, composés par les jurisconsultes qui ont professé publiquement, peuvent se diviser en deux classes:ceux qui roulaient sur les matières mêmes de leurs cours, et ceux qu'ils composaient dans le silence du cabinet sur des questions de leur choix, qui se rattachaient moins à leur enseignement oral. De plus, en étudiant avec une certaine attention les ouvrages qui reproduisent les leçons des professeurs, on croit pouvoir en distinguer de deux espèces: ceux qui avaient été rédigés par eux-mêmes avant ou après leurs leçons, sur les matières qu'ils y traitaient, et ceux qui étaient recueillis pendant les séances mêmes, d'après leurs explications, par des écoliers, ou par des hommes plus sérieux, commis à cet effet par le professeur lui-même, qui revoyait ensuite leurs transcriptions, et, par son approbation, leur donnait

l'authenticité d'un ouvrage original. Les lecons des professeurs recueillies par des écoliers ont produit une infinité de commentaires anonymes sur le droit, la médecine, la logique, la théologie, dont les copies manuscrites encombrent nos bibliothèques. On a pensé avec quelque raison, ce nous semble, que le traité récemment publié sous le titre de « Livre de jostice et de plet » n'est qu'un cahier de ce genre, écrit par un écolier de l'université d'Orléans. Nous n'osons assurer que, dans les divers ouvrages que nous possédons sous le nom de Pierre de Belleperche, il ne s'en trouve pas quelqu'un de cette nature; mais il est certain que plusieurs ont été rédigés par des auditeurs de son cours, sans que nous puissions dire s'il a relu et approuvé ces rédactions d'une main étrangère.

Preface, p.

Cette transmission des lecons d'un cours public par un autre que le professeur lui-même s'exprime par un mot qui a dans cette circonstance une signification particulière, reportare; et l'auteur de ce travail s'appelle reportator, rapporteur; en anglais, reporter. Ainsi le commentaire de Pierre de Belleperche sur les Institutes, ou du moins la partie relative au titre de Actionibus, se termine ainsi dans un manuscrit : Explicit lectura domini mei domini magistri Petri de Beleperche, super titulo de Actionibus Institutorum, reportata per Guillelmum de Breegdestona, Anglicum. C'est probablement une note semblable, mal lue ou mal comprise, qui, dans le catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Bruxelles, a fait indiquer Pierre de Belleperche et Guillaume de P. 114. Brandestone comme deux auteurs distincts d'un traité de Actionibus. Le même Guillaume de Branistone (car c'est toujours le même nom altéré par les copistes) est aussi le « rapporteur » d'une répétition ou commentaire de Pierre de Belleperche sur le titre du Digeste de Re judicata, que l'on trouve, avec beaucoup d'autres répétitions du même genre. dans un recueil manuscrit. Le « rapporteur » est mentionne ou indiqué plusieurs fois, mais non nommé, dans les lectures de Pierre de Belleperche sur quelques livres du nouveau Digeste, et dans ses répétitions sur le Code.

Fonds de S .-Victor, n. 264.

Inv., n. 5682.

C'est en vertu de cet usage que saint Thomas d'Aquin a laissé rediger, puis compléter par son « rapporteur », Rainauld de Piperno, son Exposition sur l'évangile de saint Jean, var. n. 179 et qu'un anonyme a publié une rédaction d'un cours de Jean Scot, ainsi indique par Sharaglia: Anonymi reportata Pari- Wald., p. 65

Bibl. unp. . cod. reg., n

Editio Vit. Polanti, p. 226, 457 .- Ibid , p.

Bibnoth Ma

Hist, du dr. rom., t. III, p. 402, 403.

portare.

siensia Joannis Scoti. Savigny parle des rédactions et publications de certains cours faits par des compagnons ou des disciples du maître, revues et autorisées par le professeur lui-même; mais il ne se sert pas du terme de re-Du Cange, portator. On était sur la voie pour donner à ce mot sa véri-Gloss, v. Re- table signification dans ces divers passages, lorsqu'on expli-

> Le transcripteur nous fait quelquefois connaître des incidents que l'auteur eût passés sous silence; quelquefois même

quait reportare par transcribere.

il exprime sur certains faits une manière de voir et de penser qui n'est pas probablement toujours conforme aux opi-Lib, xxv, tit, nions du maître qu'il fait parler. Ainsi, Pierre de Belleperche 1, 1, 26. – P. expliquait cette loi du Digeste : Generaliter novimus turpes de Bellep., éd. stipulationes nullius esse momenti. « Les stipulations hon-Polanti, p. 226. « teuses n'engagent à rien. » Cependant, ajoutait-il, une promesse à laquelle on s'est engagé pour des motifs honteux nous oblige légalement (ipso jure); mais on peut opposer à l'action qui en réclamerait l'accomplissement une fin de non-Lib. viu, tit, recevoir autorisée par une loi du Code pour les stipulations où il y a eu fraude ou violence, quoique cette même loi déclare qu'il y a action pour des stipulations de ce genre. Puis vient ce commentaire : « Ici les écoliers sifflèrent, parce que « cette loi paraissait en opposition avec l'opinion du maître,

> « qui veut qu'une action en justice s'appuie sur l'équité. » Peut-être aussi le maître leur semblait-il se contredire luimême : c'était donc bien à lui que s'adressaient les sifflets, s'il ne justifiait son explication. « Alors, dit le rédacteur du « cours, notre maître, Pierre de Belleperche, s'écria : Oui, vous « avez raison, si je ne réponds à cette loi comme pourrait le « faire le moindre d'entre vous ; et voici ma réponse. » Mais on ne nous donne pas cette réponse, et on renvoie au commentaire d'une autre loi, qui ne se trouve pas dans le recueil

Rep. in Cod.,

Une autre fois, dans une répétition sur le Code, que déclare avoir entendue le rédacteur, Pierre de Belleperche, après avoir expliqué longuement une loi, annoncait qu'il n'avait plus qu'un point à traiter; mais les écoliers ne le permirent pas. Etait-ce indocilité, ou besoin pour eux de vaquer à d'autres occupations, ou crainte de voir le professeur se fatiguer par une leçon trop longue? On voit ailleurs le maître lui-même omettre une partie des développements qu'il croit nécessaires, parce que l'heure qui s'avance le force d'être court.

imprimé d'où nous avons tiré ces détails.

lb., p. 103.

39, 1.5.

lib, vi, p. 76.

Ibid., p. 12

Dans la répétition de la première loi du Code, sur ces mots apostolicæ sanctitatis, appliqués à Pierre, évêque d'Alexandrie, le professeur fait remarquer qu'il n'y a pas eu un second Pierre apôtre, mais que cet évêque fut saint à la manière des apôtres, comme aujourd'hui, dit-il, les frères Mineurs, qui ad modum apostolicum regunt se. Le commentaire ajoute : « Credamus ista verba : transco faciliter, quia licentiam in theologia non habeo. » L'observation ne doit pas être de Pierre de Belleperche, qui n'était peut-être pas licencié en théologie au moment où il commentait le Code dans ses cours publics, mais qui n'aurait pas compromis la dignité de son enseignement par une telle réflexion.

Nous croyons en avoir dit suffisamment pour faire connaître la nature et les fonctions de ces reportatores, trop peu remarqués jusqu'ici, et dont le travail personnel occupe, à ce qu'il nous semble, une grande place dans les commentaires de tout genre que nous a légués le moyen âge.

On voit par les différentes explications qui nous ont été transmises avec le nom de Pierre de Belleperche sur les livres des Institutes, du Digeste et du Code, que ses commentaires, tels que nous les lisons, se composent de plusieurs éléments : 1º le texte de la loi, littera; 2º la discussion d'une glose ancienne, antérieure à la plupart des commentateurs; 3º l'exposition et l'examen des opinions des docteurs, soit sur le texte, soit sur la glose; 4º le développement de l'opinion personnelle du professeur, fonds principal du commentaire; 5º les observations du rédacteur du cours. On pourrait, à la rigueur, y ajouter un sixième élément, le travail définitif de l'éditeur, qui aurait mis en ordre les notes du rapporteur, mentionné quelquefois à la troisième personne, si nous ne savions que souvent l'auteur même parle ainsi de lui et de son travail dans des ouvrages qui lui appartiennent sans contestation.

Ces diverses sortes d'explications, qu'on trouve alors réunies dans presque tous les traités de droit, ont dû nécessairement former des commentaires d'une étendue considérable. En effet, un des partisans éclairés de Pierre de Belleperche, Cisnerus, dans un avertissement au lecteur place en tête de l'édition de Vitus Polantus, remarque que Pierre de Belleperche un des premiers a remplacé les paratitles, ou sommes, des anciens glossateurs, par des gloses plus développées, c'est-à-dire par de véritables commentaires,

mais qu'il a donné, en ce nouveau genre de travail, l'exemple d'une mesure mal observée depuis par ces jurisconsultes, Baldus entre autres, qui, selon l'expression du même critique, « ont écrit des volumes sur chaque rubrique, « et accumulé des pyramides de commentaires. » Aussi, ajoute Cisnerus, « s'il faut mettre au premier rang, après les « textes mêmes des lois, les grands jurisconsultes modernes, « qui ont rendu à la jurisprudence sa pureté et sa dignité « antiques, on doit placer immédiatement au-dessous les an- « ciens interprètes, auteurs de sommes et de notules, et enfin, « au premier rang après ceux-ci, dans la classe des commen- « tateurs qui les ont suivis et remplacés, Pierre de Belle- « perche. » On peut accepter ce jugement, qui est exempt, d'ailleurs, comme on le voit, de l'exagération ordinaire aux éditeurs.

De même que la plupart des professeurs de droit, Pierre de Belleperche a composé deux sortes de commentaires; ou plutôt ses explications d'un même texte étaient différentes et prenaient aussi différents noms, selon qu'elles étaient données le matin, dans la séance solennelle du cours public, ou dans les leçons du soir, destinées à reprendre et à développer les explications du matin. Les premières étaient les « lectures », ou leçons proprement dites; les secondes, les « répétitions ». On peut dire que celles-ci ne sont que la continuation, ou même, comme le nom l'indique, la répétition des premières. En effet, nous n'avons trouvé entre les lectures et les répétitions de Pierre de Belleperche aucune différence sensible, ni pour le mode de procéder, ni pour les développements, ni pour la nature des détails : seulement les questions et les explications ne sont pas toujours les mêmes; et, dans le cas où elles sont les mêmes, l'auteur, du moins, a varié les formes de son langage.

Comme nous n'avons aucun moyen de ranger les écrits de Pierre de Belleperche d'après leur date, nous suivrons dans l'énumération de ces écrits l'ordre des grandes divisions consacrées dans le corps du droit civil romain; nous parlerons ensuite des ouvrages qui traitent différentes questions communes aux Institutes, au Digeste et au Code; enfin, nous mentionnerons ceux dont les titres seulement nous ont été

transmis.

I. Commentaires sur les Institutes. Ce sont, ainsi que l'indiquent le titre de la première édition et les manuscrits,

Savigny, Hist. du dr. rom., t. III, p. 388, 389. des lectures, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà fait remarquer, des explications données par le professeur dans les séances ordinaires de son cours. Ce commentaire, assez étendu sur certaines parties, ne comprend pas, à beaucoup près, tous les titres des Institutes. Il s'arrête, pour le premier livre, après le titre 10 de Nuptiis, et ne donne rien sur le second livre. Au troisième, les titres 14, 15, 21, sont seuls expliqués; au quatrième, le titre 1, et enfin le titre 6 de Actionibus, qui occupe à lui seul plus de la moitié de l'ouvrage. Aussi le commentaire de ce titre en particulier semblet-il avoir formé un traité à part; et c'est comme tel qu'on le trouve dans plusieurs manuscrits.

Les lectures sur les Institutes ont été imprimées plusieurs fois: Lectura aurea excellentissimi viri ac famosissimi domini Petri de Bella Pertica super librum Institutionum; Paris, Nicol. Vaultier, 1514, in-8, en caractères gothiques. Le bibliographe Mercier, abbé de Saint-Léger, avait vu (vidi) un exemplaire de cette édition, devenue assez rare : c'est sur Fabricius. probablement celui qui se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève, dont il était conservateur. — Petri de Bella Pertica, jureconsulti Gallorum clarissimi, in libros Institutionum divi Justiniani... Commentarii longe acutissimi...; Lyon, chez les héritiers de Simon Vincent, 1536, in-8. — In Institutiones juris civilis...; Venise, in-8; édition mentionnée par Draudius; mais il n'en indique pas l'année.

Deux manuscrits de la Bibliothèque impériale, tous deux du XIVe siècle, contiennent la partie seulement de ce commentaire qui explique le titre des Actions; l'un, n. 4488, renferme plusieurs ouvrages de jurisprudence, dont le premier est intitulé : Lectura in titulum de Actionibus per Petrum de Bella P. ordinata... Explicit Lectura domini Petri de Bella Pertica; l'autre, n. 263 du fonds de Saint-Victor, fol. 103-162. est également un recueil de traités du même genre, parmi lesquels on lit: Lectura super titulo Actionum, avec cette souscription que nous avons déjà signalée, Explicit Lectura reportata per Guillelm... La bibliothèque royale des dues de Bourgogne à Bruxelles, n. 5682, et celle de Bâle, possèdent chacune un manuscrit de ce même traité.

Le Catalogue imprimé des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. I, p. 596, porte, pour le troisième ouvrage renfermé dans le ms. 4488, P. de Bella Pertica alius tractatus in titulum de Actionibus; mais l'examen de cette partie, composée

Notes med t. V. p. 244.

Biblioth, cl., t. I. p. 726.

de vingt feuillets, ne nous a donné aucun indice qui pût faire rapporter ce traité à Pierre de Belleperche. On y trouve seulement, aux fol. 18 et 19, une question ou explication sur une loi du Digeste, à la fin de laquelle est ce nom; mais peut-être n'est-on pas en droit de conclure que les autres questions soient aussi du même jurisconsulte.

II. Commentaires sur le Digeste. Ces commentaires sont de

deux sortes, des Lectures et des Répétitions.

1º Lectures. Le quatrième traité du ms. 4488, cité plus haut, a pour titre, dans le catalogue imprimé, Ejusdem (Petri de Bella Pertica) variæ Lecturæ. Ces Lectures sont en grande partie, comme l'indique le titre, sur le vieux Digeste; mais elles ne suivent pas l'ordre habituel des livres, et elles expliquent seulement quelques lois, sans qu'on voie aucun lien entre elles. Ainsi, les premières se succèdent de cette manière: Liv. III, tit. 2, l. 13, § 7; — liv. XIII, tit. 4, 1. 2,  $\S 3$ ; — liv. xxxiv (Infortiat), tit. 5, 1. 13,  $\S 3$ ; — liv. x1, tit. 1, 1, 1; — liv. xiv. tit. 4, 1, 0,  $\S_1$ ; — liv. vii, tit. 2, 1, 1; - liv. 111, tit. 3, l. 15; - liv. 11, tit. 12, l. 10, etc. En parcourant ce recueil, qui n'a pas moins de cent seize feuillets, sans compter ceux qui ont été arrachés à plusieurs places, écrit sur double colonne, avec un système d'abréviation particulier aux manuscrits de jurisprudence du XIVe siècle et presque indéchiffrable, on y rencontre aussi des lectures sur quelques lois du Code; d'autres sur les lois du nouveau Digeste; des répétitions sur diverses lois; enfin, des lectures et des répétitions qui portent un autre nom que celui de Pierre de Belleperche. La compilation se termine par cette observation, que tous les livres du Digeste réunis ne forment qu'un seul corps, un seul ouvrage, les Pandectes, mais qu'à raison du grand nombre de ces livres, on les a divisés en trois parties : le vieux Digeste, composé de vingt-quatre livres; l'Infortiat, de quatorze, et le nouveau Digeste, de douze : ce qui fait la somme de cinquante livres. On voit par là que, dès ce temps, on regardait cette triple division du Digeste en ancien, Infortiat et nouveau, comme purement arbitraire, et imaginée seulement pour la commodité des maîtres et des étudiants.

Savigny, Hist. du dr. rom., t. III, p. 301, 312 et suiv.

> Les Lectures de Pierre de Belleperche sur le nouveau Digeste, bien différentes des notes éparses, qui ont été réunies dans ce manuscrit, sur quelques parties du vieux Digeste, forment un ouvrage suivi, considérable, et un de ceux qui

ont dù le plus contribuer à la réputation du commentateur. Elles n'embrassent cependant que certains titres et certaines lois des livres XLIII, XLIV, XLV et XLIX des Pandectes; mais les développements sur chaque point sont assez étendus, et aussi complets, à ce qu'il nous semble, qu'on pouvait alors le désirer. Ce commentaire, qui n'a été ni cité par les jurisconsultes, ni mentionné par les bibliographes, comme Fichard, Ziletti, Wolfgang, Forster, a été publié pour la première fois par les soins de Vitus Polantus, docteur in utroque jure, conseiller du prince Frédéric III le Pieux, électeur palatin, d'après un manuscrit contemporain de l'auteur qu'il avait en sa possession, et imprimé à Francfort-sur-le-Mein en 1571, par Jérôme Feyrabend, in-fol. de 457 pages à deux colonnes. L'éditeur, dans son épitre dédicatoire, s'étonne qu'un commentaire si utile pour les étudiants et même pour les praticiens soit resté si longtemps inconnu, et il n'hésite pas à croire que plus d'un jurisconsulte l'a laissé à dessein dans l'obscurité, pour le copier impunément. Cisnerus remarque, en outre, que ces commentaires devaient être d'autant plus recherchés, qu'il en existe très-peu sur ces livres du Digeste, et particulièrement sur le xline.

2º A ces Lectures sur le vieux et le nouveau Digeste correspondent des Répétitions. Celles qui concernent l'ancien Digeste, mais qui en expliquent seulement quelques lois, ont été publiées, au nombre de treize, dans le premier et le second tome des *Variæ repetitiones in jus civile*, recueil imprimé à Lyon, 1553, puis à Venise, 1608, en huit vol. in-fol. Vitus Polantus les a données à part, en 1571, à Francfort, dans un vol. in-fol. de 55 pages. Nous ne connaissons point de copie manuscrite de cet ouvrage, non plus que du précédent.

Les Répétitions relatives au nouveau Digeste, qui ne comprennent aussi que quelques lois, et qui sont restées inédites, se trouvent dans un manuscrit sur vélin de la bibliothèque de Douai, désigné ainsi dans le catalogue: Juris romani tractatus varii, a magistro Petro de Bella Pertica... Mais l'ouvrage porte au verso de la première couverture ce titre plus précis: Diversarum legum repetitiones, a M. Petr. de Bell. Pert. Après une explication du titre onzième du premier livre du Digeste, de Officio præfecti prætorio. il ne contient que des répétitions sur plusieurs lois du xuv livre, entre autres sur le titre de Verborum obligationibus, qui est aussi longuement développé dans les lectures publiées par

Num, 189, p

MY" SIECLE.

Vitus Polantus; puis sur quelques lois des xlvie et xlvie livres.

Ces Répétitions sur le nouveau Digeste ne sont pas non plus mentionnées par les auteurs des bibliothèques de jurisprudence. Elles composeraient, avec les trois ouvrages précédents, un corps à peu près complet de commentaires sur les Pandectes, s'il nous restait aussi de Pierre de Belleperche des lectures ou des répétitions sur l'Infortiat. Nous avons vu dans le ms. 4488 une lecture sur une loi du xxxive livre, et peut-être en existe-t-il quelques autres éparses soit dans ce manuscrit, soit dans d'autres recueils; mais elles ne forment point collection, comme celles que l'on connaît sur le vieux et le nouveau Digeste. Vitus Polantus, dans son avertissement sur les treize Répétitions du vieux Digeste, ne doutait pas que Pierre de Belleperche n'eût également commenté toutes les parties des Pandectes; et il demandait avec instance à tous ceux qui posséderaient des copies de ces commentaires, de les faire connaître au monde savant. Son appel ne semble pas avoir été entendu; car depuis l'an 1571, il n'a été publié aucun nouveau traité de Pierre de Belleperche sur le Digeste ou sur le Code, quoique nous ayons reconnu qu'il existe au moins deux manuscrits des Lectures sur le vieux Digeste et des Répétitions sur le nouveau, qui n'ont pas encore vu le jour, et qui eussent complété l'ensemble des publications commencées par le zélé jurisconsulte de Francfort.

III. Commentaires sur le Code. Il ne s'agit ici que des Savigny, t. neuf premiers livres. Les trois derniers, comme on sait, trai-III, p. 343, tant du droit public, formaient un ouvrage à part et n'étaient jamais lus dans les écoles. Les neuf autres livres se partageaient, ainsi que les trois grandes divisions des Pandectes, en deux portions, dont chacune était, à ce qu'il paraît, l'objet d'un cours différent. Sur le Code, comme sur le Digeste, Pierre de Belleperche a également laissé un double commen-

taire, des Lectures et des Répétitions.

1º Ses Lectures, qui sont sans contredit son principal ouvrage en ce genre, du moins le plus complet dans toutes ses parties qui soit venu jusqu'à nous, ont été publiées à Paris en 1519, in-folio de 307 feuillets à deux colonnes, en caractères gothiques, par Pierre Gromors, licencié en droit, qui paraît en avoir été à la fois l'éditeur, l'imprimeur et le libraire, avec une dédicace à Antoine Duprat, chancelier de France, Gromors dit, dans son épître dédicatoire, qu'il avait

note e.

acquis le manuscrit original du sieur L. Anjorrant, avocat au parlement de Paris. Ce Louis Aniorrant, ou Anjoran, eut quelque célébrité. Il est nommé dans les registres du parlement de l'année 1481 et des années suivantes. Lebeuf ajoute que, pour cette édition, des manuscrits furent portés de Auxerre, t. I. Bourges à Paris. D'où tenait-il ces renseignements? peuvent- P. 427. ils s'accorder avec ceux de Gromors, qui parle d'un manuscrit unique? Son édition a pour titre: Petri de Bella Perthica, juris utriusque professoris subtilissimi, Lectura insignis et fecunda super prima parte Codicis domini Justiniani; una cum additionibus seu apostillis summe necessariis, ac amplissimo materiarum repertorio in unum alphabetica serie coadunato. — Petrus Gromorsus ad lectorem: Candide lector, exoratum te esse velim... Prostat Parrhisiis, in ædibus M, Petri Gromorsi. sub insigni Britanniæ, in via ad divum Jacobum, sitis.., cum gratia et privilegio. Et à la fin du volume : explicit Lectura. anno MDXIX, die vero quarta Julii. Panzer, dans l'indication de cet ouvrage, en a altéré le titre, en mettant super prima et t. XI, p. 48-. secunda parte Codicis. Mais il avait tiré son indication du catalogue de la bibliothèque du cardinal Casanata, qui porte en effet super prima et secunda parte... Toutefois, quoique le véritable titre n'annonce une secture que sur la première partie du Code, c'est-à-dire sur les cinq premiers livres, le volume comprend des commentaires sur les neuf livres.

Casimir Oudin donne à cet ouvrage le titre de Commentarii.... in libros IX Codicis Justinianei; et il dit en avoir vu eccl., t. III, ed au collége de Navarre un seul exemplaire imprimé. Cet exemplaire, unique de son temps, l'est peut-être encore aujourd'hui : il se trouve dans la bibliothèque de la cour de cassation. Les grandes bibliothèques publiques de Paris ne nous ont offert aucune autre reproduction de ce livre important, soit imprimée, soit manuscrite, et nous ignorons ce qu'est devenu le manuscrit original. Une de ces lectures, VI, 2, 12, Ancillæ subtractæ, se retrouve la même dans le quatrième recueil du ms. 4488, qui contient encore d'autres lectures sur le Code, mais différentes et probablement d'une autre origine.

2º Des Répétitions du même auteur sur plusieurs lois du Code, éparses dans les tomes VII et VIII de la grande collection des l'ariæ repetitiones, ont été réunies, au nombre de trente-six, par Vitus Polantus, en un seul volume in-fol. de 151 pages, publié à Francfort en 1571. Ces trois publications

Mémoire sur

Annal, typ.,

T. I. p. 50t

My siecle, 376

F. 638.

de Vitus Polantus, les Lectures sur le nouveau Digeste, les treize Répétitions sur le vieux Digeste et les trente-six Répétitions sur le Code, ne forment qu'un scul volume dans

l'exemplaire que possède la Bibliothèque impériale.

Dans la préface de ces dernières Répétitions, Polantus parle d'une première édition des Répétitions sur le Code, qui aurait été donnée cinquante-cinq ans avant la sienne, par conséquent vers 1515 ou 1516, par André Mestarée, lequel les avait tirées d'un manuscrit d'Orléans : il cite même des vers à la louange de l'ouvrage et de l'auteur, imprimés, selon l'usage, en tête du livre :

En tibi Parisia redivivus mittor ab urbe, etc.

Nous n'avons pu nous procurer cette édition, et nous ne l'avons vue mentionnée que par Polantus. Dans la même préface, il promet de donner incessamment au public les Lectures de Pierre de Belleperche sur le Code, et il ne rappelle aucunement l'édition de Pierre Gromors. Lui était-elle inconnue, ou lui paraissait-elle insuffisante?

Draudius et Oudin indiquent encore des éditions des Répétitions de Pierre de Belleperche sur le Code, imprimées à Francfort en 1578, et à Lyon en 1587 : ni l'une ni l'autre ne

nous a passé sous les yeux.

IV. Le Traité sur les Fiefs n'est point un commentaire des Consuctudines feudorum, qui terminent le corps de droit civil. Disposé dans un ordre différent, il semble avoir été plutôt composé par un jurisconsulte dans son cabinet, que redigé par un professeur à l'occasion d'un cours public. On trouve, de plus, vers la fin de cet écrit, la formule d'un contrat féodal passé entre le roi de Jérusalem et de Chypre, et un seigneur P. de Auten. Que cette pièce soit fictive ou réelle, peu importe; mais la date du 30 juillet 1306 fait naturellement supposer que l'acte a été rédigé vers cette époque, c'est-à-dire lorsque Pierre de Belleperche, déjà évêque d'Auxerre, n'enseignait plus dans les écoles. Nous ne saurions dire à quelle occasion, tout préoccupé qu'il était alors des grands intérêts dont le chargeait la confiance illimitée du roi, il composa ce traité, où se révèle l'ancien professeur de droit, lorsqu'il prouve et justifie certains usages du droit féodal par des principes du droit civil, et même par des décisions du droit canonique. Cette théorie des fiefs est d'ailleurs

Biblioth. cl., t. 1, p. 711. -De Script. eccl., t. III, col. 654

une des plus courtes et des plus claires de toutes celles qui ont été publiées dans les XIVe et XVe siècles. Nous n'en connaissons point de copie manuscrite. L'ouvrage a été imprimé pour la première fois à Venise, en 1584, dans le Tractatus fol. 1-9. tractatuum juris, où il est ainsi désigné: Tractatus de feudis domini Petri de Bella Pertica, utriusque juris monarchæ. 11 se trouve aussi dans un petit recueil, qui contient en même temps le commentaire d'Estienne Forcadel sur les fiefs, et un autre traité, Commentariolus Pyrrhi Anglebermei de Lege

salica; Hanau, 1603, in-12.

Ici se présente une difficulté pour la solution de laquelle les éléments nous manquent. Laspeyres a fait remarquer que le traité publié sous le nom de Pierre de Belleperche Enst. der Labre n'est guère que la reproduction du traité sur le mème sujet de Martin de Sylimanis, imprimé aussi dans le Tractatus tractatuum. En effet, dans l'un et l'autre écrit, c'est la même marche, la même division, souvent les mêmes citations, les mêmes formes de phrases, les mêmes mots; la formule du contrat féodal entre le roi et un seigneur s'y trouve aussi en des termes presque semblables; et l'on ne peut pas dire que l'un soit l'abrégé de l'autre, tous deux étant à peu près de la même étendue. Quel est donc le véritable auteur de l'ouvrage? Les deux jurisconsultes sont contemporains. Martin de Sylimanis est mort en 1306, après avoir professé à Bologne plus de trente ans. Nous avons dit que cette même année est la date présumée de la composition, ou peutêtre seulement de la révision définitive du traité de Belleperche, L'un des deux a évidemment copié l'autre. Toutefois, il nous semble avoir remarqué en général, dans la rédaction qui est sous le nom de Pierre de Belleperche, plus de précision et de netteté, qualités qui annonceraient une certaine originalité même dans le copiste. On peut encore, sans accuser ni l'un ni l'autre, supposer que des copistes ignorants ou des disciples malavisés auront mis sous le nom de l'un ou de l'autre un ouvrage qui ne lui appartenait pas.

V. Les Questions sur le Droit portent différents titres selon les éditions: Quastiones aurea et singulares; Lyon, Simon Vincent, 1517, in-4. — Quæstiones et decisiones aurew singulares et penitus divinæ, etc.; Bale, Lud. Regis, 1607, in-4. -- Quartiones et decisiones aurea; Esling, 1666, in-4. Ces questions, au nombre de cinq cent soixante, roulent sur col. 654. toutes sortes de points de droit, fournis par le Digeste ou le

T. X, part. 2,

Ucher die

T. X, part. 1,

Panzer, Annal., t. VII, p.

Oudin, t. III,

Code. Elles sont traitées assez brièvement, et dans la forme des questions de philosophie. Question 1re: Numquid ille qui jurat et dejerat puniri debeat, vel non? Question 174: Quæritur numquid æquitas præferatur rigori, vel non? Et primo videtur quod juris rigor æquitati præferatur, etc. Dans l'édition de 1607 ces questions sont suivies de quinze notabilia, qui, pour la forme et le fond, ressemblent assez aux questions précédentes, mais sont traitées avec un peu plus d'étendue. Primum notabile : « Il est permis de tuer un « voleur de nuit; mais est-il permis de tuer un voleur en a plein jour? Oui, s'il dévaste les campagnes, s'il tend des « embuscades dans l'intérieur d'une maison habitée, etc. »

VI. De Missione in possessionem; traité réuni à plusieurs autres sur le même sujet, dans un recueil qui a pour titre : Draudius, Hubertini Zuchardi, Sebastiani Sapice et Petri de Bella Biblioth., t. 1, Pertica Tractatus de missione in possessionem. Item Tractatus de acquirenda, conservanda et amittenda possessione Sebastiani Medices; Cologne, 1587, in-8. Cette édition a été ainsi désignée par Draudius; mais nous n'avons pu la trou-

ver dans aucune des grandes bibliothèques de Paris.

A cette liste nous ajouterons les titres de quelques autres ouvrages attribués à Pierre de Belleperche, et qui paraissent ou se confondre avec ceux que nous avons énumérés comme étant de lui, ou ne lui avoir jamais appartenu.

1. De ce nombre est un Glossaire sur les livres du Code, in-Labbe, Biblioth, nov., t. diqué dans l'Histoire des évêques d'Auxerre, dont la notice est répétée par Du Boulai, Oudin, Fabricius, François Du Chesne et Lebeuf. Ne pourrait-on pas croire qu'il s'agit ici de la Lecture sur le Code, qui en présente pour ainsi dire un commentaire perpétuel, et qui en explique les difficultés

> 2. Des Disputes, ou Controverses sur différents points de droit, au nombre de cent, selon Trithème, Taisand et Fabricius; de cinq cent quarante-sept, selon Forster; sans nombre indiqué, dans les notices de Denis Simon et Terrasson.

3. Des Consultations, Consilia, dans Trithème, ouvrage,

selon lui, distinct des Disputationes.

comme un Glossaire?

4. Singularia, selon Fichard et Forster; ce dernier les distingue expressément des Disputationes. Singularia et cau-Ind. libror. telæ, dans l'Index de Ziletti,

Ces différentes compositions, dont les titres sont si vagues, n'auraient-elles pas été réunies, en tout ou en partie du

I, p. 509.

p. 812, 813.

omn. juris, p. 15.

moins, sous le titre commun de Quæstiones et Decisiones ; et par conséquent ne seraient-elles pas comprises dans le re-

cueil imprimé dont nous avons parlé plus haut?

5. De acquirenda, conservanda et amittenda possessione tractatus; Cologne, 1587, in-8. Oudin et Fabricius, qui en font un ouvrage de Belleperche, ont sans doute voulu indiquer le traité de Missione in possessionem, à la suite duquel se trouve en effet, comme on l'a vu, un traité de Sébastien Médicis de acquirenda possessione.

6. De Feminis ad feuda recipiendis, vel non, publié, selon Draudius, dans le tome X, seconde partie, du Tractatus tractatuum; mais on n'y trouve de Pierre de Belleperche que 1, p. 854. le traité sur les Fiefs, dont nous avons parlé. Celui qu'on y lit sous ce titre, de Feminis, etc., est de Jérôme Garzoni,

fol. 165 vº-172.

7. De Summa Trinitate. Possevin est le seul qui mentionne ce traité, et probablement par suite d'une erreur. Le pre- t. II, p. 240. mier titre du Code, de summa Trinitate, ayant été commenté par Pierre de Belleperche, dans ses Lectures et dans ses Répétitions, la rubrique en est inscrite en tête de son double commentaire; et ces mots auront été pris pour le titre d'un ouvrage à part.

Il y a, enfin, quelques traités mentionnés d'après des ma-

nuscrits qui nous sont restés inconnus.

Un manuscrit du fonds de Saint-Victor, S. q., signalé par Casimir Oudin, et que nous n'avons pas retrouvé, contenait deux traités sur la matière des vine et xie livres du nouveau Digeste (les xLvie et xLixe des Pandectes). L'examen seul du manuscrit nous apprendrait si ce sont des Lectures publices par Vitus Polantus, ou des Répétitions comme celles du manuscrit de Douai. Montfaucon a compris aussi dans ses Catalogues un manuscrit du couvent des Olivétains à Naples, qui p. 316. - Bicontient un abrégé des explications de Cino, de Pierre de 1, p. 231. Belleperche et de Jacques de Revigni sur le Code: Cinus Pistoriensis, Petrus de Bella Pertica et Jacobus de Ravennis super Codicem, in epitomen redacti.

Draudius, t.

Appar. sac.,

Diar. Ital ,

L'énumération qui précède a fait suffisamment connaître la nature et le mérite des différents ouvrages de Pierre de Belleperche. Ce sont des commentaires sur le droit, des commentaires qui ne sont que les leçons orales d'un professeur. XIVº SIÈCLE.

clar. leg. int., lib. 11, c. 34.

Il ne faut donc pas y chercher les agréments du style, ni l'intérêt d'une composition originale. Mais si à la sécheresse di-Panziroli, de dactique, à l'uniformité des divisions scolastiques, qu'il a mises en usage dans l'enseignement du droit, à l'exemple des théologiens et des philosophes ses contemporains, l'auteur a su joindre la simplicité, la clarté, et une certaine mesure dans un genre qui en manquait souvent, on ne peut rien exiger de plus d'un maître obligé de parler la langue des écoles; et tout en appréciant à leur juste valeur ces commentaires d'un autre âge, qui peuvent cependant offrir encore quelques observations utiles sur la loi romaine, on reconnaîtra qu'ils ne sont pas au-dessous de la réputation de Pierre de Belleperche, proclamé alors par la voix publique le premier jurisconsulte de son pays, sinon de son temps.

## GUILLAUME DE MACON.

Mort le 19 mai 1308.

CANONISTE.

reau, n. 1229, fel. 95.

3120, fol. 35.

GUILLAUME DE MACON, Matisconensis ortu, dit son épitaphe, est né dans la ville même dont il a pris le nom; ce que nous prouve encore une lettre de Boniface VIII, qui, l'autorisant à fonder une chapelle dans l'hôpital de Biblioth, im- cette ville, désigne ainsi cet hôpital: Hospitale pauperum per., coll. Mo- civitatis Matisconensis, de qua oriundus, ut asseris, extitisti. C'est à Paris qu'il fit ses études. Il y fut reçu bachelier, doc-Biblioth, im teur, et y professa. Il y professa l'un des trois arts. Jean de pér., cod. reg. S. Benoît nous l'atteste, disant de lui-même et de Guillaume : Simul magistri legentes in artibus. On peut croire aussi qu'il enseigna dans la même ville, mais plus tard, le droit canonique : c'est, en effet, ce que paraît exprimer son épitable :

> Qui prius artista, doctor fuit et canonista Summe famosus, facundus et ingeniosus.

Nous le voyons ensuite chanoine de Paris, chanoine de Beauvais, aumônier du roi Louis IX,

Clericus angelici fuit hic regis Ludovici,

et, avant l'année 1271, doyen de l'église de Laon. Quand le cardinal Simon de Brion, futur pape sous le nom de Mar- nov., t. IA, col. tin IV, fut envoyé par Grégoire X à la cour de Philippe le Hardi pour y remplir les fonctions de légat, ce cardinal français, qui connaissait les hommes distingués de son pays, prit Guillaume de Mâcon pour secrétaire. Enfin, en 1278, recommandé par son oncle, archidiacre d'Amiens, aux cha- 3120, fol. 40, noines de cette église, il fut élu par eux évêque après la mort de Bernard d'Abbeville, consacré la même année par Pierre Barbet, archevêque de Reims, et fit au mois de juin son entrée solennelle dans sa ville épiscopale.

Ses premiers actes sont ceux d'un prélat ami de la paix, et ne font pas prévoir un chef de parti, un des agitateurs les plus passionnés de l'église gallicane. Il termine par un accord, au mois de septembre, une contestation qui s'était élevée entre son prédécesseur et l'abbé de Saint-Riquier : dans le meme mois il réconcilie le vidame d'Amiens avec les chapitres de Saint-Martin et de Saint-Acheul. Peu de temps après le roi l'envoie, ainsi que le doyen d'Avranches, vers le pape Nicolas III, avec la commission de réclamer un secours pour une nouvelle croisade. Mais ils firent une vaine démarche; le pape n'accorda rien. De retour dans son diocèse, Guillaume assiste, en 1279, à la translation des reliques de saint Firmin, un de ses predécesseurs sur le siège d'Amiens. Ce fut une cérémonie tout à fait solennelle, à laquelle présida le légat Simon; étant présents l'archevêque de Rouen, les évêques d'Evreux, de Beauvais et de Langres, Philippe, roi de France, Edouard, roi de Sicile, et son fils Charles, prince de Salerne. En cette année, Guillaume fut poursuivi devant le parlement de Paris par Edouard I, roi d'Angleterre. Les auteurs de la Gaule Chrétienne mentionnent le fait, sans en dire l'oceasion. Il s'agit sans doute de quelque différend entre l'évêque français et les sénéchaux anglais qui gouvernaient le Ponthieu, domaine patrimonial d'Eléonore, femme d'Edouard. Nous avons, en effet, plusieurs lettres écrites par Guillaume au roi d'Angleterre, où il dénonce l'administration de ces ligeac, Lettres au roi d'Angleterre, où il dénonce l'administration de ces de rois, t. l. p. sénéchaux comme oppressive à l'égard des bourgeois d'Abbe-296, 441.

Gall. Christ.

Cod. v°, col. 1.

Gall, Christ. nov., t. X, col.

Champollion-

XIVº SIÈCLE.

Biblioth, impér., coll. Mofol. 179.

ville et des moines de Forest-Montier. La même année, 19 avril, Nicolas III écrivait à Guillaume pour l'autoriser, sur sa rereau, n. 1220, quête, à augmenter le nombre de ses chanoines, en divisant les quatre prébendes qui vaqueraient les premières, à moins, toutefois, qu'elles ne fussent annexées à quelques dignités. Guillaume avait fait savoir au pape que ses chanoines devenaient trop riches.

Gall. Christ. 1187.

Au commencement de l'année 1280 il était à Paris, et, le nov., t. X, coll. mercredi après l'Epiphanie, il assistait à la séance du parlement où furent reconnus et de nouveau consacrés les droits de la commune de Reims. La même année, de retour dans sa ville épiscopale, il faisait décréter par les échevins que désormais les plus pauvres des citadins pourraient librement pècoll, cher dans la Somme. En 1281 il donnait des statuts au chapitre de Saint-Firmin de Vinacourt, et attribuait au doyen du chapitre de Fouilloi toute juridiction sur les chanoines, les chapelains, les vicaires de cette église. Mais, après avoir terminé ces affaires, il s'éloigna d'Amiens, et pour longtemps. D'autres soins que celui d'administrer un diocèse paisible allaient occuper, agiter sa vie.

1188.

En cette année 1281 il traversa de nouveau les Alpes, se rendant à Rome, avec Simon, évêque de Chartres. Ils allaient, au nom du clergé français, demander à Martin IV. nouveau pape, la canonisation du roi Louis IX. Cette canonisation fut, on le sait, différée. Mais, étant à Rome, Guillaume fut bientôt informé qu'on y tramait quelque chose contre l'autorité des évêques, au profit des ambitieux novateurs, les religieux mendiants. Ce qui lui fit prendre la résolution de prolonger, sous divers prétextes, son séjour en Italie. Il s'agissait de surveiller, de contrarier, de faire échouer, s'il était possible, les démarches des religieux; et Guillaume allait se trouver en présence de bien puissants adversaires.

Rivaux d'influence, stimulés par cette rivalité même à proposer en philosophie les thèses les plus contraires, tellement séparés en théologie, ou, du moins, croyant tellement l'être, qu'ils se jugeaient réciproquement et se dénonçaient en public, à haute voix, comme suspects d'hérésie, les dignitaires, les docteurs, les simples profès des deux ordres mendiants se retrouvaient ensuite unis pour défendre leurs priviléges menacés par le clergé séculier, ou pour former contre lui des entreprises quelconques à leur commun avantage.

VIVe SIECLE.

Un poëte contemporain, un de ceux qui continuèrent le Roman du Renart, raconte à sa manière, avec impartialité et Meon, v. 216non sans agrement, comment, vers l'année 1281, les deux or- 5588. dres firent cette coalition nouvelle qui causa tant de soucis aux évêques, et surtout au plus zélé défenseur des prérogatives épiscopales, notre Guillaume de Màcon. Le fils de Renart, Renardiaus, élu custode des Mineurs, s'exprime ainsi dans une assemblée où Mineurs et Prêcheurs se sont donné rendez-vous:

> Signor, dist il, entendés cha, Cordelois et vous, Préceeur, Nostre ordre iront tempre à doleur, S'esrer le pueent li prelat; Car il nos metent en debat A oir les confiessions. Et de faire absolutions, Et d'engoindre penance as gens, Et d'estre aussi as testamens; Et s'il de cou vienent à cief. De faim morrons et de mescief. Or sojommes d'une acordance. Si n'aront jà vers nous poissance.

Nous avons plusieurs discours prononcés vers ce temps, en divers conventicules, par des religieux de l'une et de l'autre robe, et nous pouvons attester que la harangue facétieuse de Renardiaus s'éloigne peu des textes authentiques. A la série de leurs doléances officielles et publiques Renardiaus n'ajoute qu'un grief: en leur refusant le droit de confesser, on leur refuse le droit d'assister aux testaments: ce qui, nous le comprenons, leur paraît grave. Mais ils ne le disent pas; et les évêques qui leur répondent, qui les accusent de conspirer la ruine de l'Eglise, ne parlent pas davantage des testaments. Sur les testaments on se tait des deux côtés. Mais le poëte laïque et railleur n'a pas la même réserve.

Il y avait donc à Rome, en l'année 1281, auprès de Martin IV, des envoyés dominicains et des envoyés franciscains, qui sollicitaient avec une égale ardeur une définition nouvelle de leurs devoirs, de leurs droits, en d'autres termes une extension réelle de leurs franchises, disant et prouvant que la malveillance intéressée des prélats séculiers avait presque réduit au néant les privilèges contenus dans les anciens décrets. Ainsi lorsque autrefois des curés, de simples curés, entendaient leur permettre ou leur défendre de prêcher et de confesser, le pape Clément IV les avait affranchis, par la bulle *Quidam temere sentientes*, de cette juridiction humiliante, décrétant qu'ils pouvaient, en toute paroisse, librement confesser et prècher, munis, toutefois, de l'autorisation d'un légat ou de l'évêque diocésain. Cependant ils ne jouissaient pas de cette liberté. En effet, en les renvoyant des curés aux évêques, on les avait livrés à la discrétion de plus dangereux ennemis. Ils rappelaient donc que la prudence vigilante des papes les avait institués pour suppléer à l'insuffisance reconnue du clergé séculier, et, montrant qu'ils étaient chaque jour empêchés d'exercer leur ministère par ce clergé puissant et jaloux, ils réclamaient le droit de confesser et de prêcher en tous lieux, sans cette autorisation épiscopale qui leur était toujours difficilement accordée, quelquefois injurieusement refusée.

Gothofr. de Fontibus, ap. Bull., Hist. un.

Guillaume de Mâcon s'efforca de justifier la conduite des évêques, et pria le pape de ne rien changer à l'état des choses. Paris, t. III, p. Mais ses prières furent vaines. Le 10 janvier 1282 Martin IV

signa la bulle Ad fructus uberes.

Cette bulle est courte. Si l'on néglige les formules, elle ne contient que deux phrases. La première est ainsi conque : Tibi, fili, minister generalis, per te (Martin IV s'adresse au supérieur général des Mineurs), vobis vero provincialibus ministris, cum diffinitoribus in provincialibus vestris capitulis congregatis, committendi auctoritate apostolica fratribus ejusdem ordinis in sacra pagina eruditis, examinatis et approbatis a vobis, prædicationis officium, audiendi vero confessiones, absolvendi confitentes, injungendi eis pænas salutares... plenam damus et concedimus auctoritate præsentium facultatem. Mais le pape ajoute : Volumus autem quod hi qui fratribus confitebuntur suis parochialibus presbyteris confiteri saltem semel in anno, prout generale concilium statuit, nihilominus teneantur. Ainsi, d'une part, la bulle Ad fructus uberes oblige plus strictement tous les fidèles, suivant le décret du concile général, à se confesser au moins une fois l'an aux curés de leurs paroisses, et semble par là réduire le mérite de l'absolution prononcée par les religieux; mais elle supprime, d'autre part, n'en parlant plus, la formalité de l'autorisation préalable et consacre l'indépendance des religieux à l'égard des évêques.

Guillaume de Mâcon est à peine informé de la teneur de cette pièce, qu'il retourne auprès du pape, et n'hésite pas à présenter ses remontrances. Dès le lendemain le pape charge d'une lointaine mission le prélat mécontent, et se délivre ainsi de ses importunités. De retour en France, Guillaume écrit au pape et continue ses plaintes. Des cardinaux lui répondent que le pape s'expliquera bientôt et dissipera de frivoles alarmes. Mais les jours s'écoulent, et les explications promises ne viennent pas. C'est alors que Guillaume et d'autres évêques prennent la liberté de parler au nom du pape qui se tait, c'est-à-dire de commenter la bulle dans les termes les plus favorables à la cause de l'église séculière, les plus contraires aux prétentions des réguliers.

A cette provocation peut-être imprudente les réguliers s'empressent de répondre. Il paraît que, n'étant pas eux-mêmes très-satisfaits de la bulle, ils ne l'avaient pas d'abord communiquée. Mais des qu'on entend s'en servir contre eux. ils la produisent, et, pour leur part, l'interprètent tout autrement que le parti des évêques. De là des conflits, des altereations publiques, qui sont quelquefois tumultueuses, sur-

tout à Paris.

Le premier de ces colloques sur lequel nous avons des informations particulières se tint dans le cours de l'année 1282, sous la présidence de l'évêque de Paris, Ranulfe de cod. reg., 3129,

Humblières, dans la chapelle de son palais.

Quinze docteurs en théologie sont présents : Eudes de Saint-Denis, doyen de la Faculté; Grégoire, prieur du Val des Ecoliers; Jean de L'Alleu, de l'ordre des frères Prêcheurs. autrefois chancelier de Paris; Guillaume de Moussi, chanoine; Pierre de Pigni, aussi chanoine; Albert, de l'ordre de Cluni, prieur de Montdidier; Adenulfe, prévôt de Saint-Omer; Nicolas Du Pressoir, archidiacre de l'église de Bayeux; Dreux de Provins, ministre provincial des frères Mineurs; Jean de Turno, prieur des frères Prêcheurs de Paris; Jean de Saint-Benoît, de l'ordre des Prêcheurs; Simon de Lans. de l'ordre des Mineurs; Adam de Golni, archidiacre de Londres; Hugues Aicelin de Billom, de l'ordre des Prêcheurs, et Arlotto de Prato, futur général de l'ordre des Mineurs.

C'est manifestement à la requête des religieux qu'ils ont été convoqués. On leur adresse, en effet, cette unique question : Est-il nécessaire de confesser une seconde fois des pechés dejà déclarés au tribunal de la pénitence? Et tous, d'une

Epist. Ambian, episc., fol. 32, vo.

XIVe SIÈCLE.

pap. Aven., t. II, col. 10.

seule voix, ils répondent : Non, cela n'est pas nécessaire, bien que cela toutefois ne puisse être interdit. Nous avons le texte de leur décision, qui a été rendue publique par l'é-

vêque de Paris.

Ainsi les évêques entendent la bulle de cette façon : Tout fidèle est tenu de se confesser au moins une fois l'an au curé de sa paroisse; donc tout fidèle doit demander au moins une fois l'an à son curé une absolution nouvelle pour ses péchés quelconques, pour tous les péchés dont il a déjà fait l'aveu dans le confessionnal des religieux. Ce que la bulle ne dit pas. Mais cette interprétation forcée a pour elle les évêques, et on les redoute. Aussi quand les plus zélés de nos quinze docteurs, entre autres Jean de Saint-Benoît, vont présenter à d'autres maîtres la décision rendue, en les engageant à la signer, la plupart hésitent et déclarent s'abstenir. On leur demande s'ils pensent autrement. Ils ne pensent peut-être pas autrement; mais Guillaume de Mâcon les a fait prévenir : il leur a fait dire que signer une telle cédule c'est se prononcer contre les évêques, contre la bulle, contre le pape, et donner gain de cause au parti des turbulents; et, gens plus subtils que sincères, exercés dans les tournois scolastiques de Garlande à la pratique de l'équivoque, ils déclarent ne pas contredire les quinze docteurs, ils adhèrent à leur décision, mais

Sermo Joann. de S. Bened., cod. reg. 3120, fol. 36, vo.

> avec des réserves, et ne signent pas. Quelle qu'ait été la vivacité de ce premier engagement

entre les évêques et les religieux, ils n'ont discuté, de part et d'autre, qu'une question canonique, ils n'ont pas ouvert les grandes hostilités. Mais bientôt, c'est-à-dire le 1er juillet Marlot, Me- 1282, Guillaume, archevêque de Rouen, et Guillaume, évêque de Mâcon, adressent en commun aux métropolitains de Reims, de Sens et de Tours une lettre qui doit changer la face des choses. Ils annoncent, en effet, que les plus redoutables périls menacent l'Eglise, et que les mesures les plus énergiques peuvent seules la sauver. Ils engagent donc ces métropolitains et tous les autres à convoquer chacun un concile provincial, composé non-seulement des évêques de chaque province, mais encore de quelques chanoines séculiers de toutes les collégiales, des abbés de toutes les abbayes, des doyens ruraux, enfin de tous les clercs signalés par leur zèle pour la cause de l'Eglise, à porter devant ce concile la guestion de la bulle, à parler en tous lieux avec force de l'ambition des ordres nouveaux, de la fâcheuse con-

trop. Rem., t. H, p. 579.

descendance des papes à leurs coupables desseins, et de l'abaissement déjà notable de la puissance épiscopale. Il faut que tout le monde donne son avis sur les moyens d'échapper à la catastrophe prévue, et, en attendant, il faut que les évêques interdisent aux religieux l'usage d'une bulle qu'ils interprétent contre les intentions vraisemblables du saintsiège, cum cas (litteras) in talem partem interpretentur de qua non est verisimile Romanum Pontificem cogitasse. Ce que demandent les deux prélats, on le comprend bien, c'est

une agitation générale du clergé séculier.

Paris devait être le foyer de cette agitation. Comme le défenseur le plus ardent des prérogatives épiscopales, Guillaume de Macon fit à Paris un sejour prolongé. Il entendit, au mois de décembre, Henri de Gand, Godefroi de Liége, qu'on appelle aussi Godefroi de Fontaines, Nicolas Du Pressoir et Savari. chanoine du mont Saint-Eloi, disserter en public sur la bulle, et l'exposer, dit-il, en des termes satisfaisants. Notre évêque avait, d'ailleurs, une autre et grave raison pour rester à Paris. Il était en procès avec les échevins de sa ville d'Amiens. Comme ses droits spirituels, ses droits temporels étaient contestés. Dans son procès avec l'échevinage d'Amiens, il s'agissait de la pèche de la Somme, de la possession de quelques terrains, d'un moulin, de redevances réclamées et refusées. Le parlement de Paris se prononca sur ce différend au mois de février 1283 et ne consacra pas ry. Recueil des sur tous les points les prétentions de l'évêque. Aux institutions d'autrefois chaque jour nouveau faisait une brèche I, p. 216. nouvelle.

Cod. 3120, fol. 3210.

Aug. Thiermon, de l'hist. du tiers-état, t.

Nous retrouvons Guillaume de Màcon, au mois de novembre de cette année, assistant à l'ouverture du parlement. Jusqu'au mois de décembre il est retenu dans les murs de Paris par une affaire qui l'intéresse plus encore que toutes les affaires de l'Etat : il s'agit d'un concile national, où doivent être discutés les priviléges des mendiants.

Gall. Christ. nov., t. X, col.

Aux approches du jour fixé pour cette assemblée solennelle, les prélats dejà réunis convoquent, par la voix des crieurs, dans toutes les écoles, les maîtres, les bacheliers de chaque faculté, et tous les étudiants qui voudront les suivre, les priant de venir entendre ce qui leur sera proposé. Le rendez-vous est donné pour le samedi après la Saint-Nicolas, c'est-à-dire pour le 7 décembre, dans la grande salle de l'évêché de Paris. Là se trouvent au jour marque quatre ar-

Du Boulav, Hist. Univ., t. III, p. 465.

XIVe SIÈCLE.

chevêques, notamment les archevêques de Bourges et de Reims, vingt évêques et une multitude de clercs notables des deux ordres. Ce que nous apprend aussi le continuateur du Roman du Renart:

> Grand plait commença, bien le sai, Estoit dont vesques de Tournai Maistre Mikius de Warengien...

L'archevêque de Bourges, primat d'Aquitaine, Simon de Beaulieu, ouvre la séance par un discours pompeux sur la charité, qu'il termine par une déclamation violente contre les deux ordres, conjurant l'Université de s'unir à l'Eglise séculière pour frapper un grand coup contre des séditieux, des usurpateurs, dignes de l'aversion de tous les gens de bien. Guillaume de Mâcon parle ensuite:

Adont vesques d'Amiens estoit Un jouenes homs, ki grace avoit De preudome et d'estre bons clers; En ce plait fu-il tous jors fers, Maistre Willaumes de Mascons Iert apielés, c'iert ses drois nons...

Il soutient en juriste, maximus jurista, que la bulle récente, n'abrogcant pas et ne pouvant abroger les anciens décrets, doit être conciliée avec ces décrets par une interprétation loyale. Soit! il est permis aux religieux d'entendre les confessions et d'administrer la pénitence; la bulle leur attribue ce privilége. Mais les canons disent qu'ils ne sauraient l'exercer sans une licence spéciale des évêques et des curés. Pour faire valoir sur ce point l'autorité méconnue des canons, il faut combattre, et les évêques convient l'Université à leur venir en aide au moment où ils vont livrer ce grand combat, résolus même à verser leur sang pour défendre leurs droits, quia ipsi similiter omnes et unanimiter definivissent usque ad sanguinem tali injuriæ obviare.

Le narrateur de ces événements, Godefroi de Fontaines, dit que pas un des religieux présents ne demanda la parole pour répondre aux évêques. Mais le lendemain, 8 décembre, jour de la conception de la Vierge, deux sermons, ou plutôt deux discours sur l'indépendance légale des religieux furent prononcés, chez les Mineurs par un Prêcheur, et chez les Prê-

cheurs par un Mineur. En ce jour, dit Godefroi de Fontaines, Hérode et Pilate furent amis. Comme les évêques, les religieux s'adressèrent à l'Université, mais pour lui conseiller de

ne pas s'engager dans cette querelle.

On doit croire que ce conseil lui semblait bon, puisqu'elle laissait parler les uns et les autres, les écoutait et ne se prononçait pas. Cependant les évêques avaient encore l'espérance de la gagner, et, pour tenter un dernier effort, ils firent publier dans les écoles, la veille de la fête de Saint-Thomas, que le dimanche suivant il y aurait une conférence sur la bulle, à l'heure du sermon, dans l'église des Bernardins.

C'était le dimanche avant Noël. L'archevêque de Reims, l'évêque de Paris et Guillaume d'Amiens se rendirent aux III, p. 1966. Bernardins. Les allocutions commencerent par le sermon list liut, de la d'un maître en théologie, qui prècha la subordination aux Fr., t. XM, p. puissances. On entendit ensuite l'évêque de Mâcon, qui, paraphrasant le texte Prope est Dominus invocantibus eum in veritate, reprocha très-vivement aux religieux d'être des hypocrites, des gens pleins de fiel, et quelque chose de pis encore. Ensuite il compara la bulle et les décrets des conciles, les commenta, les expliqua, et, sans doute obligé de reconnaître l'obscurité de ses explications, il ajouta que le pape donnerait bientôt une autre bulle, pour interpréter la première et confondre les perturbateurs.

Tel est, du moins, le récit de Godefroi de Fontaines. Parlant lui-même de cette journée, Guillaume de Mâcon se flatte 101 d'avoir réduit ses adversaires à la confusion, au désespoir. Sa satisfaction est complète, lorsqu'il dit, en jetant un dernier regard sur le champ de bataille : Apparent dolentes

et confusi.

Cependant on n'apprend pas que l'Université se soit encore déclarée, dans cette circonstance, pour les évêques ou pour les religieux. Crévier conjecture qu'elle favorisa le parti de l'éloquent Guillaume. Elle paraît, toutefois, n'avoir rien fait pour ce parti, qui la sollicitait vivement de beaucoup faire. Quant aux religieux, leur confusion dura peu. Nous les voyons peu de temps après parcourir les campagnes, escortés de tabellions, et, sous les regards des cures à leur tour attristés, pour ne pas dire confondus, former des rassemblements publics, demander à haute voix si l'on se plaint d'eux, et dicter le procès verbal des félicitations qu'ils recoivent.

Nous ne sommes pas informés de ce que fit Guillaume

Du Boulay . Hist. univ., t.

Hist. Univ.,

3120, fol. 32,

après le concile de Paris. Il est probable qu'il demeura dans cette ville, principal théâtre de toute controverse, excitant les gens de son parti et surveillant ceux du parti contraire.

Nous le retrouvons à Paris au mois d'octobre de l'année 1284, chargé par le cardinal Geoffroi de Bar d'une mission délicate. Le chancelier de Notre-Dame et les maîtres régents de l'Université de Paris étant aussi en guerre ouverte, le cardinal, après s'être déclaré en faveur du chancelier sur la question principale, charge les évêques d'Amiens et de Périgueux, ainsi que l'archidiacre Henri de Gand, de rédiger une note pour le pape sur les contestations de moindre importance qui existaient encore entre le mandataire de l'Eglise et les ardents fauteurs du libre enseignement.

Vers la fin de la même année, une autre affaire occupe notre évêque. Il est en procès avec le bailli royal d'Amiens. Celui-ci prétendant exercer sa juridiction, c'est-à-dire poursuivre les délits et les crimes, sur une des terres épiscopales, Guillaume, tuteur jaloux de tous ses droits, proteste, et veut plaider. On plaide, au mois de décembre, devant le parlement de Paris, et Guillaume a cette fois l'avantage; il gagne son procès. Une lettre du roi nous fait connaître la sentence

des juges.

Martin IV meurt le 28 mars 1285. Vainement on avait attendu de lui les explications qui devaient rétablir l'ordre ancien, le bon ordre, et soumettre aux évêques les novateurs indociles. Son successeur, Honorius IV, voudra-t-il imiter son silence? On ne le suppose pas : on dit même ce nouveau pape mal disposé à l'égard de toutes les congrégations religieuses, et conséquemment favorable au clergé séculier. C'est pourquoi, peu de temps après la mort de Martin IV, les

évêques recommencent à s'agiter, à se plaindre.

Au mois de janvier 1286, Guillaume de Mâcon habitait une maison que les évêques d'Amiens possédaient près d'Orléans. Il n'avait pas, il devait enfin se l'avouer à lui-même, tout à fait entraîné les écoliers de Paris. Mais les écoliers d'Orléans étaient de plus habiles juristes, peritiores in jure quam Parisienses, et melius intelligentes. Ayant d'eux cette bonne opinion, Guillaume forma le dessein, pour occuper utilement ses loisirs inquiets, de les haranguer sur le fait de la bulle et de les attirer à son parti. Il leur fit donc sa harangue vers le milieu du mois de janvier, en présence de tous les professeurs de droit canonique et de droit civil qui se

Héméré, Ac. Paris., p. 80.

Aug. Thierry, Rec. des mon., t. I, p. 252.

reg. Cod. 3120, fol. 33.

trouvaient alors dans la ville d'Orléans. Mais quand elle fut achevée, quelqu'un se leva pour lui répondre, un de ses anciens condisciples, de ses anciens amis, maintenant un de ses plus obstinés contradicteurs, Jean de Saint-Benoît, de l'ordre de Saint-Dominique, qu'il avait invité lui-même à venir l'entendre. « Le seigneur évêque, dit Jean de Saint-Benoît, a dit « beaucoup de choses vraies, quelques-unes que j'appellerai « doutenses, d'autres que je tiens pour fausses. A toutes ces « choses je répondrai dimanche prochain. » Il ne paraît pas que Guillaume ait éprouvé quelque surprise lorsqu'il entendit Jean de Saint-Benoît lui donner ce rendez-vous. Il l'avait, en effet, personnellement provoqué. Au nombre des quinze docteurs réunis en 1282 chez l'évêque de Paris nous avons nommé Jean de Saint-Benoît, et Guillaume avait à dessein, comme il nous semble, rappelé dans sa harangue, pour les discuter et les condamner, les termes de la consultation que nos quinze docteurs avaient alors signée. Jean de Saint-Benoît ne pouvait donc s'abstenir de les défendre.

C'est ce qu'il fit le 26 janvier. Guillaume eut le regret de ne pas être au nombre de ses auditeurs. Forcé de partir pour Beaugenci, où l'appelait une affaire importante, il chargea quelques écoliers de recueillir le discours de son adversaire, se proposant de parler encore après lui. Cette commission

fut remplie par un certain Hubert de Saint-Valeri.

« Pacem et veritatem diligite, a dit le Psalmiste. » Ainsi commença Jean de Saint-Benoît, et après avoir, suivant la 3120, fol. 35. mode du temps, proposé quelques distinctions inutiles et chard, Script, frivoles, il développa le texte bien choisi de son exorde avec ord. Præd., t. beaucoup d'esprit et de belle humeur. « L'évêque d'Amiens 1, p. 404. « et moi, nous avons toujours, dit-il, véeu en paix. Ensemble « nous avons été bacheliers à Garlande; ensemble (bien que « l'un ait assurément plus profité que l'autre de cette « étude, nous avons étudié les lettres, et nous les avons en-« suite enseignées ensemble... » Or Guillaume avait attaqué vivement, dans son discours, les lettres profanes, trop cultivées, disait-il, chez les religieux. Il était donc plaisant de rappeler qu'il les avait lui-même enseignées. Jean reconnaît ensuite qu'il ne convient pas de se vouer, par ostentation, par ambition, à ces études; que c'est un péché, même chez un séculier, un bien plus grand péché chez un régulier. Mais, ajoute-t-il, « les Prècheurs ou les Mineurs, les « frères sachés, les frères barres, tous les autres religieux, col. 1.

Cod. - Quetif et E-

MIV° SIÈCLE.

« moines blancs, moines noirs, ainsi que les chanoines régu-« liers, pour qui le but de telles études est la recherche de « la vérité, l'honneur de Dieu, l'édification du prochain, s'y « consacrent d'une façon méritoire. » Et, ayant cité les grands exemples de saint Augustin, de saint Anselme, il termine cette partie de son discours par ce trait qui dut faire sourire : « Donc ni moi, ni le révérend évêque d'Amiens, nous ne som-« mes à blàmer pour avoir, dans notre jeunesse, donné du « temps et des soins à cet apprentissage des lettres. »

Ib., col. 2.

Les arguments viennent ensuite. Guillaume a beaucoup parlé de la puissance des clefs. Les clefs ont été données à saint Pierre, aux apôtres, et par conséquent aux évêques, a dit Guillaume; ce qui signifie que toute personne ecclésiastique est sous la juridiction des ordinaires. Mais, répond Jean de Saint-Benoît, le chef des apôtres, Pierre, c'est-à-dire l'évêque de Rome, n'a-t-il pas en divers temps soustrait un grand nombre de monastères à la juridiction des autres évêques, ses subalternes, pour s'en réserver le gouvernement et la tutelle? C'est ce qu'il a fait pour les ordres mendiants. Il y a mieux; c'est le Saint-Esprit qui lui-même est intervenu dans cette affaire et l'a réglée : « Le Saint-Esprit, « voyant que l'Eglise ne remplissait pas tous ses devoirs, a « suscité deux nouveaux ordres, à savoir le nôtre et celui des « frères Mineurs, et leur a donné le mandat d'entendre les « confessions, de prêcher à l'univers entier la parole di-« vine. »

Pour exercer ce mandat les deux ordres n'ont pas eu toujours, il est vrai, les libertés nécessaires. Il fut un temps ou les évêques prétendaient que les religieux ne pouvaient prêcher, confesser, sans se faire autoriser, à Paris, par le curé de Saint-Séverin; à Orléans, par le curé de Saint-Martin. C'était absurde: Quod est absurdum. Alexandre IV mit fin à ces chicanes. On accorde que le pape Clément IV fit plus tard, à la sollicitation des évêques, un décret qui défendit aux religieux d'entendre les pécheurs dans certains cas réservés. Mais de ce décret prirent origine beaucoup d'abus. Enfin est venu Martin IV, qui, dans l'indépendance de sa justice et de sa sagesse, a publié la bulle Ad fructus uberes et résolu toutes les difficultés soulevées. Il ne s'agit donc plus maintenant que d'observer avec respect la loi dictée par le souverain législateur de l'Eglise. Ce que font les religieux. Pourquoi les évêques ne le font-ils pas?

A son retour de Beaugenei, Guillaume écrivit aux docteurs d'Orléans que, le dimanche suivant, jour de la Purification, ils entendraient sa réplique. Ils l'entendirent, en effet, et elle nous a été conservée. Nous en avons même deux

exemplaires très-différents.

Les religieux, répliqua Guillaume, se disent amis de la paix. Qu'ils cessent donc d'agir en perturbateurs. Les évêques ont commencé par les traiter affectueusement. Ils ne peuvent plus avoir pour eux la même bienveillance, quand ils les voient affecter publiquement et enseigner au peuple des fidèles le mépris de la puissance épiscopale. Ils nous ont été donnés, nous le voulons bien, comme d'utiles collaborateurs. Faciunt uberes fructus; soit! Mais, ajoute aussitôt Guillaume, Uberiores facimus et fecimus; avant eux nous étions à l'œuvre, et plus qu'eux nous travaillons. Il n'est donc pas à propos de nous enlever nos droits pour les leur attribuer.

L'orateur des ordres a parlé de l'autorité des évêques avec beaucoup d'impertinence. Il a sans doute accordé qu'il y a des péchés dont l'absolution appartient aux seuls évêques; mais il a trop réduit le nombre de ces cas réservés. L'exact recensement en a été fait dans les sept vers qui

suivent:

Qui facit incestum, deflorans, aut homicida, Sacrilegus, patrum percussor, vel sodomita, Pontificem quarat, necnon si miserit ignem. Transgressor voti, perjurus sortilegusque, Et mentita fides faciens incendia, prolis Oppressor, blasphemus, hæreticus, omnis adulter, Pontificem super his semper devotus adibit.

Frère Jean de Saint-Benoît ne concède aux évêques que les cas énoncés dans les trois premiers vers. Mais on lui répond que si le moins est interdit aux religieux, le plus ne saurait leur être permis : « Or il est constant (nous traduisons) que « l'hérésie est un plus grand crime que la défloration d'une 1. « vierge ; » donc les religieux ne doivent pas sans la licence des prélats absoudre du crime d'hérésie.

Les religieux prétendent, il est vrai, qu'ils ont obtenu du pape Martin IV un accroissement de leurs priviléges. Mais ils ne le prouvent pas. La bulle qu'ils invoquent a été faite pour réprimer leurs écarts, leurs excès. Ils ne veulent pas l'avouer;

Fol. 37, v°; fol. 41, v°.

Fol. 39, v°, col. 2.

Fol. 40, col.

mais ils le savent. On les a défiés de demander à la cour de Rome la solution des difficultés que cette bulle a suscitées. Ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront pas. Ils se complaisent dans l'équivoque, et disent que discuter les termes d'un décret apostolique, c'est commettre un sacrilége. Mais qui donc le commet chaque jour, cet audacieux sacrilége, si ce n'est enx 3

Fol. 43, vo.

Le lendemain, 3 février, un des lecteurs de l'ordre de Saint-François, pour ne pas laisser à Guillaume l'avantage d'avoir prononcé le dernier mot, fit un sermon sur le même

sujet, et ainsi finit le colloque d'Orléans.

Suivant le récit de Guillaume, il gagna pleinement sa cause. Il nous raconte que ses adversaires furent sifflés, très-Fol. 33, col. sifflés, multum sibilati, que les maîtres en théologie et les jurisconsultes se prononcerent d'une seule voix en sa faveur, et que, parmi les écoliers eux-mêmes, il fit autant de prosélytes qu'il avait eu d'auditeurs. Il ne dit pas néanmoins que les maîtres ou les écoliers d'Orléans se soient accordés à déclarer quelque chose au profit des évêques. Il est donc permis

de croire qu'à Orléans, ainsi qu'à Paris, les esprits restèrent

partagés.

Cependant les évêques, qui n'obtenaient pas en France, comme on le voit, des avantages incontestés, recevaient de Rome les meilleures nouvelles. Honorius allait enfin restaurer dans l'Eglise l'autorité de l'antique discipline, consacrer par une définition nouvelle les droits méconnus des ordinaires, et confondre leurs audacieux ennemis. On l'annoncait partout, partout on attendait la bulle qui devait ainsi remettre chacun à sa place, quand Honorius mourut, après deux années de pontificat, le 3 avril 1287. Un chroniqueur italien de l'ordre de Saint-François, Salimbene, fait en ces termes Chronic, fr. son oraison funèbre : « Les cardinaux avaient alors pour

ann. 1286.

Salimbene, ad « pape un certain goutteux, personnage de médiocre valeur, « Romain, avare et misérable, Jacques de Savelli, qu'ils apa pelaient le pape Honorius IV. Non-seulement il ne créa « pas de nouveaux ordres, mais il s'employa de toutes ses « forces à détruire les ordres déjà créés et qu'il voyait gran-« dir autour de lui : ainsi, gagné à prix d'argent par quelques « évêques (il avait reçu, dit plus loin le même chroniqueur, « cent mille livres tournois), il avait médité, il avait décidé de faire la plus outrageuse des injustices à deux ordres « aussi considérables que celui des Mineurs et celui des Prê« cheurs. Mais Dieu l'a enlevé du milieu de nous, et, prévenu « par la mort, il n'a pu faire ce qu'il voulait. » L'espérance

des évêques fut donc encore une fois trompée.

Ils ne se laissèrent pas néanmoins décourager. Vers la fin de cette année, c'est-à-dire le 29 septembre 1287, durant la vacance du saint-siége, ent lieu dans la ville de Reims un concile provincial auquel Guillaume, évêque d'Amiens, ne pouvait manquer d'assister. Après avoir entendu quelques autres discours sur la bulle et sur les périls de l'Eglise, les évèques assemblés dans la ville de Reims s'associèrent hautement aux poursuites commencées contre les religieux devant la cour de Rome, et votèrent des subsides considérables pour en solder les frais.

Cependant, bientôt après, loin de rétracter les concessions qu'elle avait faites aux reijgieux mendiants, la cour de Rome leur en fit de nouvelles. Boniface VIII, qui eut à se plaindre des évêques, et son successeur immédiat, Benoît XI, qui était dominicain, attribuèrent aux religieux des deux ordres à peu près toutes les libertés que ceux-ci désirèrent. On put alors justement les appeler, ce qui était flatter leur orgueil, la

milice des papes.

Mais ils abusèrent de leur victoire. Alors se souleva contre leur jactance toute l'Eglise longtemps humiliée. et, après de nouveaux débats, ils perdirent enfin le procès qu'ils avaient tant de fois gagné. Il faut entendre, vers l'année 1338, Barthélemi de San-Concordio, illustre et zélé dominicain, exposer tristement le nouvel état des choses dans un des chapitres de sa Somme. « Est-il permis, dit-il, « aux frères Prècheurs, aux frères Mineurs, d'entendre les « confessions? Je réponds : Autrefois ils avaient cette per-« mission, en vertu de leurs priviléges et spécialement de la « constitution de Benoît XI qui commence par Intercunctas. « Mais maintenant, pour qu'ils puissent entendre les confes-« sions, il faut premièrement que le général ou provincial des « frères Prècheurs, ou leurs vicaires généraux, leurs minis-« tres provinciaux, ou les gardiens des Mineurs, aillent en « personne trouver les ordinaires, ou envoient près d'eux « quelques-uns de leurs confrères, et leur demandent pour « les religieux de leurs villes, de leurs diocèses, qui seront « élus à cet effet, l'autorisation d'entendre les confessions, « d'imposer les pénitences et d'absoudre les pénitents. Il faut « ensuite que les dits supérieurs des ordres designent les per-

Marlot, Metrop. Rem., t II, p. 580.

Verbo C no

« sonnes les plus propres à remplir ces fonctions et les pré-« sentent ou les fassent présenter aux dits ordinaires, pour que « ceux-ci leur accordent personnellement le droit et la faveur « de confesser. » Ainsi la milice des papes avait perdu toute son indépendance, et les évêques avaient recouvré toute leur autorité. Mais cette réaction se fit après la mort de Guillaume. Il ne lui fut pas donné d'avoir en spectacle la confu-

sion de ses ennemis.

p. 273.

t. I, p. 410. -

Choppin, Mo-

ry, Monuments

Le parlement de Paris eut à s'occuper avant la fin de l'année 1286 d'un débat entre Guillaume de Mâcon et le maire Olim, t. 11, de Montdidier. Ce maire avant fait incarcérer un clerc homicide, l'évêque d'Amiens avait suspendu l'exercice du culte catholique dans toutes les églises de la ville où l'on avait ainsi méconnu sa juridiction. La cour ordonna la remise du clerc à son évêque et la levée de l'interdit. Guillaume plaidait encore à la même date devant le même parlement contre Actes du par- le maire de sa ville épiscopale. Il s'agissait de la léproserie lem. de Paris, d'Amiens, dont ils se disputaient l'un et l'autre la tutelle et le gouvernement. Le parlement, après enquête, se prononça nast., p. 197. pour le maire. En 1288, au mois de novembre, nouveau pro--Aug. Thier- cès entre l'évêque et le maire d'Amiens, relativement à la de l'hist, du poursuite des délits commis par des ecclésiastiques. Il est tiers-état, t. I, reconnu que l'évêque a le droit de faire saisir les clercs de son église sur le territoire de la justice municipale, mais il lui est formellement interdit de pénétrer, pour rechercher ses justiciables, dans l'intérieur des maisons habitées par les bourgeois.

Aug. Thierry, liv. cit., p. 260.

> Voici d'autres renseignements sur l'administration épiscopale de Guillaume, qui nous sont fournis par des pièces pour

la plupart inédites.

Gall. christ. 1179.

fol. 16.

Un de ses prédécesseurs, Théobald d'Heilly, avait, en nov., t. X, col. l'année 1200, institué quatre chanoines réguliers dans l'église de Pernois, en se reservant l'administration supérieure de cette communauté naissante. Mais elle n'avait pas prospéré. En l'année 1290 l'église de Pernois avait perdu ses quatre chanoines. L'un était mort, un autre était en fuite; d'autres enfin avaient été rappelés on chassés de ce lieu pour des causes qui nous sont inconnues. Guillaume avait donc sollicité du pape la suppression régulière de cette confrérie et le retour de sa dotation à la mense épiscopale Mo- d'Amiens; ce que décrète Nicolas IV, par lettres du 23 mars reau, n. 1227, 1290. Cependant notre évêque différa l'exécution de la mesure autorisée. Il ne supprima le chapitre de Pernois qu'en

l'année 1293.

En 1291 Guillaume cède à Jeanne de Châtillon, comtesse de Blois et d'Alencon, tous les fiefs qu'il possédait à Beaugenci, sous la condition que cette dame et ses héritiers lui feront hommage et donneront chaque année un cierge de La Morliere, cent livres à l'église d'Amieus.

Quelques années s'écoulent ensuite, pendant lesquelles Guillaume paraît presque oisif. L'insuccès de ses grands efforts l'a-t-il abattu? Retiré dans son diocèse, y passe-t-il sa vie dans la tristesse et le silence? ou fait-il de fréquents voyages, sur lesquels nous n'apprenons rien? Avec l'année 1296

les documents reparaissent, et ils sont nombreux.

Boniface VIII vient d'être élu pape. Le 10 février 1295, un mois après son avénement, il écrit à Guillaume pour l'autoriser à partager encore plusieurs prébendes de son chapitre, afin d'augmenter le nombre des chanoines résidents. Il fant savoir que le chapitre d'Amiens se composait alors de quarante canonicats. Mais, sur ces quarante canonicats bien rentés, treize étaient à la collation du pape, qui ne manquait pas de les attribuer, toutes les fois qu'il survenait une vacance, soit à des cardinaux, soit à des favoris de quelques cardinaux deià pourvus. C'est Boniface VIII qui lui même nous instruit de cette mauvaise coutume. Mais au lieu de la corriger, ce qu'il n'eût pu faire sans contrarier beaucoup les chanoines honoraires, le pape préfère réduire de moitié la prébende de quelques chanoines résidents.

Une autre lettre de Boniface VIII à Guillaume de Macon porte la même date. Pour reconnaître et récompenser son dévouement à l'église romaine, le pape lui confère un privilége envié. La teneur de ce privilége est que, dans aucun cas, aucun légat ne pourra l'excommunier, l'interdire et même le suspendre, sans un mandat spécial du souverain pontife.

Nous avons quelques lettres du même pape au même évèque, écrites en l'année 1296. La première, du 10 janvier, concerne un usage ancien, ou plutôt, comme dit le pape, un fol. 95. ancien abus, qu'il consent à reprimer, puisqu'il peut le faire sans toucher aux prérogatives de la cour romaine. Quand l'évêque d'Amiens, parcourant son diocèse, arrivait dans une église, dans un monastère, où on lui devait le « gîte », c'est-àdire un honorable festin, tous les nobles du voisinage accouraient au même lieu, pour manger et pour boire en sa

Gall, christ, nov., t. X, col. 1189. Ibid., col. 1188, et Instr., col. 344. - De Antiquit. d'Amiens, part, 1, p. 210.

Fonds Moreau, n. 1228, fol. 247.

Ib., fol, 249.

lb., n. 1229,

XIVe SIÈCLE.

compagnie, ad edendum et bibendum. Ce qui grevait les églises, les monastères, de charges ruineuses. Et vainement on avait plusieurs fois tenté de repousser ces hôtes importuns. Ils culbutaient les clercs, les moines, qui prétendaient leur fermer le passage, et de vive force pénétraient dans la salle du banquet. Boniface VIII, averti de ces désordres par Guillaume de Mâcon, lui commande, sur sa requête, de recevoir désormais en argent l'impôt du gîte. Ainsi plus de réceptions solennelles, et, partant, plus de scandales.

Ib., fol. 101.

Ib , fol. 95.

Deux jours après, le 12 janvier, Boniface VIII écrit à Guillaume une autre lettre, par laquelle il l'autorise à user de toutes les rigueurs de la censure canonique contre les abbés et les prieurs de son église qui négligent de se rendre en personne au synode diocésain. Enfin, par une troisième lettre, du 23 janvier, Boniface permet à Guillaume de fonder une chapelle dans l'hôpital de Mâcon, sa ville natale, et d'y

instituer un chapelain.

Gall. Christ. nov., t. X, col. 1189.

Hist. de Fr., r XXII, p. 360.

Vers la fin de cette année 1296, Guillaume était à Paris, où il assistait au conseil réuni par le roi pour délibérer sur la révolte de Gui, comte de Flandre. Il fut ensuite chargé de diverses ambassades. Au commencement de l'année 1298, il se rendit, par les ordres de Philippe le Bel, auprès du roi d'Angleterre, pour négocier de la paix. Fut-il vers le même temps envoyé, ainsi que l'évêque du Pui, vers les comtes de Flandre et de Hainaut? On le dit, contre le témoignage des Anciennes Chroniques de Flandre, qui désignent à leur place l'archevêque de Narbonne et l'évêque de Senlis. Les auteurs de la nouvelle Gaule Chrétienne racontent qu'il fit ensuite un voyage à Cambrai, où le doyen Gérard de Relenghes, élu par quelques chanoines, disputait le siége épiscopal à Gui de Colle di Mezzo, et qu'il retourna de Cambrai vers le comte de Flandre et ses fils. Nous n'avons pas d'autres renseignements sur ces ambassades, qu'il avait achevées, avec plus ou

moins de succès, en janvier 1299.

Nous le retrouvons à Paris, vers le mois de novembre de cette année, encore et toujours plaidant contre le bailli d'A-Olim, t. III, miens. Il prétend que nul ne peut bâtir dans le ressort de sa ville épiscopale, sans lui payer un droit de douze deniers : ce que le bailli conteste. Guillaume gagne ce procès. Mais aussitôt auprès il en perd un autre, moins important. Il s'agissait d'un pré, qu'il disait dépendre de son fief. Le bailli

prouva qu'il se trompait.

p. 6.

1b , p. 7.

Lanace de J.

comtes de Pon-

Guillaume était sans doute de retour dans son diocèse quand, en l'année 1300, il expliquait les statuts donnés par nov., t. X, col. un de ses prédécesseurs à l'église Saint-Jean-des-Prés d'Ab-1189. beville. Nous supposons même qu'il habitait alors cette vieille et glorieuse cité où, suivant Jacques Samson (le Mana, Hist. des P. Ignace de Jesus-Maria), il fit de fréquents séjours. Ajou-thieu, p. 207. tons, avec le même historien, que sa venue dans les murs d'Abbeville était toujours signalée. Il y avait, en effet, dans l'église collégiale, une cloche, appelée « la cloche de l'évêque », qu'on sonnait tous les soirs quand Guillaume était présent. Les chanoines de Saint-Wulfran, qui loi devaient cette cloche, lui témoignaient ainsi leur reconnaissance.

Gallia Christ.

L'année suivante, au mois de février, il fut choisi comme exécuteur testamentaire par un frère mineur, nommé Rai- nov., t. \(\lambda\), col. mond Geoffroi. S'était-il réconcilié avec les religieux de cet ordre? Nous voudrions une preuve plus convaincante d'une réconciliation aussi peu vraisemblable.

Il est, du moins, opportun de faire remarquer que, s'il détestait encore les Mineurs, les Prêcheurs, les religieux lettrés, ambitieux et turbulents, il estimait et protégeait les Chartreux. En cette année 1301, il acheta des chevaliers du Temple un terrain situé près d'Abbeville, pour y fonder une chartreuse sous l'invocation de Saint-Honoré. Le P. Ignace de Jesus-Maria a recueilli les vers suivants, gravés sur la porte principale de cette chartreuse :

En l'honneur de saint Honoré Fut, par benigne volonté, L'église de céans fondée D'un prélat de grand renommée, Homme large, franc et gentis, Evesque d'Amiens fut jadis. Ce lieu dévotement fonda L'an de grace, n'en doutes ja, Mille trois cens et un, sans plus. Son ame soit avec Jesus!

Cette libérale fondation nous apprend d'ailleurs que, si zélé dans la revendication de tous ses droits temporels, Guillaume était exempt d'un vice souvent signalé chez les prélats de son temps, l'avarice. Il voulait recevoir, et il aimait à donner. En la même année 1301, il fit à l'église de Paris une donation de cent livres tournois.

Chartul, eccl. Paris., t. IV. p. 183.

XIV° SIÈCLE. 400

1189.

Gall, Christ. que l'évêque d'Auxerre, d'aller vers Charles de Valois, frère nov., t. X, col. du roi Philippe, et d'approuver le mariage de ce prince avec Catherine de Courtenai, petite-fille de Baudouin, empereur de Constantinople. Boniface VIII l'avait honoré de cette mission comme un des prélats français qu'il croyait pouvoir compter au nombre de ses amis. Cependant, l'année suivante, quand le différend célèbre de Boniface VIII et de Philippe le Bel prit le caractère d'une lutte violente et décisive, Guillaume de Màcon se rangea parmi les adversaires du pape: nous le trouvons, en effet, au nombre des pré-Du Boulay, lib. cit., t. IV, lats réunis au palais du roi, qui signèrent l'appel au futur concile. On regrette d'avoir à dire que, peu de temps après avoir signé cette pièce, Guillaume présentait une humble requête au roi Philippe, lui demandant une exemption d'impôts. Mais cela était dejà conforme à l'usage, et l'est encore. Quand les évêques ont servi les rois contre les papes, ils ne les ont pas d'ordinaire servis gratuitement.

p. 46.

p. 249.

En 1304, Guillaume se rend au concile provincial de Reims. Hist, litt, de Il en revient pour sièger parmi les juges qui condamnent la Fr., t. XXV, Jean de Paris comme hérétique. En 1306, il assiste à la translation du chef de saint Louis, et, peu de temps après, il retourne dans sa ville épiscopale, où il meurt le 10 mai 1308. Il fut enterré dans la plus riche chapelle de son église cathédrale, la chapelle de Sainte-Marguerite, et sur sa tombe somptueuse on grava cette épitaphe, où sont relatées les principales circonstances de sa vie :

Gall. Christ. nov., t. X, col. 1190.

Matisconensis ortu, post Ambianensis Factus prælatus, jacet hic Guillelmus humatus; Qui prius artista, doctor fuit et canonista Summe famosus, facundus et ingeniosus. Clericus angelici fuit hic regis Ludovici; Gregorio deno conjunctus corde sereno. Post cursum talem conscendit pontificalem Sedem, cui cura fuit ecclesiastica jura Integra servare servataque multiplicare. Flos prælatorum, rector pius inferiorum, Præsul ter denis fuit annis, clarus arenis. MC ter et tetra bis. Christi vivat in æthra!

Il faut se persuader que l'auteur de ces vers, où toutes les règles de la prosodie sont violées, n'avait pas étudié les lettres latines à l'Université de Paris, sous Guillaume de Mâcon.

## SES OUVRAGES.

Les œuvres de Guillaume de Mâcon sont des lettres et des discours. Il n'a laissé, comme il paraît, aucun traité spécial sur les questions disputées de son temps. Sur le témoignage de ses contemporains nous le croyons volontiers grand canoniste; mais nous n'avons pas d'autre preuve d'un mérite aussi recommandé.

1º Voici la mention sommaire de ses lettres imprimées ou inédites :

Guillaume a raconté, comme évêque d'Amiens, c'est-àdire dans une lettre pastorale, la cérémonie qui se fit le jour où furent transférées les reliques de saint Firmin. Cette lettre, qui porte la date du 16 mai 1279, a été plusieurs fois imprimée: dans la nouvelle Gaule Chrétienne, t. X, Instrum., col. 343, et dans une Dissertation sur cette translation solennelle, par de Lestocq, p. 237.

Le même volume de la nouvelle Gaule Chrétienne, Instr., même colonne, nous offre, à l'année 1281, la lettre par laquelle Guillaume étendit, comme nous l'avons rapporté plus

haut, la juridiction du doyen de Fouilloi.

Marlot, Metropol. Rem., t. II, p. 579, dom Bessin, Concil. Rothom. prov., prem. part., p. 155, Denyau, Rothom. cathedr., p. 223, et d'autres auteurs ont publié la lettre envoyée, le 1<sup>er</sup> juillet 1282, par Guillaume, archevêque de Rouen, et Guillaume, évêque d'Amiens, aux métropolitains de Reims, de Sens et de Tours. Nous avons fait connaître l'objet de cette lettre.

En 1293, 8 février, Guillaume écrit au roi Philippe qu'il a confirmé l'élection d'Etienne de Fins, abbé de Moreuil. Cette pièce a été publiée par Dupuy, dans ses Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, sec. part., p. 81. On la trouve

manuscrite à la bibliothèque d'Amiens.

Deux lettres de Guillaume se rapportent à l'année 1300. Par la première, du 22 juin, il fait savoir qu'il a modifié les statuts de l'église de Saint-Jean-des-Prés, à Abbeville. Jacques Sanson a publié cette lettre dans son Histoire ecclésiastique d'Abbeville, p. 115. L'autre lettre, du 28 décembre, contient la dispense accordée par Guillaume, au nom du saint-siége, à Charles de Valois et à la petite-fille de Baudouin, Catherine. Du Cange l'a tirée du Trésor des Chartes,

Cat. des mss. d'Amiens, p. 505. et l'a insérée parmi les preuves de son édition de Ville-Har-

douin, p. 41.

Une des lettres les plus intéressantes de Guillaume est encore inédite. Elle nous est offerte par le n. 4299 des manuscrits latins, ancien fonds du Roi, à la Bibliothèque impériale. L'année 1305, le samedi avant la nativité de la Vierge, l'évêque écrit à ses doyens ruraux qu'ayant récemment parcouru son diocèse, il a partout remarqué la profonde ignorance des jeunes gens qui se destinent au sacerdoce. Leurs parents les confient à l'Église, qui se charge de les instruire, et ces jeunes gens ne manquent assurément ni de capacité, ni de bonne volonté: cependant il les a trouvés, les ayant interrogés, absolument étrangers aux principes mêmes de la grammaire, invenimus, quidem dolendo, principiorum artis grammaticæ omnino inscios et ignaros. C'est la faute des maîtres, qui ne peuvent enseigner ce qu'ils ignorent. C'est la faute de quelques dignitaires de l'Eglise, qui, avant, disentils, le droit de choisir et de nommer ces maîtres, attribuent le gouvernement des écoles à certains clercs, leurs favoris, qui ne savent pas un mot de grammaire, nonnullis clericis omnino grammaticam ignorantibus et inscientibus edocere pueros concedunt scholarum regimen, Guillaume supprime donc ce droit prétendu, ou plutôt réforme cet abus ancien, ordonnant que désormais nul n'exercera dans le diocèse d'Amiens l'office de maître d'école, s'il n'a été auparavant examiné par l'évêque lui-même, ou par un de ses délégués.

Deux lettres sans date de Guillaume à Edouard, roi d'Angleterre, l'une concernant les priviléges d'Abbeville, l'autre les moines de Forest-Montier, ont été récemment imprimées par M. Champollion-Figeac; Lettres de rois et de reines,

t. I, p. 296, 444.

Nous mentionnerons enfin la longue épître de Guillaume sur ses démêlés avec les religieux mendiants, que nous offre le n. 3120 de l'ancien fonds du Roi, fol. 32, v°. Echard, qui en cite plusieurs phrases, l'appelle une lettre encyclique aux évêques de France. C'est une fausse désignation, qu'il convient de corriger partout où elle a été reproduite. Cette lettre n'est pas encyclique, puisqu'elle commence par ces mots: Ea qua acta sunt Parisiis post recessum vestrum; elle est adressée à un métropolitain, car ainsi finit la phrase dont nous venons de reproduire les premiers mots: Paternitati vestra dignum duximus exponenda. Lisons exponere, et corrigeons de

Echard, Summa S. Thomæsuo aut. vind., p. 413, et Scriptor, ord. Prædic, t. I, p. 404.—Hist. litt. de la Fr., t. XXI, p. 555.

même, dans la suite de la lettre, beaucoup de passages corrompus par un copiste assez ignorant pour écrire, par exemple, Cithéron au lieu de Cicéron. Mais, ces corrections faites, cette lettre écrite avec passion devient claire et intéressante. On voit à la fin qu'elle est adressée par l'évêque d'Amiens à l'archevêque de Reims. Guillaume lui dit, en effet, en terminant : Quod ordinatum fuit Parisius per vos et alios faciatis in vestra provincia viriliter observari : et il ajoute: Episcopi de provincia vestra viriliter certant, maxime Atrebutensis. Or la ville d'Arras était alors dans la province ecclésiastique de Reims. L'auteur du Renart Nouvel a rendu le même hommage à la mâle vigueur de l'évêque d'Arras, qui s'était fait remarquer au concile de Paris en 1283 :

> Adont estoit veske d'Arras Uns clers vaillans, ki pour ce cas Plaida : on l'apieloit ensi Maistre Willaume de Sisi.

2º Nous ne possédons qu'un discours complet de Guillaume; mais nous en avons deux textes différents réunis dans le même volume, n. 3120, fol. 37, v°, et fol. 41, v°. C'est le discours prononcé contre Jean de Saint-Benoît dans l'assemblée d'Orléans. Après l'avoir mis par écrit et rendu public, Guillaume en a fait une nouvelle édition. De ces deux textes le plus long et le plus orné est le premier : contre l'usage, l'orateur, en corrigeant son discours, l'a simplifié.

Nous ne pouvons omettre de mentionner ici les deux discours prononcés par Guillaume de Mâcon dans les assemblées de Paris, en 1283. Mais nous n'avons de ces discours

que des analyses faites par Godefroi de Fontaines.

3º Pour terminer ce catalogue des œuvres, des écrits quel- 465. conques de Guillaume, rappelons qu'il existe à la bibliothèque d'Amiens un rouleau de quatre mètres de longueur, d'Amiens, composé de huit feuilles de parchemin, sur lequel il a fait tracer le dénombrement des possessions, des revenus de l'église d'Amiens, en l'année 1301. C'est une pièce qu'il a produite en cette année à la chambre des Comptes de Paris.

Do Braidy. Hist, Univ. Paris., t. III, p.

Cat. des mss.

Mort le 8 novembre 1308.

## JEAN DUNS SCOT,

FRÈRE MINEUR.

SA VIE.

Il serait difficile de citer un homme célèbre du moyen âge dont la vie soit moins connue que celle du personnage auquel cette notice est consacrée. Nous essayerons de montrer que la renommée de Jean Duns Scot fut en quelque sorte posthume, et que c'est après coup et pour l'opposer à saint Thomas d'Aquin, le docteur par excellence de l'école dominicaine, qu'on lui créa une biographie légendaire. Sa carrière, d'ailleurs, ayant été très-courte, et les archives littéraires de l'ordre des frères Mineurs nous étant parvenues moins complètes que celles des frères Prêcheurs, notre rôle en cette première partie sera surtout négatif, et se bornera presque à retrancher les fables par lesquelles on a suppléé à l'insuffisance des renseignements qu'on avait sur la vie du Docteur subtil.

Wadding, An-VI, p. 45, ad Scoti, p. 50. Portraits et

Fabric., Bi-IV, p. 139. Hist, litt, de

la Fr., t. XVIII, p. 315.

La date de sa naissance est douteuse. On la place généranal. Minor., t. lement en 1274. Une tradition, en effet, qui paraît autorisée vi, p. 43, ad veut qu'il n'ait eu que trente-quatre ans, lorsqu'il mourut vita J. Duns à Cologne, en 1308. D'autres auteurs, cependant, mais en bien plus petit nombre, soutiennent, avec André Thevet, Vies des hom- sans en administrer aucune preuve, que Duns Scot est mort mes illustres, dans sa quarante-troisième année, et placent, par conséquent, l'année de sa naissance en 1266. Fabricius enfin, sans dire sur bliotheca med. quoi il se fonde, le fait vivre soixante-trois ans; ce qui reet inf. ætat., t. porterait sa naissance en 1245. Le savant bibliothécaire aurait bien dû au moins ne pas ajouter que le Docteur subtil eut pour maître Alexandre de Halès; 1245 est l'année où mourut Alexandre de Halès.

La date de 1274, adoptée par le biographe le plus savant de Duns Scot, l'Irlandais Hugues Cavelle, et acceptée par la plupart des historiens modernes de la philosophie scolastique, est la plus vraisemblable. C'est en 1274 que saint Bonaventure, le Docteur séraphique, mourut à Lyon : cette coincidence entre la naissance et la mort des deux plus grands docteurs de l'école franciscaine ne pouvait passer inaperçue. Luc Wadding saisit cette occasion pour montrer combien est admirable la providence de celui qui veille sur les enfants de t. VI, p. 45, et Saint-Francois, et qui, lorsqu'un soleil se couche, en fait Scoti, p. 17.

déjà monter un autre à l'horizon.

La patrie de Duns Scot n'est pas moins incertaine que la date de sa naissance. Ici le débat devient, pour ainsi dire, une lutte de nation à nation. Irlandais, Ecossais, Anglais, se disputent la gloire d'être les compatriotes du Docteur subtil, avec un acharnement que les biographes n'ont pas manqué de comparer à celui des sept villes antiques qui revendiquaient l'honneur d'avoir donné le jour à Homère. Que le Athenæ orthod. nom de Scotus désigne la nation à laquelle appartenait notre p. 217. - Nicol. docteur, et le nom de Duns le village ou la ville où il était Vernuleus, Pané, c'est ce qui est hors de doute. Mais Scotus peut désigner negyr. Joann. aussi bien un Irlandais qu'un Ecossais, et les villages du nom 7 de Duns ou dans lesquels le mot Duns entre en composition sont nombreux en Irlande, en Ecosse et en Angleterre; ce mot n'est autre que le mot dun, si commun dans tous les noms de villes des pays celtiques.

Les prétentions des Anglais semblent, au premier coup d'œil, formellement exclues par l'épithète de Scotus, et, en effet, les savants anglais qui revendiquent Duns Scot pour compatriote sont obligés de le faire naître dans les parties du Northumberland les plus voisines de la frontière d'Ecosse. Thevet, Pits, Leland, Warton, citent à cet égard comme une autorité irréfragable un manuscrit du commentaire Pottraits et de Duns Scot sur les Sentences, faisant partie de la bibliothèque du collége de Merton, à Oxford, à la fin duquel on lisait : Explicit lectura Doctoris subtilis, in universitate Oxonicusi, super libros Sententiarum, scilicet Doctoris Joannis Duns, nati in quadam villicula parochia de ment de script. Emyldon, vocata Dunstan, in comitatu Northumbria, etc. Britann., t. II, Ce témoignage ne paraît pas concluant à Wadding. Il se lit want, Ap. en realité dans neuf manuscrits d'Oxford, tous écrits vers pendix ad lest. 1460, par un copiste allemand. Il faudrait rechercher si le htt., ad ann.

Henr. Willot. sodal, franc., Duns Scoti, p.

A. Thevet.

Pits, de 11lustr. Britann. script., p. 390.

XIV° SIÈCLE. 106

tal, cod. mss. Oxon, coll. Ball. LIX-LXV.

Bibl. sanct., l.

saurus de Waldau.

nom de Scotus a pu être appliqué au XIIIe et au XIV e siècle à un homme originaire du Northumberland. Ceux qui soutiennent que Duns Scot est né en Ecosse sont

cen-cevi, Mert. de beaucoup les plus nombreux et les plus autorisés. Ce sont d'abord les disciples du maître, François de Mayronis, Antonio Andrea et Jean Bassolius, puis Trithème, Possevin, Sixte de Sienne, Bale, G. Eisengrein et les biographes de Matth, Fer- Duns Scot, Matthieu Ferchi, Paulin Berti, Matthieu de Veglia. chi, Vita J. D. Thomas Dempster, savant Ecossais, mort à Bologne en 1625, Scoti, p. 4.— a laissé un curieux opuscule intitulé: Asserti Scotiæ cives Asserti Scotiæ sui : S. Bonifacius rationibus IX, Joannes Duns rationicives sui, etc., bus XII, dans lequel il a réuni les témoignages de tous les p. 26.—Trith., auteurs qui croient Duns Scot Écossais. Ces témoignages eccles., p. 76. sont en très-grand nombre, et ils nous paraissent dignes de -Possev., Ap- foi. Duns Scot, en cette hypothèse, serait né dans la Marche, paratus sacer, ancienne province du royaume d'Ecosse, à Duns, village J. Bal., Illustr. qui n'est éloigné que de huit milles des frontières d'Anglemaj. Britann. terre. Cette opinion et la précédente diffèrent, comme on script., p. 124.

Sixt. Sen., voit, de fort peu.

Les prétentions des Irlandais, cependant, sont-elles dé-1v, p. 264, col. nuées de toute vraisemblance? Est-il certain, comme le sou-2. — G. Eisengrein, Cat. test. tient Thomas Dempster, que si Duns Scot avait été Irlandais, verit., l. 9. – on l'aurait nécessairement appelé Joannes Duns Hibernicus. P. Berti, Vi- Nous ne le pensons pas. Le savant Ecossais ne pouvait ignota Scoti, p. 3.

Matt. Vegl., rer que ce nom de Scotus a longtemps désigné indifférem-Vita Scoti, p. ment un Irlandais ou un Ecossais. Les émigrations qui don-75, dans le The-nèrent à la Calédonie le nom qu'elle porte aujourd'hui venaient d'Irlande, et longtemps l'Irlande, comme une sorte de métropole, continua d'être appelée Scotia major. Les témoignages, pour la première moitié du moyen age, sont trop connus pour qu'il soit besoin de les citer. Au XIIe et au XIIIe siècle, le même usage continue, quoique le nom d'Hibernicus commence à prévaloir pour l'Irlande, Au XIIe siècle, saint Bernard appelle indifféremment les habitants de l'Irlande Hiberni ou Scoti, et, au XIIIe, dans la division des provinces prescrite par saint Bonaventure (année 1258), la 26e province était appelée Provincia Hibernia, sive Scotia. Or il ne s'agit pas ici de l'Ecosse, mais seulement de l'Irlande; l'Ecosse, à cause du petit nombre de ses monastères, ne formait qu'une seule province avec l'Angleterre, la huitième (octava provincia). S'appuyant sur ces faits, les savants irlandais, comme Hugues Cavelle, archevêque d'Armagh, Maurice Du Port, archevêque de Toam, Richard Stanihurs, Richard Conneus, Hugo Magnesius et Luc Wadding, soutiennent que Duns Apolog., p. 81. Scot est né à Dunum, ville antique de l'Ultonie, aujourd'hui - \un. Min., Down-Patrick, la ville sainte de l'Irlande, où, selon d'ancien- t. V, p. 41 et nes légendes, reposent dans un même tombeau les cendres de Scoti, p. 3-16. sainte Brigitte, de saint Patrice et de saint Colomban.

Nous ne croyons pas que leur prétention soit fondée; nous bursti Dublin., pensons que vers l'an 1300 Scotus désigne le plus souvent bern, gestis, l. un Ecossais. Pour trancher la question, il faudrait des re- 1, p. 25 et 26, cherches faites en Angleterre, et l'on s'étonne à vrai dire et Append, p. qu'une question qui, autrefois, émut si fort les savants de ce pays les laisse aujourd'hui si indifférents. Si le zèle à défendre le Docteur subtil et à soigner les intérêts de sa gloire pouvait être invoqué comme un indice en une pareille question, certes ce serait l'Irlande qui aurait le plus de titres à le revendiquer. Toutes les fois qu'on a attaque Duns Scot, ce sont surtout des Irlandais qui l'ont défendu, et c'est aux veilles de Maurice Du Port, de Hugues Cavelle, de Luc Wadding que l'on doit la grande édition des œuvres de notre docteur.

Quatre vers qui, du temps de Wadding, se répétaient dans toutes les écoles, contiennent une vie de Duns Scot fort juste min., t. VI. p. en sa brièveté :

> Scotia me genuit. Anglia me suscepit. Gallia me docuit, Colonia me tenet.

Vita Scoti, c. L. H. Magn., sniv., et Vita Rich, Stani-

De rebus in Hi-

Wadd., Aun. ri, et Vita J. Duns Scoti, p. 13.-- Hug. Cavel., Vita Scoti, c. 1.

Ces vers, où la France est en possession de la meilleure part, resument fort bien presque tout ce que l'on peut savoir de la biographie du Docteur subtil. Ce que l'on raconte, en effet, des premières années de sa vie appartient à la légende, et a dû être inventé quand Duns Scot fut devenu par excellence le docteur voué au culte de Marie et formé par Marie. Il était naturel, en effet, que la Mère de Dieu eût veillé ellemême sur l'éducation de celui qu'on supposait avoir été l'a- Oratio enco-misst, de sancvocat de sa prérogative la plus elevée. C'était d'abord, dit-on, titate vita, J. ainsi qu'on le supposa pour le fameux abbé de Flore, Joa- Duns Scoti. chim, et pour quelques-uns des plus grands docteurs, Doctoris Maun enfant d'un esprit peu ouvert, presque stupide. En

XIV SIÈCLE.

Matth. Vegl.,

S 1 et 2.

et prenait la science en dégoût. Un jour que, désespéré, l'enfant s'était jeté tout en larmes au pied d'un arbre et suppliait la vierge Marie d'éclairer son intelligence, il s'endormit. Alors Marie lui apparut, et lui promit le don de la science, à condition qu'il s'efforcerait de la servir en toute occasion. L'enfant, en s'éveillant, avait le cœur rempli de joie; son esprit était désormais capable de tout comprendre. A partir de ce jour, il eut pour Marie une dé-Matth. Fer- votion infinie. - Selon d'autres, la famille de Duns Scot chi, Vita, etc., était noble et riche, et lui-même devait suivre la carrière des armes; mais, avant tout, on avait voulu l'élever dans des sentiments de piété et d'humilité. Le jeune homme, dit-on, menait paître les troupeaux de son père. Un soir d'automne, deux frères Mineurs s'arrêtèrent devant la maison. L'un d'eux s'étant entretenu avec l'enfant et lui ayant récité en latin l'oraison dominicale, il se trouva que l'enfant, qui ignorait le latin, parvint cependant à répéter cette prière sans se tromper. Le franciscain surpris fit encore plusieurs questions à l'enfant, qui lui répondit avec un grand sens. Alors les deux religieux comprirent que cet enfant deviendrait un homme supérieur. Ils l'emmenèrent avec eux.

nal. Minor., t. VI. p. 45, et Vit. J. D. Sco-Dempster, Asserti Scotiæ citann., l. iv, c. 16. - J. Bal., Script., p. 124. -Pits, Illustr. angl. script., p. Hist, des con-

Trith. , Lib.

En quel lieu le jeune Duns prit-il l'habit de Saint-Fran-Wadd., An- cois? On l'ignore. Les Irlandais veulent que ce soit à Dunum (Down-Patrick); les Ecossais à Dunfrisium (Dunfries); Jean Major et Bale, à Oxford; Pits, Brucker, Ellies Dupin, à Newti, p. 18. - Th. castle, dans le Northumberland; Matthieu Ferchi, à Warra, in custodia Londinensi. Ce qui est certain, c'est qu'il fit ses études ves sui, p. 18. supérieures au collége de Merton, à Oxford. Il y rencontra \_J. Maj. His- un maître, Guillaume Warra ou Warron, qui jouissait alors toria maj. Bri- d'une grande réputation. C'est par une grossière inadvertance que Trithème, Sixte de Sienne, G. Eisengrein, Bzovius et III. maj. Brit. Fabricius font de Duns Scot un élève d'Alexandre de Halès. Celui-ci mourut en 1245, bien avant la naissance de Duns Scot. Nous ne connaissons guère Guillaume Warra que par 397.—E. Dup., les citations qu'en fait Duns Scot; mais ces citations suffisent pour prouver que l'élève dut beaucoup au maître. Un autre trov., etc., p. pour production qui précéda le Docteur subtil dans la voie du 106. – Matth. franciscain, qui précéda le Docteur subtil dans la voie du Ferchi, Vita réalisme et des attaques contre saint Thomas, Guillaume Scoti, p. 13. - de La Marre, dut aussi exercer une influence, au moins indide script, ec- recte, sur la direction de ses études et de ses idées.

Les renseignements que nous donnent les biographes de Duns Scot sur ses études au collège de Merton n'ont qu'un seul trait où l'on sente une tradition précise. Mathematicam Bibl. sanct., 1 possedit egregie, dit Wadding, ut ad Scotum intelligendum w - Brov. nemo nisi peritus geometer sufficiat. C'est là un détail qui Ann. ecc.i, t n'est pas à négliger; il peut servir à expliquer cette tendance Fabric, Bild. vers l'abstraction et la pure logique qui est le caractère domi- med. et infin. nant de la méthode de Duns Scot. Nous verrons bientôt com- setat., t. IV. p. bien peu il lui en coûte de réaliser des êtres de raison. La légende, du reste, s'exerca sur cette période de sa vie ainsi que sur son enfance. Comment, dit Hugues Cavelle, le Docteur subtil aurait-il pu acquérir une si vaste science, lui qui a vécu si peu d'années, sans un miracle? Le miracle fut l'œuvre de la vierge Marie, qui obtint de son fils, pour celui qu'on supposait avoir été le plus fervent de ses dévots, le don

cles , p. 74. -Sixt. Ann. ecc.l, t.

d'omniscience. Ce qui est plus certain, c'est que, quand Guillaume Warra fut appelé d'Oxford à Paris, où il recut le nom de Doctor fundatus, Dans Scot, son disciple, fut choisi pour le remplacer dans la chaire de théologie. A cette époque, vers 1300, l'université d'Oxford jetait un vif éclat, Selon Pits, trente mille écoliers, venus de tous les pays, se pressaient devant la chaire du jeune professeur pour l'entendre commenter Aristote et les Sentences de Pierre Lombard, C'est à Oxford, en effet, que Duns Scot a écrit le principal de ses ouvrages, son Commentaire sur les quatre livres des Sentences, où presque toute sa doctrine se trouve exposée Scriptum Oxoniense. Cet ouvrage fut très-vraisemblablement composé de 1300 à 1303, car Duns Scot y cite 1º: (In IV, distinct. 6, quæst. 8) la bulle, datée du 2 mars 1298, dans laquelle Boniface VIII appronve le sixième livre des Décrétales, connu sous le nom de Sexte; 2º (ibid., distinct. 25, quæst. 1) une bulle de Benoît XI, lequel fut élu pape en 1303. Cette dernière date pourrait même inspirer quelque doute légitime : car il est certain que, en 1304, Duns Scot était à Paris. Peutêtre lui-même, ou ses élèves, ou ses copistes mirent-ils, par des additions successives, son ouvrage au courant des décisions pontificales qui ajoutaient de nouveaux éléments à la science théologique.

Une lettre du général de l'ordre des frères Mineurs, l'Espagnol Gonsalve Gondisalvus, generalis minister', lettre datée du 11 des calendes de décembre de l'année 1301, nous

Haz Cavelia. Vita J. Dutes Scott, c 1. Wadd , Ann. XIV° SIÈCLE.

Min., t. VI, p. 51, et Vita J. Duns Scoti, p. 34.
Matth. Veglens., Vita J. D. Scoti, § 20.

donne le premier document authentique sur la vie de Duns Scot. C'est à ce document que Wadding fait allusion, quand il dit, dans ses Annales: Hoc anno (1304) prima incidit mentio J. Duns Scoti. Dans cette lettre, le général recommande très-vivement Duns Scot au gardien et aux maîtres du couvent de Paris; il y parle de lui dans les termes les plus flatteurs; il loue sa vie, sa science, son esprit subtil: Joannem Scotum, de cujus vita laudabili, scientia excellenti, ingenioque subtilissimo, aliisque insignibus conditionibus suis, partim experientia longa, partim fama, quæ ubique divulgata est, informatus sum ad plenum... Cette lettre prouve que Duns Scot avait déjà une grande réputation de science et de subtilité avant de venir à Paris, et confirme, les exagérations mises à part, ce qu'on raconte de son enseignement à Oxford.

La lettre de Gonsalve est datée d'Ascoli, dans la Marche d'Ancône. Il est regrettable que nous n'en ayons pas l'original, car elle a été publiée négligemment et elle offre beaucoup d'obscurités. Il est très-bizarre qu'il dise avoir connu experientia longa les mérites d'un jeune religieux d'une province éloignée, qui, selon les meilleures traditions, n'aurait eu alors que trente ans. Le nom de Joannes Scotus a dû être porté à la fois par beaucoup d'homonymes, et en particulier nous connaissons un Joannes Scotus, contemporain de Jean Duns Scot, comme lui franciscain, et auteur d'un commentaire sur la métaphysique qu'on n'a pas manqué d'attribuer à Jean Duns Scot. Nous n'osons insister sur ces doutes; mais on voit que le seul document que nous ayons sur la vie de Duns Scot soulève lui-même beaucoup de difficultés. Le motif donné par le général pour l'envoi de Jean Scot à Paris est de le présenter au baccalauréat selon les usages et les droits de l'ordre. Ce grade venait d'être conféré à un certain Ægidius de Legnaco. C'était le tour d'un sujet étranger à la province de France; le général veut que la présentation de Jean Scot ait lieu avec la solennité ordinaire, mais sans dépenses considérables. Si le chancelier de l'Université consent à accorder à l'ordre deux bacheliers, on présentera, avec Jean Scot, frère Albert de Metz, lequel étant plus ancien passera le premier. Cette lettre, écrite du fond de l'Italie vers la fin de 1304, n'arriva sans doute à Paris qu'en 1305. C'est donc à cette dernière année qu'il convient de rapporter la promotion de Duns Scot au baccalauréat,

Wadd., Ann.

La trace de l'enseignement de Jean Scot à Paris s'est con-

servée dans la collection de ses ouvrages. On y trouve un écrit intitulé Reportatorum Parisiensium libri IV. Les sta- 50, et Vita Scotuts de l'Université imposaient à ceux qui prenaient leurs 6, p 32. grades en théologie de commenter le Maître des Sentences. Jean reprit donc le sujet de son enseignement d'Oxford. Ces nouveaux Commentaires sont très-différents des premiers; par la forme et par le fond, ils leur sont inférieurs. Plusieurs ont pensé que c'étaient des notes destinées à la composition d'un ouvrage que la mort prématurée de Duns Scot l'aurait empêché d'écrire, et assemblées maladroitement par quelqu'un de ses disciples. D'autres prétendent, avec plus de vraisemblance, que ces commentaires ne sont pas de Duns Scot lui-même : ce seraient simplement des notes qu'un scotiste chi, Vita, etc.. aurait recueillies de la bouche du maître (reportata ex ore legentis). Nous reviendrons plus tard sur cette question, à propos des écrits de Duns Scot.

La réputation de Duns Scot allait toujours grandissant. En 1307, déjà revêtu des insignes de docteur en théologie, il est créé régent dans l'assemblée (in comitiis) des frères Mi-Min., t. VI. p. neurs qui se tint cette année-là à Toulouse. On sent que déjà 37, il devient un personnage important dans son ordre. Vers la fin du XIIIº siècle, le règne de saint Thomas d'Aquin avait été sans partage. Les Franciscains, humiliés, souffraient impatienment cette domination. Duns Scot, apparaissant dans la lice, fut salué de ses confrères par d'unanimes applaudissements. Désormais les Franciscains avaient un docteur qu'ils pouvaient sans crainte opposer à l'Ange de l'école. C'est surtout après la mort de Duns Scot que se sit cette adoption. Il est probable cependant que, de son vivant, le courant d'opinion qui devait entourer son nom de tant de légendes com-

mencait à se manifester. Les plus connues de ces légendes se rapportent à un débat qui eut lieu, dit-on, vers ce temps, entre les Franciscains et les Dominicains, au sujet de l'Immaculée Conception de la vierge Marie. De tels debats ne furent pas rares aux XIVe et XVe siècles. La question de savoir si Marie avait été ou non infectée du peché originel dans sa conception, question que l'Eglise catholique n'a tranchée qu'en ces derniers temps, était une source d'interminables disputes. Une sorte de sen- de Herzog, 1. timent instinctif poussait l'Eglise vers la solution la plus fa-1X, p.g. vorable aux prérogatives de Marie.

Dès le VI<sup>e</sup> siècle, on célébrait à Constantinople la fête de

Min., t. VI. p

Matth, Fer-

Wadd , Ann 51, et Vita, je

Encyclopedie

XIV° SIÈCLE.

la Conception immaculée. Au XI<sup>e</sup> siècle, on voit en Occident Fulbert et Yves de Chartres défendre avec ferveur cette croyance, en même temps que Guillaume le Conquérant établissait, en Normandie, la célébration de la fète qui s'y rapportait. De Normandie, cette fête, la fète aux Normands, comme on l'appelait, passa en Angleterre. L'église d'Espagne, enfin, prétendait n'avoir été devancée par personne dans le zèle pour la gloire de la Mère de Dieu; elle soutenait qu'au VI<sup>e</sup> siècle on célébrait déjà ladite fète dans son sein; ce qui est certain, c'est qu'en 1394 don Juan Ier d'Aragon affirmait que ses prédécesseurs avaient, depuis des siècles, institué la fête de la Conception immaculée.

Malgré ce concert presque unanime de la foi populaire, les docteurs, toute la partie réfléchie et en un sens la plus conservatrice de l'Eglise latine, opposaient au dogme en voie de se faire de graves objections. Anselme de Cantorbéry et saint Bernard y avaient été tout à fait opposés. Au XIIIe et au XIVe siècle, les sentiments étaient encore fort partagés. Les Franciscains soutenaient l'affirmative, tandis que les Dominicains croyaient et enseignaient le doute ou la negative. Il y avait, cependant, encore beaucoup d'hésitation des deux côtés. Nous ferons voir bientôt que Duns Scot est loin d'être aussi résolu qu'on a voulu le faire croire. Quant à saint Thomas, quoiqu'il soutienne en plus d'un endroit que Marie n'a pas été conçue sans péché, on trouve l'opinion contraire affirmée dans la Somme (3e part., quest. 27, art. 1-2).

A vrai dire, ce qui animait ces disputes, e'étaient moins les besoins de la foi ou le sentiment d'une légitime curiosité que la haine des deux ordres ennemis arrivée à son comble. Primées par l'ascendant des Dominicains, qui ne reculaient pas devant l'emploi des plus cruels moyens pour perdre leurs adversaires, les écoles fransciscaines cherchaient avec ardeur à trouver dans les écrits de leurs rivaux des propositions malsonnantes ou hérétiques. A l'époque des querelles des jésuites et des jansénistes, on voit de même les deux partis se résigner à leurs condamnations, pourvu que leurs adversaires aient un nombre égal de propositions condamnées. La question de l'Immaculée Conception parut aux Franciscains un excellent terrain. Le Docteur Angélique s'y trouvait jusqu'à un certain point en contradiction avec les sentiments les plus intimes de la piété

chrétienne. Quelle meilleure vengeance tirer de ceux qui les brûlaient sous prétexte d'hérésie, que de les montrer euxmêmes en flagrant délit d'irrévérence envers celle que la dévotion du monde chrétien exaltait de plus en plus! L'ordre s'attacha dès lors à la croyance de l'Immaculée Conception avec une sorte de frénésie, et de là, comme d'une place forte, se plut à défier ses puissants ennemis. Mais ce qui prouve fine Veneto, t. bien que ces controverses furent surtout l'aliment dont se XVIII, p. 110, nourrit la partie jeune et passionnée des deux camps, c'est ad ann. 1575 que les maîtres avaient été sur la question en litige bien plus

modérés qu'on ne le supposait.

S'il fallait croire les écrivains de l'ordre des frères Mineurs, il y aurait eu à Paris, en 1305, la première année du pontificat de Clément V, une conférence publique (disputatio) à laquelle prirent part les controversistes des deux écoles, chi, Vita, p. 43 et dans laquelle on présenta de part et d'autre des ar- via, etc., guments pour et contre la Conception immaculée de Ma- 27. - Wadd., rie. Duns Scot aurait été chargé de défendre les doc-VI, p. 52, et V trines de son ordre. Aucun des auteurs qui admettent la ta, p. 38. — réalité de cette conférence, Hugues Cavelle, Matthieu — Ell. Dupa., Ferchi, Matthieu de Veglia, Wadding, Ellies Dupin, n'en Hist des controverses, etc., donne la date. Seul. Matthieu de Veglia prétend savoir p. 196. à quelle occasion elle eut lieu. Clément V venait d'être élevé au trône pontifical, et voyait arriver à Lyon de tous les points de l'Europe les députés des rois chrétiens, qui venaient le feliciter. Or, parmi eux, Ferdinand IV, roi de Castille et de Léon, se plaignait de ce que l'inquisition livrait aux flammes, comme des hérétiques, ceux qui soutenaient que Marie avait été conque sans péché. Il suppliait, en conséquence, le saint-père de vouloir bien préciser nettement ce qu'il fallait croire à ce sujet. Clément V aurait alors ordonné qu'il v eût, dans l'Université de Paris, une conférence publique, à laquelle les frères Mineurs et les frères Prècheurs prendraient part, et que le jugement que porterait sur ces débats ladite Université de Paris lui fût rapporté.

Le jour fut donc fixé, et de bonne heure les adversaires se rendirent au combat. Mais bientôt il fut clair que la victoire serait du côté des partisans de Marie. Duns Scot s'acheminait vers le lieu de la conference, quand il rencontra sur son chemin une statue de la Vierge, placée sous le porche d'une église. Le Franciscain s'agenouille; il demande humblement la victoire; les mains jointes, il s'écrie : 1 rego sacrata, de

Ann. Ma. contin, a J. de

Matth, Lee - Matth. Vegl.,

milii virtutem contra hostes tuos! La statue de pierre inclina la tête en signe d'assentiment. Le peuple de Paris montra longtemps, dit-on, cette vierge, dont le front resta doucement incliné. La lutte fut vive et animée : de part et d'autre, on trouva des milliers de syllogismes. Duns Scot surtout, diton, fut admirable. Il ne produisit pas moins de deux cents arguments, et, avec une habileté, une subtilité incomparables, il démèla les difficultés les plus ardues, échappa à tous les piéges, mit en poussière les syllogismes les plus Matth. Fer-moneux (nodosos syllogismos). Il fit tant, qu'il entraîna l'Uchi, Vita, p. 43. niversité tout entière, et que celle-ci, adoptant sans réserve la thèse de Duns Scot, donna au brillant disputeur le nom Annal. Min. de Docteur subtil (Doctor subtilis). Quelques-uns même voucontinuatio, t. Jurent que ce surnom eût été conféré à Duns Scot par le pape. L'Université, ajoute-t-on, fit un décret, en vertu duquel nul ne serait admis à prendre ses grades, à moins de s'engager par serment à défendre la doctrine de la Conception immaculée. Ce fut en souvenir de cette grande lutte que Mich. Hoyeri Duns Scot fut quelquefois appelé Doctor Marianus. Mais Orano ceco- cela n'arrive que bien tard. Le titre de Docteur subtil, au

miastica, etc., contraire, lui est donné par les scolastiques du XIVe siècle, ses disciples immédiats, comme Sbaraglia l'a prouvé.

Natal. Alex., Nous ne craignons pas d'affirmer que tout dans ce récit Histor, eccles., est fabuleux. Le décret auquel il y est fait allusion est de t. VII, p. 150. -Ell. Dupin, 1/197, c'est-à-dire postérieur de près de deux siècles à Duns Hist. des con- Scot. Avant Bernardin de Bustis, qui l'an 1480 composa troverses, etc., l'office de l'Immaculée Conception, on ne trouve aucune XIV: s., p. 1 o'înce de l'immacure Conception, on ne trouve aucune 1196. — Rich, trace de la dispute prétendue à laquelle le Docteur subtil Simon, Crit. de aurait pris part. Le concile de Bale (1438) lui-même ne va la biblioth, des pas aussi loin. Dans sa trente-sixième session, le 17 de sept. I. p. 492 et tembre, il soutient seulement que la croyance à l'Immaculée Conception est une croyance pieuse, convenable à des catholiques; il établit qu'on ne laissera personne enseigner ni prêcher le contraire; il fixe la fête de l'Immaculée Conception au 8 décembre, et, dès cette époque, en effet, on traite plus durement les Dominicains, qui ne voulurent pas accepter la Ell. Dupin, décision du concile. En 1387, nous voyons Jean de Montson, Hist. des contr., Dominicain, soutenir encore devant l'Université de Paris des etc., XIV s.,p. Dominicant, soutchir die Conception. Il est combattu et vive-509. — Nat. Hist. ment censuré. Mais sûrement l'Université n'avait fait auparacccl., t. VII, p. vant aucun décret sur ce point, et le savant d'Argentré, si bon 151.—Du Bon-lay, IV, 599.— juge en une pareille question, déclare expressément n'avoir

XVIII, p. 132.

D'Argent., Coll. jud., I, 2" part . p. to et suiv

trouvé dans les annales de l'Université de Paris, avant l'année 1384, aucune trace de dispute sur l'Immaculée Conception.

S'il pouvait rester quelques doutes sur ce point, ils scraient levés, du reste, par un argument fort simple, je veux dire par la lecture du passage où Duns Scot a traité de l'Immaculée Conception (In III Sent. dist. III, quæst. 1, § 9 et 10). Duns Scot n'affirme rien. A cette question : « Marie a-t-elle été concue « dans le péché originel? » Il répond : « Que Dieu a pu faire « qu'elle n'ait jamais été atteinte par le péché originel; que « Dieu a pu faire qu'elle ne soit demeurce dans le peché « qu'un seul instant; qu'il a pu faire que dans le dernier ins-« tant de ce temps elle ait été purifiée. » De ces trois choses, qui sont possibles, laquelle a en lieu? Dieu le sait. Si l'autorité de l'Eglise ou celle de l'Ecriture ne s'y oppose, il semble plus probable d'attribuer à Marie ce qui est plus parfait : Quod autem horum trium, quæ ostensa sunt esse possibilia, factum sit, Deus novit; si auctoritati Ecclesia, vel auctoritati Scripture non repugnet, videtur probabile, quod excellentius est, tribuere Maria. Est-ce là le langage du docteur qui aurait le plus contribué à changer en dogme de foi les croyances pieuses sur la prérogative de Marie? N'est il pas évident que toutes ces légendes ont pris leur source, d'une part dans les sentiments d'orgueil qu'éprouvait l'ordre de Saint-François à avoir devancé sur un point qu'on regardait comme trèsimportant la croyance générale, de l'autre dans la célébrité de Duns Scot? Quand il fut devenu le docteur par excellence des frères Mineurs, quel autre que lui pouvait-on charger d'une cause si chère à l'ordre, qui constituait, selon les idées du temps, sa gloire la plus solide et son titre le plus précieux?

On voit qu'en écartant les récits fabriques après coup, nous savons très-peu de chose du séjour de Duns Scot à Paris. Nous doutons, en effet, qu'il faille attacher une valeur sérieuse, du moins quant aux détails, à l'anecdote que voici. Dans une de ces lecons où Duns Scot voyait, dit-on, se presser autour de lui des milliers d'auditeurs, il remarqua Monte de lui dans la foule un homme de mauvaise mine et couvert de 119 al eas haillons. Cet homme ne paraissait pas partager l'admiration des autres. Plusieurs fois déjà il avait critiqué -- - Monte presque tout haut ce qu'enseignait le maître, et, au mi- Ference VIII. lieu d'une brillante argumentation que Duns Scot croyait Holand de L. sans réplique, il avait nettement montré, par un signe de l'est MWA. tête négatif, qu'il n'était pas persuadé. Duns Scot, alors

0.17 1 h. W Charge from dans tout l'enivrement de ses triomphes, trouva mauvais qu'un personnage de si misérable apparence osat le brayer. Il voulut, par une question de grammaire élémentaire, l'exposer à la risée de tous. Dominus, que pars? lui demanda-til; c'est-à-dire : à quelle partie du discours appartient le mot Dominus? L'homme, sans se troubler, répondit : Dominus non est pars, sed totum. Duns Scot vit qu'il avait devant lui une intelligence supérieure, et, à la fin de la lecon, lui et l'homme pauvre s'entretinrent longtemps des mystères de la Divinité. Or, l'homme pauvre était Raymond Lulle. C'est après cet entretien qu'il aurait écrit le traité qui a pour titre : Dominus quæ pars i fruit de son entretien avec Duns Scot.

Wadd., Ann. Min., p. 107,

Le départ de Duns Scot de Paris eut lieu l'an 1308. Un jour de fête, disent ses biographes, le docteur, accompagné -Matth. Fer- de quelques disciples, se promenait dans le Pré-aux-Cleres, chi, Vita, p. 50. lorsqu'on vint lui remettre des lettres de Gonsalve, général de l'ordre des frères Mineurs. Duns Scot prit ces lettres, les lut, dit un rapide adieu à ceux qui l'entouraient, et partit. sans prendre le temps de retourner à la maison de Paris pour chercher ses livres ou pour saluer ses frères. La lettre contenait l'ordre de se rendre à Cologne. C'est là tout ce que nous savons. On ajoute que, comme ses disciples et tous ceux qui l'entouraient lui demandaient pourquoi il ne retournait pas au couvent dire adieu aux autres frères, il leur fit cette réponse, digne assurément des premiers jours de l'ordre de Saint-François: Pater generalis Coloniam ire jubet, non in conventum ad salutandos fratres.

Cette circonstance fut sans doute inventée à l'époque où Duns Scot, érigé en paladin de Marie et en saint, devint un modèle de toutes les vertus. Il était impossible que ce départ précipité, suivi d'une prompte mort, ne donnât pas lieu. d'un autre côté, à une foule de suppositions. Quoi de plus étrange, en effet, que de voir le plus célèbre professeur de l'académie de Paris, la lumière de l'école franciscaine, le seul docteur qu'elle pût opposer aux grands maîtres dominicains, à Albert le Grand, à saint Thomas, arraché aux plus brillants succès, qui n'étaient pas seulement les siens, mais aussi ceux de son ordre tout entier; éloigné de cette Université de Paris, la scule arène qui fût digne de lui, et re-Wadd., Ann. légué sur les bords du Rhin, dans une ville où il n'y avait pas Min., t. VI, p. meme d'université: Gravis sane et ponderosa, dit Wadding, 107, et Vita, subesse debuit causa, ut tantus homo ex academia omnium

etc., p. 43.

prima, destinarctur ad Ubios, apud quos universitas non erat! Pour nous, qui croyons que le caractère de Duns Scot a été fortement modifié par la tradition, et que l'importance de son rôle a été exagérée après sa mort, un tel fait est bien moins extraordinaire. Nous ne pouvons cependant taire les conjectures qui ont été proposées, bien que le nombre et l'insuffisance de ces conjectures prouvent que la véritable cause

du fait qu'il s'agit d'expliquer est ignorée.

On a dit d'abord que Duns Scot avait été envoyé à Cologne pour y fonder l'université de cette ville. Cela est abso- Athen. orthod. lument faux. Duns Scot, pas plus qu'Albert le Grand et saint sodal, p. 218. Thomas, qui l'avaient précédé dans la ville des Ubiens, ne fonda l'université de Cologne, puisque celle-ci ne fut insti- Script., p. 391. tuée que sous Urbain IV (1388). Matthieu Ferchi rapporte - Nat. Alex. une autre version, tirée, dit-il, de vieux parchemins in vetustis codicibus'. Il y avait à Paris, dans le convent des frères Mineurs, un premier régent (regens primus), qui était le provincial Reginald, et un second (regens secundus), qui était Duns Scot lui-même. Or, le second régent, le plus jeune, avait un nombreux auditoire, d'ardents admirateurs, une renommée chaque jour grandissante, et le premier régent n'avait rien de tout cela. Il en mourait de dépit. Aussi, lorsqu'il apprit que les échevins de Cologne voulaient fonder une université à l'imitation de celle de Paris, il fit tant que le père général chargea Duns Scot de cette mission. Cette histoire n'est pas absurde; mais nous ignorons la valeur du texte sur lequel Ferchi pretend la fonder. Hugues Cavelle pense que Duns Scot a été envoyé à Cologne pour défendre, contre les Albertistes, la croyance à l'Immaculée Conception. Il ajoute, avec Pits, que e'est dans une des conférences ouvertes à ce sujet, qu'il recut le nom de Docteur subtil. On voit que c'est ici une répétition de la scène qui est censée s'être passée à Paris, et dont la réalité est plus que douteuse. S'il fallait à tout prix désigner le motif de l'eloignement de Duns Scot, nous croirions avec bien plus de vraisemblance le trouver dans ce qui suit.

Matthieu de Veglia, Ferchi, Wadding et d'autres parlent des troubles sans nombre et des scènes de désordre qu'occasionnaient chaque jour à Cologne les sectes hérétiques, alors en pleine effervescence. C'était le temps, en effet, où Bégards et Bégardes, frères de la pauvre vie, frères pénitents, Iraticelli, apòtres, parcouraient l'Europe en tous sens, 75.

Paul, Berti. Vita, p. 5, --Joan, Pits., de ill. Angl. Hist, eccles., t. VII. p. 152.

Vita, c. i.

De ill. Anal. script., p. 192.

Matth. Via . Vila Scott, \$78 - Terchi, Vita S o 1, p. 10. -Wadding, Ann. Min., t. VI, p. 108, et Vita, p. heim, de Beghardis et Be--Du Boulay. Hist. univ. Papin, Hist, des controv., XIVe siècle, p. 431.

prêchant l'avénement des pauvres, l'abolition de la pro-D'Argentre, priété, la haîne de tout pouvoir établi, la confusion et la 260 et suiv. — ruine des puissants de ce monde. Les rois, les nobles, les Laurent, a Mos- évêques, les papes, voyaient leurs droits niés et foulés aux pieds. Le foyer de cette agitation était dans l'ordre de Saintguinabus com- François. Aucun ordre, on le reconnaît aujourd'hui, n'a ment., p. 233. produit plus d'enthousiastes. Le tiers-ordre, surtout, garda longtemps l'esprit du fondateur; le reste se corrompit vite. ris., t. IV, p. N'étaient-ce pas deux frères Mineurs, ce Pierre de Macerata et 970. — E. Du- ce Pierre de Fossombrone qui, en 1294, demandaient à Célestin V la permission de quitter leurs frères, déjà dégénérés, et de suivre à la lettre la règle de Saint-François? Célestin V le leur accorda, car Célestin V était un saint; aussi ne fut-il pape que quelques mois. Son successeur, Boniface VIII, suivit une politique tout opposée. Vers ce temps, s'était formée dans la Pouille une secte de moines vagabonds, mendiants sans règle; Boniface VIII les livra à l'inquisition. Beaucoup échappèrent, et vinrent en Allemagne grossir la foule des Bégards et des Bégardes, comme eux ennemis jurés des papes et des prélats, comme eux prêchant l'extinction de l'Eglise romaine, de la Rome papale, de la prostituée de Babylone. Ainsi parlait Pierre-Jean d'Olive, dont le commentaire sur l'Apocalypse passa aux yeux des frères et des Bégards pour un cinquième évangile.

Laurent. Mosh, de Beghardis, p. 232.

Les Bégards et les Apôtres étaient les deux principales sectes d'hérétiques qui, en 1308, agitaient Cologne, la ville des moines et des mendiants. On connaît, par la bulle de Clément V, qui, dans la seconde session du concile général de Vienne, condamna les Bégards et les Bégardes ou Béguines, les doctrines qu'ils répandaient : ils soutenaient, entre autres choses, que l'homme peut, dans la vie présente, acquérir un si grand degré de perfection, qu'il devient tout à fait impeccable: qu'après avoir atteint ce degré de perfection, l'homme ne doit plus jeuner ni prier, parce qu'alors les sens sont si parfaitement soumis à l'esprit et à la raison, que l'homme peut librement accorder à son corps tout ce qu'il lui plait; que ceux qui sont dans ce degré de perfection ne sont plus tenus de pratiquer les préceptes de l'Eglise, parce que là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté; que l'homme peut atteindre en cette vie la béatitude finale, comme il la possédera dans la vie éternelle. C'était le quiétisme, on le voit, qui, mêlé à des idées de réforme sociale, agitait profondément la société, et provoquait chez les autorités ecclésiasti-

ques et civiles de profondes inquiétudes.

L'archevêque de Cologne, Henri II de Wirnenburg, en 1306, s'était dejà plaint que des laïques, des ignorants, Mosh, de Bese permissent de résister publiquement, dans les sermons, aux dominicains et aux franciscains, à qui le soin d'instruire les fidèles avait été confié par l'Eglise. Les Bégards, en effet, soutenus par le peuple, ne manquaient aucune occasion de résister violemment aux Prêcheurs et aux Mineurs, qui leur semblaient être de faux frères, d'autant plus dangereux qu'ils affectaient une pauvreté et une simplicité évangeliques. La lutte, en 1308, était arrivée à son plus haut degré de vivacité. Comme l'Eglise tenait beaucoup à cette époque à paraître n'avoir rien négligé pour convaincre les hérétiques, qu'elle faisait toujours marcher de front les inquisiteurs et les controversistes, l'argumentation et les bùchers, il est très-possible que le motif principal qui fit appeler Duns Scot à Cologne ait été de l'opposer aux Bégards. C'est ce qu'a cru Bale, protestant fanatique du XVIº siècle, qui appelle Duns Scot un gouffre de ténèbres et d'ignorance; ce qui n'empèche pas, dit-il, les papicoles, plus aveugles que m, p. 125. des taupes (talpa caciores papicola) d'appeler toute cette obscurité de la finesse et de la profondeur, et de s'en servir pour défendre les idoles de leur pape. Bale ne serait pas si animé contre Duns Scot, si cet Hercule des papistes (papistarum Hercules', comme il le dit ailleurs, n'eût éte envoyé à Cologne que pour y combattre de vaines ombres, ut de asini umbra decertaret.

Un autre fait, rapporté par les biographes de Duns Scot, confirme ce que nous venons de dire des espérances que les réguliers aussi bien que les séculiers placaient en Duns Scot pour les délivrer du fléau commun, c'est-à-dire des Bégards. Quand on sut qu'il allait arriver, une foule de gens de toute sorte, de religieux surtout, sortirent de Cologne avec les princi- Vita, c. 4. paux magistrats, et allerentau-devantdu docteur de l'Université Min., t. VI, p. de Paris. Ils ne tardèrent pas à rencontrer, dit-on, un homme vêtu de la robe grise de Saint-François, et qui paraissait dans la force de l'âge. La robe trouée que portait ce frère, ses pieds nus et sa mine humiliée les emurent de pitié; ils allaient rassembler pour lui quelque aumône, lorsqu'on apprit que ce moine était le docteur Jean Duns Scot lui-meme. Il parait, en effet, qu'il fut toute sa vie très-humblement vêtu:

ghardis, p.210.

J. Bal., Illustr. maj. Brit. script., cent.

Hug. Cavel., ... unt. bbs. W ... 109, et Vita, p. 19 .- Parl. Berti, Vita, p. 5 --Matth. Fershi. Vita, p. 53. -Matth. Vegiens .

Hug, Cavel,, Vita, e. 3. -Matth. Ferchi. Vita, p. 27.

Ouem vestis vilis, pes nudus, chorda coronant,

dit son épitaphe. On prétend que, comme Alexandre de Hales. Duns Scot mendiait sur les routes, quand il avait marché tout le jour sans rencontrer de couvent. Jean Major In IV Sent, est à ce sujet frappé d'admiration, quod viri summo pontidist. 38, q. 11 ficatu digni sic eleemosynas non sunt verecundati petere.

cite par Wadd... Ann. Min., VI, p. 123.

Wadding, Ann.

Il paraît qu'à Cologne, Duns Scot recommenca l'explication des Sentences du Lombard, dans le couvent des francis-Hug. Cavel., cains, Il défendit aussi, dit-on, contre les disciples d'Albert le Grand l'Immaculée Conception. Mais, avant tout, il semble Min., t. VI. p. avoir livré aux Bégards une guerre acharnée: Hic hæresi prælia dura dedit. Il se mêlait souvent, selon Matthieu de Vita, etc., § Veglia, à la foule qui venait écouter les prédications, et la, dans l'église, quand les Bégards interrompaient à grands cris le prédicateur, il les prenait à partie, et, par ses merveilleux arguments, les réduisait à garder le silence. Quoi qu'en dise Matthieu de Veglia, nous doutons fort que les Bégards, et surtout les Apôtres, aient jamais compris un seul syllogisme du Docteur subtil. Toutes ces traditions sont fort incertaines. On sent ici, comme en ce qui concerne la dispute de l'Immaculée Conception, un travail légendaire. Devenu le docteur par excellence de l'école franciscaine, Duns Scot était prédestiné à être le controversiste des occasions solennelles, celui que pour toutes les grandes causes les écrivains de l'ordre se plurent à mettre en avant.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que son séjour à Cologne fut de très-courte durée. Autant, en effet, la vie de Duns Scot est incertaine, autant la date de sa mort est connue avec pré-

cision.

Wadd., Ann. Joy., Elog. vir. p. 999 et 1000.

Jean Duns Scot est mort le 8 novembre, jour de l'octave de Min., t. VI, p. la Toussaint de l'an 1308. Il fut enterré dans le couvent des p. 50, —Matth, franciscains, à l'entrée de la sacristie, près de l'autel des Ferchi, Vita, p. Trois-Rois. Les bruits les plus sinistres se répandirent au-55. — Paul tour de cette tombe. Duns Scot, dit l'Italien Paul Jove, et, ill., p. 9. – après lui, le Polonais Bzovius, Duns Scot n'était pas mort Ann. lorsqu'on le descendit dans le sépulcre. Il sortit bientôt de eccles., t. XIII, sa léthargie, et, se trouvant dans un caveau muré, le malheureux poussa d'effroyables cris pour appeler au secours. Comme rien ne lui répondait, un horrible désespoir le saisit, et, dans sa rage d'agonisant, il se dévora les mains. Long-

temps, il frappa de sa tète la pierre de son sépulere, jusqu'à ce que son crane volat en éclats. Quand plus tard on ouvrit le caveau, on le trouva en cet état, étendu sur les marches du monument. Dans Scot, selon plusieurs, expiait ainsi un crime connu ou inconnu. Le Docteur subtil, dit au contraire saint Bernardin de Sienne, qui vint s. au monde soixante-douze ans après Duns Scot (en 1380), din, cife par le Docteur subtil eut une vie si sainte, que souvent il lui Min., t. VI, p. arrivait de rester en extase des jours entiers; alors son es- 11/4 et Vita, poprit, dégagé des liens du corps, prenait son vol vers l'in- 62, et par Ferprit, degage des liens du corps, prenait soit voi veis l'in-fini, et contemplait les mystères éternels. Ses disciples de chi, vita, p. 791. fini, et contemplait les mystères éternels. Paris connaissaient bien ces extases, mais ceux de Cologne Vita, p. 6. n'en savaient rien encore : c'est pourquoi, voyant un jour leur maître complétement immobile et insensible, ne donner aucun signe de vie, ils crurent qu'il était mort, et l'enterrèrent. Quand les anciens disciples de Duns Scot revinrent au couvent et apprirent ce qui s'était passé, ils jugèrent que le Docteur subtil avait dù être enterré vivant.

Les auteurs franciscains ont fait beaucoup d'efforts pour réduire ces bruits à néant. Wadding, Ferchi et Paulin Berti s'efforcent de prouver que le quatrième tome des sermons Quadragesimale Seraphim) attribués à saint Bernardin de Sienne, et d'où la tradition que nous venons de rapporter a été extraite, n'est pas de saint Bernardin, mais qu'elle est d'un certain Daniel de Puzziliis. Cela pourrait bien etre; mais cela n'enlève rien à la valeur de ladite tradition. Des cas de catalepsie durent se produire plus d'une fois au moyen àge dans les couvents. Il est plus facile aux franciscains de réfuter Paul Jove et Bzovius. « Que parle-t-on, disent-ils. de mausolée, de degrés sur lesquels on aurait trouvé Duns Scot étendu? Nos frères de Cologne, lorsqu'un d'eux vient à mourir, creusent une fosse dans le cimetière, y des- Math. Lucendent le corps, les mains et les pieds liés, et remplissent chi, Vita, p. 5-. ensuite le trou. » Cela est judicieux; mais n'oublions pas Corrept, scottqu'il résulte de ce que nous avons dit plus haut, d'après ca l. Duns Sco-Wadding lui-même, que Duns Scot fut enterré dans l'église 10, c. 3 et squ. des frères Mineurs, à l'entrée de la sacristie, près de l'an- d'Apadog, protel des Trois-Rois. Il est vrai que les Franciscains n'ont in Abrah. Brov. pas cu de peine à trouver un auteur qui inspire moins de de- etc. fiance qu'un Paul Jove ou un Bzove : ils citent Trithème, le savant et judicieux chroniqueur allemand du moyen âge, qui, né en 1 162, mourut en 1516. Or Trithème ne sait rien

XIVº SIÈCLE. 422

117.

de tous les bruits dont nous venons de parler. Voici le passage de la chronique d'Hirsauge qui concerne Duns Annal. Hir- Scot: Anno pranotato, sexto iduum novembris, obiit in Cosang., t. II, p. lonia Joannes Duns, cognomento Scotus, ordinis Minorum, Alexandri de Hales eiusdem ordinis auondam auditor atque discipulus, doctor magnus atque subtilis, et in choro fratrum suorum memorati conventus Coloniensis, ante sacristiam, cum honore sepultus est. Nous avons déjà relevé l'erreur de Trithème, qui donne Alexandre de Halès pour maître à Duns Scot; ce qui importe pour le moment, c'est de constater son silence sur le genre de mort du Docteur subtil.

Il est difficile de démêler la vérité entre des traditions si incertaines. Les inductions qu'on a voulu tirer de l'état et de la couleur des os lors des diverses exhumations de Duns Ann. Min., t. Scot manquent de toute valeur. Wadding croit que la mort M, p. 116, et de Duns Scot a été naturelle, mais subite. C'est là ce qu'in-

Viia, p. 67. — de l'Autis beot à cte maturent, mais sable Matth. Ferchi, diquent, selon lui, ces vers de l'épitaphe: Vita, p. 75.

Tempora post Christi propria dulcedine lethum Venit atrox, raptim carcere composito.

## Et encore ce distique:

Doctor subtilis, solvens sua lustra, Joannes Scotus in objectis ultima verba dedit.

Matth. Vegl., Vita, § 30.

Un bruit assez répandu, en effet, et dont on retrouve l'écho dans plusieurs biographies de Duns Scot, c'est que le Docteur subtil mourut dans une argumentation ardente contre les Bégards. Une autre épitaphe, par un certain Jean Vitalis de Palerme, est celle-ci :

Phil. Labbe, Thes. Epitaph., pars VII. CCXXXV.

Quod nulli hominum accidit, viator, Hic Scotus jaceo, semel sepultus Et bis mortuus; omnibus sophistis Argutus magis atque copiosus.

Wadd., Ann. 119, et Vita, p.

Dans Scot fut plusieurs fois exhumé. Il le fut pour la pre-Min., t. VI, p. mière fois cent soixante-huit ans après sa mort, sous le pontificat de Sixte IV, qui, en 1476, rendit une bulle en faveur de l'Immaculée Conception. On transporta alors ses restes au milieu du chœur. En 1500, sous le pontificat de Jules II, on agita encore la question de l'Immaculée Conception, et les os de Duns Scot furent de nouveau déterrés et placés derrière le maître-autel. Le 13 janvier de l'an 1619, sous Paul V, le général de l'ordre des frères Mineurs fit ouvrir le sépulere de Duns Scot, ad videndum ubi et quomodo ossa, omni veneratione digna, requiescerent. On trouvales os épars sur la pierre et mèlés à la terre. Le père général les fit alors recueillir dans un coffre de plomb, qu'on enferma dans un autre coffre en bois; une vitrine permettait de voir à l'intérieur. On trouvera tous les détails relatifs à cette exhumation dans l'acte daté du

15 janvier 1619, que Wadding cite tout au long.

Ce ne fut pas la encore pour les os du Docteur subtil la dernière aventure. En 1642, les Minorites avant fait changer la disposition de leur église, on retira de sa place le coffre de 1619; on revit les restes de Duns Scot, on constata leur identité; l'année suivante, on les placa dans le nouveau chœur, et on éleva au-dessus un monument qui paraît avoir été assez mesquin. Enfin, en 1706, quand s'ouvrit le procès de la béatification de Duns Scot, on procéda à une dernière ouverture de son tombeau. Pour tous les détails sur la mort, l'inhumation, les exhumations répétées et les épitaphes de Duns Scot, on peut consulter l'écrit suivant: Das Minoritenkloster und das neue Museum zu Köln, par M. J.-W.-J. Braun, professeur à l'université de Bonn (Cologne, 1862), p. 91-111. Le tombeau fut détruit pendant la révolution; mais les restes de Dons Scot se conservent encore dans l'église des Minorites, et sont honorés comme des reliques. On se propose, dit-on, de relever le monument.

La pensée de faire placer Duns Scot au nombre des saints naquit dans l'ordre de Saint-François vers 1705. Une enquête fut ouverte à Cologne; elle n'eut aucun succès. Les miracles qui ne s'étaient produits qu'en petit nombre pour saint Thomas d'Aquin, refusèrent tout à fait de se produire pour son rival. On ne put alléguer qu'un seul fait; c'est qu'un étudiant de Bonn avait inséré dans sa litanie privée : Seliger Johannes Scotus, bitte für mich! On n'osa pas cette fois trancher la question, comme on l'avait fait pour le Docteur angélique, par un mot spirituel: Tot fecit miracula quot scripsit articula. Une circonstance insignifiante, la couleur rouge qu'avaient prise avec le temps les os du Docteur subtil, préoccupa fort les dominicains et les franciscains du XVII siècle, et on manica, Vida chercha à en tirer des conséquences en sens divers. Une sta- del pad. J. Dunsio Escoto. tuette de bronze de Duns Scot se voit, dit-on, dans l'église p. 223-227.

Ann. Min., t. VI, p. 121, — Matth, Ferchi, Vita, p. 68.

J. Braun, Das Minoritenkl., p. 107 et suiv.

J. Aim. Sa-

XIV° SIECLE.

Magn., Apol. apol., p. 259-260.

Shar , Suppl., p. 415.

Wadd , Ann. Min., t, V, p. 125, — Mich. Hoveri Oratio encom., p. 31.

Wadd., Ann. Min., t VI, p. 125, et Vita, p. 93. - Paul. Berti, Vita, p.

p. 89.

d'Assise, et y est l'objet d'une inscription honorifique, même d'une sorte de culte.

Du reste, si les frères Mineurs ne réussirent pas, comme les dominicains, à faire canoniser leur docteur, ils ne le traitèrent pas moins comme un saint, par le soin qu'ils mirent à recueillir et à donner sa biographie. Mais les traces qu'avait laissées sur la terre le docteur franciscain étaient déjà bien effacées lorsqu'on se mit à les rechercher. Tout ce qu'on raconte du Docteur subtil appartient à la légende, et cette légende ne semble pas de celles qui reposent sur un fond de réalité. Pour connaître le caractère de Duns Scot, nous n'avons que ses écrits, et ses écrits étant tout à fait impersonnels nous apprennent à cet égard très-peu de chose. Duns Scot s'y montre, en général, avec un naturel violent, avec un génie inculte et négligé. Il n'est pas aussi modéré que saint Thomas. Il a le ton sévère, rude, tranchant; il se laisse entraîner jusqu'à l'invective; il est généralement très-intolérant. Futil en réalité un saint personnage, comme saint Thomas d'Aquin; ou bien cette piété, qui ne fut pas toujours le don des scolastiques, lui fut-elle prétée pour qu'aucun genre d'autorité ne lui manquat? Il faut avouer du moins que sa légende et ses écrits ne se répondent guère. L'extrème sécheresse de ses écrits ne ferait pas soupconner chez lui les vertus que la tradition franciscaine lui attribua, et surtout cette ardeur mystique, cet amour de la pauvreté évangélique, cette charité sans bornes qui lui faisait embrasser tous les hommes dans une tendre affection. On voit que les franciscains ont Wadd., Ann. Min., t. VI, p. choisi, parmi les vertus, celles qui jettent le plus d'éclat, p. 123, et Vita, pour en faire une auréole de sainteté à leur grand docteur. On a peine à croire qu'un âpre disputeur ait été un extatique comme sainte Therèse, sainte Catherine de Sienne ou sainte Madeleine des Pazzi. On raconte qu'une nuit de Noël, il fut rayi en extase. Quand il revint à lui, il exhalait, le cœur blessé, les soupirs de l'épouse : « Oh! que n'es-tu mon « frère! que n'as-tu sucé le sein de ma mère! j'irais dehors à « ta rencontre et je te donnerais des baisers, » Puis, avec des paroles brûlantes de passion, il demandait que Jésus lui fût donné, non-seulement comme Dieu, pour habiter dans son âme, mais sous sa forme visible, comme l'enfant suspendu aux seins de la vierge Marie. Sa prière fut exaucée. Jésus lui apparut sous la forme d'un enfant, se livra à ses embrassements, se laissa serrer dans ses bras. Désormais, poursuit la légende, il ne voulut plus vivre que de pain et d'eau; il jeta loin de lui ses sandales, et marcha pieds nus, couvert de

haillons, humble, les yeux baissés.

D'autres anecdotes furent inventées pour mettre en lumière certains traits de la doctrine du maître. Duns Scot, prétendit-on, s'entretenait familièrement, sur les routes ou dans les campagnes, avec les pauvres gens qu'il rencontrait. Il ne dédaignait pas de discuter avec les hommes grossiers. Un jour, en Angleterre, il rencontra dans un champ un paysan qui semait de l'orge. Ce paysan, furieux contre son travail, long, cité par vomissait d'affreux jurements. Duns Scot lui rappela les com- Min., t. VI, p. mandements de la loi divine. Mais le rustre lui répon- 124, et Vita, p. dit avec colère : « Tu perds tes paroles! Je sais bien, moi, 92. — Matth. Ferchi, Vita, p. « que la volonté de Dieu s'accomplira, et qu'il sait de toute 38. — Math. « éternité ce qu'il doit en être de moi. Eh bien! s'il a ré- Vegl., vita, § « solu de me sauver ou de me damner, que je fasse le 18. « bien ou le mal, il n'importe. Vertueux ou coupable, « je n'en irai pas moins où je dois aller, au ciel ou dans « l'enfer. » - Le pieux docteur écouta patiemment, et réfuta cette pernicieuse doctrine par un exemple capable de frapper le paysan : - « Voyons, lui dit-il; si Dieu a, comme « tu le crois, imposé de toute éternité une telle nécessité aux choses, pourquoi te donnes-tu la peine d'ensemencer ton « champ. Car, si Dieu a arrêté de tout temps que cette orge « pousserait ici, que tu la sèmes, ou non, elle n'en poussera « pas moins; si, au contraire, il a arrêté qu'elle ne pousse-« rait point, quoi que tu fasses, elle ne viendra jamais en « fleur. » Cette fois, du moins, la légende impliquait quelque chose de vrai. Elle nous montre à quel point pour les derniers théologiens scolastiques Duns Scot était devenu le docteur par excellence de la liberté.

Guil. Voril-

## SES ÉCRITS.

Les œuvres philosophiques de Duns Scot ont eu un grand nombre d'éditions séparées. Elles ont paru réunies, pour la première fois, à Lyon, en 1639, en douze tomes in-folio. Quand on songe que Duns Scot paraît être mort très-jeune, on est frappé de la prodigieuse activité d'esprit que suppose ce vaste ensemble d'écrits. L'édition dont nous parlons, due aux soins de Wadding et d'autres frères Mineurs irlandais du collége de Saint-Isidore, à Rome, porte pour titre : R. P. F.

Joannis Duns Scoti, Doctoris subtilis, ordinis Minorum, opera omnia, qua hucusque reperiri potuerunt, collecta, recognita, notis, scholiis et commentariis illustrata, a PP. Hibernis, collegii Romani S. Isidori professoribus, jussu et auspiciis Rm P. Joannis Baptistæ a Campanea, ministri generalis; Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, MDC XXXIX. L'imprimeur a dédié cette grande édition au cardinal-archevêque de Lyon, Alphonse-Louis Du Plessis de Richelieu, frère du cardinal. Nous ne disons rien des commentateurs, la plupart irlandais, qui ont contribué, avec Wadding, à cette édition, parce qu'en examinant séparément l'authenticité de chaque ouvrage, nous aurons occasion de parler d'eux : les éditeurs, en effet, ont mis en tête de chaque ouvrage de Duns Scot une critique (censura) où ils exposent les motifs qu'on a de croire, ou non, à l'authenticité de cet ouvrage.

Le tome I<sup>er</sup> de ladite édition comprend :

1º Une Vie de Duns Scot, écrite par Luc Wadding, et suivie des divers témoignages qu'ont portés sur la vie et les écrits du Docteur subtil Trithème, Guillaume Eysengrein, Sixte de Sienne, Henri Willot, Antoine Possevin et Jean Pits, Cette vie de Duns Scot, quoique assez longue, ne contient presque rien qui ne se trouve dans les biographies antérieures, ou dans les Annales des frères Mineurs.

2º Tractatus de Modis significandi, sive Grammatica speculativa. Cet opuscule a été contesté à Duns Scot, et attribué à Albert de Saxe, ermite de l'ordre de Saint-Augustin. Ni Possevin, Ap- Ant. Possevin, ni Fabricius, ne placent la « Grammaire spéculative » au nombre des œuvres d'Albert de Saxe. Elle lui a été cependant attribuée, et, quoi qu'en dise Wadding, non par le seul Henri Willot. Ce qui a trompé Henri Willot, selon Wadding, c'est une édition de ce livre qui parut à Venise en 1519, et en tête de laquelle on lit : Subtilissimus tractatus de Athen. orthod., modis significandi, qui Grammatica speculativa dicitur, atque Doctori subtili, fratri Joanni Scoto, ord. Minor. inscribitur, licet Alberto de Saxonia ab aliquibus attribuatur. Wadding ne sait quels sont ceux qui soutiennent cela, et il déclare que dans la plus ancienne édition, imprimée à Venise par Simon de Luere, en 1499, on lit: Scoti Subtilis de modis significandi libellus incipit; et, à la fin: Explicient modi significandi, editi ab excellentissimo altissimoque sapientiæ professore, magistro Joanne Scoto, etc. — Wadding se trompe: l'édition qu'il cite n'est pas la plus ancienne, car en voici une de 1480, qui

par. sac., t. I, p. 27.—Fabr., Bibl. med. et infim, ætatis, t. I, p. 49.

Henr. Will., p. 220.

porte précisément le nom d'Albert: Liber modorum significandi Alberti, ao Mo CCCCo LXXXV impressus apud villam Sancti Albani, in-8. Il s'agit de Saint-Alban, ville d'Angleterre, dans le comté de Hertford. Que croire? Jean Pits, dans l'énumération des œuvres de Duns Scot, compte la « Grammaire spéculative, » dont un manuscrit existait mème, selon lui, dans la bibliothèque publique d'Oxford. Enfin Wadding dit avoir trouvé à Rome, dans la bibliothèque du couvent de Saint-François, un manuscrit ancien dont il s'est servi pour son édition, et à la fin duquel on lisait : Explicit liber Joannis Scoti in facultate grammaticali, videlicet secundum modos significandi, per me L. de Verona script. MCCCCLVI, die 17 octobris. On le voit, ce manuscrit est plus ancien que l'édition de 1780. Aux éditions précitées nous joindrons celle de 1491, Venise, caractères gothiques, in-4, sans nom d'imprimeur, qui porte le nom de Duns Scot; celle de 1499, Venise, par Simon de Lucre, caractères gothiques, in-4, qui porte ausi le nom de Duns Scot; une autre, sans date, Anvers, par Godefridus Back, in-4, avec ce titre: Modi significandi, sine quibus grammatica notitia haberi nullo pacto potest Ecandi sic), Alberti. Quant aux manuscrits, nous les avons vainement cherchés dans les catalogues que nous avons consultés. Sharaglia a relevé avec soin toutes les mentions et citations qu'il en a trouvées.

3º In universam Logicam Quartiones, c'est-à-dire: 1º Super Universalia Porphyrii; 2º in librum Prædicamentorum; 3º in primum et secundum librum Perihermenias; 4º in libros Elenchorum; 50 in librum primum et secundum priorum Analyticorum; 6° in librum primum et secundum posteriorum Analyticorum. Duns Scot est bien l'auteur de ces divers traités. Henri Willot, Antoine Possevin et Jean Pits attribuent, en effet, tous ces opuscules à Duns Scot, et admi- orth., p. 210. rent la finesse et la subtilité avec laquelle il a expliqué Aristote. Il y a à Oxford, dans la bibliothèque bodleienne, deux manuscrits des Questions de Duns Scot sur les universaux de Porphyre (n. 2256,9 et 3557,67), et un autre manuscrit du meme ouvrage, au collège Sainte-Marie-Madeleine, n. 2303, 162. Un manuscrit des Quæstiones in Logica Aristo- Angl. et Ilde. telis existe aucollége Baliol, n. 309, 3. On trouve aussi un manuscrit des Questions sur le Perihermenias dans la bibliothèque bo- coll. Oxon. dleienne, n. 3557,67, et un autre au collége Merton, 727,260: ce dernier manuscrit contient, en outre, des Questions in

Panzer, Ann. typogr., t. I, p.

De ill. Angl. script., p. 393.

Cat. lib. miss. Angl. et Hdb., t. I. coll. Mert., p. 22, n. 727,

Panzer, Ann. typogr., t. III.

Ibid., t. IV. p. 218, II. 112.

Shar., Supplem. ad script., p. 410.

Willet, Ath. -Posses . Ap par. s.c., t. L. p. 858. -Pits, i'c al. Angl. script., p. 392-191. Cat. lahr. mss. t. 1 .- 11. Coxc. XIV° SIÈCLE. 428

Panz., Ann. typogr., t. III, IV, VIII, XI. -L. Hain, Repertor, bibl., vol. I, p. 2, 286 et 287.

Elenchos Aristotelis.—Les Questions sur les Universaux de Porphyre, avec celles sur les Prédicaments et le Perihermenias, ont paru à Venise, en 1402, imprimées en caractères gothiques, par les frères Jean et Grégoire de Gregoriis, in-fol. Le même ouvrage a été édité par Jean l'Anglais, de l'ordre des frères Mineurs, et imprimé à Venise, par Bonetus Locatellus (mandato Octaviani Scoti), 1492, en caractères gothiques. in-fol. — Venise, même typographe, 1496, in-fol. — Venise, Simon de Luere, 1500, in-4. - Venise, Bonetus Locatellus. 1508, in-fol.—Venise, Ph. Pincius, 1512, in-fol. Cette dernière édition contient, de plus que les précédentes, les Questions in Elenchos Aristotelis. Citons encore quatre éditions des mêmes œuvres, avec les Questions de l'Aragonais Antonio Andrea, disciple fervent de Duns Scot, sans indication de lieu, d'année ni de typographe. Les *Elenchi*, ou *Ouæs*tiones super libros Elenchorum Aristotelis, ont paru en 1403, in-4, sans indication de lieu, et, en 1405, à Venise, en caractères gothiques, in-4. Les Quæstiones super libros Posteriorum Aristotelis ont paru à Venise, Octavien Scot. 1497, in-fol., et, même année, même ville, le même ouvrage est sorti des presses de Simon de Luere (in-fol.). Maurice Du Port, archevêque de Toam, a donné, en 1504, une édition des Questions sur toute la logique, et d'autres éditions ont paru en 1512, 1597, 1600, etc. — In Universam Aristotelis Logicam excellentissima Quastiones; Urcellis, Hieratus, Opera, t. I, 1622, in-4. — Wadding dit avoir collationné, pour sa grande édition, trois manuscrits de la bibliothèque du Vatican, un autre du monastère de Sainte-Marie du Peuple, un autre Sbar., Sup- enfin du collége Grégorien des Bénédictins. Sbaraglia a com-

P. 79.

plem., p. 410.

plété ses indications. Le premier tome des œuvres complètes de Duns Scot se termine par une très-longue exposition des Questions du

Docteur subtil sur les cinq universaux de Porphyre.

Le tome second contient: 1º Quæstiones in VIII libros Physicorum Aristotelis. Ces Questions sont accompagnées, dans l'édition de Wadding, des annotations d'un R. P. Fran-Willot, Ath. ciscus Pitigianus, d'Arezzo. Henri Willot, Ant. Possevin et orth, p 220. J. Pits s'accordent pour attribuer à Duns Scot un commenpar. sac., t. I, taire en huit livres sur la physique. Jean Pits cite même le p. 868.— Pits, collége Sainte-Marie-Madeleine, le collége Baliol et le collége Oriel (collegium Orielense), à Oxford, comme contenant des manuscrits de cet ouvrage. Quant à nous, nous n'avons trouvé

de ill., p. 393.

Angl. et Hib.,

Catal, libr. impr. qui in Mus. Britann. asserv., vol. II.

Opera, t. II. Cens., p. 1 et 2.

qu'à Cambridge, au collége Caio-Gonville, n. 995,16, un manuscrit portant ce titre: Summa Physicorum edita per Johannem Scotum. Les éditions sont encore plus rares, s'il est possible : ni les Annales de la typographie de Panzer, ni le Repertorium de Hainn'en citent une seule. On trouve cependant, dans le catalogue des livres imprimés du British Museum, un commentaire de Scot sur la Physique d'Aristote (Scoti Commentarius in Aristotelis Physicen), 1618, in-4.

Wadding allègue plusieurs raisons pour prouver que ces questions n'ont pas été écrites par Duns Scot. Ces raisons sont tirées : 1º du temps où elles auraient été composées; 2º du lieu; 3º de la doctrine. Voici, en effet, l'explicit qu'on lit dans l'édition de Wadding : Expliciunt Quæstiones libri Physicorum lectæ a Rever, Magistro Joanne Duns Scoto, ord. Minorum; Parisiis, anno Domini MCCC. Or, nous savons, par la lettre du général de l'ordre des frères Mineurs, datée de 1304, que Duns Scot n'a puêtre promu au grade de bachelier avant cette dernière année. Alors, comment a-t-il pu lire, c'est-à-dire professer, à Paris, en 1300? Duns Scot avait déjà pris ses grades dans l'université d'Oxford, où nous l'avons vu monter dans la chaire de son maître, l'Anglais Guillaume Warron: mais, dans l'Université de Paris, pouvait-il professer avant d'ètre bachelier? Il est vrai qu'une faute a pu facilement se glisser dans la date précitée. Au livre viii, question 1, n. 7, on lit dans le texte : Vide Scotum, in secundo, distinctione prima, quæstione tertia, ad secundum principale. L'ouvrage cité ici est le Commentaire sur les Sentences que Duns Scot composa à Oxford (Scriptum Oxoniense). Cette citation peut bien avoir passé de la marge dans le texte. La plus forte objection qu'on puisse faire est celle-ci : en plus de vingt endroits, on trouve dans ces questions des propositions contraires à la doctrine du Docteur subtil, entachées de nominalisme, et même tout à fait malsonnantes. Wadding en relève un assez grand nombre, par exemple : lib. 1, quæst. 9 : Totum physicum non distingui realiter a suis partibus simul sumptis et unitis. Cela contredit la thèse réaliste, laquelle prétend, comme on sait, que le tout est une essence distincte des parties qui le composent, aliud ens a partibus suis, et que les parties sont aussi des choses. Les autres propositions relevées par Wadding sont loin de nous paraître aussi contraires à la doctrine de Duns Scot. Elles constituent cependant une objection grave. Wadding attribue cet ouvrage

à un autre Jean Scot, maître ès arts, contemporain du Docteur subtil.

Supplem. ad script., p. 410 et 411.

Sbaraglia a fortifié les doutes de Wadding, et montré qu'il y a de bonnes raisons pour attribuer l'ouvrage à Marsile d'Inghen. Il a vu une édition de Venise, 1521, in-fol., par Octavien Scot, portant le nom de Marsile. Il n'ose pas

trancher la question.

coll. Oxon.

2° Quæstiones super libros Aristotelis de Anima. Ce traité est un des plus remarquables que Duns Scot ait composés, mais il est malheureusement incomplet. L'authenticité n'en Cat, lib, mss, est pas douteuse. Les manuscrits sont assez nombreux, sur-Angl. et Hib., tout à Oxford : dans la bibliothèque bodléienne, n. 1645,44; t.1.—H. Coxe, au collége Baliol, n. 231,1/1; au collége Oriel, n. 887,35; au collége Corpus Christi, n. 1694,227 (in secundum et tertium de Anima) et 1697, 230; au collège Ste-Marie-Madeleine, 2221, 80 (super secundum et tertium de Anima). On trouve, à Avignon, 6. Hanel, Ca- Quæstiones de Anima, chartac. in-4. Wadding cite trois manuscrits de la bibliothèque du Vatican, sous les num. 869,

tal., p. 58.

Supplem. ad 890 et 3092. Sharaglia en signale d'autres à Venise, à Milan, Script., p. 411. au Vatican, à Saint-Antoine de Padoue. Quant aux éditions, elles paraissent avoir été très-peu nombreuses, puisque ni

p. 477-480. Ibid.

Panzer, ni Hain n'en citent une seule. C'est d'ailleurs ce Opera, t. II, que témoigne Hugues Cavelle, qui se vante d'avoir tiré de l'oubli, où elles étaient tombées, ces Questions de Duns Scot sur le de Anima. Après en avoir cherché un exemplaire pendant très longtemps, il finit par en découvrir un chez Wadding. « Ce traité du Docteur subtil était, dit-il, si inconnu, qu'on en trouverait à peine une citation, soit chez les anciens, soit chez les nouveaux scotistes. » Une édition des *Quæstiones* super libros de Anima parut cependant en 1528, in-fol. Sbaraglia en cite deux de Venise (1517 et 1641), sans parler de celle de Hugues Cavelle, qui est de 1625, in-4. Ces Questions sont, dans l'édition de Wadding, accompagnées des notes et commentaires de Hugues Cavelle. Le même scotiste y a encore ajouté un supplément assez étendu, dans lequel il traite des autres questions et difficultés qui ont rapport à l'âme, telles que : de Animæ substantia, de Potentiis corporeis animæ, de Intellectu et voluntate, de Anima separata.

3º Meteorologicorum libri quatuor. Le Docteur subtil v montre, à chaque pas, combien il était versé dans les sciences De ill. Angl. mathématiques. Jean Pits fait mention de ce traité, et en inscript., p. 393. dique des manuscrits dans les colléges Sainte-Marie-Made-

leine, Baliol et Oriel. En effet, la bibliothèque bodléienne, d'abord, en possède deux, sous les num. 1638,37 et 1655,54; le collége Baliol, un, n. 231,14; le collége Oriel, deux, Angl. et Hib. n. 878,26 (Quastiones qua dicuntur esse Scoti super Meteo- Coxe, Cat. cold. rol.) et n. 887,35 (Joh. Scoti junioris Quastiones in tertium mss. Meteororum); le collège Corpus Christi un, n. 1694,227 (Scotus In tres libros Meteororum); le collége Sainte-Marie-Madeleine un aussi, n. 2162,21 (Duns Scotus, Super librum Meteororum). Enfin, dans les livres manuscrits de l'église cathédrale de Worehester existe ou existait un exemplaire complet sous le n. 761.86. Nous ne trouvons aucune édition de ces commentaires sur les quatre livres des Météorologiques d'Aristote antérieure à celle que Wadding a donnée, dans la grande édition de 1639 : il paraît, en effet, que cet ouvrage vit alors le jour pour la première fois, Opus quod non antea lucem vidit, ex Anglia transmissum, dit le titre. Wadding hésite à attribuer franchement cette œuvre à Duns Scot : il a des doutes ; mais les réponses qu'il y fait lui-même paraissent satisfaisantes.

Le tome troisième contient : 1º De rerum principio, sive Quastiones universales in philosophiam. Ce dernier titre est le véritable. Ces mots De rerum principio sont simplement ceux par lesquels commence l'ouvrage. Ce n'est pas un traité « sur le principe des choses, » mais seulement une reunion de diverses questions de philosophie, sans aucun lien entre elles, et assez semblables aux questions quodlibétiques. Elles furent sans doute proposées et développées par Duns Scot, dans l'université d'Oxford, soit pour son enseignement, soit pour les soutenances. Voici d'ailleurs ce qu'on lit à la fin de l'ouvrage : Quæstiones istæ fuerunt disputatæ Oxonii per magistrum Joannem Scotum, de ordine fratrum Minorum, et sunt quæstiones generales super philosophiam. Henri Willot, Ant. Possevin et J. Pits attestent que Duns Scot fut l'auteur d'un livre intitulé de Rerum principio. Wadding orth., p. 220. parle d'un manuscrit très-ancien de cet ouvrage, écrit sur Appar, sac., t. parchemin, et qui fut trouvé dans la bibliothèque du 1, p. 868. = cardinal Ximénès. Le général de l'ordre des frères Mineurs, Pits, de ill. Joh. Baptista a Campanea, qui se trouvait alors en Espagne, 392. s'empressa d'envoyer à l'historien de son ordre et à l'éditeur des œuvres de Duns Scot ce précieux manuscrit, à la Cens., p. 1-3 dernière feuille duquel on lisait: Istae quæstiones sunt ad usum fratris Ferdinandi de Illiescas, lequel fut confesseur

Willot, Ath. Angl, script., p. Opera, t. III, de Jean I, roi de Castille et de Léon, et vivait, par consé-

quent, au XIVe siècle.

2º De Primo principio, ou de Primo rerum principio. Ce petit traité, en quatre chapitres, qui est accompagné, dans l'édition de Wadding, des annotations de Maurice Du Port et des scholies de Hugues Cavelle, n'est pas et ne saurait être ad contesté à Duns Scot, Sbaraglia a relevé les citations qui en sont faites. Wadding en a trouvé trois exemplaires manuscrits dans la bibliothèque du Vatican, et en voici quelques Cat. lib. mss. autres: à Oxford, au collége Merton, n. 532,65 (le qua-Angl. et Hib., trième chapitre n'est pas complet), et n. 557,90; au Nou-Catal. Codd. veau-Collége, n. 1199,235; à Cambridge, dans la bibliomss. - Cod. thèque publique, n. 2227,47; à Turin, dans la bibliothèque mss. Bibl. reg. du roi, n. 439, manuscrit du XIVe siècle, à deux colonnes; enfin, en France, à Avignon. Le traité de Primo principio a paru p. 58. - Panz., à Venise, en 1/400, par les soins de Gratien de Brescia, puis, dans Ann. typogr., la même ville, en 1497, caractères gothiques, in-fol., imprimé Repert. bibl., par Bonetus Locatellus, avec les notes de Maurice Du Port. vol. I, 2º part., dans une édition des Questions de Duns Scot sur la Métaphysique d'Aristote, avec des épigrammes de Paul Amaltheus et de Daniel Cajetan, et, à Venise encore, en 1499, caractères gothiques, imprimé par maître Jean Hertzog, Allemand.

3º Theoremata subtilissima, ad omnes scientias speculativas, physicam et theologiam, maxime necessaria, Même au-Opera, t. III, thenticité, mêmes scholiastes. Ils sont cités par Duns Scot lui-même et par Jean Canonge. Ces Theoremata ont paru, avec les Questions sur la Métaphysique et le traité de Primo rerum principio, dans les éditions de Venise 1497 et 1499, citées ci-dessus. Les chapitres 14, 15 et 16 forment souvent Supplem. ad un ouvrage à part, sous le titre de de Creditis, sur lequel on

peut voir Sbaraglia.

4º Collationes, seu Disputationes subtilissimæ. Henri Willot et Antoine Possevin font mention de ces Collationes. Jean Pits n'en parle pas; mais ce n'est là sans doute qu'une omission : car on trouve à Oxford, au collége Merton, deux exemplaires, incomplets, il est vrai, de ces disputes théologiques, morales et philosophiques, sous le n. 532,65; deux autres, dans le même collége, sous le n. 557,90. Un autre se conserve dans la bibliothèque de l'église cathédrale de Cantorbéry, n. 7162,2. Il faut peut-être joindre à ces manuscrits un manuscrit de la même bibliothèque, n. 7179,19, qui porte

Suppl, Script., p. 411. Opera, t. III, 1). 220.

Taurin., n. 439. -Hænel, Cat., t. III.-L. Hain, p. 288.

p. 260.

Script., p. 411 et 412.

Willot, Ath. orthod., p. 219. -Possev., Appar. sac., t. I, p. 868. — Cat. lib. mss. Angl. et Hib., t. I .-H. Coxe, Catal. codd. mss.

ce titre : Ouæstiones theologicæ, et un autre de la Laurentienne, à Florence, n. 375, sous ce titre : Quæstiones tal. mss. bibl. theologicae morales; c'est un manuscrit in-4 du XIVe siècle, Med. Laur., t. qui contient encore des Questions quodlibétiques de Duns IV. Scot, et d'autres Ouestions du même auteur sur la Métaphysique d'Aristote. Enfin, Wadding cite un manuscrit de la p. 341. bibliothèque du Vatican. Wadding et Sbaraglia mentionnent diverses éditions des Collationes, dont la plus ancienne serait de 1510. Mais ces deux critiques diffèrent sur quelques détails. Une autre édition fut donnée par Paulin Berti, de Lucques; une autre, qui est la meilleure, est due à H. Cavelle : elle est accompagnée de notes. Wadding l'a introduite dans son édition. Ajoutons que ces collations paraissent avoir été écrites à Paris plutôt qu'à Oxford, car plusieurs manuscrits portent: Collationes parisienses. Un seul manuscrit, au collége de Merton, a pour titre : Collationes Oxonienses. Sbaraglia pense, d'après certaines tables alphabé- script., p. 410. tiques, que les collations se composaient d'un plus grand nombre de dissertations qu'il n'y en a d'éditées, et qu'elles

étaient disposées dans un autre ordre. 5º De Cognitione Dei. On ne peut douter que ce traité ne soit de Duns Scot : les témoignages de Trithème, G. Eysen-Script. cccles., grein, Henri Willot, Ant. Possevin et Jean Pits sont unanimes. p. 114.—Willow, neus Payons, dans Padition, da Walding il. Tel que nous l'avons dans l'edition de Wadding, il est in- p. 219. - Poscomplet. Wadding l'a trouvé à la fin du manuscrit de la bi- sevin, Appar. bliothèque du Vatican n. 890, mais avec des lacunes, au sac., t. 1, p., 868. commencement et à la fin, qu'il regrette de n'avoir pu com- lustr. bler. Les copies de ce traité sont en effet extrêmement rares : script., p. 392. le catalogue des manuscrits d'Angleterre, si riche en ouvrages de Duns Scot, n'en cite qu'une seule, n. 557,90, au collège

Merton, à Oxford. 6º Ouæstiones miscellaneæ de Formalitatibus. Wadding, qui est aussi le premier éditeur de ces questions, et qui les a annotées comme le traité de la Connaissance de Dieu, les a transcrites, à l'exception de la première, d'un manuscrit de la bibliothèque du Vatican, n. 869, qui portait ce titre : Scotus in libros de Anima, et alia pulchra. C'est, en effet, P. 441. après le commentaire sur le de Anima qu'il a trouvé ces questions, mèlées à d'autres traités, parmi lesquels plusieurs étaient d'Albert le Grand, de Nicolas Auriol et de Nicolas de Lire. Quant à la première question, de Attributorum distinctione, il l'a tirée d'un manuscrit de la même bibliothèque,

Opera, t. III,

Supplem, ad

Trithème, de

Catal, libr. mss. Angl. et Hibern., t. I.

Opera, t. III,

XIV° SIÈCLE. 434

mss , p. 540.

n. 870, où elle se trouvait à la fin du livre second des Reportata parisiensia, œuvre des dernières années de Jean Duns Catal, libr. Scot, dont nous parlerons bientôt. On lit, dans le catalogue des manuscrits de Bâle de Hænel: J. Scoti Formalitates, in-4.

Le tome quatrième contient:

1º Expositio in duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis. Cet ouvrage est-il de Duns Scot? Cela est fort douteux. Un mot qu'on lit au livre vII, texte 17, a suscité bien des que-Opera, t. III, relles parmi les scotistes: In definitione albi non ponitur p. 233, 1º col. necessario homo : sed in definitione Francisci vel sancti Patricii necessario ponitur animal, sicut subjectum in defini-Hug. Cavel., tione proprice passionis. Les Irlandais Maurice Du Port, Hu-

Wadd., Ann.

go.

p. 462.

Vita, c. 1. - L. gues Cavelle et Luc Wadding concluent de là que Duns Scot Minor, t. VI, était Irlandais; car, ajoutent-ils, si Duns Scot eût été Ecosp. 42, et Vita, sais ou Anglais, il aurait certainement cité saint André ou saint Georges. Ceux, au contraire, qui sontiennent que Duns Ferchi, Vita Scot est Ecossais, comme Thomas Dempster et Matth. Ferchi, J. D. Scoti, p. ne peuvent se résigner à une telle conséquence, et, pour un mot qui les offusque, n'hésitent pas à rejeter l'ouvrage tout entier. Ils nient que cette Exposition soit de Duns Scot, et ils l'attribuent à l'Aragonais Antonio Andrea, disciple du Docteur subtil. Si nous sommes portés à adopter l'opinion des Ecossais, c'est parce que nous lisons, en effet, à la fin de Opera, t. IV, l'Exposition sur les douze livres de la Métaphysique d'Aristote. ces mots d'Antonio Andrea lui-même : Volo autem scire omnes litteram istam legentes, quod, tam sententiando quam notando, secutus sum doctrinam illius subtilissimi et excellentissimi doctoris, cujus fama et memoria in benedictione est: utpote qui sua sacra et profunda doctrina totum orbem adimplevit et fecit resonare: scilicet magistri Joannis Duns, qui fuit natione Scotus, religione Minor. Unde et verba ejus in isto scripto frequenter reperies, sicut ab ipso tradita scriptura reperiuntur. Et ideirco si aliquid bene dictum in isto opere reperies, scias a fonte et profunditate suæ doctrinæ ac scientiæ emanasse. Si quid vero minus bene dictum, aut ejus doctrinæ auomodolibet contradicens, meæ imperitiæ ascribatur. Nam ego quantum sapio quantumque capio, quicquid est hic quod ipse exprimere intendebat, pes meus ejus vestigia secutus est. Et ideo si aliquid aliud repugnans sibi inveniatur quandoque. nunc pro tunc revoco, paratus libenti animo emendare. One signifient ces mots: Unde et verba ejus in isto scripto frequenter reperies, sicut ab ipso tradita scriptura reperiun-

tur, si l'œuvre est de Duns Scot lui-même? Quant au ton humble et soumis des lignes qu'on vient de lire, il ne faut pas s'en étonner. L'admiration enthousiaste que Duns Scot sut inspirer à ses disciples dégénérait facilement, chez quelques-uns d'entre eux, en une sorte de culte. L'Aragonais Antonio Andrea, en particulier, témoigna toujours un respect et une affection sans bornes à son maître. Il suffira de citer la phrase par laquelle se terminent les Questions d'Andrea : Attende igitur, lector qui legis, quod, si quid bene dictum est in quæstionibus supradictis, ab arte doctrinæ scoticæ processit, cujus vestigia quantum potui et quantum ipsum capio sum secutus : si autem aliquid male dictum vel doctrinæ dictæ contrarium reperies vel repugnans, meæ imperitiw ascribatur. Quod si aliquid tale ibi continetur, nunc pro tune revoco tanquam dictum fuerit ignoranter; puta quod ignoraveram mentem Scoti, C'est, on le voit, le même ton: ajoutons que les expressions sont les mêmes. Il est donc certain, ou à peu près, que l'Exposition sur les douze livres de la Métaphysique d'Aristote doit être attribuée à Antonio Andrea, quien avait sans doute recueilli bien des parties de la bouche de son maître. Ajoutons: 10 que Trithème, G. Eysengrein, Sixte de Sienne, Henri Willot et Jean Pits ne comptent pas cette œuvre parmi celles de Duns Scot; 2º que le témoignage d'Antoine Possevin, quelque précieux qu'il soit, ne saurait l'emporter sur celui de Jean Pits, par exemple, l'auteur le plus exact et le mieux informé en ce qui concerne les œuvres, soit manuscrites, soit imprimées, de Duns Scot; 3° que l'œuvre dont il s'agit n'étant pas un traité de quelques pages, mais bien un ouvrage en douze livres, on ne voit pas comment il aurait pu échapper à la connaissance des bibliographes précités; 4º que tous les manuscrits que nous avons vus indiqués dans les différents catalogues ont pour titre : Quæstiones in Metaphysica, etc., ou simplement: Scotus in Metaphysica, et non pas: Expositio in XII libros Metaphysicorum; 5º enfin, que dans le Catalogue des manuscrits d'Angleterre et d'Irlande, on lit : Antonii Andreae Quæstiones super Metaphysica Aristotelis, au collège Oriel, n. 878,26.

L'Exposition sur les douze livres de la Métaphysique est accompagnée, dans la grande édition des œuvres de Duns Scot, de sommaires et de notes par H. Cavelle. Elle avait déjà paru séparément à Venise, en 1501, sous ce titre : Commentarius in XII libros Aristotelis, emendatus per fratrem Mauritium typogr., t. XI.

Appar. sac.. t. I, p. 868.

Catal. libr. mss. Angl. et Hibern., t. I.

Panzer, Ann.

Hibernicum, Venetiis, expensis heredum nobilis viri domini Octaviani Scoti, 1501, in-fol., et à Paris, 1520.

2º Conclusiones utilissimae ex duodecim libris Metaphysicorum Aristotelis, quidquid in illis ab ipso resolutum est mira comprehensione et brevitate complectentes; collectæ ex R. P. Joanne Duns Scoto, ord, Minor, Nous n'en connaissons aucun manuscrit, aucune édition. Possevin, Maurice Du Port et H. Cavelle ont pensé que cet ouvrage était de Duns Scot lui-même; mais il est plus que probable que c'est un

Possev., Appar. sac., t. I, p. Opera, t. IV.

recueil composé par quelqu'un de ses disciples. p. 464. .

Appar. sac., p. 868,

Opera, t. IV, p. 804, 805 et 806.

385.

3º Ouæstiones subtilissimæ in Metaphysicam Aristotelis. C'est, après le grand commentaire d'Oxford sur les Sentences, le plus grand et le plus important ouvrage de Duns Scot. Ces Questions doivent avoir embrassé, dans l'origine, Athen. orth, les douze livres d'Aristote, comme le témoignent Henri Willot, Antoine Possevin et Jean Pits, Cependant on n'en a connu longtemps que neuf livres. Maurice Du Port, dans le prologue De ill. Angl. qu'il a placé en tête de son édition des Questions de Duns script., p. 393. Scot sur la Métaphysique d'Aristote, édition qui est de l'année 1497, déclare qu'on ne trouve que neuf livres; mais il croit que, dans quelques exemplaires manuscrits, on doit trouver les douze livres. Quand Wadding prépara sa grande édition, il rencontra deux exemplaires, l'un manuscrit, l'autre imprimé, des Questions de Duns Scot sur les livres x Panz., Ann. et xII. Voici le titre de l'édition : Quæstiones decimi et duotyp., t. VIII, p. decimi Metaphysice, Venetiis, per Simonem de Luere, 1507, in-4. Wadding et H. Cavelle croient ces Questions authentiques: 1º parce qu'elles ont été publiées sous le nom de Duns Scot; 2º parce que le style en est conforme à celui du Docteur subtil; 3º parce que celui-ci a déjà, dans les ouvrages précédents, traité dans le même esprit des questions analogues.

Ainsi, on possède neuf livres de Questions sur la Métaphysique, qui sont certainement de Duns Scot, et, de plus, un dixième et un douzième livre qui paraissent être également de Duns Scot. Le onzième livre est perdu, à moins qu'on ne parvienne à le découvrir quelque jour. On conserve à la Bibliothèque impériale, fonds de Sorbonne, n. 612, un manuscrit des Questions de Duns Scot sur la Métaphysique d'Aristote, manuscrit, qui est en partie du XIVe et en partie du XIIIe siècle, et qui a été légué à la Sorbonne par maître Jacques de Padoue; — dans l'université de Cambridge, à la maison

Saint-Pierre, un manuscrit, n. 1720,58; — à Oxford, au collége Baliol (Scotus in Logica et Metaphysica), n. 309,3, et mss, Angl. et 416,9; — au collège Oriel, n. 887,35; — à Florence, dans Hibern, t. I. la bibliothèque Laurentienne, un manuscrit in-4 du XIVe siè-Band., Cat. cle, à deux colonnes, n. 345, avec ce titre: Quæstiones super blioth. Med. IX libros Metaphysica Aristotelis; - à St-Antoine de Padoue Laur., t. IV (n. 173). Outre l'édition des Questions de Duns Scot sur le Minciotu, Cadixième et le douzième livres, Venise, par Simon de Lucre, S. Ant. di Pad. 1507, in-4, citons encore celles de Venise, 1497, 1499et 1505; la Panz., Ann. première, in-fol., en lettres gothiques, avec les annotations de typogr., t. VIII, Maurice Du Port, par Bonetus Locatellus, mandato et impen- III. — IIain. Rep., t. 1. 17 sis nob. viri dom. Octaviani Scoti civis Modoetiensis; la se-p., p. 288. conde, in-4, en lettres gothiques, par maître J. Hertzog, impensis reverendi viri dom. Andree de Asula. Dans l'édition de Wadding, les Questions de Duns Scot sur la Métaphysique sont accompagnées des notes de Maurice Du Port et de H. Cavelle.

Les tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, contiennent: Super libros quatuor Magistri Sententiarum Quastiones. C'est l'œuvre capitale de Duns Scot, l'ouvrage si célèbre parmi les scotistes sous le nom de Scriptum Anglicanum, Scriptum Oxoniense. Ces commentaires sur les Sentences de Pierre Lombard ne remplissent pas moins de six volumes in-folio; il est vrai qu'ils sont accompagnés d'amples commentaires de Francois Lychet, Joannes Poncius, Hugo Cavellus, Antonius Hiquæus, L'Italien Franciscus Lychetus, de Brescia, qui fut général de l'ordre de Saint-François, et qui mourut vers la fin de 1520, à Bude, en Hongrie, après de longues courses à travers l'Allemagne et la Pologne, a écrit des commentaires sur le premier, le second et le troisième livre des Questions de Duns Scot sur les Sentences. Ces commentaires et ceux que le même Lychet a composés sur les Quodlibeta de Scot ont été publies en 1517, à Venise, par Paganino de Paganinis. Lychet mourutavant d'avoir pu commenter le quatrième livre, etil n'a même pas achevé le troisième. Pour que ces parties ne restassent pas sans commentaires, Wadding s'adressa aux religieux de son ordre et de sa nation. L'Irlandais Johannes Poncius, P. v. frère mineur, professeur de théologie au collége de Saint-Isidore, à Rome, écrivit un supplément pour compléter ce qu'avaient d'imparfait les commentaires de Fr. Lychetus, principalement sur le troisième livre, depuis la trente-quatrième distinction, tandis que Ant. Hiquæus, professeur

Opera, t. V.

émérite de théologie, et Irlandais aussi, commentait en entier le livre quatrième qui est de beaucoup le plus étendu (tom. VIII, IX et X dans l'édit, de Wadding). Duns Scot luimême n'a pas achevé complétement ce grand ouvrage : il a laissé plusieurs distinctions sans commentaire, et n'a pas fini le quatrième livre : c'est pourquoi la dernière partie du livre iv des Reportata Parisiensia (depuis la quest. 12, dist. 49, jusqu'à la fin) a été transportée dans le Scriptum Oxoniense.

Manuscrits: — Bibliothèque impériale, fonds Sorbonne, 613, commentaire sur le premier livre des Sentences, copié en 1470; 614, commentaires sur le 1er et le 11e livre des Sentences, manuscrit du XIVe siècle; 615, commentaires sur le IIIe et le Ive livres, manuscrit du XIVe siècle; 616, sur les quatre livres, manuscrit du XIVe siècle; 617, sur le 1ve livre, copié en 1474; 618, sur les 1er, 11e et 111e livres, manuscrit du XVe siècle; 619, sur le 1ve livre, copié en 1467, et sur le ne livre, copié en la même année. — Fonds de Compiègne, 36, sur le 1er livre, manuscrit in-4, papier, de 1468: 42, sur le ive, manuscrit in-4 de 1448, papier. — Fonds Saint-Victor, 215, sur le 11e livre et sur le 111e, in-fol. vél., XVe siècle. — Fonds Saint Germain, 343, sur le ive livre, in-fol. vél., XIVe siècle. - Manuscrits du fonds latin du Roi, 3061, sur le 1er et le 11e livres, XIVe siècle; 3062, sur les livres III et IV, avec les Quodlibeta, manuscrit du XIVe siècle; 3063, sur le 11e livre, manuscrit du XVe siècle; 3114, sur les 1v livres, manuscrit du XIVe siècle, en deux tomes in-fol.

Hænel, Cat. libr, mss.

En France, à Bourges, sur le 11<sup>e</sup> livre, manuscrit in-4, papier; à Lyon, sur les me et ive livres, manuscrit in-fol., papier; à Metz, sur les iv livres, manuscrit in-fol. du XIVe siècle; à Paris (Arsenal), sur le me livre, in-fol.; à Reims, sur le me et sur le me, manuscrit in-fol.

En Suisse, à Bâle, sur le 11e, le 111e et le 1ve livre, in-fol.

Catal. libr. Hibern., t. I.

A Oxford, bibliothèque bodléienne: 2433,5, sur le ive livre mss. Angl. et des Sentences; — au collége Baliol, n. 255, 20, sur les quatre livres; 311,5, sur les quatre livres; 353,17, sur les livres des Sentences (super libros Sententiarum); — au collége Merton, 527,60, sur le 1er livre; 528,61, sur le 11e livre; 529,62, sur le mie livre; 351,64, sur le ive livre; 533,66, sur le ier et sur le IVe livre; 554,87, sur le 1er et le 11e livres (abbreviatio Doctoris subtilis in primum et secundum librum Sententiarum);

- au Nouveau collége, 1077,113, sur le 1er, le 11e et le me livres; 1078,114, sur les 1v livres des Sentences;—au conlége Lincoln, 1359,38, Quæstiones in Sententius; — au collége Sainte-Marie-Madeleine, 22/18,107, Compilationes de opere Scoti super IV libros Sentent.;—à Cambridge, au collége Caio-Gonville, 772,82, sur le 1er livre; 773,83, sur le même livre; 774,84, sur le 11e livre; 775,85, sur le 1er et le 11e; 776,86, sur le 11e et le 111e; 777,87, sur les 1v livres; 778,88, sur les iv livres; — à la maison Saint-Pierre, 1706,44, Quæstiones Doctoris subtilis; 1790,128, sur le Ive livre; 1797,135, Scotus in Sententias; — in aula Pembrochiana, 2031,103, sur le ne livre; — à la bibliothèque publique de l'Université, 2241,61, sur le 1er livre; 2243,63, sur le 111e livre; 2244,64, sur le 11º livre; 2257,77, sur les 1v livres; —à l'église cathédrale d'Hereford, 1709,117, super Sententias, 3 vol. in-fol.; - H. Coxe, Cat. an collège d'Éton, près Windsor, 1821,23, Quæstio Doctoris subtilis super prologum primi libri Sententiarum; — dans la bibliothèque de l'église cathédrale de Cantorbéry, 7162,2, sur les 1er, ne et me livres; 7171,11, sur les livres des Sentences.

Ibid., t. II.codd, mss, coll,

A Londres, au British Museum, sur les ivlivres des Sentences, manuscrit splendide, écrit pour Ferdinand, roi de Naples, per Hippolytum Lunensem, dum bello turbulentissimo preme-

retur Italia. Gr. in-fol. vélin (15,270 — 15,275).

A Florence, dans la bibliothèque Laurentienne, sur le 1<sup>cr</sup> livre des Sentences, manuscrit in-fol, de la fin du XVe codd, mss. Bisiècle (1490), très-orné (324 feuillets); sur le 1<sup>er</sup> livre des Sentences, avec des additions nombreuses, manuscrit in-fol. à deux colonnes, de la fin du XVe siècle (266 feuillets); sur le 1er livre, manuscrit grand in-4 du XIVe siècle, à deux colonnes, désigné sous le n. 340 (140 feuillets); un autre sur le 1er livre, ms. in-fol, à deux colonnes, du XIIIc et du XIVe siècle, n. 341 (165 feuillets); le 11e livre de Duns Scot sur les Sentences, manuscrit in-fol., à deux colonnes, écriture très-difficile, du XIVe siècle, n. 343 (72 feuillets); le me livre et le Ive, manuscrit in-fol., à deux colonnes, du MV siècle, n. 344 (242 feuillets). A Turin, commentaire sur les 1er et 11e livres, manuscrit du XIVe siècle (151 feuil- bibl. 1eg. Taulets', codex clxxxix. Le deuxième livre est incomplet.

A la bibliothèque du couvent de Saint-Antoine de l'adoue, qui fut un centre important pour le scotisme, plusieurs ma- Catal, nuscrits, n. 114, 171-178.

Catal, of add. to the miss, in the Brit, Mus.

Band., Cat.

Ibid., t IV.

Codd. Hiss rin. ath , p. 52.

Hain, Rep.,

t. I, 2° p., p. 281-284. Panz., Ann. typogr., t. II, III. Sbaraglia , Supplem. script., p. 409.

Editions complètes: Commentaire sur les quatre livres des Sentences, édité par l'Anglais Thomas Penketh, de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, professeur de théologie à Padoue, imprimé à Venise, 1477, impensis et mandato Joh. de Colonia, sociique ejus J. Manthen de Gherretzem, ad in-fol., lettres gothiques; - même éditeur, Nuremberg, 1481, mandato Antonii Koburger, in-fol., lettres gothiques; — même éditeur, Venise, 1481, ope ac impensa Joh. de Colonia, Nicol. Ienson, sociorumque eorumdem; — édité par maître Gratien de Brescia, frère Mineur, professeur de théologie à l'université de Padoue, Venise, 1490, par Bernard de Novare, in-fol., en lettres gothiques; — édition corrigée sur un manuscrit de Paris, par Phil. Bagnacavellus, professeur de théologie à Venise, frère Mineur, imprimé à Venise, 1497, mandato ac sumptibus Octaviani Scoti per Bonetum Locatellum, in-fol., caractères gothiques.

Éditions partielles : Commentaire sur le 1er livre des Sentences, imprimé per nobilem virum Vindelinum Spirensem, M cccc lxxzº (1472): frère Rufin, cordelier, bachelier en théologie, a corrigé cette édition, in-fol., caractères gothiques; — une autre, sans titre, dont voici l'explicit : Expliciunt Quæstiones J. Scoti, theologi acutissimi, sacri minor. ordinis, super primo Sententiarum: quod opus ab Antonio Tronbeta (sie), theologo patavino, ejusdem ordinis... emenda-

Panz., t. IV. tum est.... Cristofori Bellapiera Veneti jussu et sumptibus. Venise, 1472, in-fol., caractères romains; — par Leonard Aurl. 1472, sans indication de lieu; - une autre édition. en lettres gothiques, in-4, sans indication de lieu, d'année ni de typographe; — une autre, ope et impensa Joh. de Colonia, Nic. Jenson, etc. Venise, 1487, gr. in-4, lettres gothiques. Cette édition a été revue et corrigée par l'Anglais

Thomas Penketh.

Commentaire sur le 11e livre des Sentences, édition revue Ibid., t. III. par Thomas Penketh, imprimée par maître Albert de Stendael, Venise, 1474, in-fol.; — ductu et impensis J. Agrippensis (Jean de Cologne) et Joh. Manthen de Gherretzem, 1478,

Venise, in-fol.; — Jean de Cologne et Nic. Jenson, 1481.

Venise, caractères gothiques, gr. in-4.

Commentaire sur le me livre des Sentences, imprimé par maître Jean de Reno, 1473, in-fol. (in sancto Ursio prope Vicentiam); - par Jean de Cologne, Nic. Jenson, Venise,

1481, caractères gothiques, gr. in-4, édition corrigée par Thomas Penketh; — Commentaire sur le ive livre, imprimé par Michael Friburger, Martin Crantz et Udalric Gering, Pa- Ibid., t. II. ris. 1470-73. On lit à la fin de cette curieuse édition :

p. 272.

Si te nosse juvat, lector nunc officiose, Unde tibi tersa hae littera pressa venit : Parisii manibus noscas hæc ingeniosis Conscripta et doctis ante relecta viris. Is etenim Michael, Martinus (gente Alemani) Atque Udalricus multiplicant studia. Felices formas illorum jure vocabis. Quæ nitidis formant optima quæque libris. Ne te pœniteat precium huie impendere dignum Quem docta impressit regia Parisius.

- Nuremberg, 1474, caractères gothiques d'Antoine Koburger; - 1/73, in-fol., sans indication de lieu ni de typo- IV. graphe; — Venise, Jean de Cologne, Nicol. Jenson, 1481, gr. in-1, en lettres gothiques; — Paris, par André Bocard, aux frais de Jean Richart, Petit et Durand Galerius, citovens de Paris, 1497, in-fol.

Commentaire sur le premier et le troisième livre, Venise. par Jean de Cologne et Jean Manthen, 1477, caractères gothi-

ques, in-fol.

Ajoutons à ces diverses éditions un commentaire sur le 1er livre, avec notes et additions de Thomas Penketh, Venise, 1477, in-fol., Jean de Cologne et Manthen de Gherretzem, qui se trouve à la Bibliothèque impériale; — sur le 1er, le ine et le 1ve, Lyon, Jacob Myt, 1520, in-8; —sur les quatre livres, Venise, Bernard de Novare, 1490, in-fol.; - avec les annotations de Maurice Du Port, Venise, Simon de Lucre, 1506, in-fol. — Paris, 1519, in-fol.; — Studio et labore Ant. de Fantis, Lyon, chez Jean Crépin, sumptibus Jacobi et Francisci de Giunta, 1530, in-8; — Venise, 1597, 3 vol. in-fol., citée dans le « Catalogue des ci-devant soi-disans jésuites du collège de Clermont. » Le commentaire de vres de la hi-blioth. des ci-blioth des ci-Hugues Cavelle sur les quatre livres de Duns Scot, avec une dev. soi-disant Vie du Docteur Subtil, une Apologie pour le défendre contre jésuites. - Cat. les attaques de Bzovius, et un appendice à la question 1, brit, Mus., vol. dist. 111, titre 111, touchant l'Immaculée Conception, parut à 11. Anvers, Jo. Keebergius, 1620, 2 vol. in-fol.

Le tome onzième comprend : Reportata Parisiensia. Henri

Catal, des li-

XIV° SIÈCLE, 442

p. 219. p. 868. p. 392.

Willot, Ant. Possevin et J. Pits s'accordent pour attribuer à Athen. orth., Duns Scot un Scriptum Oxoniense, et un Scriptum Pari-Appar, sac., siense, tous deux en quatre livres. Jean Pits cite un manuscrit du collége Caio-Gonville, à Oxford, in Primum Senten-De illustr. tiarum, à la fin duquel on lit ces vers:

> Istud opus scripsit Scotus, dum corpore vixit, Parisiis dixit, et ob hoc sua fama revixit : Nam sibi subtilis nomen subtilia donant, Quem vestis vilis, pes nudus, chorda coronant.

Il est hors de doute, en effet, que Duns Scot recommença à expliquer les Sentences du Lombard, lorsqu'il enseigna à Paris. Or il n'est pas probable qu'il se soit contenté de répéter purement et simplement ce qu'il avait déjà dit à l'uni-

versité d'Oxford : il dut ajouter certaines choses, en modifier Supplem, ad d'autres, compléter surtout ce qu'il avait laissé inachevé. Script., p. 409. C'est ce travail qui a produit les Reportata Parisiensia. Sharaglia a donné la longue liste des auteurs qui les ont cités. Ici, Duns Scot ne laisse aucune question sans commentaire;

et cependant il est beaucoup moins diffus que dans le grand commentaire d'Oxford, d'où il tire, d'ailleurs, toute la substance de son nouvel ouvrage. Ces Reportata sont donc pro-Opera, t. XI, prement un résumé du grand commentaire, Oxoniensis planum et utile compendium, comme le dit très-bien Wadding. Ajoutons que les solutions des questions sont presque tou-

Cens. 1.

jours les mêmes dans les deux ouvrages. Wadding raconte que Duns Scot expliquait la distinction dix-huitième du Ibid., Cens. 5. livre III, lorsqu'il fut obligé de partir pour Cologne; c'est pourquoi, ajoute-t-il, on trouve à la fin de cette distinction, dans tous les manuscrits : Et sie finis disputationis in aula. Les distinctions suivantes (de la 19e à la 35e) sont de la fabrique d'un scotiste, qui les a tirées en grande partie, mais d'une facon très-confuse, du grand commentaire d'Oxford. Les quatre dernières distinctions ont même été omises dans l'édition de Wadding, comme étant tout à fait semblables à celles de l'Opus Oxoniense. On trouve, en effet, à la fin de la distinction 35 : Reliqua hujus libri tertii vide in scripto Oxoniensi. Par une raison analogue, le quatriente livre est incomplet dans la même édition : à partir de la quest. XII,

> distinct. 19, jusqu'à la fin, l'éditeur renvoie, pour la suite des Reportata Parisiensia au grand commentaire d'Oxford

Les Reportata Parisiensia n'ont pas été regardés par tous les scotistes comme étant de Duns Scot lui-même. Wadding même hésita quelque temps. Au c. vii de sa Vie de Duns Scot, il écrivait : Scripsit in cumdem magistrum Reportata quadam Parisiis, uti omnes indigitant; attamen ea quae sub ejus nomine circumferuntur, aliquas patiuntur exceptiones : etenim, præter stylum longe diversum a scripto Oxoniensi, discrepat etiam ab codem valde doctrina. Adde longe humilius et inferius esse priori opere atque proinde ingenio jam prosectiori Doctoris Subtilis indignum. Voici maintenant ce qu'il dit dans la préface qu'il a mise en tête des Reportata Parisiensia, annotés par H. Cavelle et revus par lui : Nemo est qui neget Scotum l'arisiis legisse, et repetitis commentariis magistrum illustrasse. Primo id præstitit Oxonii diffuse, Cens. 1. non tamen integre, ut præmonuimus in censura præfixa operi Oxoniensi: hic plenius perfecit, ad singulas distinctiones adhibita interpretatione. Plurimos ex illo opere reportavit seu transportavit ad hoc commentarios; qua de causa passim Reportata seu Reportationes vocantur, et a loco, scriptum seu lectura Parisiensis... Ouæstionum resolutiones ferme eædem sunt utrobique et rarissime secundum hoc opus discrepat a primo. Wadding explique son changement d'opinion par cette circonstance qu'il ne connaissait d'abord que de mauvaises éditions de cet ouvrage, dont il a trouvé depuis plusieurs manuscrits authentiques, et il cite ces manuscrits, ainsi qu'une édition fort curicuse. Dès les premiers temps de l'imprimerie, parut, à Bologne, une édition du premier livre des Reportata Parisiensia, sans titre, par les soins de Barthé-typograt. Lp. lemi Bellato, alors régent du couvent de Belogne (Bononiæ, Joh. Schriber de Annuntiata, 1478). Wadding, qui a connu cette édition, en cite tout au long l'explicit : Joannis Scoti, de ord. Minor., sacrae theologiae professoris pracellentissimi, super Primum Sententiarum quæstiones Reportationum Parisiensium, a Bartholomwo Bellato Feltrense, sacrae paginae doctore clarissimo, nec non regente erudito tunc temporis conventus Bononiæ, emendatarum diligentia finiunt feliciter: nec non speratæ characterizatæque sublimi litterarum effigie, ductu et impensis viri circumspecti domini Johannis de Annuntiata de Augusta. Laus Peo pararosæque virgini Mariæ, necnon toti curiæ cœlesti triumphanti. Anno salutis Dominica M CCCC EXXVIII, mensis aprilis, sexta feria. Quand Wadding ent parcouru cette édition, il la trouva si différente de

P. 32.

Opera, t. M.

Panz , Ann.

Cens, x.

Hibern., t. I .-

Oxon.

celles qu'il avait connues jusqu'alors, qu'il sentit le besoin Opera, t. XI, d'interroger les manuscrits. Il trouva à Rome, dans la bibliothèque du Vatican, sous le n. 876, un manuscrit qui avait été écrit quelques années seulement après la mort de Duns Scot. Ce manuscrit contenait, outre plusieurs autres ouvrages de Duns Scot, le premier et le second livre des Reportata Parisiensia, sous ce titre: Lectura Parisiensis, et, à la fin: Explicient Reportationes seu magnæ additiones ad primum librum. Il trouva un autre manuscrit du deuxième livre, et un manuscrit du quatrième livre, tous deux très-anciens. dans la bibliothèque du couvent de Saint-François, à Rome. Quant au troisième livre, il n'en trouva pas de manuscrit. Il en existait un cependant à Oxford, au collége Merton, Catal. libr. n. 529,62: Lectura completa super tertium librum in Unimss. Angl. et versitate Parisiensi. Citons tout de suite un Scriptum Pari-II. Coxe, Ca- siense sur le premier livre des Sentences, même collége, tal. codd. mss. n. 526,59; un autre sur le deuxième livre, n. 528,61; un autre sur le quatrième (Scriptum Parisiense in quartum librum Sent.), n. 530,63; enfin, au collége Baliol, n. 310,4:

Reportationum lib. 1.

C'est sur ces documents originaux que Wadding a entièrement collationné son édition des Reportata Parisiensia. Une édition de ces anciens Reportata, si remplie de fautes qu'on crut d'abord que l'ouvrage ne pouvait être de Duns Scot, fut donnée par Jean Major, avec l'aide de deux bacheliers de Paris, en 1518, à Paris. On retrouve les mêmes fautes dans deux autres éditions, Venise, 1517, par maître Guido Bartoloccius, et Paris, 1600. Enfin, H. Cavelle préparait une édition des Reportata lorsqu'il mourut: son édition parut cependant, Anvers, 1620, in-fol., non moins fautive que les précédentes.

Præf. ad lect.

Le tome douzième comprend : Quæstiones Quodlibetales. Opera, t. XII. — Laudabilis et antiqua fuit Universitatis parisiensis consuetudo, ut cuilibet ad lauream doctoratus promovendo varia proponerentur dubia ad varias spectantia materias, in una disputatione generali ventilanda, et in utramque partem disputanda, ad quorum quodlibet tenebatur respondere. Ainsi s'exprime Wadding, dans la préface qu'il a placée en tête de ces Descript. ec- Questions Quodlibétales. Trithème, G. Eysengrein, Henri cles., p. 114. Willot, Ant. Possevin, Jean Pits, mettent tous ces Questions Athen. orth., au nombre des œuvres du Docteur Subtil. C'est le dernier Appar. sac., ouvrage de Duns Scot. Là se trouvent développées les bril-

Shar., Sup-

lantes thèses réalistes qu'il soutint dans l'Université de Paris pour obtenir le grade de docteur. Jamais Duns Scot, dans P. 868. aucun de ses précédents ouvrages, n'avait encore poussé aussi script., p. 292. loin la finesse et la subtilité. Outre les notes de II. Cavelle, Wadding a joint à cette édition les commentaires de F. Ly- plem ad Script, chet, qui ont paru, comme nous l'avons dit ci-dessus, d'après Ant. Possevin, en 1517, à Venise, par les soins de Paganino de Paganinis, de Brescia.

Manuscrits: Fonds de Sorbonne, manuscrit du XVe siècle, 613; - Fonds latin du Roi, n. 3062, manuscrit qui contient, en outre, les commentaires de Duns Scot sur les livres III et IV des Sentences; n. 3147, manuscrit du XVe

A Oxford, au collège Baliol, n. 110,17, 4 tomes; — au mss. Angl. et collège Merton, 532,65; 557,90; — au collège Sainte-Ma-Hibert, t. ret rie-Madeleine, n. 2240,99; n. 2304, 163.

A Cambridge, au collège de Caio-Gonville, n. 806, 116; — coll. et ault. dans la bibliothèque publique de l'Université, n. 2227,47; 22/2,62; 22/3,63; — à l'église cathédrale de Worchester,

n. 678,3; 735,60.

A Florence, dans la bibliothèque Laurentienne, n. 346, un manuscrit de 110 feuilles in-1, du commencement du XVe codd. mss. bibl. siècle; n. 347, un manuscrit grand in-4, de 126 feuilles, en IV. partie du XIVe et en partie du XVe siècle; n. 345, manuscrit in-4 du XIVe siècle, de 161 feuilles à deux colonnes. Ce manuscrit, déjà cité, contient aussi les Questions de Duns Scot sur neuf livres de la Métaphysique d'Aristote, et les Questions théologico-morales du même auteur. Sbaraglia dit qu'il s'en trouve aussi des manuscrits à Césène, au Vatican, à Saint-Script., p. 410. Autoine de Padoue, à Assise,

Editions: Une édition des Questions Quodlibétales, corrigée par l'Anglais Thomas Penketh, parut à Venise, Albert typogr., t. III,

de Stendal, 1474, in-fol., avec ces vers:

Cat. codd. mss.

Catal. libr.

Band., Cat.

Supplem, ad

Panz., Ann. 103, 165.

Hæc Albertus ego Stendal colibeta magister Altiloqui Scoti formis uberrima pressi; Religione sacra et diva celeberrimus arte, Clarus et ingenio, Augustini ex ordine Thomas Impressum purgavit opus studio integer omni, Anglia cui patria est, generis cognomine Penketh.

- Une autre édition, également corrigée par Thomas Penketh, parut à Venise, en 1477, in-fol., avec les caractères goretzen;—une autre, meme éditeur, impensis Ant. Koburger,

Nuremberg, 148:, caractères gothiques, in-fol.; — une

Ibid., t. II.

Ibid., t. III.

autre, même éditeur, Venise, Jehan de Cologne, Nic. Jenson, 1481, caractères gothiques, gr. in-4; — autre édition, mandato nobilis viri Octaviani Scoti, 1497, Venise, par Bonetus Locatellus, en lettres gothiques, in-fol.; - enfin, une édition de ces Questions parut, sans indication de lieu, d'an-L. Hain, Re- née et de typographe. Hain pense que ce fut à Venise, chez pert, hibliogr., Bernard de Novare. D'autres éditions parurent à Venise, i. I. 2º part., p. par les soins de Bernardin de Verceil, 1503 et 1506, in-fol., 285 ct 286, Panz., Ann. et par Simon de Luere, 1506, in-fol. Fabricius cite une éditypogr., t. VIII tion de Paris, 1519, et deux autres, avec les notes de H. Ca-

Bibl. med. et velle : cum Cavelli notis et conciliatione locorum Quodlibeta. inf. atat., t. IV, lium Scoti cum aliis ejusdem doctoris locis; Anvers, 1620, et

Opera, I. VII. ces notes de Cavelle les commentaires de Fr. Lychet de

Brescia, comme nous l'avons dit plus haut. Tel est l'ensemble des écrits que renferment les douze tomes de la grande édition des œuvres de Duns Scot.

Cologne, 1635, in fol. Dans son édition, Wadding a joint à

Nous devons parler maintenant de ses œuvres inéwlites. Outre les ouvrages susmentionnés, en effet, on attribue à Duns Scot des commentaires sur la Genèse, les Evangiles et sur les Epitres de saint Paul, des sermons de Tempore et de Sanctis, enfin, un traité de Perfectione statuum. Nous ne savons si, à force de recherches, on ne parviendrait pas à découvrir, dans les bibliothèques de la Grande-Bretagne, quelques manuscrits des sermons, et surtout des commentaires sur la Genèse et sur les Epîtres de saint Paul: nous savons du moins qu'il y a, à Oxford, dans la bibliothèque bodléienne, sous le n. 1312,40, des com-Caral. libr. mentaires de Duns Scot sur l'Apocalypse et sur l'Evanmss. And, et gile selon saint Matthieu (Joannis Duns Scoti Commen-Hibern , t. 1, p. tarius in Apocalypsin. Ejusdem Commentarius in Evangelium secundum Matthæum). C'était, au moyen âge, une opinion généralement recue, que Duns Scot n'avait pas

> été moins versé dans la connaissance de l'Ecriture que dans celle des livres d'Aristote. Trithème, dont le témoignage est

> les premiers mots des Sermones de Tempore: - Erunt signa, etc. In hoc. Trithème savait aussi que Duns Scot avait

De Script, précieux, puisqu'il vivait au XVe siècle, cite les sermons de ccel, lo cam. Dans Scot de Tempore et de Sanctis; il rapporte même

écrit des commentaires sur l'Evangile et sur saint Paul (in Evangelium et apostolum, ainsi que divers autres traites. Guillaume Eysengrein cite des commentaires sur les quatre Evangiles et sur les Epitres de Paul, et des sermons in honorem sanctorum. Sixte de Sienne dit avoir lu un fragment du cath, verit, ad commentaire sur l'Epitre aux Romains, qui commencait ainsi: Circa Epistolam Pauli ad Romanos. Henri Willot, Liv, p. 265. Ant. Possevin, J. Pits, confirment ces témoignages de la facon la plus nette. Il paraît donc certain que Duns Scot avait écrit orthod., p. 219. des commentaires sur le Nouveau et peut-être aussi sur l'Ancien Testament.

Henri Willot, Jean Pits et Bale parlent aussi d'un traité de Perfectione statuum, dans lequel était examinée cette question : « Si l'état des prélats doit être préseré à l'état des lusir, mai, Brit. religieux. » — On peut citer trois manuscrits de cet ouvrage : 1º à Oxford, au collège Merton, n. 532,65: Scotus, de perfectione statuum, dans un manuscrit où se trouvent déjà les mss. Angl. et Questions quodlibétiques de Duns Scot, ses Collationes, et Hib., t. 1. son traité de Primo principio ; 2º à Cambridge, au collège Merton, LAV. Saint-Benoît, n. 1659, 392 : Scotus, de Perfectione statuum; 3º à Florence, dans la Laurentienne, n. 413, manuscrit en parchemin, pet. in-4, de la fin du XIVe siècle, où, parmi d'autres traités de différents auteurs sur la panyreté, on lit pag. 101, Tractatus Dons (sive Doctoris Subtilis) de Perfectione statuum. — Incipit: Quod status prælatorum ecclesiasticorum præsupponit actum, etc. Desinit: Ita humiliter sunt dicta et sine aliqua præsumptione vel temeraria assertione, sed ad honorem Christi et apostolorum et corum vitam sequentium.

Wadding nous a confié qu'après avoir fait venir d'Angleterre un manuscrit de cet ouvrage précieux, et l'avoir lu, il hesita a l'attribuer à Duns Scot, par la raison, dit-il, qu'on trouve dans ce traité des choses qui soufflent la discorde et soulèvent la haine, des choses enfin qu'un homme bien pensant ne dira jamais. Si Wadding nous dit cela pour nous ôter le désir de connaître ce traité, il se trompe fort. Qui sait si ces choses qui scandalisaient Wadding n'ont pas eu quelque influence sur la destince de Duns Scot, et sur sa mystérieuse disparition? Il serait à désirer qu'on examinat ce traite et qu'on en fit connaître le contenu au public. Sbaraglia parle d'un Tractatus de paupertate Christi et apostolorum, iden- Sciotta, p. 412. tique sans doute au précédent. Sharaglia fait de vains efforts pour retirer ce traite à son confrère. Il veut que les contro-

De testib. ann, 1303.

Bibl. sanct.,

Willot, Ath. p. 868. - Pils, de ill. Augl. script., p. 392. J. Bal., 11script.

125.

Sapton a

XIV° SIÈCLE. 448

verses sur la pauvreté du Christn'aient commencé qu'en 1321. Mais tout le XIII<sup>e</sup> siècle n'est-il pas plein des disputes sur la pauvreté, alimentées par Jean de Parme, Pierre Jean d'Olive, et par l'Evangile éternel?

Ibid., p. 413.

Sbaraglia a vu à Rome un exemplaire imprimé des Postilles du Docteur subtil sur le Cantique des Cantiques. L'exemplaire était défectueux, et il n'a pu le décrire d'une manière complète. Il mentionne aussi des traités intitulés: Ouæstio super prologum, et de Restitutione rerum ablatarum.

I, p. 404. p. 313.

Comme tous les docteurs célèbres du moyen âge, Duns Hafer, Hist. Scot s'est vu attribuer des ouvrages d'alchimie (Dominus vode la chimie, t. 'biscum; Tractatus ad album et rubrum; Tractatus ad regem Sbar, Suppl., Angliae; Opus magnum; de Veritate et virtute lapidis). Inutile de dire que ces traités, dont nous n'avons nulle trace dans les œuvres manuscrites et imprimées de Duns Scot, sont apocryphes. Les persécutions souvent dirigées contre l'alchimie et ceux qui s'y livraient portaient les possesseurs de ces livres à v mettre des titres faux et à faire figurer en tête le nom des docteurs les plus orthodoxes. C'est ainsi que saint Thomas d'Aquin et presque tous les docteurs scolastiques comptent dans leurs œuvres des livres d'alchimie. On peut, Willot, Ath. si l'on veut, ranger dans cette catégorie les Tetragrammata orthod., p. 219. attribués au Docteur Subtil, par Henri Willot et Ant. Possevin.

- Poss., App. sac., p. 868.

## SA DOCTRINE.

Philos; scol., t. II, p. 307 et suiv.

Sans essaver d'exposer ici dans son ensemble la doctrine B. Hauréau, de Duns Scot (tâche qui a été déjà fort bien remplie), il convient de rechercher quelle place occupe ce maître dans le développement de la philosophie scolastique, ce qu'il doit à ses devanciers, ce qu'il a légué à ceux qui l'ont suivi.

36er Jahrg., S. 429-451.

Duns Scot a traité, dans sa courte et laborieuse carrière, presque toutes les questions que les docteurs scolastiques Theol, Stud. avaient coutume d'agiter. Le cadre de sa philosophie n'a auu. Krit., 1863, cune nouveauté; mais les solutions qu'il propose en ont souvent beaucoup. Sans avoir donné à ses idées cette unité d'exposition qui fait la grandeur de saint Thomas d'Aquin, Duns Scot sut créer un vaste système presque entièrement original. Vers la fin du XIIIe siècle, le nominalisme semblait avoir définitivement prévalu; Duns Scot releva le réalisme,

et lui donna pour longtemps une importance qu'il n'avait encore jamais eue. Déjà Henri de Gand avait précédé Duns Scot comme adversaire de saint Thomas; mais le vague platonisme du Docteur Solennel resta impuissant contre la doctrine dominicaine. Esprit résolu et logicien imperturbable, Duns Scot osa davantage. Peu soucieux des opinions recues, il n'hésita pas à contredire Aristote, saint Anselme, Richard de Saint-Victor, saint Thomas, Comme l'a dit un adversaire qui croyait faire contre lui une épigramme sanglante, mais qui jusqu'à un certain point fait son éloge :

Paul. Joy., Elogia vir. litteris illustrium. p. q.

Quœcumque humani fuerant jurisque sacrati In dubium veniunt cuncta, vocante Scoto,

Sur presque tous les points il innova. Malheureusement, le dognatisme sans frein qui régnait alors en philosophie et en théologie, l'absence d'une bonne exégèse, l'abus des subtili- ecclés., t. AVII, tés métaphysiques, devaient condamner de si louables efforts

à être bien peu féconds.

Duns Scot ne dit pas, comme Guillaume de Champeaux, que « l'universel est une même chose qui se trouve essentiellement dans chacun des individus. » Il pense que l'universel est l'être unique dans les individus multiples, esse unum in multis et de multis. Sujet commun des existences individuelles qui apparaissent et s'évanouis-dist. m, quaest sent, l'humanité subsiste dans la nature comme un être 1 concret, comme une entité réelle. Les individus, Socrate, Platon, ne sont que des manifestations de cet être : il serait sans elles, il était avant elles, il sera après elles. Ainsi, la nature humaine de Socrate est indivisiblement la même que la nature humaine de Platon, et la pluralité dans l'espèce humaine est reductible à l'unité, plures homines sunt unus homo. Les nominalistes prétendent, d'après Aristote, qu'il n'y a rien hors de l'individu; que l'universel cip., quæst, 11. est un simple concept de l'intelligence, une entité imaginaire, née de la considération des choses similaires, mais nullement une substance comme l'individu; Albert le Grand nie en vingt endroits qu'il y ait des essences universelles in re; saint Thomas, quoiqu'il reconnaisse l'u- quast. (1888) niversel ante rem, nie aussi de la façon la plus formelle art. 2. qu'il y ait des essences universelles existant réellement dans la nature. Duns Scot soutient que l'universel, en

Fleury, Hist.

Sent., I. ii.

De rer, prin-

tant qu'universel, est un être, un être réel existant dans la nature, hors de l'intellect humain. Si l'universel était un non-être, l'intellect n'en aurait aucune notion; car l'intellect, dont la vertu est passive, n'entre en activité que sous l'influence d'un objet réel. Puisque nous avons la notion de l'universel, l'universel existe donc réellement en acte, et il existe dans la nature avant d'arriver à notre intelligence.

Metaphys., I. VII, C. XIV.

> Cette foi à l'existence objective de tout ce qui est concu par l'intellect nous fait dejà entrevoir les tendances platoniciennes du Docteur subtil. Quoique Duns Scot défende avec force la légitimité de la connaissance naturelle, il avoue cependant que nous ne parvenons à la vraie connaissance des choses que dans la lumière éternelle, dans la contemplation des idées de Dieu, types éternels de tous les êtres contingents, de toutes les vérités Sent., I. 11, phénoménales. Ainsi, nous ne pouvons connaître la matière en elle-même : sujet commun de tous les êtres, la matière ne nous apparaît que liée à la forme. La matière, entité absolue, a cependant son idée en Dieu. Hors de sa cause, elle existe en acte et est distincte de la forme, ens in actu distinctum a forma: tout-fois, quoique la matière soit en acte, quoiqu'elle existe en acte, il ne s'ensuit pas qu'elle soit un acte absolument et essentiellement, comme la forme. En tant que principe et cause de l'être, la matière est nécessairement quelque être; mais, en tant que sujet actuel de toutes les formes substantielles et accidentelles qui s'uniront à elle, elle est réellement en puissance à l'égard de ces formes.

dist. xii, quæst,

De rer. princip., quæst.

viii, art. i, n. 3.

Ibid., quæst. vIII, art. III, n. 19 et 20.

Duns Scot considère la matière première sous trois aspects: 1º la matière premièrement première, primo prima, est celle qui a l'acte en soi tout à fait indéterminé à l'égard de la détermination qu'elle recevra de la forme; en d'autres termes, c'est la matière entièrement nue, qui ne deviendra telle ou telle chose que par l'adjonction de la forme par laquelle et avec laquelle elle subsiste dans le composé : dans l'ordre de la génération, elle précède l'acte déterminant, comme la cire, par exemple, avant qu'on y ait imprimé aucune figure; 2º la matière secondement première, secundo prima, est le sujet de toute génération et de toute corruption, et, par conséquent, elle a de plus que la matière premièrement première la forme substantielle; 3º la matière troisièmement première,

tertio prima, est la matière de toute œuvre d'art et de tout individu subsistant. Ainsi, suivant Duns Scot, la matière est une entité réellement distincte de la forme et qui subsiste avant le composé. De plus, et c'est là un des points les plus importants de sa doctrine, on voit par la definition que nous venons de donner de la matière troisièmement première, que Socrate et la sphère d'airain sont de même nature, en tant que parties du même tout, à savoir la matière, qui est une dans tous les êtres. On reconnaît ici la thèse qu'Avicebron a soutenue viii, art. iv, n. dans son célèbre ouvrage, la « Source de vie. » Ce n'est pas la seule fois que Duns Scot se rapproche des philosophes juifs et arabes, Avicebron (Ibn-Gebirol), et Averroës (Ibn-Raschid). Quelque mal famés que fussent déjà ces philosoplies, Duns Scot n'hésite pas à les suivre, lorsqu'ils lui semblent être dans le vrai. Il croit donc, avec Avicebron, que la matière est une dans tous, et il le dit nettement : Ego autem ad positionem Avicembronis redeo, et primam partem, VIII, art. iv, n. scilicet quod in omnibus creatis per se subsistentibus, tam corporalibus quam spiritualibus, sit materia, teneo. Deinde probo quod sit unica materia. Loin de dire, comme d'autres docteurs, que les substances spirituelles, l'àme raisonnable. VII. art. II. n. les anges, sont de pures formes, existant en acte hors de la matière. Duns Scot soutient que la matière et la forme ne sont nulle part plus étroitement unies que dans les substances spirituelles.

\insi l'ame raisonnable, les anges, toutes les substances spirituelles ont, comme les substances corporelles, la matière universelle pour fondement. Seulement la matière est perfectible, et, dans les substances spirituelles, elle est plus 11, dist. 111. pure que dans les substances corporelles. Dans Scot distingue ainsi une matière tout à fait spirituelle (materia omnino spiritualis) pour les anges; une matière moins spirituelle (materia minus spiritualis) pour les àmes; enfin une matière corporelle (materia corporalis) pour les corps. En un mot, la matière première lui paraît ressembler à un rayon de lumière, qui, passant à travers trois vitres, est moins pur derrière la troisième vitre que derrière la première; ou bien encore à une eau qui, transparente à sa source, perd sa limpidite en se mélant au fleuve, et devient ténébreuse dans la vase des marais. La préoccupation constante de Duns Scot, le besoin de son esprit logique et absolu, est de ramener toute chose à l'unité. Or, comme ce qui

Ibid., quæst.

Ibid., quæst.

Ibid., quæst.

Sentent., 1. quæst. 7.

XIV<sup>e</sup> SIÈCLE. 452

distingue les choses entre elles dans le sein de la substance, c'est uniquement la forme, il faut bien que la matière soit ce qui les unit. Ainsi, unité de substance, pluralité dans les manifestations, voilà le dernier mot de ces « natures réelles communes », naturæ reales communes, si chères aux scotistes. Duns Scot résume ce système en quelques phrases qui ne manquent pas d'une certaine grandeur.

De rer, princip., quæst.viii, art, iv, n. 30.

« Le monde, dit-il, est un bel arbre qui a pour racines la « matière première, pour feuilles les accidents fugitifs, pour « branches les substances sujettes à la corruption, pour fleur « l'àme raisonnable, pour fruit la nature angélique. Seule, « dès l'origine, la main de Dieu le cultive et l'entretient, soit « immédiatement, comme lorsqu'il crée les cieux, les anges « et l'âme raisonnable, soit par l'intermédiaire d'agents créés, « comme dans la production des choses sujettes à la nais-« sance et à la corruption. Par ce fondement de toute la na-« ture universelle, je veux dire la matière premièrement pre-« mière, on voit que dans la nature rien n'est absolument « distinct. L'arbre, continue-t-il, se divise en deux rameaux, « l'un corporel, l'autre spirituel ; le rameau spirituel en trois « hiérarchies, chacune d'elles en trois ordres, et chaque ordre « en des milliers d'anges. Or, au commencement du monde, « le vent de la superbe vint à souffler, et une partie des ra-« meaux fut desséchée. La créature corporelle a deux branches: « les corps corruptibles et les corps incorruptibles, qui se di-« visent et se multiplient, comme on sait : ainsi, l'unité de « l'universel, son ensemble, renferme et embrasse l'unité qui « est dans le principe indéterminé, c'est-à-dire dans la ma-« tière première. »

Dict. hist, et crit., t. I, p. 27 et t. II, p. 387.

Bayle est le premier qui ait constaté la parenté qui existe entre cette doctrine et celle de Spinoza: il ose affirmer, qu'après les thèses scotistes, « il n'avait fallu qu'un peu d'esprit « méthodique pour former le système de Spinoza. »

Nous venons de voir que, dans la doctrine de Duns Scot, l'unité de la matière première est hautement avouée. Si le Docteur subtil est conséquent, il doit aussi, ce semble, admettre l'unité de l'être. En effet, tout ce qui existe, toutes les créatures, en tant que composées de matière et de forme, participent non-seulement de la matière, mais aussi de l'être. Dès qu'on admet les natures réelles communes, n'est-on pas fatalement conduit à dire que tous les êtres, bien qu'ils nous apparaissent comme distincts les uns des autres, ne sont distincts que modalement, qu'ils ne sont que les modifications diverses de l'être unique qui les contient tous, et au sein duquel ils subsistent? Dans ce système, les accidents, ou modes, quoique multiples, ont un sujet commun; divers en nombre, ils sont un par l'espèce; divers par l'espèce, ils sont un par le genre subalterne; divers par le genre subalterne, ils sont un dans l'être, in ratione entis, qui, dans sa mystérieuse unité, embrasse toute multiplicité, absorbe tout être; il est à la fois un et tout. Duns Scot a si bien compris que son réalisme ontologique exigeait de lui un tel aveu, je veux dire l'unité de l'être, qu'il n'a pu s'empêcher de déclarer, contre les thomistes, même contre Henri de Gand, qu'il combat sans relâche, que l'être est univoque, qu'il se dit de Dieu au même titre que des créatures, ens est univocum Deo et creatis. Mais là il s'arrête, et, comme s'il craignait d'en avoir trop dit, il se rétracte dist, viu, quæst. ailleurs, en affirmant qu'il n'y a rien de réellement commun entre le Créateur et la créature. En présence du redoutable problème de l'unité de l'être, Duns Scot s'est visiblement trou- cip., quæst xix, blé. Croyant sincère, il voit que la logique va le mener à un abîme, et il se perd comme à dessein dans les distinctions. Quant à la nature de l'être, dit-il, il faut savoir que l'unité d'être prise d'une manière générale, en tant qu'elle contient 1, art. 111, 11. 15. le Créateur et la créature, n'est pas unité de genre, mais unité d'analogie... Par exemple, l'ètre est dit par analogie de la substance et de l'accident; mais les accidents ne sont pas des êtres, si ce n'est comme attributs de la substance. Telle est l'opinion d'Aristote, qui dit que l'être de l'accident est dans un autre être. Ce n'est pas que les accidents ne soient, de leur nature, quelque entité, mais cette entité, comparce à l'entité de la substance, n'est en quelque sorte aucune entité : les accidents n'ont pas l'être en acte naturellement; cet être, ils le tiennent de la substance. De même notre être, nostrum esse, comparé à l'être divin, n'est pour ainsi dire pas, quasi non est. A la question xix du de Rerum principio, on trouve ce sujet traité avec de grands développements.

L'être, pris dans son acception la plus large, se divise d'abord en être qui n'est qu'être, quod non est nisi ens purum: c'est l'être premier, unique, essentiellement simple, c'est Dieu, qui'est en dehors de tout genre de prédicament; puis en être qui a l'être, quod habet esse, et qui est nécessairement

Sent., l. 1,

De rer. prinart, 1, n. 7.

Ibid., quæst.

Ibid., quæst. xix, art. i.

XIV° SIECLE. 454

compris dans un genre réel : c'est la créature. Le Créateur et la créature, l'infini et le fini, ont ceci de commun qu'ils existent : mais l'être absolu, en tant qu'il comprend l'être qui n'est qu'être, et l'être qui a l'être, n'est pas genre de prédicament, mais tout simplement genre métaphysique. Or, dans le genre métaphysique, l'être n'est pas univoque : le genre métaphysique contient un être à qui ce nom convient essentiellement, et cet être est la mesure de tous les êtres qui sont dans le genre et qui participent de lui. Voilà pourquoi Duns Scot dit: Et sic patet quod genus quod est analogum et metaphysicum, continens creatorem et creaturam, non dicit rem aliquam communem istis, nec æquivocam, nec univocam.

Ibid., n. 4.

per nomen talis generis, per se et primo dicatur de uno, et per attributionem et participationem illius dicatur de aliis, Sent., 1. 1, ut patet in Deo et creaturis. Après une telle déclaration, il est inutile de dire que Duns Scot nie énergiquement que Dieu soit composé de matière et de forme. Saint Thomas ayant avancé que Dieu est réductivement dans le genre de la substance, Duns Scot lui répond : Teneo quod Deus non Ibid., quæst. est in genere; nam quod est in se et absolute infinitum, non potest esse in genere : quia quod est in genere est finitum, ergo Deus non est in genere directe, nam est ens illimitatum, nec reductive, ut dicit sanctus Thomas, quia non supponit aliud: quod autem est reductive supponit aliud.

sed analogam : cujus natura est, quod natura rei significatæ

Descendons maintenant du genre le plus général aux espèces, et des espèces aux individus : car, de même que la différence spécifique venant s'ajouter au genre constitue l'espèce, de même la différence individuelle venant s'ajouter à l'espèce constitue l'individu. Mais qu'est-ce que la différence individuelle? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'un être se distingue de tous les autres êtres de la même espèce? Quelle est la condition de l'individualité? C'est dans cette recherche du principe d'individuation que Duns Scot a concentré toutes les forces de son subtil génie. Quoiqu'il ait souvent abordé ce sujet, dans ses Questions quodlibétiques (Ouæst. II) et surtout dans son commentaire des Sentences (lib. II, Dist. III, quæst. 1, jusqu'à la sixième inclusivement), il ne paraît pas qu'on ait jamais eu à cet égard son dernier mot. Ses disciples ne sont pas d'accord sur le sens de certains termes; ils avouent qu'on ne voit pas clairement quelle est la vraie pensée du maître, et tout porte à croire,

en effet, que Duns Scot s'est ici abstenu de conclure. Les philosophes qui nient qu'il existe aucune nature commune réelle hors de l'intellect, et qui soutiennent que tout être réel est nécessairement individuel, regardent comme inutile de rechercher la cause de l'individuation; car, selon eux, le fondement de l'individualité est tout simplement l'existence, résultant de l'union de la matière et de la forme, sans qu'aucun des deux termes ait une existence objective avant l'acte unique qui produit Socrate ou Platon. Il n'en est pas ainsi pour Duns Scot et ses disciples, qui admettent l'existence réelle et distincte de la matière et de la forme avant le composé. Or, si l'on demande à Duns Scot quel est le principe d'individuation, il répond que ce n'est ni une négation, ni un accident, mais bien « une entité positive substantielle », entitas positiva substantialis. Efforcons-nous de pénétrer la pensée du Docteur subtil, et, au besoin, ne refusons pas l'aide du scotiste Filippo Fabri pour éclaireir ce point difficile.

Philos, nat. J. Duns Scoti. theor. 91.

Duns Scot, pour nous faire comprendre quelle est cette entité, la compare à l'entité d'où est tirée la différence spécifique. La plus grande ressemblance existe, en effet, entre l'entité de laquelle doit venir la différence spécifique, et l'entité de laquelle résulte la différence individuelle. De même que la différence spécifique est réelle, actuelle, à l'égard du genre, qui était seulement en puissance d'être déterminé par elle, de même cette entité individuelle est réelle, actuelle, à l'égard de l'espèce, qui était seulement en puissance d'être déterminée par elle. Comme la différence individuelle est le dernier degré de la divisibilité de l'être, elle n'a rien de commun avec une autre différence individuelle, avec une autre entité individuelle. Ainsi, qu'on nomme socratité la différence individuelle de Socrate, et platonité la différence individuelle de Platon, la socratité et la platonité n'ont rien de commun. Cette explication donnée, quelle est cette entité positive substantielle, qui produit la différence individuelle? Est-ce la matière? est-ce la forme? est-ce le composé? Duns Scot répond que ce n'est ni une matière, ni une forme, ni un composé, en tant que la matière, la forme et le composé sont pris pour des natures, parce qu'une nature est, en soi, indifférente à être ceci ou cela. Ainsi, ni la matière, ni la forme, ni le composé. ne sont des principes d'individuation? Quelle est donc cette entité? C'est la dernière réalité de la matière, ou de la forme,

ou du composé. Remarquons, en effet, que quoique chacun de ces êtres soit commun, il est cependant susceptible de détermination; quoique chacun d'eux soit une chose, il peut être divisé en plusieurs réalités formellement distinctes, dont chacune est ceci ou cela : dans la forme, par exemple, chacune de ces réalités est une entité singulière, individuelle; il en est ainsi pour la matière et pour le composé. Donc, suivant Duns Scot, ce qui constitue l'individualité, c'est la dernière réalité (ultima realitas) de la matière, ou de la forme, ou du composé. Mais lequel des trois? Filippo Fabri remarque que le Docteur subtil ne le dit pas expressément. Il semble résulter de tout le système de Duns Scot que le principe d'individuation est la dernière réalité de la forme actualisant la dernière réalité de la matière. Cela paraît surtout, quand on songe que les Franciscains ont toujours énergiquement soutenu contre les Dominicains que la forme, et non la matière, est le principe individuant. C'est cette réalité dernière que les scotistes ont appelée hæcceitus.

Deser, prinart. 11, sect. 2, quæst, x, art, i.

Oue l'àme raisonnable soit, suivant Duns Scot, la forme cip., quæst. 1x, spécifique de l'homme, c'est ce qui ne fait non plus aucun doute. Mais quelle est l'origine de l'âme raisonnable? d'où vient-elle? comment est-elle créée? Faut-il croire, avec Tertullien, que toutes les âmes étaient en germe dans Adam, et se propagent par la génération physique? ou bien faut-il admettre, avec d'autres Pères, comme saint Jérôme, que Dieu crée une âme nouvelle chaque fois qu'un nouveau corps va naître? On sait que cette question de l'origine de l'ame n'a jamais été résolue nettement par l'Eglise, et que saint Grégoire la regardait comme insoluble. Duns Scot adopte la dernière opinion, et croit que chaque âme est tirée du néant et créée immédiatement par Dieu. Mais il ne dit pas, comme saint Thomas, que l'âme est naturellement unie au corps, qu'elle est faite pour le corps, qu'elle est essentiellement la forme du corps, en un mot, qu'il est tout à fait contre nature Quodlib., qu. qu'une âme soit sans un corps. Il soutient, au contraire, que l'âme, comme terme de la création divine, existe d'une manière individuelle avant de descendre dans un corps. Ainsi, loin que la matière soit la cause de ce qui distingue l'âme de Socrate de l'âme de Platon, ces mêmes àmes étaient parfaitement distinctes avant leur union avec la matière. Séparée du corps. l'âme subsiste dans son être, parce que son être est entièrement incorruptible; il serait corruptible, au contraire,

n et ix.

s'il ne faisait qu'un avec l'être du composé. Toutefois Duns Scot reconnaît que l'ame, bien qu'elle soit par elle-même un être, per se ens, bien qu'elle puisse en quelque sorte exister à part dans la création, bien qu'elle soit également parfaite séparée du corps ou unie au corps, jouit plus complétement de son être unie au corps, auguel elle communique sa perfection. L'àme, dans son existence solitaire, a l'intelligence, mais non la sensibilité; car les organes de la sensibilité sont

nécessairement composés de matière et de forme.

Maintenant, si l'on nous demande d'où l'âme, suivant Duns Scot, tire son individuation, si c'est d'elle-même ou bien de son union avec le corps, nous répondrons sans hésiter que l'ame tire d'elle-même son individuation. Les termes de Duns Scot sont formels: Animam intellectivam esse individuatam per se ipsam... et de se esse hanc, non per materiam, nec dist. 11, quest. per quantitatem. En affirmant d'une facon aussi nette que l'âme tire d'elle-même son individualité, on fait de l'âme une force libre et intelligente, qui se developpe dans la double sphère de la volonté et de la connaissance. Voilà ce que Duns Scot a su dégager de bien des subtilités dénuées de valeur scientifique. A une époque où la liberté de l'homme était peu comprise, où la puissante école dominicaine enseignait une théorie de la grâce et de l'influx divin qui supprimait en réalité le libre arbitre, il fallut du courage et presque du génie pour proclamer un système plus voisin de la nature. Cette partie, qui est la meilleure de la philosophie de dist. 111, quest. Duns Scot, est, du reste, celle qui lui a valu le plus d'injures. Elle a ameuté contre lui les thomistes, les protes- dist. xxvi, 4, 6. tants, les jansénistes, les sorbonistes; elle lui a valu les accusations de pélagianisme et de scepticisme; elle a frappé sa théologie d'une certaine suspicion et lui a imprimé comme un cachet d'hétérodoxie.

Duns Scot considère l'homme comme l'anneau qui joint les êtres supérieurs aux êtres inférieurs. L'homme, en tant que composé d'une ame et d'un corps, tient le milieu entre Annal. eccles... les substances purement naturelles et les substances pure- P. 999 ment spirituelles; il participe à leurs modes divers de connaître. Ainsi, l'homme connaît à l'aide des sens et de l'intelligence; mais la connaissance sensitive précède la connais-cip., qu. xiu, sance intellective, laquelle est plus élevce et plus parfaite. La etix. connaissance qui nous vient des sens, la connaissance purement expérimentale de l'existence naturelle des choses, est

Sent., I. iii.

Sentent., I. I. 3,3; dist. vii, 11 etsniv.: l. II.

Brucker, Hist. crit., t. III, p 185. - D'Argentre, t. I. p. 285 et suiv. -Balæus, III. maj. But, script., p. 12% -- Brovius,

De rer, pini-

XIVº SIÈCLE.

sect. 1, n. 24.

le fondement et l'origine de toutes les autres connaissances. L'intellect connaît par les organes des sens le particulier Ibid., art. 11, avant de connaître l'universel. Présent dans toutes les parties du corps, dans tous les sens, il est en acte dans la sensation, et son action ne fait qu'un avec celle des sens; mais, tandis que l'action des sens est directe et particulière, celle de l'intellect est réfléchie et nullement enfermée dans un organe déterminé. Quand l'intellect a recueilli la notion particulière que les sens doivent lui transmettre, il compare cette notion particulière à l'universel, et forme une idée vraie. C'est là le véritable rôle de l'intellect et ce qui le distingue des sens. Ceux-ci se trompent, et portent à la fois des jugements contraires sur un seul et même objet; mais l'intellect intervient, discerne le vrai d'avec le faux, et juge en dernier ressort.

Sentent., l. 1. dist. 111, quæst. IV. D. II.

Duns Scot montre, en plus d'un endroit, quel degré de certitude nous pouvons acquérir, soit par l'expérience des sens, soit par la révélation immédiate de la conscience. Henri de Gand refusait, comme on sait, toute certitude à la connaissance naturelle. Duns Scot le réfute dans son cours sur le premier livre des Sentences, et déclare qu'il existe pour l'homme quatre états de certitude. Il y a d'abord les choses que nous connaissons simplement, comme les propriétés du triangle; d'autres que nous connaissons par l'expérience, comme les éclipses de lune; d'autres que nous connaissons par nous-mêmes immédiatement, sans que nous puissions en douter, par exemple : je veille, je pense; d'autres, enfin, qui nous sont révélées seulement par les sens, comme les qualités du corps. Deux de ces sortes de connaissance, la première et la troisième, ont pour nous une certitude invincible et ne dépendent nullement du témoignage des sens. Quant aux deux autres genres de connaissance, ils supposent l'existence d'objets externes qui doivent agir sur nous d'une manière particulière. Si les sens étaient seuls juges, les phénomènes physiques nous apparaissant dans un perpétuel écoulement, nous avouerions qu'il est impossible de savoir rien de précis sur les choses; mais l'intelligence entrevoit les causes derrière les phénomènes, et, de l'observation des faits naturels, toujours les mêmes dans les mêmes conditions, elle s'élève à la notion des lois fixes et universelles qui gouvernent le monde. Voilà comment Duns Scot défend contre Henri de Gand la légitimité de la connaissance naturelle. Sur ce point, il a devancé avec beaucoup

de justesse les analyses de la saine psychologie.

Mais il ne faudrait pas juger d'après cela l'esprit de la philosophie de Duns Scot. Nous venons de le voir défendre, comme un philosophe, la connaissance intellectuelle de l'homme; écoutons-le maintenant nous enseigner, comme un théologien, que nous ne pouvons approfondir les choses de la nature que dans la lumière surnaturelle, puisque c'est là, dans la lumière céleste, que subsistent les exemplaires des choses. « On peut accorder, dit-il, que les vérités pures sont con-« nues dans la lumière éternelle, comme dans un objet éloi- dist. 111, quæst. « gné; parce que la lumière incréée est le premier principe « des êtres appartenant à l'ordre de la spéculation, et la fin « dernière des choses pratiques. C'est d'elle que sont tirés « les principes des choses tant spéculatives que pratiques. « Voilà pourquoi la connaissance universelle, soit de l'ordre « spéculatif, soit de l'ordre pratique, en tant qu'elle repose « sur des principes émanés de la lumière éternelle, est plus « parfaite et plus pure que la connaissance acquise par les « principes dans le genre propre. Cette connaissance univer-« selle est plus élevée qu'aucune autre. Ainsi, la connais-« sance universelle appartient au théologien. Connaître les « propriétés du triangle par cette participation divine, par « la notion de l'ordre dans l'univers, qui exprime en quel-« que sorte la perfection de Dieu, c'est connaître les proprié-« tés du triangle d'une manière plus noble que par la mé-« thode philosophique, etc. » Nous pourrions citer plus d'un passage où Duns Scot, abandonnant pour un moment son mode d'exposition obscur, aride et barbare, colore ainsi son style et s'exprime en images. La nature lui fournit souvent d'ingénieuses comparaisons. Quelquefois il se laisse aller à des élans d'amour mystique qui paraissent sincères, comme dans le traité de Primo principio, où il fait précéder et souvent suivre chaque chapitre d'élévations à Dieu, qui rappellent la manière de Fénelon.

Envisagé dans son ensemble, le système de Duns Scot porte les traces évidentes de la rapidité avec laquelle il a été concu et enseigné : les conclusions manquent presque partout, et les contradictions ne sont pas rares, comme on peut s'en convaincre en lisant, à la fin du dernier tome des OEuvres publiées par Wadding, les deux cent quarante-trois contradictions qu'on trouve dans ses livres et que ses disciples ont es-

Sentent., L. I.

sayé d'atténuer. Duns Scot n'a pas mis la dernière main à son œuvre. Jamais doctrine, cependant, n'eut, dans ses principes généraux, plus d'unité. A la suite d'Avicebron, qu'il appelle quelquefois son maître, Duns Scot explique tout par Dieu, conçu comme intelligence et volonté absolues. Dieu aurait pu créer un autre monde et donner une autre loi morale. s'il l'avait voulu : car la volonté de Dieu n'a d'autre cause que sa volonté même. C'est cette volonté, qui, en tant qu'elle agit librement et non nécessairement, a produit les choses contingentes, et non pas l'intelligence divine, qui ne peut produire que des choses nécessaires et infinies. Au sein de la création, œuvre de la volonté divine, vivent et se développent des êtres intelligents et libres. Ils ont un but, qui est Dieu; ils atteignent ce but par la volonté, éclairée de l'intelligence, laquelle peut comprendre les choses infinies, parce Sent., 1. 1, que tout est connaissable. Quælibet intelligentia potest indist.vin,quæst. telligere infinita, quia omne intelligibile. Duns Scot a donc bien reconnu l'efficacité de l'intelligence dans l'œuvre du salut. Il est incontestable cependant qu'il accorde une importance bien plus grande à la volonté qu'à l'intelligence, à la pratique qu'à la théorie. La volonté est vraiment la reine de l'âme : elle commande, et tout lui obéit. Saint Thomas, beaucoup plus orthodoxe que Duns Scot, avait effacé le plus possible la volonté dans l'homme. Pour Duns Scot, au contraire, la volonté est ce qui doit développer toutes les puissances de l'âme, tous les germes de foi, d'espérance et d'amour qui nous donneront un jour la vie bienheureuse. Bien que l'influence surnaturelle de Dieu soit nécessaire pour arriver à une telle vie, cette influence ne nous donne aucun nouveau pouvoir : elle concourt seulement, avec la volonté, au développement de nos pouvoirs naturels, et c'est ainsi qu'on peut dire que les influences surnaturelles sont en quelque sorte naturelles. La condition du salut, pour l'homme comme pour l'ange, c'est la marche ascendante vers le bien avec la volonté pour guide. S'il est impossible de prouver ici-bas, avec nos faibles raisonnements, que l'âme est immortelle, nous ne pouvons néanmoins douter de cette vérité, puisque l'intelligence et la volonté humaines, entraînées par le souffle divin, s'élancent vers le souverain bien, et ne se reposent qu'en lui seul. C'est à cause de cela que l'homme est bien nommé le voyageur, viator : l'homme est celui qui passe, celui qui toujours marche, celui qui va du fini à l'in-

fini, de l'ombre à la lumière, de la nature à Dieu. Mais, arrivés dans le monde des bienheureux, les élus seront-ils enfin égaux entre eux? Duns Scot ne le pense pas. Les inégalités de merite qu'on remarque ici-bas parmi les hommes se retrouveront dans l'autre monde, où la volonté continuera de développer les pouvoirs indéfinis qui sont en nous. Cette vie aura une suite dans l'autre vie, et nous continuerons dans le ciel l'œuvre que nous avons commencée sur la terre.

## DISCIPLES DE DUNS SCOT.

Duns Scot est, après saint Thomas, le philosophe scolastique qui a eu le plus grand nombre de disciples. Mais certainement aucun docteur du moyen âge, pas même le Docteur Angélique, n'en a eu d'aussi enthousiastes que lui. Leur admiration pour leur maître n'a pas de bornes. Appartenant presque tous à l'ordre de Saint-Francois, ils portent dans leur attachement au chef de leur école une sorte de fanatisme de secte. Ces disciples, du reste, très-inférieurs au maître, ne contribuèrent pas peu à faire tomber dans le discrédit la philosophie du Docteur Subtil. Emportés par leur imagination, ils se précipitèrent dans les exces du réalisme le plus intempérant. Rien ne les arrêta : ils renièrent Aristote, ils saluèrent Platon, sans le comprendre, comme le plus grand des philosophes; il n'y eut plus de question si obscure dont on ne donnat, au nom de la doctrine scotiste, une solution plus ou moins hasardée.

Le plus célèbre des disciples immédiats de Duns Scot fut François de Mayronis, Doctor illuminatus et acutus, Magister abstractionum, né dans les montagnes de Provence, et mort à Plaisance, en 1325. Il aura sa notice dans la suite de cette histoire. Si Jean Bassolius, ou de Bassolis, fut moins célèbre, il ne fut pas moins estimé de son maître. Celui-ci avait cou- Min., t. VI, p. tume de dire que ce seul disciple présent lui tenait lieu de tout un auditoire. On l'appelait Doctor ordonatissimus, L'Aragonais Antonio Andrea, Doctor dulcifluus, fut aussi un des plus fidèles disciples de Duns Scot; il mourut vers 1320. Wadding et Hugues Cavelle mettent dans la même categorie l'Espagnol Alvarus Pelagius, de Galice Alvaro Paio, ou de San Paio); mais Matth. Ferchi l'écarte, parce que, entré dans l'ordre de Saint-Francois en 1305, Alvare était à Pise en chi, Vita, p. 95. 1306, comme on le voit dans son livre de Planctu Ecclesiæ;

Wadd., Ann 136, et Vita, p.

Wadd , ib Hug. Cavel., Vita, c. vi.

XIV° SIÈCLE. 462

or il n'avait pu entendre Duns Scot avant d'être entré dans l'ordre, puisque, jusqu'à cette époque (1305), il avait étudié à Bologne; mais de ce que Alvare était à Pise en 1306, remarque Wadding, il ne s'ensuit nullement qu'il ne soit pas venu à Paris en 1307 ou en 1308, années où il aura pu encore entendre Duns Scot.

Matth. Fer-127.

Parmi ceux qui assistèrent aux lecons de Duns Scot, on chi, Vita, p. 94. compte encore Joannes Canonicus, autrement Jean Canonge, Wadd., Ann. qui écrivit, vers 1320, des commentaires sur le Maître des 137, et Vita, p. Sentences et sur Aristote; l'Italien Franciscus de Marchia, né dans la Marche d'Ancône, frère Mineur qui a écrit, selon Wadding, sur les quatre Evangiles, sur les quatre livres des Senten-

ces, sur la Physique et sur la Métaphysique d'Aristote, et que Matth. Fer- Matth. Ferchi met au nombre des disciples de Duns Scot, parce chi, Vita, p. 94 que J. Canonicus le cite souvent comme scotiste; le Napolitain Landulphus Caracciolus, dont on avait, suivant Wad-

ding, des commentaires manuscrits sur les Evangiles, sur le prophète Zacharie, sur l'Epître aux Hébreux, etc., et sur les Ibid., p. 95. quatre livres des Sentences. Cependant Matth. Ferchi exclutce dernier du nombre des disciples de Duns Scot. On admet géné-

ralement que les deux célèbres docteurs anglais, Walter Burleigh et Guillaume Okkam assistèrent aux lecons du Docteur subtil. Il en aurait été de même, à ce qu'il paraît, de Jean de H. Willot, Jandun. L'Anglais Hugues de Newcastle (de Novocastro), que Ath. orth., p. Henri Willot et Jean Pits comptent parmi les disciples de Duns 193. — J. Pits, de illust. Angl. Scot, fut, au moins, un fervent scotiste. Il a écrit des comscript, p. 364, mentaires sur les 1v livres des Sentences et un traité de Fi-

- Fab., Bibl. nali judicio. On lui attribue aussi un livre de Victoria Christi vIII, p. 290.

med. et infim. etat., t. II, l. contra Antechristum.

138.

Les commentateurs du Docteur subtil furent bien plus Wadd., Ann. nombreux encore. On ne sait pas au juste quand l'ordre de Min, t. VI, p. Saint-François commença décidément à regarder Duns Scot comme un maître, et à autoriser les régents à enseigner sa doctrine dans les écoles, ainsi qu'on enseignait celles d'Alexandre de Halès et de saint Bonaventure. Ce qui est certain, c'est que jamais philosophe n'eut plus besoin que Duns Scot d'être commenté. La subtilité excessive de ses théories et l'obscurité non moindre de son style lui firent partager l'épithète que l'antiquité attacha au nom d'Héraclite. Sixte de Sienne prétend qu'on jouait déjà de son temps sur les deux

mots Scotus, Σκοτεινός, ob profundissimam dicendi obscurita-

Dans une dispute qui eut lieu à Paris l'an 1330, on voit figurer différents scotistes, dont un certain frère Mineur, Jean de la Rive (Joannes de Ripa), est présenté comme le chef. En 1362, un autre docteur rétracte devant les maîtres en théo- I, p. 232 et suiv. logie des propositions scotistes dont le venin pouvait paraître alors plus dangereux qu'il ne le paraîtrait aujourd'hui.

Parmi les commentateurs de Duns Scot, il faut d'abord compter Franciscus Lychetus, de Brescia: Commentaria erudita in III primos Sententiarum libros et in Quodlibeta Scoti; chi, Vita, p. 99. Venise, 1517, publié par Paganino de Paganinis de Brescia.

Pierre Tartaret, ou Tateret: Reportata in IV Sententiarum Scoti et in quæstiones quodlibetales ejusdem Scoti; Paris, 1519 et 1520, par Claude Chevalier, imprimeur. Tartaret a med. et infim. aussi écrit : 1º Expositio in summulas Petri Hispani; Paris, NIN, p. 219. 1496, in-4, par Jean Buyer et G. Boucher, et, en 1494, par André Bocard; — 2º Expositio super textu Logices Aristotelis, où il cite des passages de Duns Scot; Wittemberg. Une partie de cette Exposition a été traduite en hébreu par un juif, sous ce titre : ספר הטרטאט. Wolf a eu entre les mains ce traité manuscrit; il en cite les premiers mots; - 3º Expo- suppl. ad vol. sitio Metaphysica Aristotelis, où Tartaret s'appuie aussi sur des passages de Duns Scot; Wittemb., 1504, in-fol.; - enfin, des Ouestions morales.

Paulus Scriptor, très-subtil scotiste, écrivit à Tubingue, en 1498, une Explication des Questions de Duns Scot sur le chi, Vita, p. 99. premier livre des Sentences. Ce livre parut à Carpi (Carpis),

en 1506, imprimé par Benedictus Dulcibellus.

Gratianus de Brescia écrivit une Explication des Questions de Duns Scot sur le second livre des Sentences, qui fut imprimée la même année, dans la même ville et par le même imprimeur que le commentaire précédent.

Jacobus Malafossius Bargius, qui enseigna longtemps la métaphysique à Padoue, est l'auteur d'une Enarratio in primum Sententiarum librum Scoti, qui parut à Padoue,

1560, par les soins de Gratiosus Percacinus.

Gui de Briancon, frère Mineur, docteur de Paris et lecteur à Toulouse, vivait vers 150. Il publia : Commentaria in IV libros Sententiarum ad mentem Scoti, Paris, 1512, 1517, in-4.

Hieronymus Gadius, qui enseigna pendant vingt ans la

Sixt. Sen. Biblioth, sancta, I, iv, p. 364-

D'Argentre, Collect, jud., t. Hist, litt, de la Fr., t. XMV, p. 343-44.

Matth. Fer-

Fabric, Bibl.

Bibl. hebr.,

métaphysique à Bologne, écrivit des commentaires sur les Quodlibeta de Duns Scot, qui parurent à Bologne, 1533, par les soins de J. Baptista Paello.

Joan. Vigerius, qui publia un Commentaire sur le premier

livre des Sentences de Duns Scot; Venise, 1527.

Supplem, ad Script., p. 413.

Sharaglia cite encore parmi les disciples de Duns Scot : Nicolas Bonnet (vers 1480), Geoffroy Gontier, Breton, mort en 1356, Jo. Scrops, Anglais, Petrus Thomæ, Jacobus Ascu-

N'oublions pas Jean l'Anglais, qui vivait vers 1390, et qui a laissé un commentaire sur les Questions du Docteur subtil de Universalibus Porphyrii, imprimé à Alost, 1489. Nous avons parlé déjà de l'édition des mêmes Ouestions; Venise. 1492. Franciscus Pitigianus Aretinus écrivit des commentaires sur la Physique de Scot, qui parurent à Venise, 1613, 1615 et 1618. Nous connaissons les commentaires de Maurice Du Port, Hugues Cavelle et Wadding, Matth. Ferchi cite aussi comme commentateurs Pierre d'Arezzo, Yribarne et Franciscus Herrera. Duns Scot eut encore bien d'autres commentateurs. Dans le catalogue des livres de la bibliothèque de Clermont, on lit : Joan. Poncius in Senten-Catal. des li- tias Scoti : præmittitur opusculum cui titulus Scotus Hiberniæ restitutus; Paris, Cramoisy, 1661, 6 vol. in-fol.

vres de la biblioth, des cidevant jesuites

Ibidem.

et 101.

En 1505, une table sur les quatre livres des Sentences de du coll. de Cler- Duns Scot fut publiée à Venise, par Bernard de Tridino. — En 1580, parut à Venise une édition des Questions de Duns chi Vita, p. 100 Scot sur les Sentences. Bartholaccius d'Assise joignit à cette édition un Syllabus generalis, ou Index, plus complet que celui qu'avait déjà publié Jacques d'Ascoli. — Jean de Cologne publia un Ordo alphabeticus pour les Questions de Duns Scot, tant sur les quatre livres des Sentences et les Ouodlibeta, que sur la Métaphysique et le de Anima; cet ouvrage sortit des presses de maître Vindelin de Spire, sans indication d'année, in-4, en caractères romains. — En 1588, parut un nouveau travail, sous ce titre: Repertorium locupletissimum tam librorum Sententiarum quam Quodlibetorum Doctoris subtilis Jo. Duns Scoti, olim ab Hieronymo de Ferrariis Fantano Veglevanensi, ord. Prædicatorum observantium, et hæreticæ pravitatis inquisitore Ferrariensi, collectum, nunc opera R. P. F. Julii Hinopii Casenatis, Lectoris Patavini, ejusdem ord., in lucem editum : a quo adjectæ sunt etiam opiniones et propositiones a Scoto contra D. Thomam ad probandum assumptee, quasque J. Capreolus confutavit, hoc signo \*demonstrata : opus maximo usui futurum non tantum Scoti et D. Thoma doctr. profitentibus, sed et omnibus serio theologica tractare cupientibus; V enetiis, apud Welchiorem Sessam, ann. 1588.

Antonius de Fantis, de Trevise, fit paraître à Lyon, en 1530, une table genérale de la doctrine scotiste (Tabula generalis scoticæ subtilitatis', divisée en huit sections, par ordre alphabétique. Ce travail très-étendu embrassait toute la doctrine du maître. C'était un Epitome scibilium : aussi

lui donnait-on le nom de Mare magnum.

On devait faire un très-grand usage, surtout dans les écoles, de ces tables et de ces abregés. Nous en trouvons même dans les catalogues de manuscrits : à Oxford, au collége Merton, n. 781, 313: Tabula super scripta Doctoris Subtilis; au Nouveau Collège, n. 1079,115: Quædam Compilationes extractæ mss. Angl. et de opere Scoti super IV libros Sent.; au collége Sainte-Marie Wadeleine, n. 2248,107 : Compilationes de opere Scoti super IV libros Sent.; à Middlehill, n. 2961 : Scoti Questionum tabula, manuscrit du XIVe siècle; à la Bedléienne, 3528,38 : de Scientia Dei, ex doctrina Jo. Duns Scoti, per fratrem Pauli de Mesa, lector. theol. in Acad. Complut., 1642;—de Voluntate Dei, per fratrem Joan. a Merinero, in S. Mariae de Jesu Complut, conventu primarium doctrinae scoticæ moderatorem, 1626;—de Angelis, per fratrem Francise. Felix, in Complut. Minor, ecenobio scoticæ doctrinæ defensorem emeritum, ann. 1634.

L'Aragonais Guillaume Gorris écrivit, à la fin du XVe siècle, un abrégé de la philosophie de Duns Scot : Scotus

pauperum, vel abbreviatus; Toulouse, 1486, in-4.

Petrus Aquilanus, ou de Aquila, Doctor sufficiens, frère Mineur, est l'auteur d'un livre intitulé Scotellus, où se trouvent en résumé non-seulement la doctrine de Duns Scot, mais aussi les éléments de la doctrine de saint Thomas et d'autres scolastiques; Paris, 1585, in-8 ex Nicolai Nivellii officina). Il écrivit, en outre, un Compendium sur le Lombard, et des Questions sur les quatre livres du même, d'après la doctrine de Duns Scot; Spire, 1480; Venise, 1494.

L'ouvrage le plus complet, en ce genre, fut certainement celui de Filippo Fabro, qui parut à Venise, en 1602, sous ce titre : J. Duns Scoti Philosophia Naturalis ex quatuor libris Sententiarum et Quodlibetis collecta, in theoremata dis-

Catal. libr. Hib., t. I.

Matt. Ferchi, Vita, p. 100

tributa, et contra adversarios omnes tam veteres quam recentiores impugnationibus et defensionibus illustrata ac dilucidata. Cui præmissa sunt 100 theoremata præcipuas difficultates logicas complectentia, et in cujus fine additus est tractatus brevis, facilis et necessarius ad formalitates Scoti: auctore eodem Philippo Fabro Faventino, ord, Minor, conventualium, artium et S. theolog. doctore, etc.; Venet, ann. 1602.

Le cardinal Constantius Sarnanus fit paraître en 1589, à Rome, chez Dominicus Basa, un livre intitulé: Conciliatio dilucida omnium controversiarum quæ in doctrina D. Thomæ

et J. Scoti leguntur.

Sbaragl., Supplem. ad Script., p. 413.

Panz., Ann. typogr., t. III, 444, n. 2408.

On pourrait encore citer bien d'autres noms et d'autres titres: Nicolas de Orbellis, Melchior Flavius, Nicolas de Nyse, Joseph Angles, Antoine de Saint-Léon, Pierre de Candie, Ant. Trombeta ou Tubeta, Alexander de Alexandria, Joann, de Magistris, Franciscus Sansonius, Fr. Cornelius Biragus, etc.; Opus doctrinæ scoticæ Patavii in thomistas discussum, sententiæ philosophi maxime conveniens, Venetiis, 1498, in-fol.; -- Scotus academicus, seu universa Doctoris subtilis theologiæ dogmata, ad Academiæ Parisiensis docendi methodum concinnata, etc., auct. P. Claudio Frassen, Peronensi, ord. Minor.; Paris, Edmond Couteret, 1672, in-fol.; Subtilissimi doctoris F. Joannis Duns Scoti, ord. Minor., Liber primus Sententiarum, cum cujuslibet articuli commentariis ac disputatis difficultatibus, necnon ac controversiis, quæ circa textum scoticum excitantur, auctore F. Matthæo de Sosa (professeur de théologie à Salamanque); Salmanticæ, exofficina Didaci a Cussio, anno 1640, 2 tomes; -S. G. Boyvin, Philosophia Scoti; Paris, 1690, in-8; — le même, Philosophia quadripartita Scoti; Paris, 1668, 4 t. in-fol.;—Joh. Santacrucii Dialectica ad mentem eximii magistri Joh. Scoti; Lond., 1672, in-8; — Fr. Eleuth. Albergoni, Resolutio doctrinæ scoticæ, in qua quid Doctor Subtilis, circa singulas quas exagitat quæstiones sentiat, etsi oppositum alii opinentur, brevibus ostenditur, in subtilium studiorum gratiam; Lugd., 1643, in-8;—Joh. Duns Scotus, Doct. Subt., per universam philosophiam, logicam, physicam, metaphysicam, ethicam, contra adversantes defensus, quæstionum novitate amplificatus, ac in tres tomos divisus, par Bonaventura Baro; Cologne, 1664, in-fol.; — Joh. Arada, Controversiæ theologicæ inter sanct. Thomam et Scotum super quatuor libros Sent., in quibus pugnantes sententiæ referuntur, potiores difficultates clucidantur, et responsiones et argumenta Scoti rejiciuntur; Cologne, 1620, in-1; -Joh, Lalemandet, Decisiones philosophica; Munich, 1614-1615, in-fol.; — Crisper, Philosophia scholæ scotisticæ, Augsbourg, 1-35; et Theologia schola scotistica, 4 vol., ibid., 1718, in-fol.; - L. F. Otto Baumgarten - Crusius, de Theologia Scoti Programma; Iena, 1816, in-1; — J. Duns Scotus, Florilegium philos.

univ., praside V. Herdegen; Augsbourg, sans date.

L'histoire du scotisme est à beaucoup d'égards parallèle à celle de l'averroisme. Ils fleurirent à la même date, c'est-àdire pendant la décadence de la scolastique (XIVe, XVe, Averroes etl'A-verr, 2º part. XVI<sup>e</sup> siecles), et dans les mêmes écoles universite de Padoue. écoles franciscaines du nord de l'Italie); ils eurent les mêmes éditeurs (Bonetus Locatellus et autres, de Venise), beaucoup de communs adhérents Lychet, Trombetta, etc.', un même caractère de subtilité inintelligible et de sterilite littéraire et scientifique, bien qu'à l'origine il s'y fût caché certaines hardiesses

La Renaissance porta un premier coup à ces subtilités. que Rabelais appelait spirituellement Barbouillamenta Scoti, en 9 vol.). mais elle ne reussit pas à les tuer. Ce qui les chassa de la philosophie, ce fut le cartésianisme et la science positive inaugurée par Galilée. Averroistes et scotistes avaient trouvé leur dernier asile dans l'école pédantesque et routinière de Padoue. Ces noms de sectes en étaient venus, entre les mains de générations nombreuses de professeurs et d'étudiants, à ne plus désigner des doctrines, mais des méthodes et l'usage de certains livres ou de certains cahiers. Le XVIIe siècle vit finir des discussions qui avec le temps avaient perdu toute savenr. La défaite de Duns Scot fut cependant moins complete que celle d'Averroës. Il garda une grande importance en theologie, surtout dans les discussions sur la grâce, qui étaient alors dans toute leur force. On ne lut plus guere ses livres, mais on continua de placer toujours ses hypothèses en regard de celles de saint Thomas d'Aquin. Le nom de Duns

Scot occupe ainsi une grande place dans l'enseignement ecclésiastique de la philosophie et de la théologie, même de nos jours. Sur presque toutes les questions, une Théologie complète, à côte des solutions ad mentem divi Thomav, doit

présenter les solutions ad mentem Scoti.

L. Renan .

Œuvies, t. III, p. 198 (ed.

# PIERRE DE FERRIÈRES.

## JURISCONSULTE,

ARCHEVÊQUE D'ARLES.

SA VIE.

du dr. rom., t. IV, p. 273.

Gallia Christ. nov., t. 1, col. 573, 1079.

Vitæ pap. Avenion., t. I, col. 190.

Hist. gen. de Prov., t. III, p. XLIII, num. 29.

Pierre de Ferrières (Petrus de Ferrariis), qu'il ne faut pas Savigny, Hist. confondre avec Jean Pierre de Ferrières, jurisconsulte comme lui, mais professeur de droit à Pavie en 1389, et auteur du Practica judicialis souvent imprimé, appartenait à une famille noble dont nous ignorons l'origine : on sait seulement qu'il était fils de Pierre, seigneur de Ferrières, et de Gauzide, fille du baron de Miramont. L'époque et le lieu de sa naissance, les détails de sa carrière, nous sont entièrement inconnus. Cependant les dignités dont il fut revêtu dans les dernières années de sa vie doivent faire supposer, comme le remarque Baluze, qu'il était déjà d'un âge mûr quand il parvint aux honneurs : sa naissance pourrait donc être placée avec assez de vraisemblance entre les années 1240 et 1250; mais nous ne trouvous qu'en 1296 son nom mêlé aux affaires du temps. L'historien Papon nous apprend que Pierre de Ferrières réunissait alors en Provence des fonctions civiles et des dignités ecclésiastiques. Toutefois il ne faudrait pas se hâter d'en conclure que sa famille fût d'origine provencale; elle n'est mentionnée ni dans les tables de d'Hozier, ni dans la liste des familles et maisons nobles de Provence, rédigée par le sieur d'Artefeuil et reproduite par Expilly.

Le 13 mars 1296, une convention régla les conditions de la dot de Béatrix, petite-fille de Charles II, comte de Provence, en raison de son mariage avec Jean, Dauphin de Viennois. On remarque parmi les témoins de cet acte Pierre

de Ferrières, qualifié doyen de l'église du Puy et chancelier du royaume de Sicile. C'est avec cette double qualification que, le 1er mai 1298, en l'absence du protonotaire de ce royaume, il signe également une donation du même Char-

les II, faite à l'église de Saint-Barthélemi d'Aix.

Dans un acte du mois d'avril 1299, que cite Summonte, Pierre de Ferrières est appelé de nouveau doven de l'église du Puy; mais, par suite d'une erreur, peut-ètre typographique, on lui donne le titre de cambellarius regis Siciliæ. Tous les monuments de cette époque prouvent évidemment, ainsi que l'a jugé Baluze, qu'il faut lire ici cancellarius.

Les auteurs de la Gaule chrétienne disent que, plus tard, il fut doyen de l'église d'Auch; mais ils n'indiquent point la date de cette nomination. Il faudrait nécessairement la placer vers l'année 1300, puisqu'en 1301 les mêmes auteurs le font arriver à l'évèché de Noyon. Il ne prit possession de son siège épiscopal que le 20 mai 1302. C'est alors que le roi Charles II, de Naples, en lui donnant pour compagnon Barthélemi de Capoue, son logothète, l'envoya demander à Boniface VIII la confirmation de la paix conclue avec son compétiteur Frédéric, roi de l'île de Trinacrie. A cette occasion, suivant la nouvelle Gaule chrétienne, Pierre de Ferrières fut nommé chancelier du roi de Sieile Naples). Nous avons vu qu'il l'était déjà en 1296, et nous devons faire observer que le même ouvrage donne également le titre de chancelier de Sicile à un autre Pierre de Ferrières, frère, dit-on, de l'évèque de Novon, et luimême, vers 1301, évêque de Lectoure : « Au 7 des calendes « de janvier (26 décembre) 1301, l'évêque de Lectoure, « étant à Naples, nomma vicaire général de son diocèse Guil-« laume Meschini; et, dans ses lettres, il se qualifie chan-« celier de Sicile. » Voilà une confusion de titres et de personnes qu'il n'est pas facile d'éclaireir, faute de documents originaux.

Ce qui, du moins, reste hors de doute, c'est que le jurisconsulte de ce nom, qui est le sujet de cet article, fut doven de l'église du Puy, plus tard évêque de Novon, et enfin, comme nous allons le montrer, archevêque d'Arles. Il est certain aussi que ce même prélat, en sa qualité d'évêque de Novon, était pair de France, et que, de plus, il remplit les fonctions de chancelier du royaume de Sicile, au moins de l'an 1296 à l'an 1306. Selon le P. Anselme, ses armes étaient

Bouche, Hist. de Prov., t. II, p. 323, 324.

Hist, della città di Napoli, part. 2, l. 111,

T. I, col. 5-3,

Nicol. Spec., Rer. Sicul., lib. vi. c. 18.

Gall. Christ. nov., t. I, col. 470

XIVe SIÈCLE.

Hist. gén., t. П. р. 394.

Gall, Christ, nov., t. I, col. 574.

d'argent, à trois clous de sable, au chef de gueules, chargé de trois bandes d'or

L'acte de son élection au siége archiépiscopal d'Arles porte la date du 23 août 1303. Il v est dit que le prélat élu, alors évêque de Novon, était un personnage prudent, discret, savant, recommandable par ses mœurs et ses vertus, très-versé dans les affaires spirituelles et les affaires temporelles, et qu'il fut nommé en plein chapitre, par la voie du scrutin, à l'unanimité des suffrages.

Pierre de Ferrières succédait à Rostaing II. Il prit possession en 1304; et, à son entrée solennelle à Salon, ville dont le domaine temporel appartint aux archevêgues d'Arles jusqu'en 1789, il distribua cinq mille sous aux habitants, ainsi que l'attestent d'anciens actes de la ville d'Arles, que la

Gaule chrétienne n'a point transcrits.

Le comte de Provence, roi de Sicile, Charles II, dit le Boiteux, appréciant de plus en plus le mérite de Pierre de Ferrières, le maintint dans sa charge de chancelier, et lui confia les fonctions les plus importantes. Ainsi, en 1305, il le nomma son vicaire général pour gouverner le royaume de Naples, pendant qu'il allait visiter son comté de Provence, et que son fils Robert, duc de Calabre, déjà nommé par lui vicaire général du royaume, était lui-même absent pour un voyage. C'est ce que prouve un acte du 26 mars 1305, cité par Papon. t. III. Preuv., Cette délégation n'aurait donc été donnée à Pierre de Ferrières ni en 1302, comme le disent les auteurs de l'Art de vérifier les dates, ni en 1307, comme l'affirme l'historien T.III, p. 103. même de la Provence. Cependant on pourrait à la rigueur supposer que le roi avait plus d'une fois nommé Pierre de Ferrières lieutenant titulaire, ou lieutenant du prince royal. c'est-à-dire chaque fois qu'il avait été obligé de quitter le royaume de Sicile pour se montrer dans les anciens domaines de ses aïeux. Retenu au contraire à Naples, en 1304, par Giraud, Essai l'urgence des affaires du royaume, Charles II chargea son chancelier de dresser des statuts pour régler et réformer en certains points l'administration de la justice dans les comtés de Provence et de Forcalquier. Deux ans plus tard, en 1306, Robert lui confia le soin d'ajouter quelques dispositions à un règlement qui concernait les actes des notaires et les créances des usuriers. Enfin, le roi l'employa, comme négociateur, dans des circonstances délicates : il lui donna ses pleins pouvoirs, le 15 septembre 1305, pour conclure un traité de

Expilly, Dictionn, des Gaules, t. VI, p.

Hist, de Pr., D. XLIV.

sur le dr. fr., t. H. p. 51, 52. Ibid., p. 62, 63.

T. II, preuv.,

paix avec Mainfroi, marquis de Saluces; et, le 15 fevrier 1308, pour terminer les différends qui s'étaient élevés entre la cour de Naples et la république de Gènes. Papon assure qu'il existe des chartes qui attestent ces deux faits, mais il P. MIN.

ne dit pas où il les a vues.

Pierre de Ferrières, prélat éminent, homme d'Etat, négociateur, était de plus un très-habile jurisconsulte. Il avait professé à Aix le droit canonique et le droit civil, ainsi que le rapporte Jacques de Beauvoir (de Bello Visu, de Beleisio), son disciple. Ce dernier, qui enseigna le droit civil à Bologne, déclare, dans la préface de sa Pratique judiciaire, qu'il a composé cet ouvrage à la prière de son révérend père et seigneur Pierre de Ferrières, excellent professeur dans l'un et l'autre droit, archeveque d'Arles et chancelier du seigneur Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem. Il rapporte que Pierre de Ferrières lui a conféré le titre honorable de docteur, à Aix, dans la cour et en la présence du roi. C'était, selon M. de Savigny, en 1297. A cette époque, la ville d'Aix n'avait pas encore d'université; mais, depuis longtemps déjà, des maîtres en théologie et des docteurs y enseignaient, à des jours et à des heures fixes, le droit canonique et le droit civil. Dans la suite, sur la demande du comte Louis II, le pape Alexandre V consentit, par bulle du 9 décembre 1409, à tiar, univ. stala fondation de l'université, qui fut définitivement établie dans cette ville, par des lettres du même comte, datées du 31 décembre 1413.

Aquæ Sex-

Si l'on en croit Jean Villani, Pierre de l'errières aurait pu s'honorer d'un autre disciple, Jacques d'Euse, qui fut pape 19en 1316 sous le nom de Jean XXII. Celui-ci, selon l'historien florentin, aurait même été élevé et instruit gratuitement chez Pierre de Ferrières, alors chancelier du roi de Sicile et archevèque d'Arles. Mais c'est une tradition qui ne peut soutenir le plus léger examen. Jean XXII, mort plus que nonagénaire en 1334, avait soixante ans environ lorsque Pierre de Ferrières fut élu archevêque d'Arles; et lui-même, des l'annee 1299, était évêque de Fréjus.

Pierre de Ferrières mourat le 8 novembre 1308, ou 1307, selon quelques auteurs. Mais s'il est vrai qu'au mois de février nov., t. l. col. 1308, Charles II le chargea d'une négociation, la question est decidee; Pierre est mort au plus tôt en 1308. Il ne faut donc tenir aucun compte d'un passage du P. Anselme, où il

Liv. ix, c.

Gall, Christ.

XIVe SIÈCLE, 472

t. II, p. 394.

est dit que Pierre de Ferrières mourut deux ans après son Hist. généal., élection au siége épiscopal de Noyon.

#### SES ÉCRITS.

Il ne nous reste de Pierre de Ferrières que les statuts et règlements dont nous avons déjà dit quelque chose, et qu'il rédigea pour les comtés de Provence et de Forcalquier. Sans T. I, col. 574. les avoir connus textuellement, les auteurs du Gallia Chris-

du dr. fr., t. II, p. v. 50-64.

tiana (vetus) les ont toutefois jugés fort utiles pour ces deux provinces. On les trouve imprimés, pour la première fois, Giraud, Hist. dans l'Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, d'après un manuscrit du XIVe siècle, qui a successivement appartenu à l'abbé Rive, à M. Faucon d'Aix et à M. Giraud. Les premiers de ces statuts sont les plus importants; ils furent dressés en vertu de lettres de commission données par le comte Charles II à Pierre de Ferrières, le 20 mars 1304. Délibérés et discutés dans une assemblée de prélats, de barons et d'autres notables de la Provence, convoquée à Aix, le 8 novembre de la même année, par l'archevêque d'Arles, ils ne recurent que le 12 novembre suivant une rédaction définitive. C'est alors que Richard de Cambateze, sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier, les transmit à tous les viguiers, juges, clavaires ou trésoriers de ces deux comtés, dit le préambule. Ils ont pour objet de confirmer les droits et même les priviléges des prélats, barons et autres nobles de la province, et d'assurer l'exécution de la justice, en tout ce qui n'est pas, ajoute-t-on, contraire à ces mêmes priviléges. Mais on démêle sans beaucoup de peine, ce nous semble, que l'intention réelle du prince est de les réduire autant que possible. Ces statuts n'en paraissent pas moins rédigés dans un

esprit éclairé, juste et conciliant. Réunis à d'autres qui sont à pen près du même temps, et que le savant éditeur à tirés des manuscrits cités, ils forment le complément des statuts et T.II, p. 1205- coutumes de Provence, insérés dans le Coutumier général, traduits en français par Jean de Bomy en 1620, et commenet tés, en 1642, par Jacques Morgues, avocat au parlement de cont. de Prov., Provence. Dans ces collections, le plus ancien statut, qui est de la reine Jeanne, porte la date de 1366. Mais les autres statuts de cette reine et ceux de ses successeurs, compris dans Coutumier les anciens recueils imprimés, rappellent quelquefois le sens

Statuts 1642, in-4. et même le texte des statuts de Charles II, rédigés et pro-

mulgués par Pierre de Ferrières.

Les premiers articles de ceux-ci sont relatifs à l'administration de la justice en général, au droit d'appel, au maintien etc. de certains priviléges et du droit de possession ou de quasipossession. Au début, ils règlent le nombre de jours qu'à l'expiration de leur charge les officiers de justice doivent passer auprès de leurs successeurs, charges de recevoir les plaintes qui seraient formées contre la précédente administration. Cet article n'était pas inconnu à l'avocat Jacques Morgues : il le cite dans son commentaire des Coutumes de Provence; mais il ne dit pas où il l'a lu, et il se tait de même à l'égard de quelques autres articles, qu'il appelle des fragments des anciennes ordonnances de Charles II.

L'article 2 maintient le droit d'appeler des sentences des prélats, barons et autres nobles, à la cour du roi, ou aux prélats et aux barons eux-mêmes, tel qu'il était autorisé par les priviléges et la coutume; mais s'il s'élève quelque doute sur les priviléges eux-mêmes ou sur la coutume, entre la cour du roi et les prélats, barons ou autres nobles, le sénéchal ou le délégué choisi par lui en décidera promptement d'une manière sommaire et sans forme de jugement. Ce délégué ne doit recevoir aucun salaire, ni présent, des prélats ou

des barons, la cour ayant pourvu à ses honoraires.

Par l'article suivant il est ordonné aux officiers du roi de conserver intacts les priviléges accordés aux prélats, barons, châtelains, nobles, par les prédécesseurs du comte Charles II, à moins de motif raisonnable et légitime pour les en priver; de ne dessaisir aucun d'eux, sans connaissance de cause, de la possession ou quasi-possession des choses et des droits dont ils ont joui longtemps en paix, étant réserve à la cour du roi de proceder par une enquête civile contre les possesseurs ou quasi-possesseurs de ces droits. Les délinquants, d'après l'article 1, seront renvoyés par la cour du roi aux prélats et barons, et réciproquement, pour être jugés et punis au lieu où le crime aure eté commis. Mais au juge du roi appartient l'enquête du crime commis, laquelle préviendra nécessairement le jugement définitif du prélat ou du baron auquel le coupable doit être renvoyé.

Suivent des prescriptions pour le service des nobles, soit

comme chevaliers, soit comme juges.

L'article 5 n'ordonne des chevauchées aux nobles qui sont

gen., t. II, p. 1205, 1206, 1220 , 1225 , Ouvr. cit., p.

Pag. 16.

tenus d'en fournir, que dans les cas de nécessité pressante. Cependant on les invite à être munis décemment de chevaux et d'armes; car, outre la loi qui l'exige, leur rang leur en ferait un devoir.

Par l'article 6 la juridiction d'un prélat, ou baron, qui aurait négligé de rendre la justice, est dévolue à la cour du roi.

Dans un débat entre le fisc et un particulier, le juge peut, selon l'article 7, s'adjoindre un jurisconsulte pour lui demander conseil; mais il ne doit pas s'adresser au juge auquel l'affaire peut être dévolue par appel.

Le législateur s'occupe, à l'article 8, des frais de justice. Le notaire sera payé par la partie qui lui aura demandé des actes. Il ne devra pas quitter le lieu où il exerce; autrement il payera la moitié des frais pour celui qui plaide contre le

fisc.

En cas d'absence prolongée ou volontaire du procureur du fisc, dans les procès dont l'estimation sera au-dessus de 10 liv., l'article 9 autorise le sénéchal à nommer un autre examinateur de l'affaire, afin de ne pas ruiner les plaideurs

par les lenteurs de la procédure.

L'art. 10 ordonne que les lates, imposées par la coutume plutôt que par le droit écrit, soient perçues selon la coutume de chaque localité; mais il défend de prêter main-forte aux juges pour les exiger. Ici se révèle l'intention du législateur d'abolir ultérieurement un droit qui s'élevait à 9 et même à 27 deniers par florin (valant 10 sous parisis en 1350), selon que la late était simple ou triple. Mais cet impôt, dù au fisc par tout débiteur contre qui le créancier avait formé un reclain, subsistait encore au XVII° siècle. On voit, à cette époque, les jurisconsultes en demander la suppression aux Etats de Provence.

Les articles 11 et 12 règlent le nombre et le salaire des messagers ou appariteurs, qui doivent signifier les sentences aux personnes intéressées. Un seul appariteur doit suffire; si l'on craint de la résistance, on en enverra deux, mais seulement dans le cas de nécessité, pour ne pas aggraver la situation du condamné, en ajoutant aux frais du procès. L'appariteur recevra, pour le jour où il signifiera des exécutions de sentence, douze deniers renforcés, c'est-à-dire de forte monnaie. S'il exige plus des parties, il restituera le double de ce qu'il aura extorqué, et perdra son office.

D'autres dispositions règlent les droits, les charges et les

impôts des sujets du comte. A l'article 15, il est dit que tout homme libre, et qui n'est ni adscriptitius, ni attaché à la glèbe, ni angarius, soumis à des corvées, ni homo de corpore vel casalagio, serf de corps ou de case, peut changer de domicile à volonté; mais préalablement il doit acquitter les charges inhérentes aux possessions qu'il a dans le lieu où il veut cesser de résider.

Quiconque, selon l'article 16, aura été emprisonné par mesure préventive, sans avoir commis de faute, ne payera rien pour le droit de geôle, afin qu'après avoir été injustement grevé il ne soit pas surchargé d'un nouveau faix. Cette disposition se retrouve textuellement dans les Statuts de Provence.

Les mendiants qui ne possèdent point d'immeubles, dit l'article 17, ne contribueront point au fouage, comme n'ayant point de feu. La cour ne forcera pas à payer ce droit, sans connaissance de cause, ceux qui sont en quasi-possession de ne point le payer. Elle examinera les réclamations de ceux qui prétendent en être exempts en tout ou en partie; mais, pendant qu'elle examinera s'il est dù, elle demeurera dans

la quasi-possession de le percevoir.

L'article 18 est une concession du législateur aux droits des prélats et des nobles qui auraient pu craindre de voir augmenter sans mesure les attributions de la cour, du roi. On y déclare que la cour ne protége pas les gens des prélats, des barons et autres nobles, qui restent dans les terres de leurs seigneurs, ni même les hommes du roi, contre les prélats et les barons qui auraient à se plaindre d'eux, parce qu'on semblerait agir ainsi par jalousie, et pour molester les prélats et les autres seigneurs; tout ce qui s'est fait contrairement à ce statut sera révoqué. L'article suivant permet aux seigneurs, pour exécuter leurs sentences, de porter des armes, eux et leurs appariteurs, mais seulement en cas de nécessité.

L'artiele 20 témoigne de la sollicitude du comte pour ses sujets : « Les causes fiscales se prolongeant quelquefois indé« finiment par la malice ou l'impéritie des avocats, au grand « détriment du fisc et des particuliers qui y consument la « meilleure partie de leur fortune, chose tout à fait con« traire aux intentions de notre roi, qui, comme un prince « juste et pieux, croit être riche s'il a des sujets riches eux« mèmés; nous ordonnons, d'après le pouvoir qu'il nous en a

« conféré, que dorénavant, dans les causes fiscales, soit du « fisc contre un particulier, soit d'un particulier contre le « fisc, on ne soit pas tenu d'observer la solennité des juge-« ments, mais qu'on procède d'une manière sommaire et « simple, sans que personne puisse prétendre que le juge-« ment n'ait pas été rendu suivant l'ordre habituel des tri-« bunaux; car cet ordre s'occupe plus de l'appareil et de la

« forme, que du fond même de la cause. »

Les priviléges des lieux et des personnes sont circonscrits prudemment par les derniers articles (21 à 25), pour que l'administration de la justice et le bien de toute la province n'en recoivent aucun préjudice. Il y est statué que les délits commis sur les voies publiques, ou dans des lieux consacrés au culte, ou sur la personne des clercs, délits dont les prélats et les barons prétendent que la connaissance leur appartient de droit, seront examinés préalablement par le sénéchal, qui décidera sommairement à qui la cause doit être renvoyée. On y détermine le caractère et les qualités de ceux qui doivent être réputés clercs, pour avoir le droit d'être jugés par les prélats: ce sont les prélats eux-mêmes et tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés, les simples clercs non mariés, et les domestiques des prélats, des prêtres et des cleres. Quant aux cleres qui renoncent à leur tonsure, à leur habit clérical, qui se livrent au négoce, exercent l'usure, qui se font cabaretiers, charcutiers, brocanteurs, corroveurs, ou qui portent des armes de guerre, la loi ne les regarde pas comme clercs: mais si elle leur ôte leur privilége, elle ne les laisse pas sans défense contre les injures, et ils auront pour protecteurs les juges des lieux où aura été commise l'offense, ou, à leur défaut, la cour du roi. Le législateur a voulu seulement, en leur rappelant la protection spirituelle qui aurait dû les défendre, les inviter à mener une vie meilleure et à ne plus déshonorer la profession cléricale.

En terminant, le souverain, par l'organe de son chancelier, proteste de nouveau de son respect pour les droits et les priviléges de ses sujets. Sans prendre trop à la lettre cette déclaration ainsi réitérée, on ne peut s'empêcher de reconnaître, dans les statuts que nous venons d'analyser, un esprit de justice et des sentiments de bienveillance qui honorent à la fois la mémoire du prélat dont ils sont l'ouvrage et celle du prince qui les avait ordonnés. Héritage pieusement recueilli par le dernier des successeurs de Charles II, ces sentiments ont rendu populaire, même de nos jours, le nom du bon roi René.

Vers 1305, date un peu incertaine, Robert, fils de Charles II et son vicaire général dans le royaume de Sicile et dans les comtés de Provence et de Forcalquier, avait promulgué une constitution, dont un article, pour mettre un terme aux extorsions des notaires, réglait le nombre des lignes et des mots de leurs actes, et les honoraires qu'ils pouvaient exiger. Les notaires ne représentèrent pas en vain que cet article les exposait à omettre dans leurs actes quelques mots indispensables ou à dépasser le nombre de lignes prescrit, parce que le changement de plume et d'encre pouvait empecher l'écriture d'être parfaitement la même d'un bout à l'autre d'un acte de quelque étendue. Pierre de Ferrières, autorisé par le prince royal, adressa à Jean de Cabassole, juge majeur, et lieutenant du sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier, une nouvelle rédaction de l'article dont il s'agit. On la trouve dans l'ouvrage cité : « Si les no-« taires n'observent pas rigoureusement le nombre de lignes « et de mots prescrit, plutôt par erreur que par malice, et s'ils « proportionnent le prix au nombre de lignes et de mots « existants, ils ne doivent pas être regardés comme parjures. « S'ils mettent en deux pages autant de lignes qu'ils auraient « pu en faire tenir en une seule, ou en deux lignes les mots « qui auraient pu tenir en une seule, ils ne seront point ré-« prehensibles, pourvu qu'ils ne fassent payer que comme « pour une page ou pour une ligne. Les adverbes, conjonc-« tions, prépositions, interjections, et tous les monosyllabes « seront réputés des mots dans les actes des notaires, puis-« qu'ils occupent de l'espace dans l'écriture. » Il paraît qu'il n'en avait pas toujours été ainsi; mais cette clause était à l'avantage des notaires.

Une circulaire de Jean de Cabassole transmet aux viguiers et juges de la province les lettres de Pierre de Ferrières. L'exemplaire qui a servi à la publication de l'éditeur est celui qui fut adressé au juge, et lu, le 15 janvier 1306, en la cour de l'Espitallet ou Hospitalet, bourg de la viguerie de Forcalquier. Cette date nous donne lieu de penser que la rédaction du statut de Robert pourrait être des derniers jours de l'année 1305, ou du commencement de l'année minert il la sième et detée à la menière receive.

suivante, si la pièce est datée à la manière romaine.

Quelque temps après, Jean de Cabassole, dans une autre

XIVª SIÈCLE.

lettre circulaire, datée d'Aix, le 5 juin 1306, fait connaître aux Ibid., p. 63, viguiers et juges de Provence une nouvelle constitution du même prince et du même chancelier; mais il en donne le sens plutôt que le texte. Elle a pour premier objet, du moins d'après un passage obscur et probablement altéré, de faire exécuter le statut précédent, en l'appliquant aux actes antérieurs des notaires non encore remis aux parties, et sur le prix desquels rien n'aurait été convenu. En second lieu, elle semble modifier une constitution du prince Robert, relative aux créances usuraires. Il avait été précédemment statué que lorsqu'une partie de la dette serait payée à des créanciers. surtout faisant l'usure, ceux-ci seraient tenus de restituer au débiteur le titre original énoncant la quantité de la dette, à condition que le débiteur remettrait au créancier une caution suffisante pour le reste. Mais comme il y avait alors péril pour les créanciers qui font des prêts par contrats sans tomber dans le vice de l'usure, personnes auxquelles ne songeait pas le prince en faisant ce règlement, l'archevêque d'Arles connaissant bien les intentions du prince, dit en propres termes : « Cette disposition, quand une partie de la dette « aura été payée, subsiste seulement pour les usuriers mani-« festes, ou ceux qui sont suspects d'usure, ou notés comme « tels par la voix publique, et qui, en retenant les titres origi-« naux, s'en servent pour vexer leurs débiteurs. Ils seront « donc passibles des peines imposées à ceux qui refuseront « de se soumettre à ce règlement; mais les autres créanciers, « non suspects d'usure, quand ils n'auront recu qu'une par-« tie de la dette, ne sont point soumis à l'obligation de re-« mettre le titre. »

On voit ici la louable intention d'accorder un privilége à la probité, mais aussi la difficulté de parvenir, dans la pratique, à reconnaître, parmi les créanciers, ceux qui passaient seulement pour usuriers, ceux qui ne l'étaient pas ou ne passaient pas pour l'être, et ceux qui, sans en avoir le fâ-

cheux renom, l'étaient réellement.

Jean de Cabassole, agissant au nom et lieu du sénéchal Richard de Cambateze, eut bientôt à transmettre aux juges de 1bid., p. 64- Provence un autre statut de Robert, daté du 25 juin 1306. Celui-ci ne semble pas être l'œuvre de Pierre de Ferrières, mais il contient un article qui recommande l'observation des statuts dressés par ce chancelier, vraisemblablement ceux de l'an 1304.

Le magistrat qui s'acquitta de cette dernière transmission paraît avoir été un jurisconsulte distingué. Il professait le droit à Aix, et son nom, déjà illustré par sa famille, se retrouve dans plusieurs actes des années 1307, 1319, 1321, 1329, 1333, mentionnés par Baluze. Ils ajoutent à ces titres celui de maître des comptes de la cour du roi, magnus, ou magna Aven., t. I, col. curiæ regiæ magister rationalis. Mais nous ne voyons nulle 96, 435. part qu'il ait écrit aucun ouvrage dont la perte soit regret-

1023; t. H. col.

Quant aux constitutions rédigées par Pierre de Ferrières, jugées au point de vue qui intéresse plus particulièrement l'histoire littéraire, elles se recommandent par un style assez généralement clair, correct et peu chargé des formes barbares qu'affectait la latinité judiciaire. Mais, outre les expressions techniques qui appartenaient à sa profession et qu'il ne pouvait éviter, il est obligé d'emprunter à la langue vulgaire de Provence, en les latinisant, certains mots qui se rapportent à des usages de ce pays. Ces usages, pour la plupart, se sont perpétués jusqu'à nous, et le dialecte provencal conserve les mots qui, du temps de Pierre de Ferrières, servaient à les désigner.

# HAYTON, PRINCE D'ARMÉNIE,

### HISTORIEN.

Tout ce que l'on sait de la vie de Hayton, ou Hethoun, on le sait par lui, et nous n'avons d'autre moyen de contròler ce qu'il nous en apprend qu'en faisant une part assez forte aux préventions religieuses et patriotiques dont il ne s'est pas défendu, et qui doivent l'avoir entraîné à grossir l'importance des événements qu'il a racontés. Il était prince, c'esta-dire seigneur d'une ville maritime qu'il nomme Curchi, aujourd'hui Corghos, située sur un promontoire en vue de l'île de Chypre, et rapproché de Selefké, l'ancienne Séleucie. Il n'était pas de la race des rois ou princes de la petite Arménie, mais il comptait dans sa famille plusieurs alliances avec elle. Cela ne l'avait pas empêché de figurer parmi les seigneurs arméniens qui contestèrent longtemps au prince Hayton II le droit de reprendre le pouvoir, après qu'il les eut, une première fois, dégagés de leurs serments de fidélité, en se retirant dans une abbaye. Mais le patriarche d'Arménie, Grégoire VII, étant parvenu à réconcilier Hayton II avec ses barons, le seigneur de Corghos s'attacha sincèrement à ce prince, et le suivit quand il alla grossir l'armée tartare de Ghasan-Khan. C'est ainsi qu'il se trouva à la bataille d'Emesse, gagnée par le khan sur les mamelucks d'Egypte, à la prise de Damas et à d'autres grandes journées dont il parle avec complaisance dans son livre, En 1304, il résista heureusement aux mamelucks, qui avaient tenté la conquête de la petite Arménie. L'année suivante, les approches de la vieillesse et le dégoût du monde le décidèrent à remettre la ville de Corghos entre les mains de Hayton II, pour accomplir le vœn qu'il avait fait, longtemps auparavant, d'embrasser l'état monastique. C'est en Chypre, dans un couvent des Prémontrés, qu'il fit profession. Peu de temps après, et sans doute avec le consentement des religieux de son couvent, on le voit passer en Europe, visiter Rome, Avignon, puis recevoir des mains de Clément V l'administration d'une abbaye de l'ordre auquel il appartenait, et qui était établie dans la ville de Poitiers. On croit qu'il y mourut vers l'année 1308, c'est-à-dire fort peu de temps après avoir achevé l'ouvrage qui lui assure une place assez importante dans l'histoire littéraire du XIVe siècle.

#### SES ÉCRITS.

Le livre qu'il a composé porte dans les meilleurs manuscrits le titre de Flos historiarum terræ Orientis. L'auteur en donne d'abord le plan, puis expose la façon dont il a juge convenable de le diviser. Il aura, dit-il, quatre parties. Dans la première, on parlera de la terre d'Asie, du nombre et de l'étendue des royaumes qu'elle renferme, et des nations qui les habitent.

Dans la seconde, on rappellera le nom des empereurs et rois de l'Asie, depuis la naissance de Jésus-Christ. On dira à quelles nations chacun d'eux appartenait, l'origine et la durée de leur règne, et ce que l'on trouvera de leurs actions dans les histoires et dans les lettres écrites des parties d'Orient.

La troisième parlera des Tatars: comment ils devinrent maîtres des terres qu'ils possèdent aujourd'hui; quel fut leur premier souverain; comment ils s'établirent dans les contrées qui avoisinent la Terre sainte.

Enfin, on traitera dans la quatrième partie du « passage « d'outre-mer », et de ce que l'on devra faire pour reconquérir la Terre sainte, suivant l'humble jugement de l'auteur de l'ou-

vrage.

Le livre fut dicté, écrit, traduit et retraduit dans des circonstances singulières. En 1307, précisément comme un envoyé de Charles, comte de Valois, allait demander au célèbre Vénitien Marco-Polo un nouveau récit des souvenirs de son grand voyage dans l'Asie centrale, un autre Français. Nicolas Falcon, ou Faucon, obtenait de notre prieur de la maison des Prémontrés de Poitiers la confidence de tout ce qu'il savait sur l'état des contrées orientales et sur l'origine des races qui depuis un siècle se disputaient la possession de l'Asie. Nicolas Falcon écrivit dans sa langue maternelle, devenue familière à l'Arménien Hayton, les récits qu'il recueillait : mais, au lieu de publier cette première forme de la narration, il prenait aussitot la peine regrettable de la tourner en fort mauvais latin, d'où cinquante ans plus tard elle devait ètre remise en français par Jean Le Long. Nous trouvons la prenye de la facon de procéder de Nicolas Falcon dans les derniers mots de son livre : Explicit liber Historiarum partium Orientis, a religioso viro fratre Haytono, ordinis beati Augustini, domino Churchi, consanguineo regis Armenia, compilato, ex mandato summi pontificis domini Clementis papa quinti, in civitate Pictaviensi regni Francia, quem ego Nicolaus Falconi primo scripsi in gallico ydiomate, sicut idem frater Haytonus mihi ore suo dictabat absque nota, sive aliquo exemplari. Et de gallico transtuli in latinum, Anno domini M.111.C. septimo, mense augusti.

Il n'y a rien de plus précis et de plus net que ce témoignage, et pourtant il est permis de conserver quelque donte sur sa parfaite sincérité. D'abord, on a de la peine à croire que l'Arménien Hayton ait pu faire un récit aussi long, aussi régulièrement distribué selon l'ordre des temps et des lieux, avec l'unique secours d'une memoire dont un long séjour en Europe avait dû nécessairement effacer les anciennes impressions. Mais, ce qui est plus grave, on ne peut expliquer d'une manière satisfaisante la ressemblance frappante d'une partie des prétendus souvenirs de Hayton avec les souvenirs bien réels du grand voyageur vénitien Marco-Polo. Il est vrai que cette ressemblance n'existe que dans la première partie du livre de Hayton; mais enfin elle suffit pour nous permettre de penser que lui ou son interprète Nicolas Falcon auront cru devoir compléter ce qu'ils savaient, en empruntant à la relation alors toute nouvelle et fort peu connue de Marco-Polo, telle que l'avait déjà transmise le Pisan Rustigiello, ce qui leur semblait convenir au cadre qu'ils avaient promis de remplir. Il n'est pas impossible, en effet, que Hayton, qui avait passé quelques années en Italie, en eût rapporté une copie du texte publié vers 1300 par Rustigiello, sur la première dictée de Marco-Polo, et que lui ou Nicolas Falcon aient jugé convenable de faire usage de cette copie, sans prévenir le public de la source à laquelle ils avaient puisé.

La première partie de la relation de Hayton comprend quatorze rubriques et la description de quatorze contrées. C'est d'abord le vaste empire du Cathay, nom auguel nous avons substitué celui de Chine. Les habitants en sont beaux, malgré leurs petits veux et leur défaut de barbe. Ils ont vingt religions opposées : ils se regardent comme les gens les plus habiles et les plus éclairés du monde. A les entendre, tous les hommes sont privés de la lumière de l'intelligence, sauf les Latins qui la recoivent d'un œil, et les Catayens qui la recoivent de tous les deux. Ils recherchent avec une extrème ardeur l'huile d'olive, à laquelle ils attribuent de grandes vertus médicinales. Hayton ajoute que leur monnaie se fait avec du papier, dont le souverain détermine la valeur en y mettant son cachet ou sa signature: regali signo signata. Quand ces morceaux de papier, qui répondent si bien à nos billets de banque, sont fatigués ou réduits en lambeaux, on peut se présenter au palais du roi et en demander de nouveaux, en échange des anciens. Ce passage semble fidèlement extrait du chapitre 96 de Marco-Polo : « Comment le grant « khan fait prendre escorce d'arbre qui semblent chartes « pour faire monnaie. »

Hayton donne ensuite la description du royaume de Tarse, dont les habitants, par lui nommés Yogor ou Ouighous, nous Turkestan. Il nous conduit ensuite dans cette dernière contrée d'où sortirent les Tures; puis chez les Corasmins, chez les Gumains ou Comans, qui s'étendent jusque dans la moderne Pologne, chez les habitants de l'Inde et de l'île de Ceylan. « Le roi de Ceylan, dit-il, possède le plus beau rubis « du monde; c'est l'attribut de la souveraineté : il lui suffit « de le porter pour obtenir l'hommage de tous les habitants « de l'île. » Après avoir encore passé en revue la Perse, la Medie, la grande Arménie, la Géorgie, la Chaldée et la Mésopotamie. il divise la Syrie en quatre provinces : la première a pour ville principale Damas; la seconde Jérusalem: la troisième Alep et Antioche; la quatrième porte le nom de Cilicie et Arménie; Tarse en est la capitale.

Dans la seconde partie, Hayton raconte avec assez d'ordre et mème d'exactitude les révolutions successives qui firent passer ces vastes contrées des Romains aux Perses, des Perses aux Arabes, et des Arabes aux Turcomans. Ceux-ci furent chassés de la Syrie par les premiers croisés; mais ils se maintinrent dans la Perse et dans l'Asie Mineure, jusqu'au moment où les Tatars se levèrent et parvinrent à courber sous leur joug l'Asie entière et ce qui forme aujourd'hui la Russie

d'Europe.

L'histoire des Tatars est le sujet de la troisième partie. et c'est là que notre relation offre un intérêt particulier. Les Tatars habitaient au-delà d'une grande montagne appelée Belgian et vivaient à peu près comme les animaux, sans culture de lettres, sans croyances religieuses. Ils ne savaient rien de la guerre et demeuraient soumis à celui de leurs voisins qui tenait à les opprimer. Sous le nom général de Mongols, ils formaient une multitude de tribus; les plus nobles étaient au nombre de sept; et, dit Hayton, ceux qui peuvent aujourd'hui prouver qu'ils descendent de l'une de ces sept tribus sont pour cela seul réputés nobles.

Or il arriva qu'un pauvre homme, ouvrier en fer (faber terrorius), crut voir en songe un cavalier revêtu d'armes blanches, qui, l'appelant par son nom : « Changuis, dit-il, « voici ce que veut le Dieu immortel : tu seras le chef de « toutes les tribus mongoles ; tu les appelleras à la liberté : « ils subjugueront leurs maîtres et obtiendront d'eux les tri- « buts qu'auparavant on exigeait d'eux. » Changuis, en se réveillant, n'eut rien de plus pressé que de raconter sa vision :

les incrédules, il s'en trouve partout, furent visités la nuit suivante par le même cavalier, qui leur ordonnait d'obéir à Changuis. Tous alors reconnurent en lui l'élu de Dieu. Ils étendirent un large feutre noir sur la terre, filtrum nigerrimum; les chefs des sept principales tribus allèrent prendre Changuis, le portèrent au milieu de ce grossier tapis et l'acclamèrent khan, c'est-à-dire empereur. Tous les autres s'inclinèrent devant lui et lui firent hommage. Et cette façon de consacrer le souverain fut retenue pour ses successeurs; Hayton se souvenait d'avoir été témoin de deux cérémonies

du même genre.

Avant de commencer le cours de ses conquêtes, Changuis proclama comme principe religieux l'existence d'un Dieu immortel et gouvernant le monde; il fit précéder les lois et les traités de l'invocation divine. Puis, ayant fait le recensement des Tatars en état de porter les armes, il imposa un chef sur six, d'autres sur cent, sur mille et sur dix mille. Puis, voulant une preuve décisive du dévouement absolu de ceux qui l'avaient proclamé khan, il exigea des sept principaux chefs de tribus le sacrifice de leur autorité; enfin, pour dernière preuve d'obéissance, il leur ordonna de trancher eux-mêmes la tète de leurs fils aînés. Soit par crainte, soit par l'effet d'un dévouement fanatique, ils obéirent, et Changuis, dès lors assuré de ne plus rencontrer de résistance à ses ordres, donna le signal du départ. Il commenca par réduire tous les voisins dont jusqu'alors les Mongols avaient été tributaires; puis il étendit au loin sa domination. Un jour, cependant, il fut renversé de cheval; on le crut mort, et les Tatars prirent la fuite. Les vainqueurs, voulant retrouver son corps pour en faire un trophée, le cherchèrent longtemps: Changuis, légèrement blesse, s'était caché sous d'épais buissons, où bientôt un de ces oiseaux de proie nommés ducs vint également se poser. Ceux qui cherchaient le grand khan, en apercevant ce duc, ne purent soupçonner que Changuis fût tombé au même endroit; ils s'éloignèrent donc, et Changuis put rejoindre son armée et lui rendre le courage. Depuis ce temps, les Tatars voient dans le duc un présage de bonheur et portent tous sur leur tête une plume arrachée aux ailes de cet oiseau.

Changuis poursuivit ses conquètes, et, après avoir réduit à l'obéissance ceux qui l'avaient d'abord vaincu, il annonça que, dans une seconde vision, le cavalier aux armes blanches ordonnait aux Tatars de s'avancer vers l'Occident et d'occu-

per toute la terre. Le monde parut en effet s'incliner devant eux : ils s'établirent au milieu de contrées fertiles et abondantes. Quand Changuis sentit approcher le moment de sa mort, il appela ses douze enfants et leur recommanda de demeurer toujours unis. C'est à lui que Hayton rapporte la légende, bien plus ancienne, des douze flèches réunies en faisceau, et que ses enfants auraient vainement essayé de rompre. Il avait désigné pour son successeur le plus sage et le meilleur de ses fils, Hocota Kan, que Plandecarpin nomme Ockoday, et qui reprit aussitôt les plans de conquête de son père. Les Tatars, commandés par des lieutenants habiles, franchirent le Caucase, pénétrèrent dans l'Asie Mineure et dans la Syrie; puis, ayant mis en pleine déroute un prince géorgien qui leur avait opposé une armée formidable, ils se rendirent maîtres de tout ce que les Turcomans possédaient encore en Asie.

Les successeurs d'Hocota Kan furent Gino, Mango et Cobila Kan qui gouverna pendant quarante-deux ans, et qui, si l'on en croit notre auteur, avait été converti au christianisme. Cobila fonda dans l'empire de Cathay une ville nommée Jons, qui surpassait Rome en grandeur, en magnificence. Ce

fut là qu'il mourut.

Hayton semble avoir jei consulté, pour ce qu'il raconte, la relation de Plandecarpin. Il revient ensuite sur ses pas, pour nous parler des trois autres fils d'Hocota Kan, qui avaient été envoyés à la tête de nombreuses armées en trois directions distinctes. Iochi, l'ainé, se maintint dans le Turquestan, dans la Perse et dans l'Asie Mineure; Baitho, le second, s'avança vers le nord et pénétra dans la Comanie; les Comans échappés au fer des Tatars se retirèrent en Hongrie, où on les trouve encore aujourd'hui, dit Hayton, en grand nombre. Baitho poursuivit sa course victorieuse jusqu'en Russie; la mort le surprit comme il allait entrer en Allemagne; les Tatars renoncèrent alors à pousser leurs conquétes au delà et se fixèrent en Russie et en Cumanie. Leur souverain actuel, dit Hayton, se nomme Tochay et jouit paisiblement des conquêtes de ses ancêtres.

Cohagadai, le troisième fils d'Hocota Kan, fut moins heureux que ses frères. Il essaya vainement de s'établir dans l'Asie Mineure et retourna vers son frère Jochi, qui lui céda une grande partie du Turkestan. Ses successeurs ont vecu constamment en bonne intelligence avec les sucXIV° SIECLE. 486

cesseurs de Iochi, auxquels ils rendent une sorte d'hom-

Les relations des princes de la petite Arménie avec les Tatars datent de l'année 1253. Le roi Hayton II, de louable mémoire, les voyant disposés à mettre fin à la domination des Turcs, concut le projet d'aller trouver au Cathay Mango Kan, dans l'espoir de conclure une alliance avec lui. Il chargea son frère Sinibald, connétable d'Arménie, de le précéder dans ce voyage. Sinibald étant revenu après quatre ans d'absence. Hayton partit à son tour, non sans crainte d'être arrêté par les Turcs dont il allait traverser les Etats. Mais Dieu voulut qu'en ce temps-là même le soudan de Turquie fût mis en déroute par un chef tatar, auquel Hayton se fit présenter et duquel il obtint un sauf-conduit jusqu'en Comanie. Dans ces contrées, d'autres guides le conduisirent à la ville d'Amaleck, où résidait l'empereur Mango Kan. Ce prince accueillit avec joie Hayton, le premier chrétien qui fût venu vers les Tatars depuis leur marche au-delà du mont de Belgian. Hayton le pria de prendre en gré quatre propositions qui pouvaient être la base d'une alliance durable. Il devait consentir à recevoir le baptême et contraindre ses peuples à suivre son exemple. Il respecterait dans toutes ses futures conquêtes les priviléges et les franchises de l'Eglise; il contribuerait à la reprise de la Terre sainte sur les Tures; enfin il renverserait l'autorité du calife, chef de la secte mahométane. De plus, il s'engagerait à conserver au roi d'Arménie les domaines dont il était en possession, et à lui restituer ceux que les Sarrasins lui avaient précedemment enlevés.

Mango Kan répondit qu'il recevrait volontiers le baptême, lui, sa famille et ses principaux officiers; qu'il inviterait ses peuples à imiter son exemple, mais qu'il n'entendait contraindre personne, « car, » ajouta très-sagement ce prince tatar, « la violence ne peut commander la foi », fides violentiam non requirit. 2º Il maintiendrait la bonne intelligence entre les Tatars et les chrétiens, dont il acceptait le roi d'Arménie pour mandataire. Il garantirait la sécurité des églises. Pour ce qui touchait à la conquête de la Terre sainte, et à la délivrance du saint sépulcre, il inviterait son frère Halaon à remplir les vœux qui lui étaient exposés. Bayto, un de ses chefs d'armée, marcherait contre le kalife de Bagdad. Le roi d'Arménie obtiendrait un secours de Tatars, dont il fixerait lui-même l'importance, et toutes les anciennes possessions de la petite Arménie qu'on reprendrait aux Sarrasins seraient remises sous l'autorité du roi Hayton.

Nous voulons bien croire que le roi d'Arménie rendit ainsi compte des résultats de son voyage; mais nous sommes persuadés que le bon prince s'était fait grandement illusion sur la portée de l'accueil qu'il avait reçu et des promesses qu'on lui avait faites. D'ailleurs, Mango Kan mourut peu de temps après le retour de Hayton, qui n'avait été admis près de lui qu'en 1254. Son absence, à en juger par la durée de celle de Sinibald, s'était prolongée sans doute jusqu'en 1256 ou 1257. A deux ans de là, le cadavre de Mango Kan était retrouvé sous les murs de la ville d'Hoscheru qu'il tenait assiégée et qu'on croit reconnaître dans la ville moderne de Nankin.

Mango Kan ne laissait pas d'enfants; il eut pour successeur Cobilan, son frère puiné, tandis qu'Halaon, auquel semblait revenir son vaste héritage, se contenta de régner à Tauris et d'achever la conquête de la Syrie. Damas, Edesse, Halep, lui ouvrirent leurs portes. Il mit fin à l'autorité du calife de Bagdad, auquel notre historien ne craint pas de rapporter une histoire renouvelée d'Hérodote, pour le faire mourir entouré des monceaux d'or et d'argent qu'il avait tant aimes et qu'Halaon lui aurait fait servir pour dernier repas.

Après sa mort, arrivée en 1261, Abaga, un de ses parents, gouverna la Syrie; il se disait de la race de ces trois rois qui jadis étaient venus adorer Dieu dans son berceau. La mésintelligence s'établit bientôt entre lui et les chrétiens. Hayton raconte comment le soudan d'Egypte parvint en quelques années à chasser les Tatars de la Syrie; et, dans cette partie de son récit, il suit les récits du « livre de la Conqueste », c'est-à-dire la continuation de Guillaume de Tyr, dont la rédaction est ordinairement attribuée à Bernard le Trésorier.

Bondocdar, le soudan d'Egypte, étendit ses ravages jusqu'en Arménie. Il envahit ce territoire, dans le temps où Hayton II était allé trouver une seconde fois le grand kan des Tatars, pour l'engager à reconquérir la Syrie. Des deux fils du roi, l'un fut tué, l'autre fait prisonnier, et, pour le racheter, Hayton II consentit à céder aux Egyptiens la ville de Turbesel. Il mourut en 1270, après avoir pris l'habit reli-

XIV° SIÈCLE.

gieux, et résigné le pouvoir entre les mains de son fils Livon, ou Léon.

Nous ne suivrons pas notre historien dans le récit des événements qui permirent aux princes de la petite Arménie de se maintenir en présence des Egyptiens et des Tatars qui se disputèrent la possession de la Syrie durant un demi-siècle. Livon, successeur de Hayton II, était demeuré dans le parti des Tatars, si bien que, lorsque Abaga fut rappelé en Perse, il aurait eu la pensée de faire au roi d'Arménie la cession de tout ce qu'il possédait en Syrie. Livon aurait refusé, dans la crainte de ne pos voir défendre d'aussi vastes territoires contre les Egyptiens. En 1282, Abaga envoya son frère Mongodamon en Syrie à la tête d'une armée formidable, qui se réunit aux forces dont pouvait disposer le roi Livon. Une grande bataille fut livrée aux Egyptiens dans les plaines de Hames (la Chamele); mais la victoire, longtemps incertaine, se déclara pour les Egyptiens: l'armée vaincue se réfugia dans

les gorges du Taurus.

Les successeurs d'Abaga, mort en 1282, furent Tangodar, constamment hostile aux Arméniens; Argon, qui leur rendit ses bonnes graces; Kegator, qui fut assassiné vers 1205; Baidon, promptement remplacé par Cassan, qui, en 1301, remporta une grande victoire sur les Egyptiens devant Hames ou la Chamele, leinotre auteur se met en scène, pour faire de ce prince tatare un magnifique éloge. « J'ai, dit-il, assisté à tout ce « qui se passa entre les chrétiens et les Tatars, depuis la « mort d'Halaon. Je n'ai pas vu ni entendu dire qu'un autre « prince tatar eût jamais fait plus que Cassan. Avec une ar-« mée inférieure en nombre, il mit en déroute les Sarrasins « d'Egypte, et la mémoire de ses prouesses en cette journée « se conserve toujours parmi les Tatars. De toutes les im-« menses richesses qu'il trouva dans Hames, il ne garda « qu'une épée et la liste de toutes les sources de revenu du « soudan d'Egypte. On ne pouvait s'étonner assez de voir « tant de vertus logées dans un si misérable corps; car il « était assurément le plus petit et le plus laid des cent mille « hommes qui composaient son armée. »

La trahison de l'un des lieutenants de Cassan empêcha les Tatars de conserver en Syrie leurs récentes conquêtes; mais au moins les soudans ne purent-ils jamais s'établir en Arménie. Le 18 juillet de cette même année 1303, sept mille Egyptiens qui avaient envahi la frontière furent mis en complète déroute par le roi Livon, et les Sarrasins qui croyaient ne faire des Arméniens qu'une bouchée *(christianos regni Armenia in uno hiatu gutturis absorbere*) n'oscrent plus re-

paraître de longtemps.

« Pour moi, reprend Hayton, je fus mêlé à toutes ces lut-« tes, bien que j'eusse depuis longtemps résolu de revêtir « l'habit régulier. Les guerres renaissantes, les affaires diffi-« ciles que le royaume d'Arménie avait à soutenir m'empè. « chèrent de quitter plus tôt avec honneur, au milieu de tant « de dangers, mes parents et mes amis. Dès que Dieu eut « rendu quelque tranquillité à l'Arménie, j'obtins de mon sei-« gneur le roi d'Arménie la permission d'accomplir mon « vœu. Je partis du champ de bataille où Dieu venait de « nous accorder la victoire, et je me rendis en Chypre dans « le monastère d'Episcopie, ordre de Prémontre. J'y pris « l'habit régulier en 1305, abandonnant les vaines pompes « du monde pour donner à Dieu les seules années dont je « pouvais encore disposer. Je rends grâce à Dieu d'avoir mis « l'Arménie sous le gouvernement du jeune fils de Thoros. « Livon, qui, je l'espère, étendra par ses grandes et bonnes « qualités l'état prospère de notre pays. »

Voici, d'après son témoignage, les sources des récits qu'il a rassemblés. Depuis les commencements de Changuis Kan jusqu'à son troisième successeur Mango Kan, il a suivi les his-

toriens des Tatars.

De Mango Kan à la mort d'Halaon, il a su ce qu'il a rapporté par son oncle monseigneur Hayton, deuxième roi d'Arménie, qui fut présent à tous les evénements racontes, et qui les rappelait et les faisait écrire à ses enfants et à ses neveux.

Du commencement d'Abaga, fils d'Halaon, jusqu'à la fin de ce livre, il a dicté ce qu'il a vu lui-même. Il peut donc attester la vérité de tout ce qu'il rapporte des choses passées

de son temps ou sous ses yeux.

Hayton termine heureusement son troisième livre par l'exposé des mœurs et usages des Tatars. « Ils diffèrent, dit « il, plus qu'on ne saurait l'imaginer de toutes les autres na « tions. Ils reconnaissent un seul Dieu, dont ils invoquent le « nom dans toutes leurs entreprises; mais ils n'ont pas d'autre « moyen de le révèrer et ne pratiquent ni les jeunes, ni les « macerations (afflictiones), ni les bonnes œuvres à son in « tention.

« Il est à remarquer que chacun d'eux croirait offenser « mortellement Dieu en mettant un frein dans la bouche de « son cheval au moment où il doit prendre sa nourriture. « Ils ne regardent pas l'homicide comme un péché. Ils ne « voient pas non plus de péché dans la fornication et le li- « bertinage; ils ont plusieurs femmes, et leur coutume oblige « chacun à épouser, le fils sa marâtre, le frère sa belle-sœur, « après la mort du père et du frère. Bons guerriers, entière- « ment soumis à leurs chefs, ne réclamant d'eux aucune « solde, et toujours prêts à leur céder ce qu'ils possèdent, ils « ne peuvent vivre que de leur chasse et du butin qu'ils font « sur les ennemis.

« Ils traînent avec eux des vaches, des juments et d'autre « bétail; ils boivent le lait et mangent la chair des chevaux; « ils sont bons cavaliers et surtout excellents archers; mais « sans leurs chevaux ils ne valent rien. Ils s'entendent fort « bien au siége des places; ils aiment à commencer la lutte, « mais ils ne sont pas honteux de reculer et de fuir quand « ils y voient de l'avantage pour eux. On ne peut les forcer « à combattre quand ils n'en ont pas le désir. La lutte est « contre eux plus dangereuse que contre toute autre nation : « cela vient de la force et de la sûreté de leurs flèches et de « leur habitude de tendre leur arc en fuyant, ce qui plus d'une « fois a converti pour eux un commencement de défaite en « une victoire décisive.

« Ils sont hospitaliers et partagent volontiers avec leurs « hôtes tout ce qu'ils ont; mais ils s'attendent à être accueil« lis comme ils accueillent eux-mêmes, autrement ils ont re« cours à la violence pour s'emparer de ce qu'on leur refuse.
« Ils savent conquérir, mais ils ne savent pas garder ce qu'ils « ont conquis, à cause de leur dégoût pour le séjour dans les vil« les et de leur passion pour la vie des camps. Avares et cupides, « ils ne savent pas dépenser ce qu'ils ont violemment pris; ils « le conservent et le défendent mal. Réunis, ils s'humilient de« vant ceux qu'ils croient plus forts qu'eux; mais avec les « faibles, ils se montrent violents et superbes. Ils sont faux « et menteurs, sauf deux cas : ils ne s'attribueraient jamais à « tort un beau fait d'armes; ils ne déguiseraient jamais la « vérité à leur seigneur, même au péril de leur tête. »

Dans la quatrième et dernière partie, qui lui avait été demandée par le souverain pontife, Hayton traite de l'opportunité d'une nouvelle tentative de conquête de la Terre sainte et des moyens d'en assurer le succès: De passagio terræ sanctæ et quæ consideranda sunt antequam guerra inchoetur.

Nous allons extraire de ce curieux mémoire, comme nous l'appellerions aujourd'hui, ce qui nous paraîtra le plus neuf

et le plus intéressant.

Premièrement, dit Hayton, la guerre est juste contre les enfants d'Ismaël, car ils retiennent le patrimoine des chrétiens, c'est-à-dire la Terre sainte et le sépulcre de Jésus-Christ.

Secondement, comment douter que la sainte Eglise catholique, dame et maîtresse du monde, n'ait le pouvoir, avec l'aide des rois et des princes chrétiens, de délivrer les lieux saints de la servitude des méeréants, qui, pour nos péchés,

la possèdent encore?

Mais il faut étudier avec soin la situation, les ressources de l'ennemi, le moment le plus opportun pour communer la guerre. Car, de même que le médecin, pour arriver à la guérison du malade, a besoin de bien se rendre compte des causes et des effets de la maladie, de même il faut que le chef d'armée connaisse parfaitement la position de l'ennemi qu'il entend combattre. Je commencerai donc par traiter de l'état de la terre d'Egypte, de l'armée babylonienne et de la puissance de l'ennemi.

Le soudan actuel d'Egypte et de Syrie se nomme Melec-Naser. C'est un prince ombrageux et rendu timide par la continuelle disposition de ses hommes à conspirer contre son autorité. Son armée est formée de gens recueillis de diverses contrées, car les Egyptiens ne valent pas grand'chose ni comme cavaliers ni comme piétons. Le soudan a peu de gens à pied, beaucoup de gens à cheval. La plupart sont des serfs, vendus le plus souvent par des chrétiens qui y trouvent un grand profit. Ces serfs étant plus estimés du soudan et des amiraux que les hommes libres du pays, il arrive qu'un grand nombre d'Egyptiens renoncent à la liberté et se font acheter pour obtenir des chefs plus de considération. L'armée peut compter environ vingt mille cavaliers, quelquesuns habiles guerriers, la plupart assez peu redoutables. Les chevaux sont bons, mais mal exerces. Leurs juments sont rapides, leurs mulets en petit nombre. Les soldats sont reunis autour du sondan dans la ville appelée Kayre de Babylone, et voici comment on les entretient : chaque chevalier reçoit une somme annuelle qui n'excède pas cent vingt florins: il est tenu d'avoir trois chevaux et un chameau. Quand la guerre est portée au-delà des frontières d'Egypte, ils reçoivent une augmentation de solde. Ils sont placés sous les ordres de hauts personnages désignés par le soudan, et qu'ils nomment anurati (émirs). Ces émirs ont droit à une solde égale à celle qui est accordée à la réunion des chevaliers dont ils ont le commandement. De la de grands inconvénients; les émirs remplacent souvent les vrais chevaliers par des serfs qu'ils ne payent pas et dont ils demandent la solde au soudan. Cet abus fait qu'il y a dans l'armée égyptienne fort peu de bons hommes d'armés.

En Syrie les forces du soudan peuvent être de cinq mille chevaliers, entretenus sur le revenu de la terre. Il faut y joindre un grand nombre de Bédouins et de Turcs, dont on tire parti au siége des places. Ils ne reçoivent pas de solde et servent dans le seul espoir du butin. Le soudan compte aussi, aux abords du mont Liban et dans le territoire des Assassins, des gens de pied, qui, se joignant aux Turcomans et aux Bédouins, s'entendent également bien au siége des places.

Après avoir raconté les révolutions fréquentes de l'Egypte, l'auteur passe aux moyens d'effectuer la reprise de la Terre sainte. Assurément le moment était mal choisi pour convaincre les chrétiens occidentaux de la facilité qu'ils trouveraient à recommencer le terrible labeur des croisades : on était encore sous la douloureuse impression de la mort de saint Louis et des tristes résultats de ce dernier voyage d'Orient, entrepris par un roi dont la sagesse, la valeur, la puissance et la piété semblaient offrir tant de garanties de succès. Et cependant, si quelque chose avait pu ranimer la passion de ces expéditions lointaines, c'était un travail tel que celui d'Hayton, que, sans aucun doute, on aurait consulté très-utilement, dans le cas où l'on aurait une dernière fois tenté d'arracher la Syrie à la domination des musulmans.

Jamais, suivant le prince arménien, l'occasion d'entreprendre le voyage de Syrie n'aurait été plus favorable. La paix régnait entre tous les princes chrétiens; la puissance des infidèles s'était prodigieusement affaiblie, et par les invasions des Tatars, et par le peu de sens du soudan actuel, et par le refus de la plupart de ses feudataires d'acquitter les tributs qu'ils lui devaient. Un seul feudataire lui était demeuré fidèle, c'était le soudan de Meredin; mais les Tatars venaient

de le déposséder et le retenaient captif.

Ajoutons que les Tatars se montraient disposés en ce moment à venir en aide aux chrétiens; que leur roi Carbauda leur avaitenvoyé des messagers pour les avertir qu'à l'exemple de son frère Cassan il entendait contribuer à la ruine des Sarrasins. Il fallait donc profiter sans retard de cette heureuse occurrence. Que Carbauda vienne à mourir, ce qu'à Dieu ne plaise! son successeur sera peut-ètre animé de sentiments contraires; et, s'il se réunit aux Sarrasins d'Egypte, le recouvrement de la Terre sainte deviendra aussi périlleux qu'il doit sembler aujourd'hui facile.

« Très-saint père, ajoute Hayton nous abrégeons son discours), il ne m'appartient pas de décider comment doit s'effectuer le passage d'outre-mer; mais vous m'avez ordonné d'exposer mes vues, je vais obeir, comme tout chrétien

ne peut hésiter à le faire, quand vous avez parlé.

«Il faut d'abord choisir le moment où les Sarrasius semblent frappés d'adversité. Quelles sont pour eux les circonstances les plus favorables. C'est quand ils ont un soudan ferme et prudent, qui n'a rien à redouter de ses propres sujets et de ses voisins; quand leurs ennemissont des guerriers pen redoutables; quand eux-memes ontabondance de blés et de denrées; quand ils ne sont pas obliges de recourir aux étrangers pour les besoins ordinaires de la vie; enfin, quand ils peuvent compter sur l'obeissance et le service des Turcomans et des Bédonins d'Egypte et de Syrie.

« Quelles sont en ce moment pour eux les circonstances défavorables. D'abord la situation précaire et constamment menacée de leurs soudans. Depuis moins de vingt ans, quatre ont éte massacrés, deux empoisonnés, deux honteusement chassés. Celui qui règne aujourd'hui, Melek Vaser, longtemps retenu prisonnier dans le château du Crac, est main-

tenant en grand danger de mourir de mort violente.

« La seconde présomption d'adversité pour cette année est l'abaissement des caux du Nil, dont l'elévation est le présage de la fertilité des terres; la population est menacée d'une grande disette, et l'armée du soudan, mal pavée, mal nourrie, ne pourra rendre de grands services. Pour passer de l'Egypte en Syrie, il faut franchir huit journées de desert; si l'abondance ne règne pas dans les camps, les chevaux meurent et les hommes sont contraints de s'arreter. « En occupant les ports de mer, on les privera de ce qu'ils n'ont pas chez eux, c'est-à-dire le bois, la poix et le fer.

« Ils ne peuvent se défendre contre une invasion chrétienne, quand les Nubiens et les Bédouins s'arment contre eux.

« Une seule de ces calamités suffira pour les empêcher de résister aux chrétiens, venant réclamer la Terre sainte. Ainsi les futurs croisés pourraient aisément rentrer à Jérusalem, reconquérir toutes les villes, relever tous les châteaux et chasser pour toujours les Egyptiens au-delà du désert.

«Toutefois, avant le départ de la grande armée d'expédition, il serait bon qu'un corps allât en avant pour préparer et faciliter les voies. Il suffirait de mille chevaliers, de dix galères et de trois mille hommes de pied, dirigés par le légat du saint-siège et par un capitaine expérimenté. Ils s'arrêteraient soit dans l'île de Chypre, soit en Arménie, et, d'après les conseils du roi d'Arménie, ils enverraient vers Carbauda, le souverain des Tatars, pour obtenir de lui deux points : 1º l'interruption de toute espèce de relations et de transactions commerciales avec les Sarrasins; 2º l'envoi d'un corps de troupes sur le territoire d'Halep.

« Ce premier corps, assuré de l'appui des chrétiens d'Orient et des Tatars de l'Asie, inquieterait les villes du littoral égyptien; le soudan se verrait alors contraint de réunir ses forces pour garder et le littoral et les places qui sont dans l'intérieur des terres, et la nécessité de défendre tant d'endroits à la fois menacés le mettrait assurément hors d'état de soute-

nir le choc de la grande armée croisée.

«Pour résister à ces attaques simultanées, il faudrait qu'il pût s'avancer de l'Egypte jusqu'en Syrie. Or un tel voyage serait pour lui dangereux, fatigant et funeste : dangereux, en raison de la perfidie de ses sujets; fatigant, parce qu'il serait constamment harcelé par les chrétiens de ses domaines; funeste, parce qu'il y consommerait toutes ses ressources d'argent; car on ne saurait imaginer combien de dépenses exige chaque voyage du soudan hors de l'Egypte.

« Les dix galères suffiront pour tenir en échec les ports ennemis et interdire l'approche de tout ce dont les Egyptiens ne peuvent se passer, le fer, la poix, le bois, les es-

claves.

« Et si le soudan, par quelque circonstance facile à prévoir, ne pouvait envoyer son armee hors de la frontière d'Egypte, les chrétiens de Syrie, donnant leurs secours aux premiers passagers, pourraient relever les fortifications de Tripoli. Il y a dans le mont Liban environ quarante mille chrétiens, tous bons archers, qui ne demanderaient qu'à venir en aide aux croisés. Tripoli une fois relevé, les premiers envoyés pourraient s'y maintenir jusqu'à l'arrivée du grand passage. Tripoli serait pour le gros de l'armée d'un avantage extrême,

surtout en raison de son excellent port.

«Si la Syrie tombait d'abord au pouvoir des Tatars, il ne faudrait pas trop s'en effrayer, car ils scraient disposés à nous rendre les villes prises. Je sais assez bien les habitudes et les dispositions de ces peuples pour affirmer qu'ils n'hésiteraient pas à nous faire cet abandon : l'ardeur de la temperature les détourne de former un établissement dans ces contrées. Ils ne font pas la guerre au soudan pour s'emparer de ses terres, la possession de l'Asie entière leur suffit; ils ne veulent que se venger des Egyptiens, qu'ils regardent comme des ennemis implacables. Et notez d'autres avantages de ce premier passage : quand ceux qui le composeront auront séjourné quel. que temps en Terre sainte, ils pourront juger du véritable état du pays, de la force des ennemis, et de leur facon de combattre; les croisés du grand passage recueilleront le fruit de leur expérience. Et si, contre toute vraisemblance, les Tatars ne pouvaient venir en aide aux chrétiens, ou si le soudan d'Egypte avait quelque moven de résistance inattendu, votre sainteté pourra suivre ou ne plus suivre la pensée du grand passage.

« Maintenant, que votre sainteté me permette d'ajouter deux mots : je la supplie d'écrire au roi des Géorgiens, qui est chrétien, et dont les peuples ont constamment témoigné la plus grande ardeur pour les pèlerinages de la Terre sainte. Ils sont puissants, bons querriers, et assez voisins du royaume d'Arménie. Second ment le roi des Nubiens, jadis converti par saint Thomas, consentirait facilement aussi à prendre part à la guerre contre le soudan d'Egypte, et si les lettres sont faites au nom de votre saintete, le roi d'Arménie pourra les faire traduire et les envoyer sûrement à leur destination.

« Maintenant, le grand passage pour a se faire de trois ma-

« 1º Par la voie de Barbarie ; je laisse le soin d'en parler à ceux qui connaissent bien la condition et l'état de cette

« 2º Par la voie de Constantinople ; e'est celle que suivit Go-

defroi de Bouillon. On peut y arriver en sécurité, suivant nos conjectures; mais, de cette ville au royaume d'Arménie, il y a la Turquie à franchir, et la route ne serait ni libre ni exempte de dangers. Cependant les Tatars pourraient être d'un grand secours, et l'on pourrait obtenir d'eux la fourniture à bon compte des provisions nécessaires à la nourriture des hommes et des chevaux.

« 3º Par la voie de mer, qui est connue de tout le monde; mais il faudra que des nefs soient tenues à la disposition des passagers dans tous les ports cismarins. Il faudra que, dans un temps fixé à l'avance, tous les pèlerins soient prêts à monter en mer. Ils pourront d'abord se diriger vers Chypre, où ils se reposeront, eux et leurs chevaux, de la fatigue de la traversée. Et s'ils apprennent alors que les pèlerins du passage précédent aient mis en leur pouvoir une ville forte de Syrie, ils pourront s'y transporter; dans le cas contraire, ils devront se diriger sur l'Arménie, mais seulement après la fête de saint Michel, pour éviter les inconvénients de la dure saison en Arménie; à partir de là, ils trouveront dans cette contrée tout ce qui leur sera nécessaire. De là ils gagneront Tarse, dont le séjour leur offrira de grandes ressources, en raison de l'abondance des eaux et du fourrage.

«A l'entrée du printemps, l'armée s'avancerait sur Antioche, séparée d'une journée seulement du royaume d'Arménie, et la flotte toucherait au port de Saint-Siméon, en même temps que l'armée de terre s'approcherait des murailles de

la ville.

« Antioche, assiégée, sera facilement conquise avec la grâce de Dieu, et les pèlerins pourront y séjourner plusieurs jours, tout en faisant des courses sur les terres ennemies et en se mettant en mesure de savoir les intentions, les forces et la position des Sarrasins. Il y a dans le pays grand nombre de chrétiens, fort bons archers; ils viendronten aide à l'armée chré-

tienne et pourront lui rendre de grands services.

« D'Antioche les pèlerins pourraient s'avancer le long du rivage de la mer, vers la ville de la Lice (Laodicée). Elle est assez proche d'Antioche, et la flotte les suivrait. Toutefois, il y a près du château Margat, sur le rivage de la mer, un passage qui offre de sérieuses difficultés, surtout pour une grande armée; et si les ennemis en étaient maîtres et l'avaient muni, il vaudrait mieux revenir à Antioche et reprendre la ronte de terredu côté de Césarée, en remontant le cours du

fleuve Kenel. En effet, ils trouveraient sur ce chemin-là des eaux et des terres abondantes en victuailles, en fruits, en toute espèce de biens, dont les chrétiens feraient leur proie. Ainsi l'on parviendrait aisément jusqu'à Hama, ville riche, qu'il serait aisé de prendre. Et dans le cas où le soudan se présenterait pour la défendre, les chrétiens auraient un grand avantage à livrer un combat dans les plaines qui l'avoisinent: la victoire leur donnerait toute la contrée. Ils pourraient alors, par une route directe, arriver à la grande ville de Damas, qui serait tout heureuse d'obtenir de bonnes conditions pour se soumettre; car, après avoir appris la défaite du soudan, la pensée de résister aux chrétiens ne se présenterait pas même aux gens de Damas, et ils se rendraient comme ils se rendirent auparavant à Halaon et à Cassan.

« La prise de Damas rendrait facile aux chrétiens la conquête de toute la Syrie. Et si le soudan ne se fiait pas assez dans ses forces pour présenter la bataille aux chrétiens. ceux-ci pourraient changer de route et se diriger sur Tripoli. Ils y arriveraient après trois ou quatre journées de marche. et ils auraient pour auxiliaire la flotte qui ne les perdrait pas de vue; alors ils entreprendraient la réparation des murs et des défenses de la ville, et ils seraient aidés dans cette œuvre par les chrétiens qui habitent le mont Liban. Ainsi, la ville de Tripoli relevée de ses ruines, les chrétiens n'auraient pas la moindre peine à se rendre maîtres du royaume

de Jérusaleni.

« L'alliance des chrétiens avec les Tatars pour ait donner aux chretiens un corps de dix mille Tatars, qui leur serait d'un grand secours; la crainte des Tatars empecherait les Bedouins et les Turcomans d'oser approcher de l'armée chrétienne. Les Tatars fourniraient notre armée de vivres et de fourrages, dans l'espoir fondé d'un gain assuré. De plus, ils nous mettraient au courant des dispositions de l'ennemi; car ils sont bons à la course, ils connaissent bien les chemins, ils vont et viennent avec ardeur, ils s'entendent à commencer une attaque en pleine campagne, ou à faire le siège des villes on forteresses. Mais si Carbauda ou tout autre de leurs chefs tient à soumettre ffgypte, il faudra leur laisser cette besogne; en effet, ce chef, au lieu de prendre l'avis des chrétiens, voudra toujours les soumettre à ses volontés. Ajontez qu'ils sont tous cavaliers, qu'ils marchent avec une grande rapidite, et que les chretiens, obligés d'attendre les pietons, ne pourraient

VIV. SIECLE, 498

les suivre. Quand les Tatars sont les plus faibles, ils sont humbles et dociles; mais quand ils sont les plus forts, ils se montrent pleins d'insolence et d'orgueil. Ils feraient aux chrétiens des affronts que ceux-ci trouveraient insupportables; de là des occasions incessantes de guerelles. Le moyen d'éviter cet inconvénient serait que les Tatars prissent la route de Damas et se rendissent maîtres pour leur compte de cette partie de la Syrie, tandis que les chrétiens suivraient la direction du royaume de Jérusalem. Ainsi pourrait-on tirer parti des Tatars en évitant le danger de leur alliance.

« Votre sainteté me permettra de rappeler ici combien il importe de ne pas laisser connaître aux ennemis le secret des mouvements et des opérations de l'armée. Les chrétiens et les Tatars ont eu trop souvent sujet de se repentir d'avoir divulgué leurs intentions. Rien n'a tant retardé la marche victorieuse des Tatars que le peu de soin qu'ils prenaient de cacher leurs projets, et rien n'a tant servi les ennemis du nom chretien que le mystère dont ils savaient envelopper

leurs opérations. »

Tel est le plan soumis au souverain pontife et au roi de France, dans les premières années du XIVe siècle, pour les décider à tenter une dernière fois de recouvrer la Terre sainte. Toutes les chances qui pouvaient favoriser une aussi grande entreprise sont ici prevues et énumérées. On s'étonne pourtant du silence que garde Hayton sur l'importance du choix d'un chef habile et assez fort pour imposer ses plans et ses résolutions aux chefs secondaires. Sa confiance dans les secours et les bonnes dispositions des Tatars pouvait aussi paraître exagérée; mais, à tout prendre, ses avis attestaient une certaine expérience et quelque connaissance des movens qui pouvaient favoriser une nouvelle levée de boucliers contre les dominateurs de la Syrie. Si, dans les deax siècles précédents, Louis VII et Conrad, Philippe-Auguste et Richard, Louis IX, enfin, avaient suivi des plans analogues à ceux que le prince arménien propose, il est permis de croire que ces grandes expeditions eussent été moins désastreuses, eussent mieux répondu à ce qu'on en attendait. Hayton avait assurément acquis le droit de traiter un pareil sujet devant les princes chrétiens : élevé en Orient. il avait longtemps porté le heaume et le haubert, soit dans les défilés de la Cilicie, soit en pleine campagne sous la bannière des Mongols; il pouvait donc éclairer le pape et les

rois sur les fautes qui avaient h'ité la perte de la Terre sainte

et sur les meilleurs movens de la reconquérir.

Cette relation curieuse paraît avoir excité un vif intérêt en Europe et surtout en France, à une époque ou cependant la passion des croisades était entièrement amortie. C'est qu'independamment des plans de conquête soumis à la décision de Clément V et de Philippe le Bel, l'auteur éclairait d'une lumière nouvelle l'histoire de ces conquérants tatars dont chacun des mouvements était depuis cinquante ans un objet incessant d'inquiétude et d'épouvante. Le pape, nous l'avons remarqué, donnait audience au prince arménien précisément la même année que des envoyés français obtenaient du Vénitien Marc Pol la relation authentique de ses voyages dans l'Asie centrale. Aussi la lecture du livre d'Hayton se lie-t-elle encore utilement à l'étude du livre du grand voyageur véniti n, et peut-etle servir à dissiper quelques-unes de ses regrettables obscurités.

Les manuscrits conservés de la relation d'Hayton sont nombreux sous les deux formes latine et française. Nous en avons reconnu neuf exemplaires à la Bibliothèque impériale; savoir : cinq latins et quatre français. Mesurons-en le degré d'autorité, et discusse qui les distingue les uns des autres.

Les deux plus anciens textes latins remontent au temps de la dictée originale; ils sont de format in-4, sur velin, à longues lignes, et reproduisent le titre, le préambule et l'explicit que nous avons rapportés. Le premier manuscrit provient de J.-B. Colbert; le second avait passé du couvent des Célestins de Castres dans la collection d'Etienne Baluze. L'écriture en est meilleure et rappelle exactement le manuscrit de Marc Pol exécuté en 1309 pour le comte Charles de Valois, frère de Philippe le l'el. A la suite de la relation d'Hayton sont plusieurs opuscules, entre autres un second projet de recouvrement de la Terre sainte, sous le titre de « Memoire », peut-être le premier exemple de ce mot pris dans le sens de relation faite d'après des souvenirs personnels. C'est un itinéraire très détaillé des routes que pourraient suivre les futurs croisés, depuis leur départ d'Europe jusqu'aux rivages de Syrie. Nous penchons à reconnaître Hayton comme l'auteur de ce traité; au moins semble-t-il y parler des Arméniens comme de ses compatriotes. En voici les premières lignes : Scriptura have debet nuncupari Memoria, quia judeles christiani debent habere in memoriam cordis sui dolorosam

jactaturam perditionis Terra sancta;... et volumus hoe scriptum Memoriam nuncupare quia recordamur quod ipse papa Gregorius X, cum voluit populum Aconitanum, antequam recederet, Deo commendare, fecit sermonem proclamari in majori ecclesia Sanctae Crucis, in quo nos hujus scripti expositores præsentes affuimus, et illius sermonis fuit thema hoe: Adhæreat lingua mea fancibus meis nisi meminero tui Iherusalem. Post hæe dixit: Filii mei carissimi, quæ in latino dixi exponam vobis in gallico. Le soin que prend en 1272 un pape, Italien d'origine, de traduire lui-même en français, dans une ville de Syrie, le sermon qu'il venait de prononcer en latin, mérite d'être remarqué comme une preuve que les sermonnaires du XIIIe siècle, quand ils s'adressaient aux laïques, employaient souvent la langue vulgaire.

Letroisième manuscrit, n. 5515a, provenant aussi de Baluze, est un petit in-folio sur papier, à lignes longues, et semble moins ancien d'un demi-siècle. Le titre est: Incipit Gesta Tartarorum, in quibus frater Haytonus se nominat illa composuisse et fuisse præsens. La troisième partie est, dans ce volume, séparée de la quatrième par une description non-seulement de l'empire gree, mais des contrées limitrophes, qui devaient sans doute, en cas de conquète, être restituées à l'em-

pereur.

La dernière partie de la relation d'Hayton a été enlevée du quatrième manuscrit n. 60411a, in-folio vélin, dont la date est, à quelques années près, la même que celle du texte précédent.

Le cinquième manuscrit, provenant de l'abbaye de Saint-Victor, est un recueil factice écrit de plusieurs mains, à différentes époques. La relation d'Hayton qui ouvre le volume remonte au temps de la rédaction originale.

D'autres transcriptions sont indiquées comme appartenant aux bibliothèques publiques d'Oxford, de Cambridge, de

Berne et de Turin.

Des quatre manuscrits qui, dans la Bibliothèque impériale, contiennent la rédaction française, trois reproduisent la même traduction; le quatrième offre une traduction particulière.

Occupons-nous d'abord de la première.

Nous avons vu que Nicolas Falcon nous avertissait, dans les lignes tracées à la fin de la rédaction latine, qu'il avait recueilli en français la dictée du moine Hayton, pour la tourner presque aussitôt en latin. Le même avis se trouve à la fin du texte français: « Lequel livre je Nicole Falcon escri premiecrement en françois, si comme ledit frere Hayton le dittoit « de sa bouche, et de nouveau le translatay en latin. » Nous pouvons conjecturer d'après cela que ce texte français reproduit la dictée d'Hayton dans sa forme originale. Si les copistes n'avaient pas cru transcrire la dictée recueillie par Nicolas Falcon, ils n'auraient pas, à la fin de leur texte francais, inséré cette déclaration. Et si cette dictée d'Hayton ne se reconnaît pas la, que sera t-elle devenue? Nous avons peine à croire que Vicolas Falcon, au commencement du XIVe siècle, quand déjà tout le monde en France et en dehors de la France appreciait et recherchait les livres écrits en français, ait iete au feu la dictée française qu'il avait recueillie. Et si cette dictée s'est conservée, c'est assurément dans un ouvrage qui représente, avec une exactitude constamment minutieuse, la rédaction latine. Il est vrai qu'un seul manuscrit tout à fait contemporain nous en est parvenu, c'est le n. 843 de Saint-Victor; il est viai que les deux autres, pour s'accommoder au goût de leur temps, ont rajeuni quelque peu l'orthographe primitive, comme d'autres l'avaient fait pour le livre du sire de Joinville et les Grandes Chroniques de Saint-Denis: mais nous n'en sommes pas moins disposés à reconnaître la relation originale d'Hayton dans la lecon que conservent ces trois manuscrits: Suppl. français, n. 632'0, auj. 2201, Saint-Victor n. 843, et anc. fonds n. 8392, auj. 2810.

Autant ce texte représente exactement la rédaction latine de Falcon, autant s'en écarte celui du n. 7500°, auj. 1380, soit par l'effet des méprises ou négligences des copistes, soit par une intention marquee d'abréger et de corriger. L'auteur de ce deuxième travail se nommait Jean Lelong d'Ypres; c'était un moine bénédictin de la célèbre abbaye de Saint-Bertin, dans la ville de Saint-Omer. Il avait deja compilé la « Chronique de Saint-Bertin», plus connue sous son nom mal reproduit de « Chronique d'Yperius », et nous aurons beaucoup à parler des autres relations de voyages qu'il a également traduites, et que l'estimable historien des abbes de ne, les Abbes Saint-Bertin semble avoir imparfaitement connues, quand il 1854, t. I, p. se contente de dire qu'on attribue au chroniqueur « Yperius 33 « d'autres travaux littéraires ; entre autres la traduction d'un couvrage dont la première partie est intitulce le Traité et

« des conditions de xiiii royaumes de Ayse. »

H. de la Piade St.-Bertin, XIV: SIÈCLE.

Voici le préambule substitué par Jean Le Long à celui de Nicolas Falcon : « Ci commence un traittié de l'estat et des « condicions de quatorze royaumes de Avse et des empereurs « qui, puis l'incarnacion N. S., ont regné en veeulx et re-« gnent encore. Et du passage d'oultremer à la Terre sainte, « et de la puissance du souldan de Babilonie. Et fu ce traittié « fait premierement par très hault et très noble homme mon-« seigneur Aycon seigneur de Courcy, chevalier et neveu du « roy d'Arménie la grant, lequel Aycone, après qu'il ot « longtemps suivi les armes avec son oncle susdit et veu pré-« sentement tout plain de choses qu'il raconte en cest livre, « se rendi en l'ordre de Premonstré moyne blanc, ou royaume « de Chypre en l'abbave de l'Ephiphanie, en laquelle il fist ce « livre, puis l'an de grace mil. ccc. et x; et fut ce livre trans-« laté de latin en françois par frere Jean Le Long, dit et né « de Ypre, moine de l'abbaye de Saint Bertin à Saint Omer, « en l'an de l'incarnacion nostre Seigneur m. ccc. li. » Il y a ici plus d'une erreur : Hayton ne rédigea pas son livre en Chypre, mais en France; il le dicta non pas en 1310, mais en 1307. Et ces méprises semblent calculées, la déclaration de Nicolas Falcon étant omise pour dissimuler l'existence d'un texte français antérieur, qui eût semblé rendre inutile une traduction nouvelle.

Biblioth, imper., n. 1380.

Le seul manuscrit qui contienne le travail de Jean Le Long est exécuté sur papier et de format in-4°. La traduction ne comprend pas le quatrième livre, soit parce qu'en 1350 on ne songeait plus aux croisades, soit parce que les plans d'Hayton, fondes principalement sur les dispositions favorables des princes tatars, étaient devenus sans application après la mort de ces princes et les changements arrivés en Orient.

Le Long ne s'était pas contenté de traduire le latin de Nicolas Falcon; le même volume nous conserve encore : 1º la relation de Ricoldo de Montecroce, dont le nom se trouve ici défiguré en celui de frère « Bieult » ou « Bieul »; 2º celle d'Oderic de Frioul, frère mineur; 3º le Traité de la Terre sainte et de l'Egypte, par Guillaume de Bouldeselle; 4º le livre de l'état et gouvernement du grand khan, de l'archevèque de Soltanieh ou Sattalie; enfin 5º les lettres du grand khan au pape Benoît. Ce volume est donc précieux, malgré tout ce que les traductions du bénédictin de Saint-Omer peuvent laisser à désirer. Il provient de l'ancienne collection Bigot.

Des trois manuscrits qui semblent nous conserver la première redaction française, celui de Saint-Victor n'offre que nouv. la première partie de cette rédiction; nous le regrettons, latin, n. 14537. car c'est la transcription la plus ancienne. Elle a été reléguce à la suite d'un inclange de pièces latines; mais on pourra la confronter utilement aux deux autres lecons, un peu moins

Le n. 2201, auparavant suppl. 63010, in-4, sur vélin, à lignes longues, nous offre un chef-d'œuvre de calligraphie; les cinq miniatures excellentes qui le décorent appartiennent, ainsi que le texte, aux dernières années du \tVe siècle. La preuve s'en tire de la relation des mœurs et des conquètes de Timur Bey « que aucuns appellent Tamerlan », mort en 1 job, et qui était au faite de sa fortune quand ce curieux morceau fut composé. Deux miniatures, la première et la quatrième, représentent le souverain pontife, revetu d'un manteau de pourpre et coiffé de la tiare à triple couronne dont on fait remonter l'usage à Boniface VIII. D'abord, il recoit le livre d'Hayton, puis il semble écouter avec attention les raisonnements du religieux prémontré, agenouité devant son trône.

La seconde miniature du volume représente le festin d'un empereur : l'impératrice est à droite, le prince impérial à gauche. Sur le premier plan deux grands officiers remplissent les fonctions d'echanson et de maitre d'hotel : qua re joueurs d'instruments sont en exercice. L'elégance, la richesse des

costumes ne sauraient guère être surpassées.

La miniature soivable nous offre la vision de Gengis Kan, son couronnement, et la vie pastorale et nomade des Tatars. L'artiste reunit à la plus fine exécution des tetes, des mains et du costume, l'ignorance complète de la perspective dans les acces oires du payage. Enfin la dernière miniature represente une ville assi e e par Tamerlan; le conquerant est trainé par deux chevaux, dans une charrette d'int la forme rappelle exactement nos tombereaux de campagne.

Ce beau livre fait uit partie de l'ancienne bibliothèque des dues de bourgogne. Nous croyons y reconnaître celui que le due Philippe le Hauli donna, le 22 mars 1402, a son frère Jean, duc de Berry, comme le constate l'inventaire dressé à

Bruges vers 1467.

Le quatrième manuscrit de la Bibliothèque imperiale, anc. n. 8392, aujourd'hui 2810, offre une collection des anciennes relations précédemment énumérées, et que Jean Le Long d'Ypres avait traduites. C'est un in-folio d'une excellente écriture, orné de miniatures très-nombreuses, très-riches et généralement fort belles. Il avait été exécuté pour Jean sans Peur, duc de Bourgogne, apparemment dans les Flandres, comme l'indique la devise flamande enroulée dans les vignettes: Ich schweig. Le duc de Bourgogne en avait fait présent à son oncle le duc de Berri, comme le rappelle Jean (non pas Nicolas) Flamel, bibliothécaire de ce dernier prince, sur la première feuille de garde du volume : « Ce livre est des merveilles du monde. C'est assavoir « de la Terre Sainte; du Grant kaan Empereur des Tartars « et du Pays d'Ande, Lequel livre Jehan duc de Bourgoingne « donna à son oncle Jehan fils de Roy de France, duc de « Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de « Bouloingne et d'Auvergne. Et contient cedit livre six li-« vres. C'est assavoir Marc Pol; Frere Odric de l'ordre des « Freres Meneurs; Le livre fait à la requeste du cardinal « Taleran de Pierregort (de) l'estat du Grant Kaan; le livre « (de)messire Guillaume de Mandeville ; le livre de frère Jehan « Hayton de l'ordre de Premonstré; le livre de frere Bieul a de l'ordre des freres Prescheurs. Et sont en ce dit livre « deux cens soixante six hystoires. J. Flamel. » Par « hys-« toire », on sait qu'il faut entendre représentation figurée; d'où nous est resté dans un sens analogue l'adjectif historié.

La relation d'Hayton est comprise depnis le folio 226 jusqu'au 267 et dernier. Elle finit avec la rubrique suivante : « Cy « fine le livre des hystoires des parties d'Orient compilé par « religieux homme frere Hayton, frere de l'ordre de Pre-« monstré, jadis seigneur de Corc, cousin germain du roy « d'Armenie, sur le passaige de la Terre sainte, par le com-« mandement du souverain pere nostre seigneur l'apostole « Clement quint, en la cité de Poytiers, lequel livre je Nicole « Falcon escript premierement en françois, si comme ledit « frere Hayton le ditoit de sa bouche, sans note ne exem-« plaire, et de romans le translatay en latin, en l'an Nostre Sei-« gneur m. ccc. sept ou mois d'aoust. Deo gratias. »

La grande miniature frontispice, la plus belle de tout le volume, représente le traducteur ou plutôt le calligraphe, offrant à genoux son livre au duc Jean de Bourgogne, dont le visage, fortement et durement accentué, reproduit un portrait fidèle et contraste avec les traits réguliers et agréables des officiers qui l'entourent. Ce prince ayant succédé à son père en 1/10/1 et le duc de Berri étant mort en 1/106, il est aisé de reconnaître la date approximative de ce beau volume.

Les quarante-deux miniatures suivantes sont l'œuvre de deux artistes d'un mérite fort inégal. Le plus habile commence au verso du feuillet 242, où le baptème de Mango Khan est représenté. Plus loin, fol. 44, la poursuite des cavaliers de Barca par ceux d'Halaon est rendue avec une certaine pureté de dessin, et, ce qui est plus rare chez les enlumineurs flamands, une grande verité de mouvements. Nous devons aussi remarquer, au folio 256, le Prémontré Hayton exposant ses plans devant le souverain pontife, entouré de quatre cardinaux en chapeau rouge. La figure du prince arménien est à peu près irréprochable de dessin, de couleur, de mouvement et d'expression.

Il y avait dans l'ancienne « librairie » de Charles V un autre exemplaire d'Hayton, passé maintenant sans doute en Angleterre, et deux autres passés dans celle des ducs de

Bourgogne. Nous n'avons pu les consulter.

Il nous reste à parler des nombreuses éditions imprimées de l'unique forme latine et des diverses formes françaises de notre relation. La rédaction latine parut pour la première fois en 1529 à Haguenau, in-4, par les soins de Menrad Molther et sousce titre: Liber Historiarum partium Orientis, sive Passagium Terræ sanctæ, Haythono ordinis Præmonstratensis authore, scriptus anno 1300. C'est là qu'on trouve pour la première fois Nicolaus Salconi au lieu de Falconi, méprise Libr., au mot répétée par MM. Charles Brunet et Gustave Brunet. Ce texte Biographie geassez correct a été plusieurs fois reproduit, d'abord dans les nérale. nombreuses éditions du *Nogus orbis* de Simon Grynæus; puis dans le second volume de l'Historia Hierosolymitana de Reineccius, 1584, in-4; enfin, en 1671, à Cologne, par André Muller, à la suite de Marc Pol, et sous ce titre : Historia orientalis qua de Tartaris inscribitur.

L'édition d'André Muller a servi pour la traduction francaise insérée dans la collection de voyages formée par

Pierre Bergeron et plusieurs fois réimprimée.

La même année où Menrad Molther publiait à Haguenau la première édition de la version latine de Nicolas Falcon, paraissait à Paris la reproduction exacte des six ouvrages traduits par Jean Le Long d'Ypres, sans doute d'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale que nous avons fait

Vanuel du

connaître plus haut: « L'histoire merveilleuse, plaisante et « recreative du grand empereur de Tartarie... On les vend à « Paris en la rue Neuve Nostre Dame, à l'enseigne S. Nicolas, « pour Jehan S. Denys... en l'an mil cinq cens vingt et neuf, « le quinziesme jour du mois d'avril. » Le titre entier donné dans le Manuel du libraire y occupe près d'une colonne : puis on retrouve les lignes du premier feuillet du manuscrit n. 1380, dans lequel Hayton est écrit « Aycone » et Jean Le Long d'Ypres « Jehan de Longdit né de Ippre », méprise reproduite dans la Bibliothèque de Duverdier, dans les notes du Manuel du libraire et dans la Nouvelle Biographie générale, article Hayton. Il ne faut pas demander à cette édition le quatrième livre d'Hayton, que Jean Le Long n'avait pas traduit.

Deux autres éditions, reproduisant un texte différent, ont paru sans date, en caractères gothiques, sous le même titre : « Les fleurs des Histoires de la terre d'Orient, compillé par « frere Haycon seigneur du Corc... et sont divisés en cinq « parties : la cinquiesme parle du sophi de Perse et du prince

« Tamburlan. On les vend à Paris. »

Tout nous porte à croire que l'éditeur avait eu sous les yeux le beau manuscrit in-4 de l'ancienne Bibliothèque de Bourgogne. Ce manuscrit modèle, il a soin de nous en avertir, se terminait par l'histoire de Tamerlan, qui n'est assurément pas, comme cet éditeur le suppose, l'ouvrage de Hayton, mort plus de vingt ans avant la naissance du conquérant mongol. D'ailleurs, il s'est donné les plus grandes libertés avec le texte original, comme on en jugera par ce qu'il raconte de Cassan. Hayton se contentait de rappeler les dispositions favorables de ce prince pour les chrétiens : mais dans les « Fleurs des Histoires », Cassan demande et obtient la main de la fille du roi Hayton I<sup>er</sup>. Cette princesse, belle comme le jour, met au monde, après une année de mariage, un enfant monstrueux que le khan désavoue en condamnant au feu la princesse d'Arménie. La reine alors demande la faveur de se confesser avant de mourir, et de faire baptiser le nouveau-né. Dès que l'enfant est régénéré, il change de forme, il devient d'une beauté merveilleuse, et telle est l'impression produite sur Cassan par un si grand miracle, qu'il demande sur-le-champ le baptême, en promettant de remettre la Terre sainte au pouvoir des chrétiens. L'indolence coupable du roi de France Philippe le Bel avait pu seule empêcher Cassan de remplir le plus cher de ses vœux. Plus

tard, ce beau récit fut emprunté aux « Fleurs des Histoires », par Simon Bozius, mais pour le rapporter au grand khan Mangou; puis l'auteur de la Bibliothèque de Prémontré (Biblioth, cles. Dei, 11b. Præmonstratensis) n'hésita pas à le reproduire, en donnant Hayton pour garant de la vérité. Nous sommes ainsi rejetés bien loin de la première relation du prince arménien, et nous en concluons qu'il ne faut pas espérer de retrouver sa dictée sincère dans les « Fleurs d'Orient » que les bibliographes nous représentent comme son ouvrage. Ainsi le plus exact, le plus ancien des textes français de la relation d'Hayton, celui de Nicolas Falcon, reproduction apparemment de la dictée du prince arménien, bien que traduit en anglais des la fin Lyttle Khoodu XVIº siècle, n'est pas encore publié et mériterait cer- nvele, London, tainement de l'être. Aussi le recommandons-nous parti- in-lol., v. 1500 culièrement à l'attention de nos savants confrères, chargés de préparer le texte des Historiens orientaux des croi-P D sades.

De Signis Le-

Rich. Pynson,

# CHANSONS DE GESTE

(Vovez, sous le même titre, au tome XXII, pp. 259 à 756.)

ANONYMES, AUTEURS DES CHANSONS DE GESTE RENOUVELÉES DE LA PREMIÈRE CROISADE.

Nous avons dit, en terminant la notice des Chansons de geste inspirées par les souvenirs de la première croisade, XXII, p. 402. qu'elles ne comprenaient encore, à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, que cing branches: Antioche, — Jérusalem, — les Chetifs, — le Chevalier au Cygne et les Enfances Godefroi de Bouillon. Le XIVe siècle devait produire une nouvelle rédaction des mêmes récits populaires, poursuivis fort au-delà des compositions du siècle précédent. Ces remaniements et ces continuations ont aussi leur importance littéraire, et le momenest venu pour nous de les faire connaître. Nous passerons

Hist. Litt., t.

rapidement sur celles qui n'offriront qu'une rédaction nouvelle des branches déjà examinées, en réservant une plus

large place à l'étude de leurs continuations.

Plusieurs trouvères anonymes semblent avoir entrepris et accompli cette œuvre, qui non-seulement reproduit la chanson de Richard le Pèlerin déjà renouvelée par Graindor, mais ajoute aux autres gestes du Chevalier au Cygne, des Enfances Godefroi, des Chetifs et de Jérusalem, deux branches entièrement nouvelles. Nous avons dit un mot de Baudouin de Sebourg, la première de ces branches, en achevant la notice des Gestes qui appartiennent au XIIIe siècle; mais, dans notre pensée, cette appréciation n'était pas définitive, et nous avions prévu qu'il nous faudrait y revenir en abordant les œuvres du siècle suivant.

La Chans. Techener. 1848, in-12.

Ibid.

La tâche est d'ailleurs devenue pour nous plus facile. Au d'Ant.; Paris, moment où paraissait en France la première édition de la Chanson d'Antioche, assurément la plus ancienne et la plus importante des Gestes de la première croisade, le baron de Reiffenberg, auquel on est redevable de tant d'importantes publications, consacrait les tomes IV et V des Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, au texte des chansons composées au XIVe siècle sur les mêmes sujets. Suivant toutes les apparences, le rimeur auquel nous devons les premières était originaire de nos provinces du nord. En se reprenant à des récits déjà depuis longtemps populaires, il a probablement voulu former un ensemble de toutes ces chansons, composées à diverses époques et qui ne lui semblaient pas assez bien coordonnées. En effet, les jongleurs chantaient les uns d'Antioche, les autres des Chetifs, ceux-ci de Jérusalem, ceux-là du Chevalier au Cygne; ne convenait-il pas de mieux lier entre elles ces différentes branches? Une fois cela fait, d'autres, essayant, comme on dit, de voler de leurs propres ailes, auront continué les anciennes légendes, mais sans chercher à mériter la confiance qu'on avait accordée à l'œuvre de Graindor. Ils remplacèrent l'intérêt historique par la variété, par l'agrément d'aventures entièrement imaginaires, et c'est ainsi que la littérature française aura été dotée d'un nouveau genre de compositions d'où ne tardèrent pas à découler d'autres gestes de fantaisie, et celles qui devaient occuper tant de place dans l'histoire de la poésie italienne.

Il est à remarquer que nos renouveleurs, si l'on veut bien

nous pardonner ce mot, ne tiennent aucun compte des sources auxquelles ils avaient puisé largement. Si l'on ne conservait pas le texte des gestes primitives d'Antioche et de Jérusalem, on serait autorisé à faire honneur de leur invention à ceux qui n'en furent que les serviles imitateurs. Nous n'en conclurons pas que les poemes de Richard le Pèlerin, de Graindor et de Renaut aient alors été peu connus dans le nord de la France : il vaut mieux présumer simplement que, dans ces temps-là, on s'inquiétait fort peu de ce que nous appelons la propriété littéraire. Les jongleurs, chargés de divulguer les œuvres des trouvères, ne s'embarrassaient pas de la question d'origine : quand le style des anciennes gestes devenait suranné, ils demandaient aux rimeurs connus des arrangements nouveaux et des remaniements de ces grands ouvrages; ceux-ci faisaient à leur intention des rédactions nouvelles qui peut-être leur étaient payées, et qu'on débitait ensuite avec un succès souvent comparable à celui qu'avaient obtenu, dans les deux siècles précédents, les compositions originales. Voilà ce qui peut expliquer jusqu'à un certain point l'extrême négligence de style de tous ces grands poëmes du XIVe siècle, faits à la hâte par des rimeurs qui n'avaient pas besoin de chercher du nouveau et qui s'engageaient uniquement à donner une rédaction plus claire et plus facile à entendre de toutes les gestes depuis longtemps consacrées. Les jongleurs étant pressés, le rimeur se contentait de suivre pas à pas le récit primitif; il avait recours aux périphrases pour remplacer les mots oubliés et les tournures vieillies de l'original. Le plus souvent il s'en tirait en remplacant le vers de dix syllabes par l'alexandrin, en multipliant les lieux communs, les rimes complaisantes et fécondes. Répétitions, fautes de grammaire et d'orthographe, tout était couvert par une plus grande richesse d'assonances, et surtout par l'animation, l'accent, le chant des jongleurs, qui ne récitaient plus de mémoire, mais livre en main. Que dans chaque couplet il y cut un proverbe heureusement amené, une pensée vive, touchante ou bouffonne, on pardonnait tout le reste. Si les rimeurs de ces dernières gestes s'étaient piqués de travailler leurs vers, de les polir comme ils faisaient d'un rondeau, d'une ballade ou même d'un fabliau, ils n'en auraient pas fini, et leurs auditeurs ordinaires leur en auraient su fort peu de gré. En tout cas, ils ne visaient pas à la gloire littéraire et prenaient la précaution de ne pas se nommer; le XIV<sup>e</sup> SHECLE.

Ph. de Mezières, Songe p 111, ch. 57.

seul d'entre eux qui l'ait fait, Cuvelier, auteur de la chanson de Du Guesclin, n'est cité par ses contemporains que sous la du vieil pelerin, qualification dédaigneuse de « pauvre » ou de « bon homme ».

I.

#### LE CHEVALIER AU CYGNE.

Le préambule du nouveau Chevalier au Cygne résume exactement le sujet que l'auteur voulait traiter : nous le citerons, sans nous asservir à reproduire les fautes évidentes de la copie unique qu'on ait encore retrouvée des différentes parties de l'ouvrage. Cette copie, exécutée dans la seconde moitié du XVe siècle, n'est plus, on le devine, conforme aux habitudes orthographiques des générations précédentes: nous ferions donc injure à l'auteur en mettant sur son compte des négligences et des méprises qu'on reconnaît d'abord et qui vont souvent jusqu'à rompre la mesure des vers :

Le Chevalier au Cygne.... Bruxelles, 1846, in-4, t. I, v. i.

Or escoutés, en nom de la Vierge royne, Que Dieus li tous poissans, qui tous les fins afine, Vous voille herbegier en la glore angeline! Et je vous canterai de miracle divine, De grandes traïsons et de mortel havne, Et d'armes et d'amors, de gent de haute orine, Et la destrucion de la gent sarrasine, Et de Jerusalem la prise et la rachine, De Nique, d'Antioche, et d'autre tiere hermine. Li comenchemens est du Chevalier au Chine, Fil au roi Oriant et la franche royne Qui set enfans porta tout à une gesine, Dont Matabrune fist un fait de grant famine Qui arse en fu depuis, dedens un fu d'espine, Ensi que vous orez conter à brief termine. Et puis après orez de la voie très digne Du boin duc Godefroi qui passa la marine, Coment il conquesta ceste terre apolline, Et prist Jherusalem qui à lui fu encline, Où courone porta qui ne fu pas trop fine; Pour tant que Jhesu-cris, qui tous nous enlumine, Fu couronnés en crois de couronne d'espine, Ne vout couronne avoir que de povre rachine.

Dans cette nouvelle rédaction, le père du Chevalier au Cygne est nommé Pietre; il est roi de Lillefort, contrée voisine de la Saxe. Pietre avait épousé Matabrune, moins pour sa beauté que pour ses grands trésors; or les « mariages d'amour », dit le trouvère, ne sont pas à l'abri de fàcheux accidents, à plus forte raison les mariages d'argent :

> Mariages qu'est fait par amor desirée A paine vient à bien, c'est bien cose prouvée; Quant c'est par avarisce, il ne valent riens née.

V. 37.

Oriant, fils et successeur de Pietre, rencontre un jour à la chasse la jeune Béatrix, qu'il ramène à Lillefortet qu'il épouse en dépit de Matabrune. Béatrix met au monde sept enfants de la même portée, et la maràtre profite de l'éloignement de son fils, le roi Oriant, pour substituer sept petits chiens à ces enfants, qui tous étaient nés avec une chaîne d'argent au cou. Ainsi séparés de leur mère, ils sont conduits dans une sombre forêt par un sergent de Matabrune, qui, ne pouvant se résoudre, comme il en avait reçu l'ordre, à leur arracher la vie, se contente de les abandonner à la merci des bêtes sauvages. Un ermite les recueille dans sa cellule, et chaque jour une chèvre vient leur offrir ses mamelles et les nourrir de son lait:

Et tant les alaita qu'il eurent bel eage.

V. 484.

Oriant cependant revient de la guerre qui l'avait éloigné de ses états. En apprenant que la reine Béatrix a mis sept chiens au monde, il assemble ses barons et les charge de décider du sort de sa femme, qu'il suppose coupable du plus monstrueux adultère. L'évêque de Lillefort est, de tous les juges, le seul qui incline vers la clémence. « Posé le cas », dit-il, et cette tournure de phrase est à remarquer,

« Posé qu'il soit ensi tot veritablement.

« Por çou, vostre moillier qui tant a le cuer gent

« Ne doit rechevoir mort; je vous dira' coment: « Espoir qu'en son dormant, ensi que somme prant,

« Une bieste li ait fait ce vilain torment, « Che ne fu pas son gret ne son assentement.

« Et d'autre part aussi, vous aves liement

« Géu avecques li si amorousement « Que la char la ou vous aves atouquement,

• Et par la vostic amour et par le sacrement,

« Ne devés consentir qu'elle muire viument. « Mais faites la royne garder songneusement V 6:8.

## CHANSONS DE GESTE.

- « En un lieu gracieus, à vo comandement,
- « Là où ele ait sa vie bien et soufisamment,
- « Et s'en lessiés à Dieu prendre l'avengement. »

L'avis du prélat finit par être suivi; mais la vieille Matabrune en conserve un profond ressentiment:

V. 662.

Quant Matabrune vit bien la conclusion, L'evesque manecha et prist par le menton : « Sire evesque, dist-ele, ne valés un bouton.

- « Je vous ferai mourir à grant destrucion.
- "— Dame ", dist li evesques qui cuer ot de lion,

  " Je croi, qui bien sauroit votre confession,
- " Je croi, qui bien sauroit votre confession,

  " Que la royne aroit viers le roi son pardon."

Cette scène de conseil est toute de l'invention de notre trouvère; voilà pourquoi nous nous y sommes arrêtés. Dans la première rédaction, la jeune enfant, sœur d'Hélias, le Chevalier au Cygne, conservait seule à son cou la chaîne qui lui permettait de garder sa première forme; ici c'est Hélias qui reste en possession du collier enlevé par le sergent de Matabrune à ses frères et à sa sœur. Dès qu'ils ont perdu cette chaîne ou collier d'argent, les six autres enfants sont changés en cygnes. La vieille reine charge l'orfévre de briser et fondre le talisman; mais entre les mains de l'ouvrier le métal s'étend, se multiplie, au point de suffire, et de reste, pour la matière de deux belles coupes, dont une seule est remise à Matabrune. L'orfévre serre dans un coffret les autres chaînes; car il lui suffisait de la seconde coupe pour être désormais à l'abri du besoin:

V. 902.

- « D'une caine sans plus qu'au feu ay fait lancier
- « Arai autant d'argent, se Dieu me voet aidier,
- « Que nus n'éust osé de ces sis souhaidier.
- « Ces cinq caines alés en vo huge muchier. »

Cependant le jeune Hélias, recucilli par l'ermite, faisait souvent des courses dans la contrée. Un jour, il aperçut sur un étang des cygnes qui cessèrent aussitôt leurs jeux, vinrent à lui et lui firent les plus vives caresses. L'enfant retourna chaque jour, sans deviner ce qui pouvait attirer vers lui ces oiseaux; il leur jetait du pain, les flattait à son tour de la main et du regard. A peine alors âgé de seize ans, il savait un

peu de latin, mais ne devinait rien de ce qui se passait dans le monde:

V. 983.

Elias ne savoit tresquer ne caroler, Onques n'avoit o'î de chevalier parler; Onques n'avoit scéu de puchelette aimer; Onques n'avoit beu ne piment ne vin cler; Onques n'avoit veu séoir gens au disner; Si avoit bielle chiere et fiere com sangler, Le cors grant et furni et de biel bacheler. L'ermite le cuidoit là faire demorer Por siervir Jhesuerit et la messe canter, Car il li ot apris le vrai latin parler...

Mais Hélias avait une autre destinée. Un beau jour, Dieu envoie son ange à l'ermite, pour l'avertir de révéler à l'enfant le secret de sa naissance. Il est fils de roi, ses frères et sa sœur sont précisément les beaux cygnes qui lui faisaient tant de caresses; sa mère, victime des calomnies de l'odieuse Matabrune, est maintenant accusée d'avoir voulu « enherber » le roi Oriant, et le champion Mauquarré offre le combat à quiconque osera souteuir l'innocence de la reine. C'est Hélias qui devra relever le défi, sauver sa mère et confondre Matabrune. En entendant la voix de l'envoyé céleste, le jeune Hélias a d'abord assez de peine à comprendre ce qu'on attend de lui :

V. : 12

« Il faut que vous soyez de chi endroit partis, « Pour secourre vo mere, la royne de pris,

« Encontre Mauquaré qui est vos anemis.

« Vous seres campions vo mere Beatris.

« — Coment! » dist Helias, « qu'est-ce que tu me dis?

Qu'est-ce d'un campion? est-ce ung capon rostis?
 Et qu'est-ce d'une mere? je n'en sui point apris,

« Onques pere ne mere ne vis en nul païs,»

L'enjouement du poëte se révèle encore dans le récit de l'arrivée d'Hélias à Lillefort. Vêtu de feuilles d'arbres et les pieds nus, comme un fou de naissance ou quelque homme sauvage, il rencontre un gros tripier qui lui demande en riant si c'est pour aller parler au roi qu'il a mis d'aussi beaux vètements. « Précisément, » répond l'enfant; « mais, toi, ne « serais-tu pas celui que je cherche?

« Je croy, dist Helias, que tu es le loudier

"C'on nomme Mauquarré, le traïstre murdrier.

V. 1341.

# CHANSONS DE GESTE.

"Tu es plus gros que lonc; qui t'a fait encrassier? «Se tu es Mauguarré, tu ne le dois nier. » Et eils a dit : « Oil, » qui le cuidoit mocquier. Lors Helias hauça son baston de pumier, Si li en va tel cop en la tieste baillier Ou'à tiere l'abati vers l'estal d'un bouchier.

Dans ces premiers exploits du héros, il y a une réminiscence du personnage de Rainoart au tinel qui n'échappera à per-Hist, litt., t. sonne et qu'on retrouvera dans la plupart des autres gestes

XXII, p. 529- du XIVe siècle. 542.

La suite de l'histoire du Chevalier au Cygne est conforme à la légende consacrée. Après une lutte opiniâtre, Hélias tranche la tête de Mauguarré; Béatrix rentre en faveur auprès d'Oriant; Matabrune, assiégée et prise dans le château de Maubriant, est brûlée vive. Grâce aux cinq chaînes que l'orfévre a remises aux mains d'Hélias, la sœur et les quatre frères reprennent leur première forme et sont baptisés sous les noms de Rose, Galerand, Renier, Savary, Bauduin. Pour Esmeré, le septième des frères, il dut se résigner à garder les plumes et la blancheur d'un cygne, attendu que la chaîne qui lui appartenait avait été transformée en double coupe. Encore Hélias trouvera-t-il plus tard le moyen de remédier à cet inconvénient.

Oriant, retiré dans un monastère, transmit la couronne de Lillefort au Chevalier au Cygne, qui ne séjourna pas longtemps dans ses nouveaux Etats. Un jour Esmeré, son frère, parut sur la rivière qui baignait les murs du palais. L'approche du cygne avertissait Hélias qu'il devait courir à d'autres aventures : il prit donc aussitôt congé de ses frères et de son père :

V. 2280.

Son pere va baisier tenrement en plorant... Porter fist au batiel son haubert jaserant, Toutes ses arméures et son escu luisant, D'argent à le crois d'or, che dient li romant. " - Biau chier fis! " dist li rois c'on nomoit Oriant, « Je vous done ce cor où de bonté a tant; « Homs qui le sonera hautement en oiant

« Ne puet avoir anui ne damage pesant... » Mais li chisnes gietoit cri mervelleus et grant, Par quatre fois se va tellement escriant,... Le sien frere Helias aloit mout desirant; Forment li anoioit que là demoroit tant...

Hélias est conduit sur le rivage où s'élevait la cité de Nimègue, séjour ordinaire de l'empereur. Le comte de Blanquembourg s'y était rendu pour recevoir l'investiture du duché de Bouillon, qu'il avait, disait-il, droit de réclamer, attendu que son frère Godefroi à la Barbe était mort empoisonné par sa femme, et que ce crime rendait la dame indigne de recueillir l'héritage:

> Si com li empereres estoit en jugement, Oy le son d'un cor sonner si hautement Que tout cil du palais s'esbahirent forment. As feniestres s'en vont li plusour liement, Voient sur la riviere que au castil s'estent, Le chine et le batiel et le chevalier gent.

V. 2460.

Il en est de ce deuxième combat comme du premier : Blanquembourg est tué, la dame dont l'innocence est reconnue se rend nonne, le Chevalier au Cygne, marié à la fille de la duchesse, devient duc de Bouillon:

> Li chevaliers au Chine jut avec l'espousée. En la nuitée fu une fille engenrée Dont Godefrois issi qui tant ot renommée; Et ceste dont je di fu Idain apiellée.

V. 2-10.

Nous voyons ensuite la jeune duchesse de Bouillon aussi peu discrète que dans les premiers récits. En dépit de la défense du Chevalier au Cygne, elle veut savoir le véritable nom de son mari, le rang de sa famille:

> Helias li avoit defendut de piecha, Que ne fust si hardie que ne demandast jà Son iestre et son endroit; et sor sains li jura, Si tost qu'en parleroit, se partiroit de là. Sur ce point la ducoise cele cose oblia; Set ans tous acomplis, de ce fait ne parla, Mais au cief de set ans diables l'encanta. Et vous savés coment le cuer de femme va, Car de cou c'on li prie le contraire fera.

V. 2743.

Hélias s'éloigne donc de Bouillon, pour n'être plus retrouvé qu'à la fin de cette branche, dans l'ermitage où d'abord il avait été recueilli. Mais, avant de se condamner à la vie solitaire, il avait deviné le moyen de rendre à son frère Esmeré sa première forme; c'était de rentrer en possession des deux coupes faites 516

XIVe SIÈCLE.

avec la chaîne d'Esmeré, et de les poser sur l'autel, près du cygne endormi :

V. 2963.

Seigneur, or escoutés que Dieux fist pour sa gent :
Tout ensi com li prestre faisoient sacrement,
Li chines se mua en home proprement,
Et se leva dou lit sur ses piès droitement.
A sa vois qu'il ot clere s'escria hautement :
« Seigneur, Dieu le vous mire! je suy hors de tourment. »
Son pere va baisier...

Après le récit de ce grand miracle, le trouvère nous raconte comment Ida, la fille du Chevalier au Cygne, est donnée en mariage au comte Eustache de Boulogne, et comment elle devient mère de trois beaux enfants, Godefroi, Baudouin et Eustache, destinés à devenir, celui-ci comte de Boulogne, les deux autres rois de Jérusalem. Puis nous sommes transportés en Syrie, où, sur les ordres de la comtesse de Bouillon, Esmeré va s'enquérir du Chevalier au Cygne. Les recherches n'ont pas de succès; mais, à défaut d'Hélias, Ponce, qui l'avait accompagné, trouve à Jérusalem l'abbé Gérard de Saint-Tron, et recoit une hospitalité généreuse de Cornumaran, fils du roi de Syrie. Corbadas, Ponce et l'abbé Gérard, ayant pris congé de Cornumaran, se trompent de route; au lieu de revenir en Ponthieu ou en Flandre, ils arrivent dans le royaume de Lillefort. A leur grande surprise, ils y entendent prononcer les noms de forêt d'Ardenne et de château de Bouillon. C'est que le Chevalier au Cygne, avant de renoncer au monde, avait voulu perpétuer dans son pays le souvenir des lieux qu'il regrettait d'avoir quittés. Ils le retrouvent dans un ermitage, mais, malgré leurs prières, il ne voulut plus rentrer dans le monde. Seulement, un instant avant de mourir, il revoit la duchesse de Bouillon :

V. 3470.

Ore nous dit l'istoire, et le va tesmoignant, Que la dame depuis i ala cheminant, Et sa fille avec lui qui de biauté ot tant, Et que il le troverent si malade gisant Qu'entre ses bras moru Helias li poissant; Et la ducoise en ot le cuer si très dolent Qu'ele moru de duel, ce dient li romant.

Ainsi finit cette première branche du Chevalier au Cygne.

II.

#### LES ENFANCES GODEFROI DE BOUILLON.

Revenons maintenant à la comtesse Ida, qui, grande clergesse et suffisamment initiée dans les secrets de l'avenir, prévoit la haute destinée de ses trois enfants. Elle apporte un grand soin à les bien élever; toutefois leur éducation ne semble pas trop compliquée:

Bien furent doctriné, et boin furent et sachant, Et se firent amer dou petit et dou grant. Des tables, des eschés se vont bien doctrinant, Et dou jeu de la paume se vont moult delitant Li cuers d'Idain s'en va forment esjoïssant:

- Enfant, dist la ducoise, or oiez mon semblant :
- « Vous venés d'une gieste en miracle poissant, « Or veuillés resambler vo lignage vaillant ;
- « Soiés large et courtois, debonaire et sacant; « Donés aux povres gens, soiés Dieu aourant; « Veves et orphenins alés reconfortant,
- « Faites bon jugement, n'alez point variant. »

Godèfroi avait quinze ans quand sa mère l'envoya à Nimègue dans un appareil vraiment royal. On voit ici que le comte Eustache, père de Godefroi, tenait Bouillon de l'empereur et Boulogne du roi de France; c'est à l'empereur que son fils ainé va demander ses armes, tandis que les deux autres devront les réclamer du roi de France;

Quant li cuens de Boulogne a les estas coisis Que ses fieus Godefrois ot de novel empris, La contesse apiela, Idain o le elervis: « Dame, foi que je doy le roi de paradis,

- · Cointise et grant orgueil avés en vo cors mis,
- « Qui envoiés ensi vo fil par le païs...
- « Que ferés vous as autres, quant les arez tramis « Pour estre chevaliers à Rains ou à Paris? »
- Ida répond dédaigneusement qu'elle entend traiter Godefroi en roi, parce qu'elle a vu « en ses escris » qu'il portera plus tard la plus glorieuse couronne du monde. Le comte Eustache prend cela pour bien dit; car la comtesse

Le Chevalier au Cygne, t. H V. 3479.

V. 3529.

Ida tenait un peu des fées, et l'on avait grande confiance dans tout ce qu'elle avançait.

Il n'y a rien à remarquer dans les dix-huit cents vers qui forment l'épisode du voyage que Cornumaran, fils du roi de Jérusalem, fait en Occident, pour y juger par lui-même du grand état, de la valeur et de la vertu du duc Godefroi de Bouillon. Ce n'est ici que l'amplification des premiers récits, dont nous avons parlé ailleurs. Nous exceptons cependant un passage dans lequel l'abbé de Saint-Tron, grand admirateur des belles qualités du prince sarrasin, lui demande ce qui l'empêche de renoncer à ses faux dieux pour embrasser la loi de Jésus-Christ.

« II y a, répond Cornumaran, trois points dans votre loi « qui m'en détournent. Le premier, c'est que vous accordez « à des prêtres, jeunes, beaux et fringants, la permission de « confesser vos femmes. Qui vous répond de leur sagesse; « n'ont-ils pas tout ce qu'il faut pour aimer leurs pénitentes « et en être aimés? — S'ils osaient faire un pareil sacrilége, « répond Gérard, l'évêque dont ils dépendent en ferait justice « exemplaire :

V. 4830.

- « C'est li uns, qu'à vos prestres, tous hommes naturés,
- « Qui sont fricque et joli, gent, adroit et barbés,
- « Vos femes envoiés, c'est fine verités,
- « Confiesser de leurs fais et dire leurs secrés.
- « Or esgardés coment et où vous les metés :
- « N'est pas priestres nus homs grans et fors et quarrés?
- « Quant il ot qu'une feme n'est mie juste assés,
- « Ne li péut-il pas dire ses volentés,
- « Et prametre joiaus, avoir et richetés?
- « Ensi puet par un priestre ses cors estre encantés... »
- Dist li abes Gerars : " Folement argués ;
- « S'uns prestres estoit tels que vous le devisés,
- « D'evesques il seroit telement lapidés,
- « Qu'en la cartre morroit où seroit avalés. »

« Le second point, » ajoute le Sarrasin, « c'est que je vous « vois ici baiser un chien de la même bouche dans laquelle « vous recevez le corps de votre Dieu. Et la troisième, c'est « que vous donnez aux pauvres le relief de vos repas, que les « chiens seuls devraient se partager. — Quant à ces deux « reproches, » dit l'abbé Gérard, « ils sont très-vains. Il suf-« fit de bien laver sa bouche pour la rendre nette et digne de « recevoir les choses les plus précieuses. Et ne vaut-il pas « mieux donner aux pauvres ce qui peut les soutenir, que

« l'abandonner aux chiens? »

Ces explications de l'abbé sont tout ce qu'elles pouvaient être; cependant il paraît qu'elles ne satisfirent pas Cornumaran, car, au lieu de répondre aux nouvelles instances de l'abbé, savez-vous, lui dit-il,

« Savez que vous ferez? « Or m'en laissiez partir, et arriere tournez.

1. 1801.

Ce que le bon abbé ne manque pas de faire.

III.

# LA CHANSON D'ANTIOCHE.

Le retour de Cornumaran en Syrie termine la branche des Enfances de Godefroi. Nous atteignons ensuite la prédication de Pierre l'Ermite, la prise de croix et les conquètes de Nique ou Nicée et d'Antioche. C'est là un dernier remaniement de la fameuse chanson d'Antioche, dans laquelle notre trouvère liégeois a cependant introduit quelques détails qui semblent lui appartenir, ou qui, du moins, ne sont pas empruntés au poëme de Richard le Pèlerin. Par l'effet d'un premier anachronisme, il met d'abord Pierre l'Ermite en rapport non pas avec le patriarche de Jérusalem, mais avec les Templiers. Suivant Richard le Pèlerin, « l'apostole » Urbain avait promis à ceux qui se croiseraient l'absolution de leurs péchés : notre anonyme va plus loin ; il leur garantit le salut de leur père et de leur mère :

Qui ceste voie emprist, li papes sans fausser Leur donnoit plain pardon, apriès le confiesser, L'ame de pere et mere i poïssent sauver. V. 5432.

Il ajoute au dénombrement de l'armée qui marchait sous la conduite de Godefroi vingt mille femmes. Ce nombre, au reste, n'avait rien d'excessif:

Et bien vint mille fames avecques iaus ala.

V. 5813.

En effet, même dans l'ancienne chanson, on voit les femmes

de l'armée rendre plus d'une fois de grands services aux combattants, leur porter soit des projectiles, soit des rafraîchissements.

Les Liégeois sont signalés avec une complaisance qui semble bien nous révéler la patrie de l'anonyme : ainsi l'évêque de Liége, « uns bons clers lisans », est assis, durant les fêtes données à Bouillon, à la droite de Godefroi et devant le duc de Brabant. Au second siége de Nicée :

V.6073.

Si furent li Ligeois, une gent redoutée, N'acontent à leur mort une pume pelée.

## Devant Antioche:

V. 6246. Li contes de Hainaut et Ligeois qui sont fin...
V. 6273. — Et si furent Ligeois, une gent redoutée...
— Et plente de Ligeois qui bien furent armé...

Une autre différence plus sensible porte sur le nom et le caractère de celui qui livra la ville d'Antioche. Ce n'est plus un Sarrasin que la reconnaissance des bons procédés de Bohémont conduit à trahir ses concitoyens; c'est un chrétien nommé Adrien, investi de toute la confiance de l'émir ou roi Garcion, et qui abuse de cette confiance au point de proposer aux chefs chrétiens, vers lesquels il est envoyé, de leur ouvrir de nuit la tour qu'on l'a chargé de garder. Ce qui doit surprendre encore plus ici, de la part d'un Flamand, c'est qu'on passe sous silence le grand et noble rôle que joue dans la chanson d'Antioche le comte de Flandre, quand il dispute à Foucher l'honneur de monter le premier sur la redoutable échelle. Tout l'honneur en revient au Sicilien Bohémont. Serait-ce la véritable tradition, en cela défigurée à dessein dans le remaniement de Graindor? Il est permis de le conjecturer, quand nous savons par l'auteur de la geste espagnole de la Conquista d'Oltramare que Richard le Pèlerin était attaché au service du prince d'Antioche. Toutefois une telle altération du récit de Graindor pourrait être l'effet des préventions que les Liégeois nourrissaient d'ordinaire contre la maison des comtes de Flandre, dont ils étaient toujours disposés à secouer l'autorité, quand l'occasion s'en présentait. D'ailleurs la narration a perdu de sa vivacité et de son intérêt poétique en passant par le remaniement de notre anonyme liégeois. Il est vrai que les Tafurs et leur roi Maugissant

#### CHANSON D'ANTIOCHE.

524 XIVO SIECLE.

niment parfois l'attention des auditeurs. On ne les voit pas ici violer un cimetière mahométan : ils se contentent, et c'est déjà bien assez, quoique ce ne soit pas au-delà de la vérité, de ramener au camp plusieurs milliers de Sarrasins, tombés sous leurs coups, et d'apaiser en les dévorant la faim qui les tourmente :

V. 6442.

Et li rois des Tafurs et si ribaut vaillant Desviestirent les Turs et les vont despoillant, A guise de pourciaus les vont apareillant, Et en pot et en rot les aloient cuisant, Que la flaireur des Turs en la ville s'espant, Garsions fu as murs de son castiel luisant: Et piercoit les paiens qu'on aloit rostissant...

Plus loin, quand Corbaran arrive devant Antioche, avec l'espoir de la reprendre, Amadelis, ici transformé en renégat, lui fait le dénombrement de l'armée dont il distingue les différents chefs. « Que sont, demande Corbaran, ces hommes « noirs si mal vêtus et si mal armés?

> Ce dist Amadelis: « Ce ne sont que ribaut, S'ont un roi à seigneur qui les maine à l'assaut, Li plus coars d'eus tous vault mieux qu'un amiraut, Il dient qu'uns paiens bien ung cras mouton vaut, Et le mettent en rost come char de biersault, Il mangeroient jà Ector et Escorfaut.

V. 2360.

Maintenant il faut louer notre auteur d'un épisode enjoué, qui semble bien de sa composition et dont nous devons parler. Corbaran, ne comptant plus emporter de force Antioche, avait compté sur la disette pour exterminer l'armée chrétienne. En effet, les souffrances, que les croisés avaient déjà ressenties avant de prendre la ville, se renouvelèrent des qu'ils y furent enfermés. Pour ajouter à leur désespoir, Corbaran avait soin de faire dresser chaque jour de longues tables hors de la portée du trait, mais cependant assez rapprochées pour frapper l'attention des assiégés du haut des creneaux. La fumée des succulents morceaux de viande étalés arrivait même jusqu'à eux :

Dist li rois des Tafurs : « Il a là maint oison,

- " Maint oisiel, maint plouvier, maint paon, maint capon, « Rost de char de brebis, rost de char de mouton;
- « Plaines sont les caudieres et li grant cauderon ;

66

V. 7657.

# CHANSONS DE GESTE.

· Li pasté sont au four ; pourquoi ne les sacquon? « Alons digner en l'ost, il est bien de saison. »

La tentative paraissait dangereuse. Le but de tout cet appareil pouvait être de les décider à sortir des murailles pour les recevoir avec des forces vingt fois plus nombreuses. Aussi Godefroi avait-il défendu de tenter une sortie; mais cet ordre n'engageait pas le corps des Tafurs, troupe indépendante de toute discipline. Leur roi, se placant au milieu de ses sujets, qui tous semblaient, comme on le va voir, venir des provinces flamandes : « Seigneurs, leur dit-il,

V. 7695.

- « Je vous ai bien véut à Bruges et à Gant,
- · A Liege ou à Namur, en Haynaut, en Brabant,
- « A Tournay, à Arras ou à Lille ensievant,
- « Ou droit à Valenciennes, où vous ai véu tant,
- « Dedans une goudale vous aliés combatant,
- " Pour l'uevé d'un hierenc c'on vous aloit emblant,
- « Si que tous vos drapiaus aloit-on deskirant;
- " Et puis en le prison vous aloit-on boutant.
- « Or veés-vous là-jus le rost si bien flairant,
- « Les tartes, les pastés et le char rostissant?
- « Et vous avés si faim que tous alés morant.
- « N'oseriez-vous aler où cil bien sout cuisant? »
- Et quant li ribaus vont le bon roi escoutant,
- Il ont dit hautement : « Ore i alons corant! »

Ils partirent donc, sous la conduite de leur roi, qui, par un ingénieux expédient, avait prié les chefs chrétiens de quitter les créneaux au moment de leur départ et de laisser croire à Garsion, toujours maître de la citadelle, qu'ils allaient tenter une attaque générale sur le camp des assiégeants. Garsion, comme on le devinait, ne mangua pas de sonner le cor d'alarme au moment où sortaient les Tafurs. Ainsi prévenus, les Persans quittent leur festin et courent aux tentes pour revêtir leurs armes. Les Tafurs arrivent, trouvent les tables abandonnées, et Dieu sait s'ils hésitent à faire main basse sur ce qui pouvait mettre fin à leur longue abstinence! Ils mangent et boivent pour plusieurs jours; quand les Persans reviennent tout armés, les Tafurs ont eu le temps de rentrer dans la ville, les mains pleines des morceaux qu'ils n'avaient pu manger. Citons quelques vers de cet agréable récit :

V. 7729.

Et li rois des Taffurs issi de la cité Par le fausse potierne de vielle antiquité...

V. 2235.

Li uns porte une espée à pumiel enfumé, Et li autres un dar ou un escu troé; De la fumiere sont lor auqueton gasté. Viers l'ost s'en vont courant, que n'i ot mot sonné: Garsions les coisi de son castel listé, Ung cor sarrasinois a hautement sonné, Ung signe a fait en l'ost, qu'il seront atrapé. Los cuiderent bien Turc estre tout afiné, La viande ont laissie et le rost apresté... Pour le cor Garsion qu'ensi avoit sonné: Atendoient tout l'ost de la crestienté. Et li ribaut y sont venu de volenté, Onques n'i demora ne tarte ne pasté.

Li ribaut sont venu là où li ros cuisoit, Li uns prent un hastier, li autres un espoit, Litiers i va mengant, et li quars y buvoit, Tout le rost qui y fu ont hapé là endroit. Et li rois des Tafurs à se gent escrioit : « Ne mangiés! ne buyés! que diables i soit!... « S'irons en Antioche à nos seigneurs, tout droit. « - Sire », dist uns ribaus, qui bons compains estoit, " J'en mengerai mon sol, nul ne m'en aideroit, « Trop seroie dolens, et drois ensi seroit, « Se j'en quierquoie jà, et on le me tauloit... » Atant rois Corbarans, parmi les rens aloit, Et ordenoit ses gens et ensi lor disoit : « Signor, or i parra, il faut qu'aujourd'hui soit « Une bataille orible, Mahons le nous pourvoit! » Ensi com Corbarans ses batailles faisoit Fu toute sa cuisine lapée là endroit.

Or sunt ribaut en l'ost, en grant solacion, Ils ont pillé le rost à force et à bandon. Li uns portoit poucins boutés en un baston, Li autre char de buef, de viel ou de mouton, Ou plat d'argent ou d'or, ou un grant cauderon. Gantes, grues, plouviers, et du pain à foison, Et maint bariel de vin qui furent cler et bon.

Cette scène est digne de la verve du Baudouin de Sebourg, et si nous en retrouvions plusieurs du même genre, nous croirions volontiers qu'un seul auteur a fait toutes les branches dont se compose l'œuvre entière. Dans un autre endroit, ce roi des ribauds, originaire des Pays-Bas, comme la plupart de ses sujets, a pour porte-étendard le Hollandais Maugissant, ainsi nomme parce qu'il marchait ordinairement entouré de plus de cent ribauds :

XIV° SIÈCLE. 524

# CHANSONS DE GESTE.

Sa baniere portoit devant lui en present Ung hollandois ribaus, qui grans fu durement; Maugis avoit à non éu moult longhement ; Pour tant qu'il fu trouvés o ribaus plus de cent, Maugissant l'apiele on en maint lieu bien souvent.

On peut voir comment les légendes les plus hasardées prennent aisément de la consistance, par la facon dont notre trouvère du XIVe siècle raconte l'histoire de la découverte de la sainte lance. Cette lance, il faut le dire, si elle n'était pas celle qui avait percé le côté du Dieu crucifié, avait au moins eu le mérite de rendre l'espérance et de fortifier le La Chans, courage. Richard le Pèlerin, dont tous les chroniqueurs d'Ant., t. II, p. latins ont confirmé le récit, dit comment un prêtre de l'église de Saint-Marc avait rendu compte à l'évêque du Puy d'une vision dans laquelle Jésus-Christ, la sainte Vierge, saint Pierre et saint Paul lui auraient indiqué l'endroit où la précieuse relique était enfouie; le visionnaire, dont plus tard on a contesté la bonne foi, avait subi d'assez mauvaise grace l'épreuve du feu,

160.

lb , p. 298

Car molt i ot de ceus qui ce ne creoient mie.

Après être sorti des flammes, apparemment assez maltraité, il était mort le lendemain ou le surlendemain. Ce récit, empreint de toutes les couleurs de la vérité, ne pouvait satisfaire les générations suivantes; aussi dans notre poeme l'histoire est-elle tout autrement contée. C'est un des bedeaux ou marguilliers de Saint-Etienne d'Antioche, qui seul avait le secret d'un trésor conservé dans cette église :

V. 8175.

Car la robe i estoit dont Jhesus fut vestis, Et li uns des presens de quoi il fu siervis Quant il fu des Trois Rois en Bethléem requis, Et la lance dont Diex fut ferus de Longis, Et ce ne savoit nuls que chis clers seignoris.

Il en va parler à Pierre l'Ermite, qui demande des preuves. On lui dit que l'impératrice Hélène, ayant trouvé la lance non loin de la vraie croix, l'avait déposée dans le trésor de l'église de Saint-Etienne qu'elle venait de fonder. Pierre, dès lors convaincu, va faire part de la nouvelle au sage Godefroi. On se rend en cérémonie au moutier; on y trouve la sainte

lance dans la huche; et, pour lever tous les doutes, le clerc offre de passer par le jugement du feu. Le grand bûcher allumé, il se jette au milieu des flammes et il en sort sans que ses vêtements aient été le moins du monde atteints:

V. 836o.

Il est venu au feu qui luist et reflambie, Il se saina trois fois, et puis à Dieu s'otrie... — Li clers entra ou feu qui la lance porta, Trois tours a fait el feu qui grant flame getta, Sain et sauf en issi, onques mal n'endura. Ne sa robe ensement n'ardine embrasa.

Le long temps qui s'écoula entre la découverte et l'épreuve du feu, les refus faits par la plupart des chefs de se charger de porter la sainte lance devant l'ennemi, tout cela est passé par notre renouveleur, et ce n'est pas ici le cas de l'en feliciter. Il a sans doute répandu quelque agrément sur le rôle qu'il fait jouer au roi des ribauds ou Tafurs et à ses sujets dans la grande bataille livrée sous les murs d'Antioche à l'armée persane auxiliaire; mais il a dû, pour amuser ses auditeurs, oublier toutes les anciennes traditions, émailler de miraeles imaginaires les exploits vraiment historiques de l'armée croisée, si bien racontés par Richard le Pèlerin et par le premier renouveleur, Graindor, Bientôt, grâce à lui, nous voyons la sainte lance et les anges du paradis faire les trois quarts de la besogne, renverser des géants, des dragons, des bataillons monstrueux, que ne peut garantir l'intervention des puissances infernales. Tout cela ne vaut pas assurément la belle et véridique chanson d'Antioche, et les auditeurs du XIIº siècle n'auraient pas eu la patience d'écouter ce qu'on pouvait impunement debiter à ceux du XIVe. Notre anonyme est tellement peu soucieux de la vérité historique, que, tout originaire qu'il est de Liége, il fait constamment deux personnages distincts de Robert, comte de Flandre, et du comte Robert le Frison; Amadelis, le sage conseiller sarrasin de Corbaran, n'est plus qu'un renégat chrétien, et l'émir d'Antioche, Garsion, au lieu de mourir après la défaite des Persans, se rend au camp de Godefroi, y demande le baptème et recoit sur les fonts le nom de Galerande, lei l'on a confondu probablement le Garsion d'Antioche avec un autre Garsion, gouverneur d'Acre, qui, dans la chanson de Jérusalem, fait prisonnier par le comte de Flandre, de

MV° SIÈCLE.

mande en effet et recoit le baptême. Enfin l'évêque du Puy, Adhémar, assiste à la prise de Jérusalem, où le roi des Tafurs pénètre même avant Thomas de Marle, même avant Raimbaud Creton.

IV.

#### LES CHETIFS.

Nous nous arrêterons moins encore sur la branche des Chetifs, bien qu'elle soit écrite d'un style plus ferme que le Chevalier au Cygne et la Chanson d'Antioche qui la précèdent. Le poëte suit pas à pas les récits du XIIIe siècle : nous retrouvons les sept compagnons de Pierre l'Ermite, Richard de Caumont, Ernous et Baudouin de Beauvais, Harpin de Bourges, Jean d'Alis, l'évêque de Forois (sans doute Fréjus), et l'abbé de Fécamp. Les aventures sont les mêmes : Richard de Caumont combat contre les deux Turcs, Golias et Murgalis ou Sorgalis, pour justifier Corbaran : et sa victoire décide la délivrance des captifs chrétiens, bientôt reconduits par Corbaran sous les murs de Jérusalem. Le passage du mont de Tigris est accidenté de nombreux combats contre le serpent qui a dévoré Ernous de Beauvais, contre la mère de ce serpent diabolique, contre le loup Papion, contre un singe vert, contre quatre lions, etc., etc. On peut trouver quelque T. XXII, p. intérêt à rapprocher la première rédaction du récit de la conversion de Murgalis, vaincu par Richard de Caumont, avec le passage correspondant de la même chanson remaniée :

V. 11328.

337.

Quant Murgalis le vit ensement mehaignier, A l'encontre Ricart s'ala agenoillier, Et li dist : « Gentils homs, je te pry et requier « Que me laissiés à toi parler et desraisnier. « Non pas que je te pry de moy à respitier, " Mais je voel ains ma mort Mahomet renover, « Car il n'a de pooir la monte d'un denier : « Je me reng à ta loy, la miene voel laissier, « Et te pry pour Jhesus qu'on fist crucefier, « Que me voilliés un poy de ta loy anoncier... « Et puis si me venras tantos le cief tranchier. » Quant Ricars antendi Murgalet qui parla, Doucement li a dit : « On te baptisera, « Et te dirai la foy où mourir te faura. »

## LES CHETIFS.

Richard expose en quarante vers le symbole chrétien, puis, quand il a bien entendu Murgalis renier Mahom,

V. 11390.

Un héaume saisi, à la riviere ala,
Ricars a pris de l'eau et puis s'en retourna...
Sur le chief du payen li vassaus le gietta,
Ou non de Trinité iluce le baptisa,
Et a pris trois peus d'ierbe et l'acumenia.

« Ricars », dist Murgalis, bien ait qui vous porta!
« Or me trenciés le cief, ne m'en deportés jà... »
Et quant Ricars l'oï, tendrement souspira:
« Murgalet, biaus amis, volés vos morir jà?
« Se je vos fas nul mal, trop m'en anoiera.

« Sire », dist Murgalis, faire le vous faura,
« Et s'iert vos camps outrés quant mes cors mors sera. »

Nous le répétons, il est bien difficile de croire que l'auteur de la Jérusalem délivrée n'ait pas connu ce passage de nos anciennes gestes et n'en ait pas fait son profit, dans le bel

épisode de la mort de Clorinde.

Ce que le Tasse s'est heureusement gardé d'imiter, c'est la fiction des amours de Godefroi de Bouillon avec la belle Florie, fille de la vieille Calabre et sœur du brave Corbaran d'Holiferne. Cet épisode, introduit pour la première fois par notre poëte du \text{V}^c siècle, rappelle d'autres récits disseminés dans les plus ancienes chansons de geste; cependant les détails n'en sont pas dépourvus d'agrément, et nous ne pouvons savoir mauvais gré à notre anonyme de nous les avoir présentés. Comme c'est la seule partie dont la disposition lui appartienne, on nous permettra de nous y arrèter un peu.

La belle Florie avait pris grand intérêt au sort des Chetifs, jetés dans une sombre prison, à la suite de fréquentes que-

relles avec les Sarrasins :

La suer roi Corbarant, qui tant ot de beauté, Leur tramet tous les jours de ses biens à plenté. Si creoit en Mahom, mais de sa loiauté Pensoit des prisonners par grande humelité. V. 10373.

Plus tard, la jeune princesse est une des premières à féliciter Harpin de Bourges de sa victoire sur des monstres qui emportaient un enfant. Il y a de la grâce et quelque sentiment poétique dans le don qu'elle lui fait d'un anneau dont il ne XIVe SIÈCLE.

devra se séparer que pour le mettre au doigt de celle qu'il épousera. Harpin l'accepte, mais en demandant la permission de l'offrir au meilleur chevalier du monde, à celui qu'elle devrait souhaiter pour mari :

V. 12934

Un anel ot au doy, dont li ors reflambie, Et la pierre qui fu par dedens entaillie Estoit de grant vertu et de grant signourie. Ele dist à Harpin : « Biau sire, je vous prie, « Cel aniel me gardés jusqu'à une autre fie, « Et m'ayés en couvent, de vo foi fiancie, « Oue vous ne le donrez à feme nule en vie, « S'ele n'est vo mouiller, à la loi baptisie. « - Biele », ce dist Harpins, « je vous aciertifie · Oue cet anel donrai, se mors ne me detrie, · Au meilleur chevalier de France la garnie. « Et pléust à celui qui tout a en baillie « Que ce fust vo mari, par juste compaignie, « Se fussiés à no foi loiaument convertie. - Sire, « dist la puciele », ne le vourai-je mie, « Car je ne sai que c'est de la vostre Marie. »

« Mais, poursuit Florie », ce fameux chevalier, quel est-il?
— Vous allez le savoir », dit Harpin:

V. 12956.

- « En tout le monde n'a nul plus biel chevalier,
- « Plus hardi de son cors à bataille assaier.
- « C'est li dieus des François por armes justicier, « C'est cil qui tout abat, qui tout fait trebuchier,
- « Qu'on redoute et qu'on crient, que chascuns doit prisier,
- « Cui tout portent honeur, aiment et tienent chier; « Qui vient de gentillesce et de sanc droiturier;
- « Godefroi de Buillon l'apelent li princier. »

Florie répond que ces éloges justifient ceux que la reine Calabre, sa mère, a faits de Godefroi; les « sorts » le lui ont indiqué comme devant détruire la domination des Sarrasins en Syrie. Puis elle ajoute:

V. 12983.

- « Biau sire, pour le bien, le sens et la raison
- « Qui est en Godefroi, qui d'onneur a foison, « J'ai un plus bel aniel et de noble façon,
- « Dont vous ferés à lui de par moi autre don.
- « Et si li prierés pour moi et en mon non,
- « Que s'il iert avenant en aucune saison,
- « Que li rois Corbarans, que j'aime de cuer bon,
- « Venist par aventure en aucune tencon,

« Et il presist mon frere en sa subjection, « Qu'il li vousist doner pour moi biele prison,

« Et le fesist livrer plus douce raencon, »

C'est ainsi que le trouvère nous prépare aux amours de Florie et de Godefroi. Peut-être fallait-il un certain art pour justifier des relations de ce genre entre une princesse sarrasine, jusqu'alors retenue dans le lointain pays d'Holiferne, et le chef de l'armée chretienne, qui n'était pas venu assurément en Orient pour faire la conquête de ses beaux yeux.

Harpin, arrivé dans le camp des croisés, s'acquitte religieusement de la commission de la belle Florie. Non content de vanter la beauté, la vertu, les favorables dispositions de la princesse, il avertit Godefroi que Corbaran, le frère de Florie, témoignait déjà le désir de quitter Mahon pour recevoir le baptème. Le bon duc, enflammé par ces récits, ne songe plus qu'aux moyens d'aller visiter Florie. Mais comment abandonner le camp? Il fait d'abord répandre le bruit d'une maladie qui lui serait survenue, maladie qui n'était autre en réalité que sa passion amoureuse. Harpin demande à l'accompagner en costume de messager : le soudan le connaît, il parle sarrasinois, il fournira à Godefroi les occasions de voir la belle Floric et de l'entretenir. Le temps pressait, car on devait bientôt marier la princesse avec Maradoc, fils du soudan de Babylone. Arrivés dans Holiferne, où dejà se préparaient les fetes du mariage, les deux chrétiens prennent en leurs mains deux rameaux verts, indices de la paix qu'ils venaient demander, et sont introduits dans la salle du festin:

> Soudans et Corbarans, où tant de proesse a Furent à une table où on les homoura, Ensi c'on fait les riches et tout adies fera; Car jamais povres homs homouré ne sera; Riche fait fieste au riche, si tos qu'il le verra, Et chieus qui est caitis caitif desprisera.

Cette réflexion très-juste, mais assez mal amenée, témoigne assez que l'auteur n'avait pas toutes les raisons du monde de se louer de la fortune. Il passe ensuite en revue les convives :

> Li soudans i avoit ses set femes vivans. It n'i ot amiral ne home qui fu grans,

XIVº SIÈCLE DO

## CHANSONS DE GESTE.

Qui n'i éust adonc bien buvans et mangans, Quatre femes ou cinq à coronnes luisans;.., Là s'arresta Harpins qui bien fu entendans, Il enclina les rois, come preus et sachans, Aussi fist Godefrois qui en fu bien dolans, Car à jaus encliner li fremi toz li sans.

Ce dernier vers est fort beau. Calabre et sa fille Florie ne manquent pas d'attirer l'attention des deux prétendus messagers, et la jeune fille en voyant Godefroi soupçonne son véritable nom :

V. 14527.

Et quant Florie va Godefroi regardant, Si bel, si adreciet, si dous et si plaisant, Dou riche aniel se va la bielle ramenbrant Que par amours tramist Godefroi le poissant...

Elle trouve donc moyen de parler à Harpin et d'apprendre par lui qu'elle ne s'est pas trompée. C'est pour la voir que le duc de Bouillon a pris le costume de messager, qu'il a quitté son armée, qu'il a bravé mille dangers. Pouvait-elle ne pas reconnaître de si beaux témoignages d'amour? N'est-ce pas, dit-elle,

V. 14548.

« N'est-ce point Godefroi que je voi aparant?

— « Si est, ce dist Harpins, dame, par Dieu le grant,

« Qui laissiet a se gent et quant qu'il a vaillant

« Pour véoir vostre cors et le vostre semblant. »

Quant Florie l'oï, li sans li va muant.

Corbaran, qui a, comme tous les autres, reconnu Harpin, invite les deux chrétiens à prendre place à une table voisine, et Calabre, toute remplie du bon souvenir du comte de Bourges, lui fait porter le plat qu'elle avait devant elle. Bientôt après :

V. 14564.

Es-vous un Sarrasin qui moult estoit jolis En un plat d'or portoit un mès qui fu rostis, Et vint à Godefroi le nobile marquis, Si li dist: « Chevalier, entendez à mes dis; « Florie, nostre dame, qui tant a cler le vis, « Vous envoie ce més, voire par tel devis « Que vous l'en donriés ung ens el vostre païs. »

Quant Godefrois oï le Sarrasin parler, La puciele gentis emprist à encliner, En disant coiement, qu'on ne l'oy parler : · Pléust à cely Dieu qui tout a à sauver « Ou'il pléust vostre cors baptisier et lever. « Et que je vous déusse à moillier espouser, « Et gesir avec vous, jà apriès le souper... » Flourie regardoit, ne s'en pooit soler, Et la puciele li, ne s'en voloit ciesser, Et pensoit par quel tour porroit à lui parler, Et la biauté de ly plainement aviser.

Ce « tour » fut d'envoyer une « latiniere » inviter les deux chevaliers chrétiens à venir la nuit « en sa chambre juer. »

Les offres de paix faites au soudan n'étaient pas sérieuses. Harpin et Godefroi ne voulaient que trouver les movens d'obtenir cette entrevue de la belle Florie. La princesse, rentrée chez elle de bonne heure, sous prétexte d'un soudain mal de cœur, fait introduire les deux chrétiens :

> En une rice cambre bien parce à devis; De dras sarrasinois estoit couvers ses lis, Et d'ierbes bien flairans qui sont en ce païs, D'espices souffisans fu li lieus raemplis. Tant fu plaine la salle de joie et de delis, De toutes ordenances et de vair et de gris, Qu'il sembloit de la cambre un petit paradis.

V. 14768.

V. 14805.

En entrant, Godefroi fait une inclination profonde à la belle Florie.

Et la biele le va moult doucement lever; Et li dist: « Chevaliers, ce fait laissiés ester,

- « N'est mie la coustume du païs deca mer, " Jamais on n'i verroit une dame honorer.
- « Ne d'inclination on ne sait ci user.
- " Dame, dist Godefrois, bien vous sai devisier,
- " Qu'en mon païs n'i a prince, ne dus ne per, " Oui ne fasse l'honneur as dames, c'est tout cler,
- · Ou non de celle Vierge que nous devons amer,
- · Là où li fis de Dieu vout son cors aombrer.
- " Et aussi les doit-on prisier et honnorer,
- · Car toute joie en vient, honnour et biel parler, « Courtoisie et douceur et li dous regarder,
- Nobile hardement pour hault pris conquester;
- Tout li bien qu'on pouroit en sa vie conter,
- . Vient de dame et d'amour ; et qui veut profiter.
- " Il doit servir amour et dames honnourer. »

Florie, enchantée de ces douces et gracieuses paroles, prend Godefroi par la main et l'invite à se placer auprès d'elle sur la « coute » du lit. Godefroi montre une timidité qui rappelle la première entrevue de la reine Genièvre avec le jeune Lancelot. Harpin est ici le Galehaut, il Galeotto, comme Dante aurait dit. Il refuse d'intervenir entre les deux amants et veut rester à l'écart pour ne pas gêner leur entretien :

V. 14846.

- « Amours ne valent rien qui vont par messagier.
- " Dites vostre vouloir, je me trairai arier. »

Florie représente alors à Godefroi que toute disposée qu'elle se sente à lui engager sa foi, elle y voit de grands obstacles. On l'a promise à Maradoc, et elle n'est pas chrétienne. « Toutefois, » dit-elle, « tout pourra s'arranger. » Pour le moment, elle peut retarder le mariage qu'on lui propose. En effet, dans la grande joute du lendemain, les deux chrétiens, invités à y prendre part, emportent le prix des mieux faisants, et Maradoc, rencontré par Godefroi, vide les éperons et recoit dans l'œil un coup de lance qui l'éborgne. Cette blessure ne déplut aucunement à Florie :

> Quant il ot l'ueil crevé de la lance acerée, Ele dist à ses dames dont elle fu privée : « Il est bons pour garder les oisons, ceste année. »

Nos deux messagers, échappés à la fureur des Turcs, grâce à la protection de Corbaran, reviennent au camp des croisés, enchantés du succès de leur voyage : car Florie, avant de les quitter, a témoigné le désir de recevoir le baptème, comme le seul moyen de devenir un jour la femme de Godefroi de Bouillon.

Nous le répétons, cet épisode d'une princesse sarrasine éprise d'un héros français était une sorte de lieu commun des anciennes chansons de geste : l'invention n'a donc rien ici de bien merveilleux; mais le trouvère a su profiter de cette donnée avec une certaine habileté, un certain agrément, une certaine grâce dont nous devons lui tenir compte.

Il semble d'ailleurs se faire la main, pour ainsi dire, à mesure qu'il avance dans sa tâche. On se souvient que Cornumaran, plusieurs années auparavant, avait fait le voyage de France pour juger par lui-même de la vérité des bruits répandus sur Godefroi de Bouillon, que la vieille reine sarrasine signalait comme le futur destructeur de la loi mahométane. En apprenant que le héros chrétien a conduit une armée formidable devant Jérusalem, il cède au désir de le revoir avant d'engager les luttes suprèmes. Il vient donc proposer aux chefs de l'armée croisée de faire combattre ensemble les meilleurs archers sarrasins et chrétiens. Un dialogue assez intéressant s'engage entre les deux princes : « Je vois, « dit Cornumaran, que vous avez tenu votre ancienne pro- « messe : vous ètes devant Jérusalem. — Comment, répond « Godefroi, aurions-nous hésité, quand ce voyage devait nous « ouvrir les portes du paradis! »

« Pour nos ames sauver avons paines assés :

« Car vous n'iestes que chien en nostre loi nommés.

« Vous n'avez point de Dieu, come biestes vivez.

· Crdenanche ne foi en rien ne maintenez,

Fors que de Mahomet qui vons a asotés.
Lors dist Cornumarans qui bien fu avisés :

« En tiere sont trois lois, il est bien verités,

· Et chascuns est si bien en sa foi abusés,

« Juis et Sarrasin et les crestienés,

« Que chascuns cuide en foi estre bien asenés, »

C'est ainsi que pourraient penser les Arabes et les Tures de notre temps, et que les plus sages, les mieux avisés ne manqueraient pas de répondre à ceux qui voudraient essayer de modifier la forme chezeux consacree du sentiment religieux, qui dure et durera toujours dans les sociétés humaines. Godefroi insistant, Cornumaran lui ferme la bouche avec ces mots:

« Sire, plus n'en parlés, « Pas ne sui chi venus pour estre sermonés;

ou, comme on lui fait répéter dans le couplet suivant :

« Traions; n'en parlons plus : « Jamais ne me feriez cruite ne renclus.

Ge disant, il prend un arc et lance la flèche qui n'atteint pas le but, « la vraie brocque, » aussi justement que celle de Godefroi. Pendant que les archers des deux armees disputent un autre prix à qui mieux mieux, Cornumaran examine les diverses compagnies de l'armée croisée. Les femmes et les Tafurs attirent surtout son attention: « Comment, » dit-il, « vous embarrassez-vous de ces troupeaux de femmes, trop « faibles pour être d'aucun secours? — Sire, répond Gode-« froi, nos gens savent bien en tirer parti; elles sont chargées

De leurs robes laver, de viestir et cauchier,
De la cuisine faire, de cueudre et de taillier,
Et de tourner le rost et la sausse broyer,
Desbatre par amours qui en a desirier.

« Mais quel est ce mauvais garçon deguenillé que vous « appelez le roi des Tafurs? quels sont ces hideux et sales ri« bauds qui l'accompagnent? » Le roi des Tafurs, Avalois ou Flamand d'origine, car il avait longtemps croupi dans les prisons de l'évêque de Liége, se charge de la réponse :

Il regarde le roi et bien va piercevant Qu'il n'est pas crestiens; lors a dit en riant : « Je mengeroie bien, dist-il, de ce soudant; « Qui le me bailleroit, j'ai à Dieu en couvent « Ou'il seroit mis en rost au feu tout maintenant, « Et tout li Sarrasin qui le vont chi suivant. » Et dist Cornumarans : « N'en mangerez noiant. - « On ne scet, » dist li rois, « foi que dois saint Amant, « S'estiez jà nos prisons, del tout à mon comant, « Ainçois vous mengeroie, à un allet poignant, « Que j'en presisse l'or que vous avez vaillant. » Et quant li baron vont le Taffur escoutant, De la joie qu'il ont vont lor paumes batant, Et li solaus aloit durement abaissant; Li rois Cornumarans ne se va ariestant, A Godefroi a dit : « Mettés-moi à garant, « En ces diables chi ne me vois pas fiant. »

Rentré dans Jérusalem, Cornumaran dispose une sortie générale; mais le succès trahit encore ses espérances: les Tafurs, auxquels notre rimeur affecte d'attribuer ordinairement la meilleure part dans les rencontres, forcent les Turcs à rentrer dans la ville en désordre. Une machine, dressée par les chrétiens vers la Porte David, causait surtout grand dommage aux assiégés; une vieille sorcière promit de la briser, pourvu qu'on lui donnât les moyens de parfaire son enchan-

tement. Cornumaran lui promet monts et merveilles; « mais, « ajoute-t-il à part :

> " Mais quant ele aura fait, je vous acertifie « Je la ferai ardoir à duel et à hascie. »

La première condition de l'œuvre diabolique était de trouver deux jeunes filles d'une parfaite chasteté. Quand on les eut amenées à la vieille : « Ecoutez, dit-elle, mes chères o filles, nous pouvons gagner beaucoup d'honneur et d'ar-« gent, si vous n'avez eu jusqu'à présent de commerce avec « aucun homme :

> « Et vous savez très bien vo cuer et vo penser, . Et coment bone amours vous a fait demener, "Se vous sentés vos cors bien purs sans violer, « Ne qu'à home n'aiez point volu habiter, » Li ainsnée respont : « Ly puis bien demorer. Et la mainsnée dist : « Il m'en convient r'aler. " Très l'age de dis ans ne cessai de siecler. »

Il fallut trouver une autre vierge; ce qui ne semble pas avoir été difficile. La vicille commenca son « carnin, » après avoir placé les deux jeunes filles sur le devant des créneaux, en face de la terrible machine. Par bonheur, Godefroi les avait apercues, et, devinant qu'elles préparaient quelque sortilége, il n'attendit pas que la vieille eût prononcé les puissantes paroles pour les signaler au maître des engins :

> " Maistres, ce dist li dus, voyez ces femes là, « Tournés ung vostre engien, un bien pau par deca, · Et metés votre avis, et se la pierre va, « Cent livres vous donrai, jà faulte n'y aura. » Et li maistres li dist que pener s'en volra; Venus est à l'engien, et un peu l'avala, De l'ueil soutivement aux femes s'avoia, Il deffrume l'engien et la pierre s'en va; Trois femes et cinq homes à un sol cop tua. Morte fu la sorciere et cou qu'elle i mena. Adont des crestiens tel huée monta, Que toute la campagne en tentit et sonna.

Cet épisode ne se trouve que dans la chanson remaniée, ou du moins il y fut pour la première fois introduit d'après les chroniqueurs latins : d'ailleurs il est trop naturellement amené pour n'être pas fondé sur une tradition contemporaine. Nous citerons encore comme une addition de notre rimeur la surprise d'un convoi de vivres que l'émir d'Acre dirigeait vers Jerusalem. Le duc de Normandie et le comte de Flandre, avertis par un espion de la route que suivait l'émir, se placent en embuscade, fondent sur les conducteurs et reviennent au camp des chrétiens avec la riche proie dont ils avaient un pressant besoin. On prodigua les éloges, les félicitations au comte de Flandre, dont il faut citer la belle réponse :

Dist li contes de Flandres : « Cis fais n'est point hardis,

« Car nous avons soupris nos morteus anemis :

« Il n'estoient pas trois où nous estions dis. « Se ce fust par ingal que li jeus fust partis,

« Espoir que Sarrasin nous éussent soumis. »

Tout cela est d'une vérité qui ne manque pas de grandeur. Un autre épisode touchant se rapporte à la femme d'un émir arabe, demeurée prisonnière de Baudouin d'Edesse. Baudouin commence par l'inviter à renoncer Mahon au profit de Jésus-Christ. La captive, tout en repoussant avec horreur la proposition, implore la générosité du chrétien, au nom de celle qu'ils regardent comme la mère de leur Dieu. Elle ne pouvait présenter une meilleure avocate :

« Mais de tant vous ferai, par suplicacion,

« Priere seulement, se, par devotion,

« Creés parfaitement de vrai cuer et de bon « Qu'une feme portast sans violacion

« Celui que vous créés c'on apielle Jeson, « Que de moi ne faciez nule percussion...

— « Dame, dist Bauduins, je vous ai en convent « Qu'en l'honneur Nostre Dame, où je croi fermement,

"Vous n'y arez nul mal ne nul encombrement.
"Car pour l'amour de luy doit on generaument

« Amer, prisier, siervir les dames noblement. »

Cette versification est lourde, pénible, embarrassée de mots parasites; mais le fond domine la forme et appartient à la poésie. On s'étonne qu'un trouvère capable de comprendre si bien le côté élevé des choses, n'ait pas su mieux exprimer le sentiment poétique dont il était véritablement doué.

#### V.

#### BAUDOUIN DE SEBOURG.

Nous avons essayé de faire connaître trois rédactions différentes de l'histoire du Chevalier au Cygne, et deux rédac- XXII, p. 350tions plus anciennes des chansons de geste d'Antioche, des Chétifs et de Jérusalem. La tradition historique et fabuleuse s'arrêta longtemps avec la date de la conquête de la ville sainte par les premiers croisés, les trouvères se contentant de remanier et renouveler les formes antérieures de cette grande et populaire légende, Mais, dans les premières années du XIVe siècle, alors que la vogue n'était plus aux anciennes chansons historiques, un bel esprit, originaire d'une de nos provinces du nord, l'Artois, le Ponthieu, la Flandre ou le Hainaut, ne désespéra pas de réveiller l'attention fatiguée de ses contemporains, en demandant à son imagination, soutenue par des récits et des relations récentes, la suite de ces chansons de la première croisade, d'abord inspirées par les meilleurs souvenirs historiques, puis enveloppées dans un amas de fictions plus ou moins ingénieuses, dont nous avons eu quelque peine à les séparer.

Le nouveau continuateur choisit pour son héros le second successeur de Godefroi de Bouillon, Baudouin du Bourg ou de Sebourg, dont il fit le centre d'une nombreuse série d'aventures de tous les genres. Le nom de Baudouin nous paraît à peu près la seule tradition historique de son long poëme. Il est vrai qu'après Baudonin d'Edesse, frère et successeur de Godefroi, leur cousin-germain, Baudonin du Bourg, fils du comte de Rethel, fut élu roi de Jérusalem et ne cessa, par son courage et sa prudence, de paraître digne de ce choix. D'où lui venait le surnom de du Bourg? Les chroniques contemporaines le laissent ignorer, et peut-être l'histoire, si maltraitée par notre poëte, doit-elle tenir compte de la variante de « Sebourg » qu'il nous a fournie. Sebourg est aujourd'hui un gros village des environs de Valenciennes, et rien n'empèche de croire qu'on n'ait ete persuadé, au commencement du XIVe siècle, que le troisième roi de Jérusalem, Baudouin, était né ou avait été nourri dans cet endroit. Il est vrai que l'histoire lui donne pour père Hugues, comte de

Hist, litt., t.

Rethel; mais sa mère, Hermesent, sœur ou nièce d'Ida de Boulogne, mère de Godefroi, le rapprochait beaucoup des Flandres et pouvait justifier cette tradition. Notre poëte, apparemment originaire de ces contrées, fut naturellement conduit à prendre son héros parmi ses compatriotes; et le nom seul de Baudouin de Sebourg, roi de Jérusalem, s'étant conservé dans les souvenirs populaires, le poëte, qui semble avoir beaucoup entendu de chants et de récits populaires, ne se fit aucun scrupule de suppléer aux relations historiques, qu'il ne connaissait pas, par un amas de fictions, qui devaient mériter à celui qui les a groupées autour de ce personnage de Baudouin de Sebourg un des premiers rangs parmi les conteurs du XIVe siècle.

Avant de parler des récits fabuleux ainsi rattachés à Baudouin, rappelons le portrait qu'a tracé de ce prince le sage historien Guillaume de Tyr. Nous citons d'après l'ancienne traduction attribuée à Bernard, trésorier de Corbie, bien que, suivant toutes les apparences, Bernard n'ait travaillé ou fait travailler qu'à la continuation de Guillaume de Tyr:

Histoire des Crois., t. I, p. 516.

« Faconnez fu cis noviaus rois de Jerusalem com haus « hom ; il fu grans de cors, biaus et clers de visage, cheveus « ot blons, mais n'en ot mie mout, et fu mellé de chennes « (canis mixto). La barbe n'ot pas espesse, mais ele fulongue « jusque au piz, selon la coustume qu'il avoient lors en cele a terre. Rovelans fu assez (colore vivido et roseo) selone son « aage; mout seoit bien à cheval, des armes savoit plus que « autres; en ses aferes mesurables et apensés, en besongnes « de guerre bien aventureus. Aumosnes donnoit largement, « en oraisons estoit longuement, et tant souvent s'agenoilloit « qu'il avoit ès mains et ès genolz unes duretés que l'ou « clame chauz (callos). Et totes les fez que besoing li surve-« noit, li meins peresseus estoit que l'on véist onques de son « aage. » Ajoutons à ces détails que Baudouin II fut marié à Morsie, la fille d'un riche Arménien, et que l'histoire ne lui reconnaît que trois filles, Milesent, Alix et Odierne. Cela ne s'accorde aucunement avec le nom de la femme et le trèsgrand nombre d'enfants, il est vrai naturels, dont le romancier gratifiera son Baudouin de Sebourg.

Nous ne pourrons justement apprécier le talent de l'auteur, les qualités et les défauts de son ouvrage, qu'après avoir donné l'analyse rapide de cet ouvrage; ce qui ne présentera pas moins de difficultés que s'il s'agissait d'analyser l'*Or*-

lando furioso, ou l'une des plus longues branches des romans de la Table ronde. Mais le Baudouin de Sebourg porte un caractère tellement distinct de toutes les chansons de geste précédentes et offre tant de rapports avec les plus anciens poëmes héroi-comiques dont on crut longtemps devoir attribuer l'invention au génie littéraire de l'Italie, qu'on nous pardonnera de suivre tous les épisodes de cette longue et

curieuse composition.

Hélias, le Chevalier au Cygne, avait eu deux filles : Ida, comtesse de Boulogne, mère de Godefroi de Bouillon, et Rose, femme d'Ernout de Beauvais, roi de Nimaie ou Nimègue. Du mariage de Rose étaient nés quatre fils : Esmeré, Gloriant, Alexandre et Baudouin, qui touchait à peine à sa deuxième année, quand un messager, arrivant de Syrie, vint annoncer au roi Ernout que Baudouin de Beauvais, son frère, parti longtemps auparavant avec Pierre l'Ermite, avait été pris devant Vicee, et que le roi Corbaran d'Holiferne l'avait emmene en Perse avec Harpin de Bourges et Jean d'Alis. Ces noms de Baudouin de Beauvais et de Corbaran d'Holiferne nous sont déjà connus par l'ancienne chanson de geste des Chétifs, dont nous avons rendu compte, et que notre poëte connaissait un peu mieux que les Gesta Dei per Francos de 384-388. Guibert de Nogent, ou les précieuses lettres du prêtre Tudebode. Nous disons un peu micux, mais encore assez mal, car il nomme parmi les compagnons de captivité d'Ernout de Beauvais Baudouin Cauderon et l'évêque du Puy, ce que le chantre des Chétifs n'aurait assurément pas osé faire; ces deux personnages figurant au premier rang des inséparables compagnons de Godefroi de Bouillon.

C'est done pour aller à la quête de son frère et pour le venger que le roi de Nimaie quitte sa jeune femme et ses quatre beaux enfants. Or il avait pour sénéchal un traître Frison nommé Gaufroi, qui, pour reconnaître les bienfaits dont il l'avait comblé, songeait à lui ravir le cœur de sa femme et la possession de ses domaines. Gaufroi offrit d'accompagner Ernout. Après de touchants adieux à la reine Rose et à ses enfants, le roi de Nimaie met à la voile, et bientôt le vaisseau qui le portait croise une flotte de Sarrasins, débris de la grande armée persane nouvellement mise en déroute par Godefroi de Bouillon. Elle était dirigée par le Rouge-lion de Perse. Le combat devenait inévitable : le jeune prince sarrasin brûlant de venger sur les chretiens la mort

T. XXII, p.

de son père. Gaufroi, qui parlait « sarrasinois », offre d'entrer en pourparlers avec les païens :

V. 445.

Se rendre se voloient sans cop ferir d'espée, Et croire Jhesu-Crist et la vierge loée, Une moult bone aumosne i ariens alevée.

Au moins pouvait-on essayer de les persuader. Il entre dans un léger bateau, et, tenant dans ses mains un rameau d'olivier, il fait comprendre qu'il désire parler au chef de la flotte. On le conduit à la barque d'honneur : à la vue d'un chrétien, le Rouge-lion se répand en menaces furieuses; mais il s'apaise, quand il entend Gaufroi déclarer qu'il est de leur loi plutôt que de celle des chrétiens :

V. 487.

- « Car je croi Mahomet il a plus d'une année.
- « Comment que de baptesme fust ma char arousée, « Ne croi nient plus en Dieu qu'en une saus pelée,
- « Et ne fu onques eure, se m'ame soit sauvée,
- « Que je n'amasse miex à faire desjunée « D'une piece de char, fust ou fresque ou salée,
- « Que moi cuminier d'une oste consacrée, »

Le roi sarrasin ravi de ces paroles lui promet monts et merveilles, s'il veut s'attacher à lui; il le mariera à sa sœur, la belle Elienor, à peine âgée de douze ans. Gaufroi n'en demandait pas tant pour livrer le roi Ernout, parent de Godefroi de Bouillon; le Rouge-lion en sera quitte pour une pesante charge d'or monnayé. Quant à l'exécution, Gaufroi retournera vers Ernout et lui fera entendre que les païens consentent à renier Jupin et Baraton pour croire en Jésus-Christ. Les païens seront accueillis dans la grande nef, et, pendant qu'ils s'en rendront maîtres, Gaufroi se tiendra avec quelques complices dans une barque décorée des armes du Rouge-lion; ce qui avertira les Sarrasins de l'épargner. Avant de retourner, s'adressant aux Sarrasins de la flotte : « Mes amis, dit-il, continuez à mener joyeuse vie; car le « véritable paradis est dans ce monde :

V. 582.

- « Soions tous traïtours, car mes cors vous afie
- « Que jamais nuls prudoms ne qui en Dieu se fie
- « Ne se porra chavir ne avoir manantie.
- « Car qui est povres hom, veés que Diex l'oblie,
- « Et li mondes en fait aussi sa moquerie. »

Les choses se passèrent comme le traître avait espéré. Ernout, confiant dans le sénéchal, laissa pénétrer dans sa nef les Sarrasins armés. A peine entrés, ils crièrent : « Traï, traï! » et jouèrent des glaives et des épées. Ernout se défendit; mais, ainsi que le remarque le rimeur,

V. 651.

Encontre quatre leus valent poi deus moutons... A bataille sus terre escaper en voit-on, En bataille de mer n'i a nule raison, Il n'en puet escaper chevalier ne pieton.

Le roi fut donc pris avec tous ses compagnons demeurés fidèles. Pendant que Gaufroi revient à Nimaie avec le grand trésor qu'il a recu des païens, Ernout est conduit à Abilant et confié à la garde de la belle Elienor, sœur du Rougelion. Ici se place un lieu commun des chansons de geste, rajeuni cependant dans les détails. La belle Sarrasine, secrètement chrétienne, adoucit la captivité du roi de Nimaie et se plait à l'entendre parler des enfants qu'il a laissés. « Que ne suis-je avec vous, lui dit-il, dans mon « royaume? on vous baptiserait et vous seriez mariée à mon « fils, le bel Esmeré. — Si vous parlez sincèrement, ré-« pond Elienor, je jurerai votre Dieu que je n'aurai jamais « d'autre époux qu'Esmeré, et je tenterai de vous délivrer « de prison. — A cette condition, reprend le roi, je vous « donne le gentil Esmeré, et si je meurs sans revoir la France, « vous reconnaîtrez facilement mon fils à « l'affiche » d'or « que je lui passai autour du cou en lui recommandant de « la garder à jamais. Et dans le cas où je ne le reverrais « plus, vous lui direz que l'odieux Gaufroi m'a trahi, et que « c'est à mes enfants de me venger. »

Elienor, ouvrant alors un beau a forgier » ou reliquaire, en tire un crucifix d'or, et proteste au roi qu'elle n'a jusqu'alors désiré rien autant que le baptème. Voilà donc Ernout et la princesse parfaitement d'accord: le roi de Nimaie eût promptement recouvré la liberté, s'il n'avait pas consenti à combattre les ennemis du Rouge-lion. Le prince sarrasin, lui ayant dù la conservation de sa couronne, le prit assez en amitié pour l'obliger à jurer de ne pas retourner en France avant d'en avoir reçu de lui congé. Cet engagement ne plaisait guère à la jeune fille, déjà prise d'amour pour Esmeré; mais, un jour, le roi d'Abilant charge Ernout de se rendre à

Sormasane (Samarcande des géographes) et d'y porter au grand roi de Perse Corbaran le tribut annuel qui lui était dû. Son retour devait être le terme de sa captivité. Ernout part à la hâte; en passant à travers le mont de Tigris, il rencontre un monstrueux serpent qui le dévore, sauf la tête, que plus tard son frère Baudouin de Beauvais aura la douleur de reconnaître. Au moins Baudouin de Beauvais tira-t-il vengeance du serpent, qu'il mit à mort après un terrible combat. Mais, dit ici notre poëte :

V. 1379.

.....ceste matere est d'autre costé venant; Car chius qui fist l'istoire Godefroi le vaillant Oublia ceste branque qui tant valoit autant.

Nous ne sommes pas de cet avis : les chansons d'Antioche et de Jérusalem sont d'un tout autre intérêt que celle des Chétifs; mais les vers que nous venons de citer ne confirment pas seulement la distinction que nous avons faite entre la chanson d'Antioche et celle des Chétifs, ils prouvent encore que notre auteur s'est inspiré, dans cette première partie de son poëme, du souvenir vague et lointain de cette chanson des Chétifs, qui avait raconté comment Ernout de Beauvais, compagnon de Pierre l'Ermite, demeuré prisonnier d'un prince sarrasin nommé Lion de la Montagne, avait été envoyé vers le soudan de Perse pour lui porter un tribut annuel, dévoré sur le mont de Tigris par « la grande serpente », et, quelques jours après, vengé par son frère. Seulement, dans notre Baudouin de Sebourg, Ernout, de simple chevalier, est devenu roi de Nimaie, époux de la vertueuse Rose, livrée au Rouge-lion par son sénéchal, et père des quatre héros auquel le poëme est consacré.

Revenons maintenant à ce traître Gaufroi, qui vient de mettre en pratique les belles sentences morales qu'il avait

précédemment exprimées :

V. 427.

" Tout cil sont non sachant,

« Qui convoitent leur mort et vont en riens hastant; « Car puis c'uns homs est mors, il n'a au sien noient,

« Si le hoivent et galent si hoir ou si enfant. « Je tieng à paradis che siecle deduisant,

" Quant uns homs i puet faire son bon et son comant,

« Et avoir belle dame, et boire des vins tant « C'on se fache servir en gales et en cant.

« Cil qui ont povreté sont en infer manant. »

Voilà toutes ses espérances justifiées. Il s'est défait du roi Ernout, il a reçu assez d'or pour compter sur beaucoup d'amis. En rentrant à Nimaie, il compose son visage pour apprendre à la reine Rose que les Sarrasins ont tué son royal époux; à grand peine a-t-il pu lui-même échapper avec un petit nombre d'amis. Mais que la reine ait bon courage, il ne l'abandonnera pas, et malheur à qui tenterait de lui faire tort seulement « d'une livre d'étain ». La dolente Rose, persuadée de son bon vouloir, lui confie la bannière royale et lui laisse la conduite des affaires. Gaufroi prodigue alors les dons et les faveurs: il va même au loin chercher ceux dont il espère quelque chose et dont il prévient les vœux. Tout en favorisant les chevaliers, ne croyez pas qu'il oublie les moines:

V. 891.

As ordres mendians, à la gent cordeliere Dona tant de florins que cil à voix legiere Crioient hautement : « He! vierge tresoriere,

- « Car nous sauvés Gaufroi, drois est c'on t'en requiere ;
- « Car de ses biens tenons une cort si pleniere, « Et buvons tant de vin parmi no cherveliere,
- « Qu'il nous convient porter dormir en la litiere, »

Quand Gaufroi fut bien assuré des barons de Nimaie, il les pria d'aller inviter la reine Rose à quitter ses habits de veuve et à le choisir comme le meilleur et le plus vaillant de tous. La reine est conduite à l'église et remariée; Gaufroi est reconnu roi de Nimaie, époux de la belle Rose. Qu'étaient cependant devenus les fils d'Ernout? Les trois aines avaient été conduits chez leur oncle, le comte Eustache de Boulogne; le quatrième, le petit Baudouin, était demeuré près de sa mère, et Gaufroi, devenu son parâtre, semblait lui porter une affection sincère, quand, un jour de fête solennelle, comme il siègeait au milieu de ses barons, ceint de la couronne d'or, il demanda l'enfant et le prit sur ses genoux :

> Gentement fu vestis d'une robe barrée, S'avoit les cheveux lons et gaunes par buée, Plus reluisans c'ors fins ne monnoie dorée, Pendans par les espaules par œvre compassée; S'ot un capel d'or fin, à mainte pierre ouvrée.

V. 972.

Gaufroi lui donne trente baisers et fait admirer à tous ceux qui l'entourent sa bonne grâce; mais, peu touche de ces mavques de tendresse, Baudouin hausse la main, saisit la couronne d'or et la jette violemment à terre. Gaufroi repousse aussitôt l'enfant, qui court se heurter contre la couronne en poussant des cris, puis se relève et va se cacher sous la robe de sa mère. Il y eut alors une grande rumeur dans la salle : les plus complaisants ne doutent pas que l'enfant n'ait fait cela avec réflexion et conseillent à Gaufroi de se débarrasser d'un aussi dangereux compagnon : — « Non, « dit un preux chevalier, l'enfant n'a pas su ce qu'il faisait, et, si l'on veut en être assuré, qu'on le place entre deux « bassins de forme et de grandeur égales : on remplira l'un « de pommes, l'autre de florins d'or. S'il choisit les florins, « vous aurez droit de l'accuser ; si les pommes, vous serez « forcés d'avouer qu'il a le sens des enfants de son âge. »

Baudouin est mis à cette épreuve très-délicate; car ainsi

que le dit notre poëte un peu plus loin :

V. 1137.

Il n'est si petit enfes, c'est legier à prouver, S'on li done un denier, qui n'en laist le plourer.

Et, à ce propos, nous avons la définition du mot argent : c'est qu'il fait « ardre la gent ». Un jour le diable emplit une grange de pièces monnayées, puis en alla donner avis aux gens du voisinage. Tous coururent à la grange, brisèrent les portes, et cependant le diable allumait un grand feu qui dévora la grange et les gens qu'il y avait attirés; ainsi argent viendrait d' « ardre gent ». Pour le jeune Baudouin, grâce aux prières de sa mère et aux grands desseins de Dieu sur lui, un ange descendit des cieux, exprès pour diriger sa main vers le bassin de pommes :

V. 1071.

En milieu des bachins fu li enfes petis, Regarde les florins gaunes et agencis, D'autre part voit les pumes parées à devis; Li enfes ne les prise vaillant un paresis, Vers le bachin à l'or les quatre dois eust mis, Quant Jesuscrist i a un sien angle tramis Pour cel enfant sauver...

Après ce premier récit des enfances du héros, le poëte fait non pas une pause, comme l'éditeur l'a supposé, en commençant ici son deuxième chant, car il poursuit sur la même rime le couplet commencé, en faisant un retour sur luimême, pour énumérer les belles choses dont il va charmer ses

V. 1106.

Vechi bele matiere rimée de biaus dis : C'est d'armes et d'amours et de grans paletis, De prises de cités, d'acquerre los et pris. Ci poent non sachant qui coers ont asouplis Aprendre, à moi oïr, sens, raison et avis.

Et dans les vers précédents, il nous donnait un premier moyen de trouver la date de son ouvrage : « J'entends,» dit-il, « vous faire arriver de branche en branche à celle du Bastard « de Bouillon, puis je viendrai à Huon Dodequin, à ses deux « fils, à Gerin le bel armé, au gentil Segnin, à Saladin, à saint « Louis : vous apprendrez comment vint Chauvigni, quels « étaient son fils Cassan et le bon roi Polis. Je tiens tous les « fils de la matière, jusqu'au grand roi Philippe, jusqu'à la « prise d'Acre, jusqu'au beau roi, le grand ennemi de ceux « de Flandre. Tout cela, j'entends vous le raconter. »

On verra qu'il n'a pas entièrement tenu sa promesse; mais au moins peut-on conclure de là qu'il vivait ou sur la fin du règne de Philippe le Bel, ou même après la mort de ce prince,

arrivée le 18 novembre 1314.

Revenons à la chanson. La reine Rose n'eut pas de peine à voir que Gaufroi songeait à perdre le petit Baudouin. Pour le prévenir, elle charge un chevalier de conduire l'enfant à Boulogne, près de sa sœur, la comtesse Ida, où déjà se trouvaient les trois autres frères. Le chevalier part et tombe malade avant d'arriver au château de Valentin (Valenciennes):

Je ne sais s'il passa sus feulle de gardin, Ou s'il but as hosteus boivre où cust venin, Mais maus li prist au cuer dont îl ala â fin.

V. 1215.

Avant de mourir, il eut le temps de parler à un chevalier du pays et de lui apprendre le nom, la haute condition de l'enfant, qu'il pria de conduire à la comtesse de Boulogne. Devenu le gardien de Baudouin, le chevalier est tellement frappé de sa beauté et de ses grâces enfantines, qu'au lieu de temr sa promesse, il le mène à son château de Sebourg, en se promettant, dès qu'il sera en âge, de le marier à sa fille. S'il eût prévu le danger de confier sa fille à Baudouin, il se

fût bien gardé de le recueillir dans son logis.

Pendant que l'enfant apprend à monter à cheval et à jouer aux échecs, le poëte nous ramène en Orient près de la belle Elienor, affligée de la mort de son ancien prisonnier et plus décidée que jamais à n'avoir d'autre mari qu'Esmeré. Pour le trouver, rien ne lui semble difficile. Elle fait venir un peintre, auquel elle montre un drap d'or:

V. 1412.

- « Maistre, dist la puchelle, or oiés ma pensée :
- « Aiés mainte couleur chi endroit aprestée,
- « Dou mieus que vous poez soit chascune ordenée, « Car je veuil qu'une histoire me soit par vous ornée,
- "Tele com je dirai, par moi ert devisée. »
  Dont a maiate couleur sur fin or destrempée,
  D'argent et de vernis en i ot mainte ouvrée,
  Et d'azur et de gueules, n'i espargna riens née...

Le sujet de la composition fut l'histoire de Gaufroi : comment il avait, à prix d'or, vendu le roi Ernout; comment ce prince avait été mis en la garde d'Elienor; comment il avait promis de lui donner à mari le bel Esmeré; comment Ernout avait déconfit l'amiral ennemi du Rouge-lion; comment enfin il avait été dévoré par le grand serpent:

V. 1427.

Et sur cascun fait fu une letre dittée Qui devisoit coment la cose estoit alée.

Nous avons vu quelque chose d'analogue dans la chanson d'Hervis de Metz, où Béatrix demande drap de samit, fil de soie et fil d'or, pour tracer à l'aiguille quatre figures, celles du roi de Tyr, son père, de la reine sa mère, de son frère le roi Flore, et d'elle-même. Elle envoie vendre à Tyr cette toile brodée que le roi achète. Mais dans Baudouin de Sebourg, ce n'est pas un tapis, une broderie; c'est une peinture faite avec les procédés alors employés sinon sur toiles préparées, au moins sur tablettes, par les Giotto, les Cimabue. Ce passage nous autorise donc à conjecturer que les plus anciens peintres français pouvaient n'avoir pas besoin, au XIVe siècle, de prendre leçon des peintres italiens.

Maintenant Elienor va nous donner l'occasion de rapprocher ses aventures de celles d'une héroïne du Décaméron, la

belle Alaciel, fiancée du roi de Garbe.

Une fois en possession de la toile ainsi peinturée, la fille du roi d'Abilant confie le secret de son amour à un renégat chrétien qu'elle offre de reconduire en France. Cet homme en avait été banni pour crime de trahison : « Mais, dit-il, si « j'avais de l'argent, je ne graindrais pas d'être inquiété; avec « de l'argent, on obtient tout en France:

« Argens est convoitiés en nostre region :

V. 1484.

- « Pour argent feroit-on rescaper un laron; « Se fust dessus l'esquiele, au col un caaignon,
- « En la miene contrée en prent-on raencon, »

Ces aveux n'éclairent pas la princesse sur le danger de se confier à un tel homme; il est chargé de disposer une nef et de la conduire à Nimaie, où elle pourra trouver Esmeré. Déguisée en marchand, elle entre en mer avec Mainfroi, emportant sur elle un grand trésor, composé de couronnes, de chapelets, de fermaux, de pierreries, d'or et d'argent en barre ou lingot, sans oublier « sa toile peinte ». Mainfroi lui avait bien promis de ne révéler à personne les secrets qu'elle lui avait confiés; mais il se souciait peu d'être parjure. A peine sont-ils éloignes du rivage, que, s'adressant au maître nautonier qui ne valait pas mieux que lui : « Ami, dit-il, ce « faux marchand est la plus belle et la plus noble fille du « monde. Elle s'en va en France dans l'espoir d'épouser Es-« meré de Nimaie ; or nous serions bien musarts si nous ne « profitions de l'occasion pour devenir possesseurs et de son « trésor et de sa personne :

> Or me voelliés aidier de cuer et de corage ; Se puis avoir des pois, part arés au potage.

V. 1566.

— « Par Dieu! répond l'autre, le jeu en sera fort agréable, « et je m'y accorde, moyennant partage. » Ils ne s'attendaient pas à la résistance d'Elienor, assez sérieuse pour les faire renoncer à leur projet en lui demandant pardon :

> Ensement dist Renart, par le mien serement, Quant il ne puet avoir du fruit qu'à l'arbre pent.

V. 1611.

Le lendemain, ils font rencontre de « robeeurs de mer » qui vont à l'abordage de leur navire. Mainfroi est tué, l'équipage obligé de se rendre; Mainfroi, avant de mourir, XIVe SIÈCLE, 548

révèle au chef des pirates le sexe et la qualité d'Elienor, dont la position ne cesse pas d'ètre critique. Le forban, ébloui de sa beauté, lui fait l'aveu de ses intentions:

V. 1657.

- « Par le cors sainte Elie.
- « Onques plus douche ymaige je ne vi en ma vie;
- « Pour dechevoir tous cuers fustes faite et taillie, « Or voel que vous soiez et ma feme et m'amie, »

Comme Elienor savait admirablement dissimuler, elle parut satisfaite de la déclaration et promit son consentement, dès qu'elle aurait recu le baptême :

V. 1668.

Car boin fait un seul piet reculer à la fie, Pour salir plus avant; ce n'est mie folie.

Ils jettent l'ancre sur le rivage de Frise, devant une ville nommée Luzarches. Le lendemain, Elienor persuade à son amoureux de quitter promptement cette terre aride et de la conduire en France. Pour y vivre à l'aise, il conviendra, avant de reprendre la mer, de tirer parti de la cassette qu'elle a emportée et de mettre en vente bijoux, pierreries et toile peinte. Le pirate, aveuglé par son amour et par son ignorance, qui ne lui permettait pas de lire la « lettre » du tableau, consent à tout ce que la dame lui demande, et sa crédulité devient l'occasion des réflexions morales de l'auteur:

V. 1607.

Femme sait dechevoir, par biaus parler qu'ele a, Et quant a fait de l'homme tout ce qu'elle vorra, Quant ele l'a minet si bien que riens n'i a, Dont li tourne le dos, à un autre s'en va.

Elle fait crier par la ville qu'il y a de beaux joyaux et une belle toile peinte à vendre. Le châtelain de Luzarches vient des premiers, dans l'espoir d'en tirer sa maltôte; mais pendant qu'il admire les coupes, les hanaps dignes de parer la table des rois, son clerc lit les lettres tracées sur la toile et reconnaît l'histoire de la trahison de Gaufroi, leur maître. Le châtelain fait donc saisir les pirates et les condamne à être pendus. Avant de monter au gibet, le chef avoue qu'il avait capturé en mer la belle princesse d'Abilant et que son espoir était de devenir son époux. C'est alors au châtelain à reprendre le rôle du chef des pirates : « Madame, » dit-il,

#### BAUDOUIN DE SEBOURG.

549 XIVe SIÈCLE.
V. 1801.

N'aiez le coer mari, Car jà n'i arés mal, par Dieu qui ne menti. Anchois serez m'amie, si m'arés à ami.

Elienor le remercie encore, et le séduit tellement par ses douces paroles qu'il se croit aimé et se hâte de faire baptiser la princesse. Alors arrive un message de la part du roi Gaufroi : il venait avertir le châtelain de se rendre à Nimaie pour y voir le « fillastre » du roi, le bel Esmeré épouser la dame de Ponthieu. Le châtelain, contrarié du retard que ce voyage va mettre à son mariage, se dispose pourtant à obéir; car, de son côté, Elienor lui persuade que mieux vaudrait faire le mariage à Nimaie, où seront tous les barons du pays; car les noces n'en seront que plus belles. Le châtelain, acceptant avec joie, remet à la dame la toile peinte, qu'il entend lui-même montrer à Gaufroi. Arrivés à Nimaie, la ville aux nombreuses tours et aux grands clochers, le poëte décrit avec assez d'agrément les apprêts de la fête : « Quelle noble apparence avait toute la ville! Dans toutes les rues, des tapis de drap d'or; sur la chaussée, des herbes douces et odoriférantes. Partout le son des cors sarrasinois, réglant le mouvement de danses et de caroles. Ici les chevaliers rompaient des lances; là de jeunes bourgeois s'exerçaient à l'escrime; ailleurs, des ours muselés qu'on poursuivait à joyeuses clameurs: »

> Là tenoit et menoit amans sa vraie amie, Là parloit-on d'amours et de grant druerie, Là n'i avoit borgoise qui bel ne fust vestie, Chascuns lonc son essor le jour s'i esbanie; As fenestres pendoient par grande singnourie, Chil haubert jazerant dont la maille est deslie, Hiaumes plus luisans que fins ors qui flambie.

V. 1941.

Pour Esmeré, il était vêtu d'une robe d'or richement parsemée de cent oiseaux d'étranges pays; sa ceinture d'or était émaillée avec délicatesse, des chausses d'écarlate enfermaient ses jambes, un chaperon étincelant de pierreries tournait et descendait sur ses épaules, ses cheveux de la couleur de l'or le plus fin flottaient sur son dos:

> L'enfes fu biaus et drois, s'ot jambe bien taillie, Viaire coulouré come rose espanie, Le nes droit et traitis, et le bouche adrechie,

V. 1972.

XIVe SIECLE. 550

Les dens menus et blans come nois qui negie, Les iex vers et rians, cointe gorge polie, Le barbe li pongnoit, ne l'ot rés qu'une fie,... Se Jesuscrist l'éust come feme establie, Tous li mons se tuast pour avoir telle amie.

Il ne faut donc pas être surpris si Elienor, en le voyant, se laissa tomber pâmée : quand Esmeré s'approcha pour demander si la dame n'était pas blessée, elle s'écria à haut ton qu'elle aimait non le châtelain de Luzarches, mais le bel Esmeré. Le prince l'écoute d'un air distrait, mais le châtelain furieux la fait reconduire à son hôtel et dépouiller des riches vêtements qu'il lui avait donnés. Pour elle, elle se contente de retenir la toile peinte et se sépare à grande joie du châtelain.

Le lendemain matin, elle se rend au palais, développe sa précieuse toile et l'étend sur les parois du mur extérieur. Un chevalier lettré regarde la peinture, lit les lettres et va raconter à Esmeré ce qu'il vient de voir. Esmeré vient à Elienor : « Belle, dit-il, quel prix demandez-vous de cette « toile? — Sire, votre royaume ; et ce n'est pas encore au- « tant qu'elle vaut. — Oh! vous en rabattrez bien quelques « deniers. Qu'en voulez-vous sérieusement? — Sire, j'en au- « rai et votre royaume et vous-même. — Je l'achète :

V. 2131.

« Hola! dist Esmerés, couvrez ; il est vendus. »

La toile est portée au palais par Elienor. Esmeré fait prévenir ses deux frères, Alexandre et Gloriant, et la reine Rose, alors occupée à revêtir la dame de Ponthieu de sa robe de mariée. En leur présence, Elienor dit en levant la main vers la toile : « Regardez, reine, comment Gaufroi se mit en mer « avec votre époux, le roi Ernout; comment il le vendit à « mon frère, le roi d'Abilant. Ici, les gens du roi sont mis à « mort; là Gaufroi retourne en France avec le trésor qui lui « fut donné. Voyez comment mon frère me confia le roi Er-« nout. Ici, il promet de me donner à mari son fils Es-« meré, à telle enseigne qu'en disant adieu à Esmeré, il lui « donna une « affiche » qu'il a dû toujours porter sur sa « chair nue. Esmeré, je suis venue vers toi pour acquitter la « promesse de ton père et pour t'ordonner de venger sa « mort. »

Esmeré n'hésita pas à promettre de la prendre pour

femme. Mais un devoir plus pressant lui était imposé, et, s'adressant à sa mère :

> Gardez cette pucelle, si l'arés bien vestue; Je vais tuer Gaufroi, d'épée ou de machue; Quant mon pere tua, drois est que je le tue.

V. 2211.

Encore aujourd'hui, à l'égard d'un roi, il n'y aurait pas d'autre représaille possible. Esmeré court au palais de Gaufroi, et de l'épée dont il avait eu soin de s'armer il frappe le traitre; mais, par malheur, il ne lui abat qu'un bout d'o reille. Aussitôt sergents et chevaliers l'entourent; grâce au secours inespéré qu'il recoit de ses frères Alexandre et Gloriant, la foule s'ouvre devant eux, ils sortent du palais et de la ville. Ici le poëte les abandonne pour retourner à la reine Rose, à Elienor, à la dame de Ponthieu, en donnant à son imagination libre carrière. Il fait entrer les trois dames dans un vaisseau, qui doit les mettre à l'abri des vengeances du traitre Gaufroi et les conduire à Boulogne chez la comtesse Ida. Mais la mer en décide autrement : une tempête s'élève et pousse la nef, après vingt jours de traversée, en vue de la tour de Babel ou Babylone. Les ennuis de ce dangereux voyage avaient été diminués par les querelles animées des deux jeunes femmes : laquelle d'Elienor ou de la dame de Ponthicu avait, en effet, le plus de droits sur le cœur du gentil Esmeré? La reine Rose intervient, se prononce en faveur d'Elienor, et l'autre, prenant alors bravement son parti, s'écrie:

> Se j'en ai un pierdut, tot en r'arai un quis: Quant ne set qu'un seul trou, pierdue est li soris.

1. 2207.

Mais la dispute se ravivant de plus belle, le maître du navire se voit forcé de les menacer de les jeter toutes deux à la mersi elles ne cessent de se provoquer de la main et des ongles. Cette scène en rappelle de plus anciennes, disséminées dans les chansons de geste d'Aubri le Bourgouin, de Girbert de Metz et de Beuve d'Anstone.

En ce temps-là, Babylone était gouvernée par un roi du nom de Saladin, oncle d'Elienor. Il était difficile à la demoiselle de justifier auprès de lui son voyage en France : d'ailleurs la dame de Ponthieu, en rivale vindicative, s'empressa d'apprendre au soudan que sa nièce avait renié Mahon, dans l'espoir d'épouser le chrétien Esmeré. Saladin écouta ce rapport avec une attention marquée : « Mais vous, dame, lui « dit-il, êtes-vous mariée? — Non, mon seigneur. — Par Ma-« hon, si vous le vouliez bien, je vous ferais reine de Baby-« lone. — A ce prix, » dit la demoiselle de Ponthieu, « je re-« nonce à Jésus-Christ :

« A Marie sa mere e'on dit qui le porta. « Mahon voel aorer, aportez le moi chà.»

Elle épouse donc le roi Saladin et devient la mère du puissant roi Saladin, le victorieux ennemi des successeurs de Godefroi de Bouillon. Nous reconnaissons dans cet épisode une ancienne tradition, déjà défigurée, que notre conteur avait entendu redire, mais qu'il n'avait assurément pas lue dans le roman en prose souvent publié sous le titre de Voyage du comte de Ponthieu, ou Voyage d'outre-mer. La comtesse de Ponthieu du roman, également destinée à donner le jour à Saladin, est, il faut l'avouer, bien autrement intéressante que la dame de Ponthieu de notre geste; aussi avons-nous quelque regret de la mention troprapide accordée à ce Voyage d'outremer dans un des pré-Hist. litt., t. cédents volumes de l'Histoire littéraire de la France.

Hist, litt., t. XXIII, p. 181.

Le mariage du roi de Babylone ne rendait pas la situation d'Elienor moins critique. Le Rouge-lion, prévenu du retour de sa sœur, arrive en Egypte. Heureusement les rois sarrasins sont très-crédules : celui-ci admit l'explication d'Elienor : « Je me promenais, lui dit-elle, dans le verger de votre « palais d'Abilant, quand deux noirs corbeaux me soulevè- « rent et m'emportèrent jusqu'en enfer. Là je vis votre père « que les chrétiens ont tué; il m'a chargé de vous saluer en « vous recommandant de venger sa mort. Les mêmes cor- « beaux m'ont reprise et transportée à Nimaie, où cette dame, « sœur de Godefroi de Bouillon, m'a contrainte à recevoir le « baptême. Ce fut, croyez-le bien, à mon grand regret : je « me suis vengée en amenant jusqu'ici la reine Rose, pour « vous servir d'otage, dans le cas où Godefroi de Bouillon, « son frère, voudrait conquérir l'empire d'Abilant : »

V. 2463.

Ensi set faire femme; de tours scet plus de cent. Il se fait bon fier en elle vraiement Autretant que sus glache qui par une nuit prent. Le Rouge-lion ramène sa sœur et la reine Rose à Abilant, où le poëte les quitte pour nous entretenir de son héros principal, Baudouin, élevé chez le châtelain de Sebourg, qui lui donne une éducation digne de la race à laquelle il appartient. Sa grande taille, sa bonne mine et sa beauté n'avaient pas tardé à lui concilier le cœur de toutes les dames, et, comme il n'était pas cruel de sa nature, il eut bientôt autant d'amies qu'il y avait de femmes dans le pays:

Set piés ot-il de haut sans lever le talon, Onques plus biaus de lui ne vesti haubregon, Le nez ot bel et droit et fourcelé menton, Et fu tant gracieus en sa douche raison Qu'il ne parlot à dame, puis qu'ele éust baron, Qu'au revenir ne fust batue en sa maison. V. 2500.

Et ce n'était pas toujours sans motifs, puisqu'avant qu'il eût atteint l'âge de dix-huit ans, trente enfants, beaux, frais et riants, avaient droit de le réclamer pour père : il est vrai qu'il les avait eus

Des filles as vilains et à ches païsans.

V. 2512.

Mais il ne devait pas s'en tenir là, comme le rimeur va se complaire à nous le raconter.

Un tournoi est crié à Valenciennes, de par le comte de Flandre et de Haynaut. Le châtelain de Sebourg répond à l'invitation et mène avec lui son cher écuyer Baudouin, dont la haute taille, le regard doux et fier sont l'objet de l'attention générale. De toutes les dames et demoiselles assises devant les fenètres du marché de Valenciennes, où le tournoi se donnait, la plus belle était Blanche, la sœur du comte. Baudouin la regarda d'un œil amoureux, et la dame, blessée du mème dard, se hâta de charger un de ses varlets de porter au bel étranger un salut gracieux et un « chapel d'or fin. » Baudouin remercia le messager avec des transports de joie. Comme il n'avait à donner que son cheval, il voulut l'échanger contre celui du varlet, un mauvais bidet gascon qui n'empècha pas Baudouin de faire de merveilleuses prouesses, si bien qu'il obtint le prix du tournoi.

Du champ est issus hors ; après lui grant huée De hiraus qui crioient à mout grant allenée : V. 2951.

### CHANSONS DE GESTE.

« A che noble escuier, fils de noble espousée,

« Li plus hardis qui puist ferir de longue espée! « Fleur de chevalerie est en son corps prouvée!

« Amour de noble dame, où estes-vous alée?

« Regardez le meillour de chà la mer salée,

« Ch'est li miroirs as dames, ch'est la douche rousée,

« Hardement sans paour, de plaisanche l'entrée! » Blanche entent la raison, mout très bien li agrée, Et volentiers paiast as hiraus lor journée.

Mais il en était autrement du comte de Flandre, qui, prévenu du secret message de sa sœur, ne voulait pas qu'un écuyer d'aventure s'avisat de prétendre à la main de la princesse. La gloire dont le jeune écuyer venait de se couvrir lui était importune, et, pour en détruire l'effet, il alla, suivi de quatre vigoureux champions, lui barrer le chemin et le forcer à se défendre. La vue de Blanche donna des forces surnaturelles au jouvenceau. Le comte, abattu des premiers, fut ramené tout meurtri à l'hôtel; les autres champions lâchèrent pied. Mais, à peine rétabli de ses blessures, Robert s'avise d'un autre expédient : il revêt une des robes de Blanche, et fait, au nom de la demoiselle, donner un rendez-vous nocturne à l'écuyer de Sebourg. Le sergent chargé du message prend en pitié Baudouin et lui avoue l'artifice imaginé contre lui. Avec un tel galant, l'avis était des plus salutaires : Baudouin se rend au lieu désigné; mais loin de répondre aux instances de la fausse dame, il semble vouloir rivaliser de vertu avec le patriarche Joseph; si bien qu'en prenant congé, il menace de tout révéler au vaillant et noble comte de Flandre. Tant de sagesse et de retenue désarment le courroux de Robert : il retient Baudouin, l'embrasse, le félicite, l'arme chevalier et lui confie la charge de sénéchal de Flandre. Ce fut même à lui qu'il remit le soin de surveiller les démarches de sa sœur; mais, dit le conteur,

V. 3670.

Il fit trop grant folie, quant en lui se fia, Et se bien li en vient, grant merveille sera.

lei le récit nous ramène au gentil Esmeré, que nous avons laissé contraint de sortir de Nimaie, et allant demander un asile à sa tante, la comtesse Ida de Boulogne. Nous le retrouvons maintenant revenant devant Nimaie qu'il assiége à la tête de neuf mille guerriers du Ponthieu. L'entreprise ne fut pas heureuse; car le tyran Gaufroi était bon chevalier.

Comme les fils du roi Ernout étaient sur le point de pénétrer dans la ville, grâce au secours qu'ils recevaient des bourgeois, Gaufroi s'avisa d'un cruel expédient qui eut tout le succès qu'il pouvait en attendre. Il fit conduire sur les créneaux les enfants et les femmes des citoyens qui s'étaient réunis aux assiégeants, et il ordonna de les précipiter du haut des murs:

V. 3576.

Par les crestiaus jetoient femmes, enfans petis; Li fossé sont profont, li mur sont haut assis; La oïssies grant doel et crier à haus cris; « Douche vierge Marie, ouvrés-nous paradis! « Gaufroi, nous t'apellons par devant Jhesu-Cris, « Au jour qu'il avera son jugement assis! » Et Gaufrois leur respont: « Jà n'i serai oïs! « Pensez de l'apeller, n'en donne un paresis, « Car autant ai-je d'ame comme a une soris. »

Il fallut s'éloigner et retourner à Boulogne. Pour se consoler, les trois frères prennent le parti d'entrer en mer et de cingler vers la Syrie, où ils espèrent bien mériter de Dieu et des hommes, en venant en aide aux trois frères leurs cousins, Godefroi, Baudouin et Eustache, Mais ici les fils principaux dont la trame se compose vont un instant se réunir. Eustache, revenant chargé d'une « fiole » remplie du vrai sang de Jésus-Christ, la reine Rose envoyée par le Rouge-lion vers Jérusalem, pour persuader à Godefroi de ne pas chercher à conquérir la Perse, se rencontrent en pleine mer avec les trois enfants d'Ernout et se reconnaissent. Cet incident change les résolutions d'Esmeré, et, dans l'espoir que le comte Eustache, dès son retour, les aidera à venger la mort d'Ernout, ils reprennent la route de France, laissant en Orient les autres personnages mis en scène, et les deux rivales, Elienor et la dame de Ponthieu, celle-ci maintenant reine de Babylone.

Mais une nouvelle aventure les attendait sur mer. Le puissant roi d'Afrique, Briguedent, revenait d'une excursion en Ecosse, après avoir tué le roi de cette île. Il avait également ravagé l'île de Chypre, et ramenait en captivité le roi Julien et sa fille, une des plus belles dames du monde. Il attaque la flotte chrétienne. Le combat était trop inégal et les chrétiens n'auraient pu résister, si les dames ne s'étaient avisées d'implorer à grands cris le secours du ciel; grâce à leurs prières, on vit les flèches des Sarrasins rebrousser chemin et aller frapper ceux qui les avaient lancées. « Il faut, dit alors Bri« guedent, que ces chrétiens soient de grands magiciens. —
« Non, répond le roi Julien; mais ils adorent le vrai Dieu :
« c'est Jésus qui fait pour eux ce beau miracle. Voulez-vous
« échapper à une perte certaine, confessez Jésus-Christ et
« demandez le baptême :

V. 4395.

Quant Briguedens l'oï parler si faitement, Diex l'enlumina si qu'il li dona talent De lui à reconoistre et croire fermement. Lors delivra le roi et sa fille au corps gent, La roïne d'Escoche et trestoute la gent.

Il ordonne de cesser le combat, il renie Mahon et veut bien permettre à ses Sarrasins de choisir entre la mort et le baptême :

V. 4416.

La plus grande plenté s'i acorda briefment, Qui Dieu croire ne voult la teste on li pourfent.

Le nouveau converti prit en baptême le nom de Julien, et l'on tient qu'il eut pour fils un saint du même nom:

V. 4427.

Non pas S. Julien, nel creés nulement, Qui occit pere et mere, par grant encombrement; Deus saint Julien sont, où l'on croit fermement.

La légende ainsi enrichie d'un nouveau héros, le roi de Chypre cède à Gloriant sa fille et son royaume. De son côté, la reine d'Écosse offre ses Etats à Alexandre, et le jeune prince veut qu'elle joigne au don de sa couronne celui de sa main. Voilà donc deux des frères de Baudouin de Sebourg aussi bien établis qu'on le pouvait désirer. Restait le bel et gentil Esmeré, qui, toujours amoureux de la princesse Elienor, propose au comte Eustache de Boulogne de diriger la flotte vers le royaume d'Abilant, où gémissait la dame de ses pensées. L'entreprise semblait bien hasardeuse; mais le roi d'Afrique, nouvellement converti, parvient aisément à lever toutes les incertitudes. « Le Rouge-lion, dit-il, est un « de mes anciens amis, il m'accueillera sans défiance: je me « présenterai devant lui suivi d'Esmeré et d'un prêtre, dont « le ministère pourra nous être utile. Je lui dirai que j'ai

« laissé les autres gens de ma suite à distance, pour éviter « tout conflit avec ceux du pays, et je lui demanderai la main « de sa sœur qu'il m'accordera sans difficulté. Je l'épouserai « suivant la fausse loi de Mahomet, qui ne pourra m'engager, « et, la nuit venue, j'introduirai dans la chambre nuptiale « Esmeré, que le prêtre mariera sérieusement. Nous n'aurons « plus ensuite à penser qu'aux moyens de nous éloigner. »

La flotte arrive donc en vue d'Abilant. Dès qu'ils ont pris terre, Julien et Esmeré accompagnés du prêtre devancent leurs compagnons et atteignent les portes de la grande cité. Le prêtre était peu flatté du choix qu'on avait fait de lui :

> Li prestres est derriere tandis demi archie, En son coer maudissoit toute la compagnie, Barbelant plus menut que singes qu'on tarie. Quant Juliens le voit, à Esmeret escrie :

- « Chius-la se debarbette; je croi qu'il nous maudie.
- « Non fait, dist Esmerés, il dist le letanie. « C'est maniere de prestre en la nostre partie " Que leur orisons die, pietiant le chaucie. "

Le Rouge-lion les recut comme il était assis « au mengier », entouré de ses barons. Il les invite à prendre place : ils font honneur au festin, à l'exception du prêtre qui n'osait approcher un morceau de sa bouche,

Ains escoute et oreille se on le pendera.

V. 4653.

V. 4597.

La beauté d'Elienor, assise auprès du roi Julien, fait pourtant quelque diversion à ses terreurs :

De la biauté de li fu tout enluminés.

« Ah! pucelle gentis, dist li prestres senés, « Pléust à Jhesu-Crist qui en crois fu penés,

« Que dedens mon moustier fuisse o vous enfremés! »

V. 4672.

Quand les tables sont levées, le roi Briguedent expose le motif de son vovage : il désire épouser Elienor et placer sur sa tête la couronne d'Afrique. La proposition plait au Rougelion autant qu'elle semble déplaire à la princesse; mais Briguedent compte bien vaincre les répugnances de la sœur : « Sachons attendre, » dit-il au Rouge-lion :

« L'amour d'une puchelle n'est pas si tost gaignie,

. Au premier coup li caisnes, che dist-on, ne kiet mie.

V. 7-30.

- « G'irai parler à lui, par amoureuse vie,
- « Espoir qu'amours l'ara assés tost conseillie. « Quarente pensers a femme, je vous afie,
- « Anchois que puist avoir sa chemise vestie;
- « Plus tost est retournée que li vens ne toupie. »

En effet, dans un entretien secret, il apprend à Elienor que le mariage proposé ne sera pas sérieux, et que le bel Esmeré en aura tout le profit. La demoiselle consent alors de bonne grâce; on fait approcher l'idole de Mahomet; on la marie au roi Briguedent, et, la nuit venue, le bel Esmeré est introduit dans la chambre nuptiale, où le prêtre chrétien se hâte de le marier à Elienor, sans même prendre le temps de dire les oraisons ordinaires.

Pendant que les deux amants sont ainsi récompensés de leur mutuelle fidélité, le comte Eustache laissait emporter le coffre qui contenait quelques gouttes du précieux sang du Sauveur. Un traître, auguel il avait indiscrètement raconté les vertus de la sainte relique, l'avait enlevée pour en faire présent au roi d'Abilant; mais un ange, sous la forme d'un lion furieux, avait enlevé le précieux coffret au ravisseur, et devait en demeurer le gardien jusqu'au moment où Baudouin de Sebourg le viendrait reprendre pour accomplir plusieurs aventures merveilleuses. Cependant le traître échappé des griffes du lion alla révéler au roi d'Abilant la fraude dont Briguedent s'était servi pour marier chrétiennement la belle Elienor. Les deux époux, surpris un matin endormis et tendrement embrassés, sont saisis et conduits dans une obscure prison avec le roi Briguedent et le pauvre prêtre, qui ne ménage pas alors ses plaintes et ses regrets. Pour le comte Eustache de Boulogne, dès qu'il fut instruit de la triste conclusion des amours d'Esméré, il s'en revint en France avec ses deux cousins, les rois de Chypre et d'Ecosse.

Nous retournons maintenant à Baudouin de Sebourg, à Blanche de Flandre et à Gaufroi de Nimaie. Quoique devenu sénéchal de Flandre, Baudouin était resté dans la maison du châtelain de Sebourg, dont la fille, séduite à son tour, n'avait pas tardé à laisser paraître les indices de leur commune intelligence. Le châtelain ne s'irrita pas trop en apprenant que sa fille était enceinte; seulement, il demanda que le mariage couvrit la faute, et telle n'était pas l'inten-

tion du séducteur :

#### BAUDOUIN DE SEBOURG.

550 XIV. SIECLE.

V. 5295.

" Sire, dist Bauduins à la chiere hardie,

« N'ai soin de marier, par le cors saint Elie. " Tout adès oi-je dire : fols est qui se marie.

« Doncques se j'y entroie, je feroie folie.

Boin fait aler le voie dont on ne se plaint mie...

« Se je me marioje, li prestres coronnés

" Me feroit fiancher, ce est la verités

« A tenir à ma femme et foy et loyautés.

« Ains que passast un mois seroie parjurés.

« Et se ma femme scait que fusse ailleurs alés,

« Au revenir seroie tencies et riotes. »

Cela dit, il prend congé de la pauvre demoiselle, monte à cheval et suit le chemin de Valenciennes, où le châtelain mécontent, non sans cause, l'attendait accompagné de dix autres chevaliers armés de pied en cap. Baudouin ne songeait déjà plus à lui ni à sa fille :

V. 5358.

Et Bauduins chevauche, qui fu gais et jolis. Quand il se trouve aus chans desus l'ample païs, Et il ot la calendre et le chant des mauvis, Il a dit : « Mere Dieu, dame de Paradis, « Come je seroie or et mesquans et chetis, « Se j'espousoie feme, quand d'une sui garnis, « Qui est le plus poissans et d'avoir et d'amis, « Et dont je sui si bien amés et conjoïs! » Lors comence à chanter une chanson de pris, Qui fu faite d'amours, d'amies et d'amis, Tant gracieusement en a le chant empris, Que, se ne fust un angle venus de paradis, Ne péust nuls vrais cuers estre plus resjoïs; Se ce fust li plus lais qui fust au siecle vis, Si fust-il, par son chant, amés et conjoïs. Mais de tous biens l'avoit ordené Jhesu-Cris.

Le guet-apens du châtelain vint interrompre la chanson; mais Baudouin avait en soin de chevancher armé de pied en cap; il mit donc aisément les agresseurs hors de combat. Il eût pu tuer son père nourricier, mais, en raison des bons services qu'il en avait recus, il daigna l'épargner, et prit ainsi congé de lui :

<sup>«</sup> Je vous commans à Dieu qui tout a à jugier!

<sup>«</sup> Jamais en vo chastel ne m'arés au couchier.

#### CHANSONS DE GESTE.

- « Faites bien votre fille relever et baignier,
- « Et si faites l'enfant servir et aaisier.
- « A moi n'avés perdut ne maille ne denier,
- « Deus pour un en arés; on ne poet mieux paier. »

Pendant que le châtelain revient tristement à Sebourg, Baudouin entre dans « le très noble chastel de Valenciennes. « par porte Cambrisienne, » ou de Cambrai, dont le nom est encore aujourd'hui conservé. Il alla trouver le comte, qui lui annonça sa résolution de marier sa sœur Blanche au puissant roi Gaufroi de Nimaie. Or la demoiselle était assez de l'avis de son ami Baudouin et de bien d'autres; elle pensait que la fin justifiait toujours les moyens. En conséquence, elle soudoie de braves compagnons et leur fait promettre d'aller attendre Gaufroi sur la route et de le mettre à mort.

Mais ils avaient affaire à un guerrier qui ne le cédait guère en force et vaillance à Baudouin lui-même. Gaufroi désarme les sicaires, et, avant de les tuer, leur arrache l'aveu de la mission que Blanche leur avait confiée. Cela refroidit grandement le désir qu'il avait en d'épouser la demoiselle; au moins voudra-t-il tirer vengeance d'un aussi méchant procédé. Il arrive à Mons, raconte à Robert de Flandre le guetapens auquel il a échappé, et le comte, indigné contre sa sœur, charge Baudouin de Sebourg d'aller la chercher à Courtrai pour la ramener à Mons, où elle devra répondre à l'accusation du roi de Nimaie. Le sénéchal obeit sans peine; à Courtrai, Blanche lui avoue tout ce qu'elle a fait, et, pour conclusion, offre de le suivre partout où il voudra la conduire, pourvu que ce ce soit loin et de Gaufroi et du comte Robert. Ils partent de nuit, sans compagnie, prennent le chemin de Tournai, non sans de fréquentes poses, que l'amour leur faisait toujours paraître trop courtes. Pour le comte de Flandre, il apprit en même temps la fuite de sa sœur, le nom et la noble origine de celui qui l'avait enlevée. « C'est, lui dit le châtelain de Sebourg, le fils du roi Er-« nout et de la reine Rose, le neveu du Chevalier au Cygne, « le cousin de Godefroi de Bouillon :

- « He Diex, ce dist li contes, com bonement me va!
- « Or sui plus éureus que mes cors ne cuida,
- « Et ne finerai mais, par Dieu qui tout créa,
- « S'aurai ma soer trovée qui avec l'enfant va.
- « Et se je les retruis, li miens cors lor donra
- « Le moitié de ma terre, car bien appartienra. »

V. 5853.

Cela dit, il envoie inutilement chercher en tous lieux Baudouin, et, n'espérant plus retrouver les fugitifs qu'à Jérusalem, il part pour la Syrie. Sur mer, il croise la flotte d'Eustache revenant à Boulogne avec la reine Rose et ses deux fils Alexandre et Gloriant. Rose apprend de lui que son troisième fils Baudouin vit encore. Les nefs se séparent: l'une conduit Robert de Flandre en Syrie, l'autre dépose les deux autres fils de Rose dans leurs nouveaux royaumes d'Ecosse et de Chypre, d'où ils repartent bientôt pour reprendre la guerre contre Gaufroi.

Cette guerre fut encore malheureuse. Gaufroi, après de nombreux combats agréablement décrits, retient prisonniers les deux rois Alexandre et Gloriant, qu'il fait conduire dans la prison de Luzarches, en Frise. Le peuple de cette province venait de secouer son joug tyrannique, à l'occasion d'un impòt qu'il avait établi sur les denrées, les marchandises et les maisons. C'était un essai de ce qu'on a depuis accepté sous le nom de contributions directes et indirectes. De plus, Gaufroi avait recommandé à ses receveurs de soumettre chaque mariage à une énorme taxe:

« Et s'il en est aucuns qui sa fille marie,

« Se la moitié n'aves que n'en faille demie

· De tout chou qu'ele aura, soit rente ou signorie,

« Couchiés avecques lui la premiere nuitie. »

V. 6199.

Heureusement l'aventure conduisait Baudouin en Frise dans ce moment critique. Mais il faut la reprendre où nous l'avons laissée, à son départ de Flandre. Après avoir longtemps erré avec la belle Blanche en Flandre, en Allemagne, après avoir dépensé tout ce qu'ils avaient emporté, ils mirent leur espoir dans la faveur divine. Afin de la mériter, leur premier soin en entrant dans chaque ville était d'aller entendre la messe. Un jour, le prètre qui la célébrait remarqua la beauté de Blanche, en se tournant vers les assistans. Jusque-là il n'y avait pas de mal; mais, le saint office rapidement achevé, il aborde le couple épuisé par de longs jeunes et offre le partage de son diner. Baudouin se souvenant du proverbe : Qui refuse l'étrenne du matin — ne vendra pas jusqu'au serein, accepte l'invitation. Les voilà devant une table garnie de fortes viandes et de gros vins :

Li prestres l'a souvent de ses ieux esgardée, Adont devant la belle trenche la char salée, V. 7026.

# CHANSONS DE GESTE:

Et lui donoit à boire en la coupe dorée. Volentiers li éust geté une risée, N'ose pour Baudouin à la chiere membrée, Si qu'il n'osoit parler ne dire sa pensée. Mais por chou que la belle fust de lui avisée, Desous la maistre table ensi qu'à reculée, Li passoit sous le pié.....

Après le repas, Bandouin veut prendre congé; le prêtre insiste pour qu'il demeure quelques jours avec lui : il est, dit-il, étranger lui-même dans le pays, et s'il pouvait présenter Baudouin comme son parent, il obtiendrait un bon renom parmi ses quailles. Notre héros cède à ses désirs, et voici la trahison qui lui est brassée. Le prêtre entre seul chez le maire de la ville : « Je vous amène, lui dit-il, un mauvais « payeur, auquel j'ai prète cent livres qu'il refuse de me rendre. « Laissez-moi le conduire dans votre chartre; vos sergents « fermeront sur lui les portes. » Mal en prit au maire d'avoir donné sa confiance aux paroles du prêtre. Baudouin conduit en prison ne laisse pas refermer la porte : il met les sergents en fuite, tue le maire d'un coup de poing, et, pendant que le prêtre épouvanté se dérobe à sa fureur en se cachant sous un banc, le peuple arrive et réclame vengeance. La prison est assiégée. Enfin un brave chevalier s'interpose, arrive à Baudouin, lui demande de quoi il s'agit, et prend fait et cause pour lui contre la multitude à laquelle il fait entendre raison. Le prêtre, seul coupable du scandale, fut aussi le seul puni. On le tira de l'asile qu'il avait choisi, sans égard pour ses prières:

V. 7329.

Lors dist li chevaliers : « Foi que doi saint Simon, .

« Je vous castierai aussi d'autre fachon,

« Par coi li autre prestre de ceste region « Y prenderont essample, à lor condition.

« Entre vous, ribaut prestre, par vo confession

« Déussiez une dame retourner à raison ;

« Et quant d'elle savez toute l'entencion,

« Lor dites que briement le saront lor baron.

« Puis s'en vont por cremeur en la vostre maison. « Très chier le comparrez. » Dont hucha un garchon,

Si a fait deviestir le prestre de renon, Dedans une riviere tantost le geta-on, Che fu el tans d'ivier, une froide saison,

En droit l'eve morut, ne vesqui se poi non.

Cet épisode est raconté avec une verve, une aisance dont la

crudité satirique étonnera peut-être ceux qui supposent que la foi robuste de nos ancêtres devait les aveugler sur les désordres et l'hypocrisie des gens de religion. Les proverbes et les réflexions ajoutées au récit donnent encore plus de relief à ce que nous venons de citer :

V. 7352.

Or dit-on un parler en un commun langage: Que qui nette maison veult tenir par usage Ne prestre ne coulon ne tiegne en son menage. -Pour che, dist un proverbe que dient li plusour, Qui asne et feme maine, sans peine n'ist du jour. -Digne chose est d'un prestre, quand il fait ce qu'il doit; Car par dignes paroles met en pain benéoit La puissanche de Dieu; fols est qui ne le croit! Mais plus se puet damner c'uns autre ne porroit, Car il scet l'escripture et toute la conçoit; Mais cil qui moins en scet, c'est cil qui mieus i croit.

L'épisode suivant, qui conduit Baudouin sur les terres du comte de la Marche, dont il soutient la querelle contre le comte de Clèves, ne nous arrêtera pas. Nous aimons mieux arriver avec lui en Frise, au moment où nous avions laissé les habitants aux prises avec les maltòtiers de Gaufroi. Baudouin, après avoir exterminé les collecteurs, consent à demeurer dans le pays pour le défendre. Le résumé de ses généreux exploits se retrouve dans le récit bien versifié et bien composé que Baudouin fait au peuple qu'il vient d'affranchir:

V. 8456.

- · Entre vous, bone gent, qui ci vous aiinez,
- " Ne savés qui je sui, mais par tems le saurés.
- « Home sui d'aventure, d'estrange païs nés. « En ceste ville vins ; quant me fui ostelés,
- " M'ostesse m'ala dire, quant je fui desjunés,
- « Coustumes et servaiges et grans desloiautés;
- « Et me dist que s'uns homs vuet estre mariés,
- · Li cors de la pucelle devoit estre livrés « Au voloir soun signour et de tous ses privés,
- « Ou li sires éust en secs deniers contés
- « La moitié de l'avoir et de ses hérités.
- . Je qui sui chevaliers aventureus clamés,
- « M'avisai que c'estoit et meschief et pités; " J'entrai en ce chastel fervestus et armés;
- « Garsile et Aliaume et Thibaut ai tués.
- « Ainc ne fu tel tresor qui chà ert asemblés.

# CHANSONS DE GESTE.

- « Jà n'en aurai denier, par Dieu qui fu penés,
- « Mais le vous renderai, car il vous fu emblés;
- « Chascuns lonc son estat en sera restorés,
- « S'il i a remanent, de commun l'averés, »

Baudouin, ainsi devenu gouverneur de Luzarches, rendit la liberté aux deux prisonniers que Gaufroi venait d'y faire conduire, et qu'il ne soupconnait pas encore d'être ses frères. Gloriant et Alexandre retournèrent donc à Boulogne, auprès de leur mère, tandis que Baudouin, attaqué par Gaufroi dans Luzarches, aurait tenu bon si la trahison n'en eût ouvert les portes au roi de Nimaie. Blanche demeura prisonnière de Gaufroi. Cette guerre fournit au trouvère l'occasion d'exprimer certaines réflexions politiques assez élevées. Ainsi, Blanche conjurant son époux de ne pas prendre le parti de la commune contre le suzerain : « Vous vous êtes attaché, « dit-elle, à des étrangers,

V. 9867.

- « Qui vous ont par leur foi grant loiauté jurée;
- « Mais amour de quemune est moult tost trespassée.
- « Et qui se jue en aus, c'est verité provée, « Il en a en la fin trop mauvaise soudée.
- « Tant va la quane à l'iaue qu'en la fin est brisée. »

Baudouin répond qu'en défendant les gens de Luzarches le Dieu de justice doit être pour lui. « Il est vrai que Dieu donne « les seigneuries, répond-il à Blanche,

V. 9882.

- « Mais quant Diex fait à prinche une tel cortesie,
- « Se li sires qui l'a, fait si grand vilenie « De tolir, de rober, de faire taillerie,
- « Dame, c'est trop mau fait. Diex ne comande mie
- « As prinches et as rois de honnir lor maisnie...
- « Nus ne doit estre sers, par les drois de clergie.
- « Puis qu'il est baptisiés, el non sainte Marie. »

On ne pouvait guère résumer plus nettement les principes politiques du XIVe siècle. La souveraineté émane du droit reconnu de l'hérédité; mais le bénéficiaire de ce droit peut le perdre dès qu'il viole les franchises consacrées et qu'il introduit des coutumes vexatoires. A bien dire, c'est, à quelques différences près, le droit proclamé par la plupart des publicistes. La grâce de Dieu échappe à ceux qui ne méritent pas de la conserver.

Notre auteur ne reste pas longtemps à la même hauteur de pensées. Il revient à ce style héroï-comique dont son poëme offre un des exemples les plus anciens. Blanche, dit-il, dut assurément regretter de vivre éloignée de Baudouin, mais

> Telle a le sien marit souvent emprisonné Qu'elle vaurroit moult bien le chief éust coupé.

V. 10205.

Et cela était alors plus souvent vrai qu'aujourd'hui, la femme et les enfants devant, pour racheter un père, un époux, sacrifier tout ce qu'ils possédaient, s'ils voulaient éviter le deshonneur. Ainsi la prison du père ou de l'époux pouvait être regardée comme la plus grande des calamités.

Baudouin prend son parti fort legerement : après quel-

ques regrets de la captivité de Blanche,

« Par foi, dist-il à lui, bien sui ribaus faitis,

« Se pour une dansele sui ensi esbahis. " Il i a cent mile home et plus par le païs,

« Qui vorroient bien perdre, por Dieu de paradis,

« Et fames et enfans; chou seroit lor pourfis. »

V. 10462.

# Et plus loin:

Lors dist: « J'ai tout pierdu, mais trop plus perdera

« Li hons qui en bataille ochire se fera.

« S'une feme ai pierdue, Diex la me rendera,

« Et se ceste ne vient, une autre revendra. »

V. 10489.

Cette séparation de Blanche et de Baudouin était nécessaire pour permettre à l'auteur de transporter ses auditeurs dans un autre monde aventureux. Baudouin entre en mer; les vents, au lien de diriger la nef vers l'île de Chypre ou Saint-Jean-d'Acre, la poussent dans la direction « d'Inde majoure », dont faisait partie le royaume de « Baudas » ou Bagdad. C'était une contrée inhospitalière; mais Baudouin, qui ne s'effrayait pas aisément, voulut qu'on le descendit à terre; il marcha deux jours sans rencontrer âme vivante. Enfin il découvrit la grande cité de Falize, dont les habitants honoraient les morts en brûlant sur leurs tombeaux des hommes et des chevaux, des vetements et des armes. Le roi de la contrée venait de mourir; les gardes de son corps, pour se conformer à l'ancien usage, arrêtaient tous ceux qu'ils ren566

XIVe SIÈCLE.

contraient sur leur passage et les envoyaient reformer dans

l'autre monde la cour du prince défunt.

Ici le poëte croit devoir avertir ceux qui l'écoutent qu'il va les conduire au milieu d'aventures dont les chantres de la geste de Godefroi de Bouillon n'ont jamais eu connaissance:

V. 10800.

Le livre de Marc-Pol, édit.

de M. Pauthier,

1865, p. 187.

Mais tel set d'une chose la fin et le coron, Oui ne saroit à dire nulle-rien ou moillon. Jamais qui n'aroit paste le pain ne feroit on.

Et cette « paste » si nécessaire, il s'en va la demander, le croirait-on? à la relation nouvellement répandue en France de Marc-Pol. Il est aisé de s'en convaincre en rapprochant, comme nous avons dû le faire, les récits du grand voyageur vénitien de cette partie de notre chanson. Mais si Marc-Pol mérite une certaine confiance pour ce qu'il a vu lui-même, il n'en est pas ainsi de ce qu'il raconte d'après les traditions populaires de l'Orient. Suivant sa relation, les successeurs de Gengis-Khan avaient choisi la montagne d'Altaï pour le lieu de leur sépulture; on y transportait leurs corps, quelque long que fut le trajet à parcourir. Tant que les funérailles n'étaient pas accomplies, tous ceux qu'on rencontrait sur le passage du convoi étaient mis à mort pour aller servir d'escorte au défunt dans sa nouvelle demeure. En 1239, à la mort de Mongo-Khan, plus de vingt mille personnes avaient été immolées sur la route que suivait le cortége royal, vers le mont Altaï.

Dans notre chanson de geste, Baudouin, épuisé de faim et de fatigue, entre vers le milieu du jour dans Falize. Grande fut sa surprise d'en trouver les rues désertes, les maisons fermées, même les tavernes. Il jeta sa bonne épée dans une porte qui s'ouvrit et lui permit de voir une famille entière assise au manger. Tous, à l'aspect de l'étranger, abandonnent

la place:

V. 10847.

Car il cuidoient bien que fust la baronie Qui venissent laiens à eus oster la vie, Por chou qu'en l'autre monde tenissent compaignie Au pere Poliban qui ot perdu la vie.

Baudouin, peu soucieux de les poursuivre, prend place à leur table, vide sept écuelles de potage et dévore un quartier de mouton. Quand il n'eut plus faim, il sortit de la maison: mais, dans la rue, il eut à se défendre contre une troupe de gens armés qu'il repoussa jusqu'au palais où se tenait Poliban, le nouveau roi. Ce prince, voyant à son costume qu'il était étranger, défendit de le poursuivre. « Mon père, dit-il, « ne l'a pu connaître parmi nous, il ne le prendrait pas à « son service. » Comme le jeune roi avait appris d'un renégat chrétien la langue française, il se plut à entretenir Baudouin et lui fit raconter ses aventures. Celui-ci ne perdit pas de temps pour lui représenter la fausseté de sa religion et la vérité de la foi chrétienne. Poliban l'écoutait avec attention, mais il ne pouvait admettre un Dieu qui se fût laissé mettre en croix, «Je vois bien, dit Baudouin, qu'il faudra, pour vous a le prouver, un miracle. Prenez donc vos meilleures armes, « heaume, haubert, épée, glaive et écu. Je vous attendrai « sans autre défense que mon epée; la tête, la poitrine et les « jambes nues. Si je vous oblige à crier merci, douterez-vous « encore de la vérité de ma religion? — Non, certainement, » dit Poliban. Le combat s'engage; il va sans dire que Baudouin demeure vainqueur. Le roi renonce au culte des idoles; il renonce en même temps à sa couronne, par crainte du roi des Haus-Assis, son voisin, qui ne manquerait pas de le faire tuer par un de ses satellites, des qu'il apprendrait son changement de religion. Ce terrible roi des Haus-Assis, qu'on appelait aussi le Vieux de la Montagne, résidait à quelques lieues de la ville de Baudas. Il avait fait disposer sur le plateau d'un haut tertre un jardin où se trouvaient réunis tous les genres de délices. Des trois ruisseaux qui couraient sur trois pentes différentes, l'un fournissait un vin épicé, l'autre un miel liquide, le troisième un piment délicat. L'air était embaumé des plus doux parfums : partout de riches draps, de somptueuses tentures. La fille du roi, la belle Ivorine, donnait à deux cents jeunes filles le signal des danses et des plaisirs. C'est par de tels movens que le Vieux de la Montagne parvenait à s'assurer le dévouement aveugle de ceux dont il voulait être servi. Il les choisissait dans l'âge le plus tendre; d'un lieu sombre, humide et peuplé de reptiles malfaisants, il les faisait passer dans ce paradis où ils ne restaient que quelques heures; puis on les rendait à la vie ordinaire, quand leur imagination était remplie des lieux fortunes qu'ils avaient entrevus et qui devaient être la recompense de leur obéissance absolue:

XIV° SIÈCLE, 568

CHANSONS DE GESTE.

V. 11352.

Et li rois si lor dist : « Chieus qui est mes amis, « Tantost qu'il sera mors, sera là en droit mis. « Et se ne volés faire et mes boins et mes dis. « Vous irez droit el liu, sachiés, dont je vous pris... » S'il disoit à son home : « Vait-en droit à Paris, « Si me fier d'un coutel le roi de Saint Denis, »

Jamès n'aresteroit, ne par nuis ne par dis, S'aroit tué le roi, voiant tous ses marchis.

98.

Cette histoire du Vieux ou Scheikh de la Montagne, prince des Hasasis ou Haus-Assis, mot dont nous avons fait celui d'Assassins, est encore empruntée à la relation de Marc-Pol: Marc-Pol, p. « Le vieil, y lit-on, avoit fait fermer le plus grand jardin et « le plus beau qui onques fust veus; si y avoit conduis qui « couroient moult bien de vin et de lait et de miel : et plain « de dames et de damoiselles les plus belles du monde qui « savoient sonner de tous estrumens, et chanter moult bien, « et dansoient si que ce estoit uns delis de ce veoir. Et leur « faisoit entendant le Viel que ce jardin estoit paradis... En « cel jardin n'i entroit se non ceus que il vouloit faire ses ha-« sissins... Il tenoit en sa cour joenes enfans de douze ans... « et les faisoit metre dedens cel jardin par dis, par sis et par « quatre ensemble; et il leur faisoit un buvrage de quoi il « s'endormoient, puis les faisoit prendre et mettre en son « jardin... et quant il se voioient en si beau lieu, lors cuidoient « estre en paradis vraiement. »

> Cette légende, fondée sans doute sur l'usage et l'abus de la liqueur nommée haschisch, se trouve en germe dans les historiens arabes, dans Guillaume de Tyr et dans Joinville; mais Marc-Pol a le premier décrit le prétendu paradis terrestre des Hasasis, et, dans le récit que notre rimeur s'est approprié, Ivorine, la fille du Vieux de la Montagne, est la seule invention qu'il se soit permise. En entendant vanter la beauté de cette Ivorine, Baudouin veut aller avec le prince converti Poliban juger par lui-même de la vérité de ce qu'on en raconte; mais il lui fallait traverser Baudas, où les attendaient

d'autres aventures.

Les chrétiens habitants de Baudas venaient de recevoir l'ordre de livrer aux Sarrasins une énorme pierre qui soutenait leur église et avait auparavant servi de piédestal à l'idole de Mahomet. Enlever cette pierre, c'était ébranler et renverser l'édifice. Les chrétiens se désespéraient, quand Baudoin et Poliban arrivèrent pour leur conseiller de se mettre

en prières et d'implorer un miracle qui les ôtat de peine. Le miracle ne fit pas défaut. Le troisième jour, on vit la pierre se détacher d'elle-mème, et le pilier sur lequel elle était posée rester suspendu, comme on prétendait que l'était, à la Mecque, le tombeau de Mahomet. « N'allez pas, ajoute notre trouvère, « douter de ce que je vous chante : on peut voir encore au- « jourd'hui dans Baudas le pilier sans appui; d'ailleurs, qui « ne le croit peut aller s'en assurer :

Encore le voit-on en ichelle partie : Qui croire ne m'en voelt si voist ; car je l'en prie. 115-

Il y a dans ce dernier vers une pointe d'ironie que le rimeur n'avait pas trouvée dans le texte de Marc-Pol. « La coulombe, « dit le voyageur, soustenoit la charge, et le dessous estoit « vuide. Si avoit-il bien de la coulombe jusques à terre trois « paumes. Et les Sarrasins prirent leur pierre; si que ce fu un « moult grant miracle et beau, et est encore, et sera tant que « Diex voudra, »

De là notre poëte conclut qu'il est utile de s'y prendre à l'avance avec Dieu, si l'on veut en être aidé à l'occasion; car le meilleur droit aura toujours besoin d'un peu de faveur:

Qui plaide devant juge, combien qu'il ait raison, Quant li juges verra devant lui un bricon Qui maise cote ara et mauvais chaperon, Mal sera escoutes à dire se lichon; Et s'il i vient uns nobles qui d'avoir ait foison, Li juges lui demande clerement à laut ton Quel cose il a a faire, et s'aidier le peut-on.' La poet dire li nobles trestoute sa fachon,

Droit lui fera li juges, sans nule avertison, Et laira toutes coses pour aidier au baron.

Après le miracle de la pierre suspendue, l'église de Baudas était restée debout; mais les chretiens n'en avaient été que plus détestés. Le roi fit jeter Poliban dans une noire prison; Baudouin, abandonné des chrétiens, tomba malade, et, perdant son ancienne beauté, fut réduit à la plus extrème misere. Un jour, n'ayant plus à ses pieds de souliers ni de drap sur ses épaules, il implore la pitté d'un savetier de Baudas, qui offre de partager avec lui sa modeste pitance et son humble logement. Baudouin accepte avec reconnaissance et demeure longtemps chez ce bon homme qui essave de lui

V. 11594.

apprendre son métier. Le fils de la reine Rose, le neveu de Godefroi de Bouillon, fut réduit à un tel apprentissage. Cependant il commençait à le prendre en gré, quand le calife de Baudas s'avisa de demander aux chrétiens la confirmation de ce qu'on lisait dans l'Evangile touchant la foi qui peut transporter les montagnes. Il voulait donc, s'ils tenaient à la vie, qu'ils fissent descendre la montagne de Tigris dans la vallée voisine. Voilà les chrétiens bien embarrassés; mais notre héros, ce père de trente bâtards, ce grand abuseur de jeunes filles et de femmes épousées, avait une foi assez vive pour mériter de les tirer de peine. Il demanda un miracle et la montagne descendit, à la vue de tous les Sarrasins, dans la vallée qu'on avait indiquée. Alors les veux du calife se dessillèrent, il réclama le baptême, et, comme le roi de Falise, renonca à sa couronne dans la crainte du roi des Haus-Assis. C'est à Baudouin qu'il voulait l'offrir; mais le héros aima mieux reconnaître l'hospitalité du bon savetier en lui transmettant les nouveaux droits qu'on lui donnait. Entre souverains ces choses-là peuvent se faire, comme on en pourrait citer maint exemple. Le pauvre homme accepta, et il va tenir, à partir de là, une assez grande place dans la chanson, sous le nom du Pauvre-pourveu.

Cet épisode nous reporte involontairement à l'histoire du jardinier Abdolonyme, devenu roi de Tyr par la grâce d'Alexandre. Il faut louer notre poëte d'avoir mis dans son récit un agréable enjouement et beaucoup de naturel; on prend un certain intérêt à ce pauvre savetier, joyeux, modeste dans la bonne fortune et résigné dans la mauvaise. Mais c'est encore à Marc-Pol que notre auteur a emprunté le miracle de la montagne; seulement, dans la relation du voyageur, c'est le savetier de Baudas qui l'a obtenu : Moult menoit, « dit Marc-Pol, honeste vie et chaste : il junoit et ne faisoit « nul pechié. Chascun jour aloit oir messe, et donnoit chas-« cun jour à Dieu de son gaaing. Si n'avoit que un œil, et « l'occasion en fu ceste : il avint que un jour vint une fame « à lui pour faire lui uns sollers, et li monstra son pié por « prendre la mesure. Et ele avoit moult bele jambe et moult « beau pié. Si s'escandaliza trestout. Et il pluseurs fois avoit « oi dire en la sainte Evangile que se l'ueil escandalisoit la « conscience, estevoit traire-le hors de la teste maintenant, « avant que peschier. Et ensi fist-il, et quant la feme fu par-« tie, si prist l'alene de quoi il cousoit et s'en dona parmi

« l'ueil, si que il le creva. Or véez se il estoit saint homme « et juste et de bonne vie. » Assurément, le héros auquel notre trouvère transporte l'honneur du miracle n'avait fait

et ne devait jamais rien faire de pareil.

De Baudas, ainsi placée sous le sceptre du Pauvre-pourveu, Baudouin se rend enfin avec les deux rois honoraires de Falise et de Baudas à la cour du Vieux de la Montagne. Ici l'auteur n'a pas retrouvé sa verve ordinaire : le personnage d'Ivorine est une mauvaise imitation de ces princesses sarrasines des chansons de geste plus anciennes, qui tombent subitement amoureuses des héros chrétiens, renient leurs dieux, et applaudissent à la mort de leurs plus proches parents. Mais il ne suffisait pas d'avoir tué le Vieux de la Montagne; il fallait sortir du pays : Ivorine leur en fournit les moyens par un autre lieu commun de notre poésie chevaleresque:

Elle conoissoit herbes, s'en a quatre paus pris; Lors fist un tel carmin, che nous dist li escris, N'ot personne en la ville qui n'en soit endormis. Puis a dit as barons : « Franc chevalier gentis, « Alons ou il vous plaist, car n'i a Haut assis « Qui vous péust mesfaire, un tout seul paresis. » Lors issent dou chastel li nobile marquis, Le feu boutent partout, ars ont le paradis... Puis sont venu au port. Là fu uns vessiaus mis... S'enmainent Yvorine la pucelle gentis. V. 12770.

Mais comment courir la mer sans aventures? Un roi sarrasin, Morgant, vaincu par Godefroi de Bouillon, ramenait les débris de son armée et la reine Ludiane, sa femme, quand il rencontre la nef de Baudouin de Sebourg et Poliban. Les ruses d'Ivorine sont ici impuissantes, Baudouin et Poliban se rendirent au roi sarrasin, qui, bientôt instruit de la facon dont la fille du Vieux de la Montagne s'était conduite, ordonne de cingler vers les Indes. Il arrive ainsi devant Baudas, que le Pauvre-pourvu est obligé de défendre; mais

Por chou qu'il ne savoit jouster ne tournoier, Moit trestoute jour monter sur son destrier, Armes et lervestis à loi de chevalier. Et tenoit une lanche qui le fer ot d'achier. Fneontre un mur aloit et jouster et lanchier. Si fort au mur joustoit et de tel desirier. Oue de cul et de pointe voloit jus du destrier. V. 13194.

VIV SIECLE 572

Ces leçons d'escrime lui profitèrent; car il parvint à repousser les Sarrasins; et même, un jour, ayant pénétré dans la tente de la reine Ludiane, à laquelle il n'hésita pas à déclarer qu'elle devait se résigner à mourir ou à devenir sa mie :

1355

Or vous voi si tres bele, selon le mien cuidier,

" Que la bianté de vous m'a mis en desirier...

" Se vous me refusés de vo bouche baisier,

" Et de faire tout çou qu'il afiert au mestier,

" A cheste bone espée verrés vo chief tranchier... "

Et la dame s'escrie : " Lessiez vo manechier,

" Or ne me tués mie, faites vo desirier... "

Du cheval descendi li bons rois amoreus,

La roïne accola, si dist : Cors savoreus!

" Onkes Tristans n'ama si bien la belle Yseus... "

Et la dame en soufri moult liement les jeus,

Son deduit i trova, ele en amast mieus deus.

C'est ainsi que notre rimeur aime à mêler les bouffonneries à l'expression des sentiments élevés. On ne dit pas que le Pauvre-pourvu ait épousé devant l'église la reine Ludiane; mais de leur union peu légitime on fait naître un second Salahedin:

V. 13431.

Ichil Salahedin dont vous m'oez plaidier Ne fu pas chil qui vint à Cambrai tournoier, O Huon Dodequin et un autre guerrier... Doi Salahedin furent au juste tesmoignier... L'uns fu fiex de la dame, si com j'oï conter, Duchaise de Pontieu, qui Dieu voult renoier; L'autre Salahedin, li fiex au chavetier, Fist chrestienneté telement essilier Que par lui furent mort et pris li templier, Et tout li crestien qui Dieu avoient chier...

Cette honorable mention des Templiers est à remarquer dans un ouvrage composé peu de temps après le procès et la condamnation de cet ordre celèbre. Quant à Huon Dodequin et au voyage de Saladin en France, l'auteur réserve de nous en parler dans la chanson suivante, celle du Bâtard de Bouillon.

Nous ne nous arrêterons pas sur les autres incidents du siége de Baudas, sur la rencontre de Baudouin avec la demoiselle de Ponthieu, devenue sultane de Babylone. Cette partie du poëme n'offre rien qui ne se retrouve dans les autres gestes et romans d'aventure de la même époque. Il suffira de dire que Baudouin et Poliban, au lieu de voguer directement de Baudas à Boulogne, sont poussés par les vents à plus de mille lieues au-delà des côtes de France, dans une région où ne pénétraient plus les rayons du soleil ni la lucur des étoiles. Loin encore par delà, ils découvrent une longue muraille de cristal, qui paraissait enfermer le plus grand et le plus beau jardin du monde : la porte en était gardée par deux beaux vieillards, Enoch et Elie, qui, charmés sans doute de trouver à qui parler, leur font un accueil des plus favorables .

Enoc parla premiers, si a dit vistement :

« Bien veignés-vous, seignour, en cestui casement!

- Sis mil ans et cinq cens a passé vraiement,

· Que n'entra chi persone, sachiés certainement; . Ch'est paradis terrestre, que Diex fist proprement.

· Or i venés, seigneur, à vos comandement;

« Car on vous abandone l'entrée à vo talent. »

V. 15641

Baudouin et Poliban acceptent l'invitation, et, chemin faisant, ils font connaissance avec les vieillards qui doivent rester dans ces lieux jusqu'à la fin du monde, pour soutenir une argumentation qui devra tourner à la confusion et conduire à l'éternel châtiment de l'antechrist. De toutes les merveilles qu'offrait le paradis terrestre, la plus grande était un pommier dont les fruits avaient la propriété de rajeunir les vieillards et de vieillir les jeunes gens. Poliban, qui comptait plus de cinquante années, voulut en faire la première épreuve :

> Leus qu'il en ot mengié, li vis li est mués : Il devint gracieus et biaus et colourés, En l'age de trente ans fu errant figurés.

V. 1513a.

L'exemple tenta Baudouin : lui qui n'avait pas trente ans voulut savoir quelle était dame Vieillesse :

> Il a pris une pomme, vistement le menga: Quant avalée l'ot, li piaus li hirrecha, Vielles fu et barbus, sa veue troubla. Il ne vit se poi non, a terre se geta, Et ne pot aler s'au baston n'apora... Il ne pot dire mot, et ne scet où il va.

V. 151' 1

574

XIV° SIECLE.

Heureusement Enoch voulut bien retourner à l'arbre et rapporter une seconde pomme qui lui rendit sa première jeunesse :

V. 15163.

En l'age qu'il avoit vistement se fourma. Et quant revint à lui, mille fois se sainna. • Ne sai qu'est avenu, chou dist, ne com il va : « Mais hons n'ara soulas qui vielle vivera,

« J'aim miex jones morir qu'atandre ce temps-là : « Fou est li jones hons qui mais se plaindera,

« Car puis qu'un hons est jones assez de riquece a.»

L' « arbre sec » attire ensuite l'attention de nos voyageurs; c'était le tronc de l'arbre fatal de la science du bien et du mal, occasion des malheurs de l'humanité; mais sa tige avait fourni la croix sur laquelle Dieu devait souffrir la mort pour nous reconquérir la vie éternelle; ancienne légende orientale dont nos poëtes se sont fréquemment emparés. Il y avait encore dans le Paradis terrestre des oiseaux de blancheur éclatante, qui naissaient d'un rayon de soleil et se perdaient dans les mêmes rayons, au moment de mourir, comme pour justifier la devise de François Ier, nutrisco et extinguo. C'étaient, en effet, des salamandres. Leurs plumes, quand on venait à les filer, produisaient une toile qu'on passait par les flammes pour la blanchir. Baudouin obtint la permission d'emporter unde ces oiseaux, et, plustard, il en fit tisser une belle toile, qui, recueillie par le pape de Rome, sert aujourd'hui à couvrir le saint suaire avec lequel Véronique essuya le visage du Sauveur. Baudouin et Poliban, ayant pris congé des deux vieillards, retrouvèrent au bord de la mer le navire qui les avait amenés. On croira sans peine que leur pilote n'ajouta pas grande foi à leur récit; cependant, dit le poëte :

V. 15313.

Il aprent mout de coses qui par le païs va.

Et nous aurons bientôt l'occasion de constater cette grande vérité. Après quelques jours de nouvelle traversée, ils abordent dans une île qui présentait un assemblage affreux de roches arides et calcinées. Ils distinguaient pourtant un buisson, d'où sortaient de lamentables plaintes : seraient-ils à l'entrée de l'Enfer? Ils n'osent le croire, et pourtant ils veulent s'en assurer. Baudouin s'adressant à la voix plaintive qu'ils avaient entendue :

### BAUDOUIN DE SEBOURG.

575 XIV SIECLE.

V. 15352.

" Vois qui ensi te plains, or tost enten à mi :

" Je te conjur de Dieu qui en crois mort soufrit,

" Di-moi quel cose t'ies, ne qui t'a mis droit chi?

— Tantost le te dirai, la vois li respondi... On m'appelle Judas, qui vendi son Seignour.

- Judas, dist Polibans, Diex te mete en malhour! Sui-je dont si avant venus, à chestui jour,

Que je soie en enfer où l'en a du piour?

" - En enfer n'estes-pas, dist le vois à doulour,

« Mille liewes a dusc' à la grant calour.

« - Coment, dist Polibans, Diex t'a fait tel amour?

« Ne le cuidoie pas, par Dieu le creatour.

" — Oïl, che dist Judas qui fu en grant tristour,

Trestous les samedis qui sont de grant valour

« Et le dymenge aussi sui chi trestoute jour. « Le lundi au matin revois en mon labour

« En enfer, où deable me boutent en lor four. »

Mais comment, demande Poliban, une si belle grâce est-elle accordée au plus grand pécheur du monde? Judas répond :

« Vois-tu là celle piere par d'encoste che bos?

« Jadis quant je vesqui, au tens que je fu fos,

« Passoie en un chemin où d'iawe avoit grant flos,

« Dont la gent dou païs perdoient lor propos.

« Or i mis une planque, et si fu si devos « A faire cestui bien qui ne fu mie gros,

« Oue tos les samedis en sui de Dieu rassos.

Et j'en sui le dimenge, mais por un autre los.

« Car une fois avoie des florins et des gros,

« Quant encontrai un ladre de maladie enclos.

Tant fui de sa penanche à lui misericors

Ne demoura seur moi monnoie, argens ne ors,

" Que tout ne li donaisse : de coi Diex s'est recors,

« Et deus jors la semaine en sui-je d'enfer hors.

" Ci endroit crie et pleure et grans ai desconfors,

" Por ce que le matin r'irai avec les mors,

· Car persone n'est morte s'en enfer n'est enclos. »

Nous devons reconnaître que ce touchant épisode n'est pas de l'invention de notre poète, qu'il est emprunté à la curieuse légende des Voyages de saint Brandain; mais nous devons savoir gré à notre trouvère de l'avoir renouvelé. Dans l'enfer de Baudouin, il y a trois degrés de tristesse et de châtiments. Le premier est réservé aux enfants que le baptème n'a pas régénérés. Dans le second, languissent les nations infidèles, et ceux qui se sont donné la mort en désespérés.

V. 153cc

576

VIVº SIÈCLE.

Le troisième enferme les meurtriers, les usuriers, et les autres grands criminels, au premier rang desquels est marquée la place de Judas. Jusqu'ici la relation de l'enfer laisse à désirer peu de chose; mais le ton sérieux ne pouvait convenir longtemps à notre conteur : il nous montre Poliban se prenant de querelle avec Judas :

V. 15446.

Pense du haut crier, On te fera demain d'autre Martin chanter.

Judas, de son côté, forme des vœux pour les revoir bientôt:

V. 15504.

Qu'encore je vous puisse en enfer raviser, Lucifer prierai qu'il vous fist fort souffler.

Les démons mêmes, qui les ont aperçus de loin, cherchent à les arrêter, et, sans les signes de croix auxquels nos voyageurs eurent recours, ils auraient été percés par les brandons enflammés qu'on leur lançait. Ils eurent grande peine à regagner leur navire, et Poliban, le moins brave des deux, eut alors une telle frayeur qu'il fit vœu de recevoir le baptême aussitôt son arrivée dans une terre chrétienne. Il tint parole : en souvenir des dangers de leur visite à l'enfer, il adopta le nom de Brandon ou Brandain, sous lequel il est honoré :

V. 15591.

Seignour, il ce dist voir, legier est à prouver, Encor pot-on à Bruges saint Brandon voir trouver, Ou moustier S. Amant le fait-on aourer, Et sa vie tesmoigne qui point n'en doit fausser Qu'avœc Bauduin fu en palagre de mer, En paradis terrestre et à Judas parler, Et de brandons li vourent li deable geter. Et pour che le pot-on saint Brandon apeler.

On sait en effet, par la légende de saint Brandain, qu'il trouva sur son chemin le paradis terrestre et l'enfer, mais on n'y voit pas qu'il ait eu Baudouin de Sebourg pour son compagnon de route.

Les deux voyageurs sont transportés des portes de l'enfer aux rivages de Norwége, où Baudouin dépose son ami Poliban, devenu Brandon. La fille du roi de la contrée se prend d'amour pour lui; mais Brandon ne songeait plus aux vanités mondaines; il voulait passer dans la pénitence le reste de ses jours. Pour toute faveur, il pria le roi de Norwége de lui confier la garde de ses troupeaux :

Dont se parti Brandons et un povre habit prend, Et se met à garder les vaches bonement, Si aprendoit ses heures et à lire ensement, Par delès un buisson les racordoit souvent. Non contrestant, la dame qui l'amoit loiaument L'alloit véoir aus chans tos les jours humblement. Et quant Brandons la vit de tel aloiement, Une fois l'esgarda de ses iex douchement, Si ot une pensée qui à nature apent. V. (589).

Pour se punir d'un moment d'erreur, il arracha l'œil qu'il avait tendrement arrêté sur la princesse. Châtiment bien rigoureux, mais imité de l'action dont Marc-Pol avait fait

honneur au pauvre savetier de Baudas.

Laissons Brandon garder les bœufs en Norwége, et retournons à Baudouin de Sebourg, qui, se souvenant enfin qu'il n'avait quitté Babylone que pour apprendre au comte de Ponthieu la destinée de sa sœur, devenue sultane de Perse, arrive à Abbeville, où il est assez mal recu, passe à Boulogne, où sa tante la comtesse Ida, sa mère la reine Rose, et ses frères Alexandre et Gloriant lui font le meilleur accueil, sans deviner encore qu'il soit de la famille. Il était trop près de Sebourg pour ne pas être curieux de revoir ce theâtre de ses premières aventures. Il se déguise en moine, se fait raser et tonsurer à la facon des religieux, et d'abord arrive à Saint-Amand, où l'abbé le recoit avec une certaine défiance; mais la taille, les gestes et les poings carrés du visiteur l'empèchent de trop s'enquérir de la maison à laquelle il appartient. « Je prétends, dit l'abbé, que vous soupiez avec moi. » Baudouin ne se fait pas prier, on se met à table, on boit, on devient de plus en plus communicatif. « Damp abbé, dit Bau-« douin, je saurai bien dire à mes frères combien j'ai eu à me « louer de votre réception. Vous ne m'avez donné le temps « de rien désirer, fors une seule chose. — Et laquelle, damp « moine? — Mon Dieu, la vue de ces nonnains qui ont si bien « lardé vos choux. — Oh! reprit l'abbé, chacun n'a pas des « nonnains à souhait; nous en manquons ici, et nous sommes « contraints de nous en tenir aux fillettes qui s'en vont cueillir « l'herbe des champs. — Je vous plains donc, répond Bau578

XIV SIECLE.

« douin; si jamais vous venez à notre abbaye, nous vous servi-« rons des nonnains à plenté. »

Il prit ensuite congé de l'abbé, en s'applaudissant des nouvelles connaissances qu'il venait d'acquérir sur la vie ordinaire des moines. C'est, dit-il, pour les filles et les femmes un

mauvais voisinage que celui d'une abbaye.

En passant à Valenciennes, un ancien ami, qui le reconnaît, lui apprend que le comte de Flandres et le châtelain de Sebourg s'étaient rendus en Syrie, dans l'espoir de le retrouver. Il fera profit de l'avis près de la dame de Sebourg. Il reconnaît, en arrivant dans ce château, la fille du châtelain, penchée à l'une des fenètres et tenant un enfant dans ses bras. « Demoiselle, lui crie Baudouin, j'arrive d'outre-mer, et je « vous apporte des nouvelles de votre père et du comte de « Flandres. — Soyez-le bien venu!-» Les portes lui sont ouvertes, personne ne le reconnaît; il conte monts et merveilles des grands faits d'armes du châtelain et des longues épreuves de la traversée. « Mais comment se fait-il, dit la « dame de Sebourg, qu'après un si pénible voyage, vous soyez « si frais de visage et si bien en point?

16035

Dame, dist Bauduins, jone gent par raison Poeut porter des maus et paines à foison: Jou ai esté à Rome une longe saison Aveukes un mien oncle, cardinal d'Avignon. Au pape ai empetré par supplication Une mout bele cose; car j'ai comission, Et si en ai les bulles sans nule souspechon, Que tout chil qui à mi feront confession, Et fuissent mordreur, omicide, larron, l'aus monoier, sorchier, gens de mauvès renon, l'en puis aussi très bien faire asolution Come fait l'apostole qui maint en pré Noiron. Pour che l'a fait li Papes, que chil de che roion Estoient loine de Rome, aler n'i poeit-on.

La dame de Sebourg ajoute une foi entière à ces paroles et félicite les meurtriers et autres grands malfaiteurs de n'avoir plus besoin, grâce à la nouvelle bulle, de faire le voyage de Rome. Elle se hâte d'avertir le curé du lieu qu'un vénérable moine arrive porteur d'une commission apostolique, qui l'autorise à confesser et absoudre ses paroissiens et ses paroissiennes. Baudouin de Sebourg n'était pas sans quelque

défiance, pour ce qui touchait à la vérification de ses pouvoirs, « mais après tout, se dit-il,

Mais s'il veut contre moi nullement arguer,

Et nos bulles veoir pour moi suppediter,

« Les poins que j'ai si grans li ferai bien mostrer,

« Et puis qu'il les verra, n'osera mot sonner. »

1. 15-21

Cependant l'enfant de la demoiselle de Sebourg vient se jeter dans les bras du faux moine, qui ne peut s'empècher d'ètre attendri en lui rendant ses caresses. « C'est l'enfant de « votre fille? dit-il à la châtelaine; a-t-elle done un mari? »

> Nennil, che dist la dame, par sainte carité, Ele l'ot d'un dansel plain de grande biauté

Que je nourri céans, dont je fis folcté.
 Mon enfant m'a decheut et mout deshonnere,

« Et en cheste villete honni à grant plenté

« Dames et damoisieles, com pert en cest regné;

.xxx, bastart en sont chi avant demoré....
Dame, dist Bauduins, par ma chrestienté,

« Se tenoie un tel home que vous m'avés conté,

En le nostre abbaïe en feroie un abbé. «

La visite au curé fut satisfaisante. Comment contester avec un gaillard qui avait eu soin de dire qu'il était facile à irriter et qu'il avait toujours tué du premier coup son homme? Le « prouveire » demanda timidement:

Dans moines, est-che vrai? ne le voillez noer.
Et Bauduins comenche son poing destre à monstrer,
Et li prestres se prist tantost à escrier :
Ma dame, il ce dist voir, par Dieu qui fist la mer,

« J'en ai veu les bulles qui mout font à doubter. »

V. 168o3.

Le voilà donc parfaitement en règle. Il commence par confesser la mère, et rit dans ses barbes de tout ce qu'elle lui revèle. Puis vient le tour de la fille; elle avoue sincèrement qu'elle a longtemps aimé le beau bachelier père de son enfant. Mais, dit le confesseur, n'avez-vous jamais eu d'autre faiblesse?

Confesses-vous de tout, si n'en vaurés jà pis.

Faites à Dieu honneur et honte as ennemis...

Près de chi vraiement maint uns dansiaus faiti-

V 15 (16.

### CHANSONS DE GESTE.

- « Repairiet a chaiens il a neuf mois ou dis,
- « Entendre me faisoit qu'il seroit mes amis,
- « Si m'adonnai à lui par amoureus delis,
- " Ains n'abita à moi que cinq fies ou sis.
- Belle, dist Bauduins, quant vos cors est assis
- · En ce jone escuier qui tant est agencis,
- « En penanche vous querke que le fachiés toudis. »

Cela dit, il se fit reconnaître à la demoiselle, lui recommanda leur fils, et remonta en toute hâte, malgré les prières et les cris non-seulement de la demoiselle de Sebourg, mais de toutes les dames de la ville, averties que le moine confesseur n'était autre que leur cher Baudouin:

V. 16:01.

Les meres des bastars bien .xxx, ou environ. Couroient par les chans contreval le sablon, A lor cos lor enfans, menant grant marison, Et crioient en haut trestoutes à haut ton : « Vien véoir ton enfant! retourne l'arragon! » Mais Bauduins chevauche et fiert de l'esporon.

Il est vrai que, grâce à son déguisement monacal, il savait déjà que les premières victimes de ses séductions avaient facilement accueilli des consolateurs. Ce n'était pas assez : il voulut profiter du même costume, pour pénétrer dans le donion de Nimègue, où, depuis quatorze ans, sa femme « épousée » était retenue prisonnière. Pour obtenir d'être conduit près d'elle, il se dit envoyé de l'apostole de Rome, et chargé d'un important message. Les portes lui sont ouvertes : il commence par inviter Blanche à se préparer à la mort. Gaufroi, lui dit-il, est allé se plaindre d'elle au roi de France, et les douze pairs ont jugé qu'elle devait subir le dernier supplice pour avoir autrefois soudoyé des assassins. Mais le pape de Rome, désirant au moins lui assurer la vie éternelle, l'a envoyé pour recevoir sa dernière confession. Blanche, après avoir bien pleuré, se met à genoux, et passe en revue pieusement tous les péchés qu'elle avait pu commettre. La liste en était longue, mais au moins n'avait-elle pas à regretter la moindre brèche faite à la fidélité conjugale, Il n'en était pas assurément de même du faux moine qui recevait ses aveux, et qui se fit aussitôt reconnaître, en lui apprenant que le but de son voyage n'était pas de la confesser, mais de chercher les moyens de la délivrer. Ici, nous devons avouer qu'il ne se donne pas beaucoup de peine pour y parvenir. Il se laisse même impunément insulter par les gardiens de Blanche, et s'éloigne parfaitement résigné à remettre à un autre temps la délivrance de sa fidèle épouse. Nous retournons avec lui en Orient : car, chez notre romancier, les longs voyages se font avec une rapidité pour le moins égale à celle qu'on a sur nos chemins de fer. Arrivé dans Babylone, il fait rendre la liberté au gentil Esmeré, son frère, dont les malheurs le préoccupent plus que ceux de Blanche.

Un lion miraculeux, après avoir à belles dents déchiré une foule de Sarrasins, l'attendait aux portes de la ville pour lui remettre cette fiole remplie du sang du Sauveur, que le comte de Boulogne avait jadis perdue, et qui devait devenir plus tard la propriété des deux églises de Boulogne et de Fécamp. Puis une voix céleste ordonne à notre héros d'aller expier ses anciennes impuretés par sept années de pénitence, dans un ermitage du pays d'Arges, sans doute Argos en Grèce. C'est là où nous le laisserons, pour revenir en Occident.

Gaufroi de Nimègue est devenu le grand ami du roi Philippe de France, grâce aux sommes d'argent qu'il a déposées dans le trésor du Louvre. Le portrait de ce roi de France, partial, avide et sordide, semble offrir une allusion malveillante au caractère de Philippe-le-Bel, le grand oppresseur des Flandres. Tandis que Gaufroi se concilie sa bienveillance, les deux frères de Baudouin de Sebourg, Alexandre et Gloriant, viennent à Paris l'accuser d'avoir vendu leur père aux Sarrasins. Gaufroi répond en défiant le comte Eustache de Boulogne et les deux frères. Le comte de Boulogne soutient que l'on ne doit recevoir les gages de bataille qu'à défaut de toute autre preuve du crime dont on demande justice:

V. 17411.

Car de chose prouvée bien veritablement, Et dont on peut monstrer temoins visiblement. Ne vi onques nul champ prendre commenchement.

Telle étaiten effet l'ancienne jurisprudence, consacrée par le texte des Assises de Jérusalem, en matière de duel judiciaire. On ne devait recourir au jugement de Dieu que quand les juges ordinaires ne pouvaient constater le crime et distinguer l'innocent du coupable. D'un autre côté, Eus-

tache de Boulogne alléguait sa vieillesse et la grande jeunesse de ses neveux Alexandre et Gloriant. Comment un vieillard ou des adolescents pourraient-ils lutter contre un guerrier de la force et de l'expérience de Gaufroi? De pareilles excuses n'avaient assurément rien de chevaleresque, et le poëte oublie, comme cela lui arrive trop souvent, qu'il nous a fait déjà plusieurs fois admirer la vaillance et la force des deux rois de Chypre et d'Ecosse. Mais au moins pouvons-nous conclure de cette petite querelle, qu'au commencement du xive siècle, on ne croyait plus guère à l'intervention de la Providence dans ces prétendus jugements de Dieu, et que déjà l'on penchait à croire que la raison du plus fort devait y demeurer la meilleure. Quoi qu'il en soit, le roi de France refusa de donner suite à l'accusation, et répondit aux reproches de partialité qui lui furent adressés en faisant conduire dans les prisons du Louvre l'oncle et les deux neveux.

Nous passerons rapidement sur les aventures que notre rimeur ne se lassera pas d'accumuler et qui auraient suffi pour défrayer dix autres romans. Le gentil Esmeré, de retour dans le Ponthieu, va déclarer la guerre au roi de France. Gaufroi de Nimègue, que Philippe choisit pour son connétable, attend les Artésiens, Flamands, et Ecossais, conduits par Esmeré, dans les plaines de « Chambly l'Haubergier » en Picardie. Ils sont mis en complète déroute, et le victorieux Gaufroi compte au nombre de ses prisonniers le gentil Esmeré, la reine Rose, et les deux reines épouses d'Alexandre et de Gloriant. Les réflexions que les maux de la guerre inspirent à notre trouvère sont encore aujourd'hui d'une application facile:

application factie

1 158 4.

Se chil par cui les guerres esmeuvent bien souvent En estoient ochis et mis à finement, Che seroit à bon droit, selon mon jugement. Mais nennil; le comperent trestout premierement Chil qui coupes n'i out, s'en muerent à tourment, Et quant che vient en fin pais où respis se prent, Li mort sont obliet, on n'en donne noient. Mais je croi que Jhesus li rois omnipotent En demandera conte, au jour du finement.

lei vont entrer en scène de nouveaux acteurs. Gaufroi, en retournant victorieux à Nimègue, s'était arrêté dans le château de Sebourg, dont la dame, fille du père nourricier de

Baudonin, avait consenti à lui faire les honneurs. Mais la dame ne tarde pas à reconnaître, dans les prisonniers de Gaufroi, le frère, la mère et les deux belles-sœurs de son chr Baudonin. Elle fait part de sa découverte à son fils le bâtard de Sebourg, qui tout aussitôt va trouver ses frères, les vingtneuf autres bâtards que Baudonin avait disséminés dans la ville, pour réclamer leur aide contre le grand ennemi de leur sang paternel. La difficulté était de frapper Gaufroi sans encourir le reproche de trahison, sans violer les droits de l'hospitalité. Pour comble d'embarras, Gaufroi avait tout d'abord remarqué la haute mine du bâtard de Sebourg et avait promis de l'armer dès le lendemain chevalier. Le bâtard prit sur lui de dissimuler, pour donner le change au roi de Nimègue, et pour avoir le droit de soutenir plus tard que Gaufroi avait été préalablement défié:

V. 19800.

- « Sire, dist li bastars qui coer ot de lion,
- Chevalier devenrai, par tel condicion
   Qu'à vous vaurai jouster, par dehors, el sablon,
- Armés de totes armes, sur le destrier gascon.
- On vous tient à hardi et à prinche de non, Et que savés de guerre assés et à foison,

« Et quant on veut aprendre, au maistre aler doit-on. »

Il fut convenu que le prix de la joute serait le cheval du vaincu; c'est là ce qu'on appelait jouer à gagne-cheval :

V. 19879.

A gaaigne-cheval fu la joute ordonée.

Gaufroi accepta ces conditions, tout en souriant de la témérité du jouvenceau. Mais la lutte fut plus sérieuse qu'il ne pensait; le vieux guerrier désarçonné est obligé de s'avouer vaineu. Le bâtard, saisissant le cheval conquis, court déliverer Esméré et les trois reines. Puis il ferme les portes du château, et soutient, avec l'aide de ses vingt-neuf frères, un long siège en règle. Gaufroi réclame le secours de son bon ami le roi de France. Philippe parut bientôt devant Sebourg, mais ce fut pour conclure un accommodement avec les vaillants bâtards. Ceux-ci, durant le siège, avaient trouvé le moyen de faire sortir du Louvre Alexandre et Gloriant, et, pour rentrer dans Sebourg, ils avaient passe par un souterrain qui partait de Bavai et aboutissait à leur château. C'était apparemment un ancien aquedue romain. Quelques restes de

584

XIVª SIÈCLE.

cette « bove, » comme l'appelle notre auteur, existaient encore de son temps, et peut-être ne serait-il pas aujourd'hui difficile d'en retrouver les traces. Voici les passages où nous la voyons mentionnée:

V. 20215.

Fors estoit li chastiaus et la tour bataillie, Si estoit pourvéus de bonne artillerie Et de mainte espingole ouvrée par maistrie, Et dessous terre avoit une croute establie, En l'anchienne loy, par le gent paienie. Jusqu'à Bavai aloit, mais depuis fu brisie, Quant li chastiaus fali et la tour fu froissie. Si fu jusqu'à Famart la voie racourchie, Et encore a de lonc plus de liewe et demie.

V. 20110.

« Frere, dist li bastars, savés que je vous prie?

« Alés-en à Bavai où gist mainte chaucie,

« En la cisterne entrés... »

Venus est à Bayai à une aube esclarie. En la bove qui dure trois liewes et demie, Est entrés li bastars tous seus, sans compaignie; Venus est à Sebourc, la grant tour bataillie, A l'uis de fer busqua, la porte est retentie.

Les bâtards, dès que Gaufroi a levé le siége de Sebourg, partent pour la Syrie dans l'espoir de prendre part à leur tour aux exploits de Godefroi de Bouillon; nous les y retrouverons à la fin de la chanson.

Quant à leur père, Baudouin de Sebourg, après sept années de retraite dans son hermitage, voisin de la cité d'Arges, il recoit la visite du jeune Croissant, fils du roi de la contrée, qui s'était fait baptiser en dépit de toutes les précautions que son père avait prises pour l'en détourner. On voit notre conteur accommoder à son usage la légende bien connue de Barlaam et de Josaphat; mais il faut avouer qu'il en tire un très-faible parti. Le jeune Croissant, fortifié dans sa nouvelle créance par Baudouin de Sebourg, qui pourtant n'était pas un grand clerc, l'accompagne dans tous les nouveaux voyages que la voix d'un ange lui fait entreprendre. Ils arrivent sur les frontières de Syrie dans une ville nommée Orberic, dejà célébrée dans le roman du Saint-Graal. Elle avait été conquise par Godefroi de Bouillon et confiée à la garde d'un chevalier nommé Gontacle, qui, voulant venger

son frère, le patriarche Eracle, avait appelé les Sarrasins pour leur livrer la ville. Baudouin de Sebourg y était entré la veille du jour où les chrétiens devaient en être chassés : il se défendit vaillamment; mais, obligé de céder au nombre, il fut désarmé et jeté, chargé de chaînes, dans un cachot. Le comte de Flandres, fait prisonnier dans un combat, vint bientôt les y rejoindre. Nous n'avons pas oublié que ce prince, en apprenant que Blanche, sa sœur, avait été enlevée par le neveu de Godefroi de Bouillon, était passé en Syrie dans l'espoir de l'y retrouver et de lui demander pardon d'avoir voulu contrarier ses amours. Maintenant c'est Baudouin de Sebourg qui lui garde une haine dont on a peine à comprendre les motifs. Un jour que Gontacle était entré dans leur prison pour les braver, le comte de Flandres s'empara d'un couteau et blessa dangereusement le traître, qu'il étendit demi-mort près de Baudouin; celui-ci l'acheva en tombant sur lui de tout son poids. Aux cris du moribond, les Sarrasins arrivent et le trouvent baigné dans son sang, exhalant le dernier soupir. — « Qui lui a donné la mort? demande l'émir Ector de « Salorie. — C'est, dit le comte de Flandres, en désignant Bau-« douin de Sebourg, ce grand et fort garçon. — Non, répond « Baudouin, c'est vous, qui voudriez me rendre responsable de « vos gestes. — Je l'ai frappé le premier, dit le comte, mais « vous l'avez achevé. — Nullement, il était mort avant de « tomber à mes pieds. » La querelle, fort peu généreuse de part et d'autre, se prolonge jusqu'à ce que l'émir, ne pouvant distinguer le véritable meurtrier, décide qu'ils combattront à outrance l'un contre l'autre. La décision ne rassurait pas le comte de Flandres, en raison des poings carrés, de la taille gigantesque et des reins vigoureux de son adversaire. Le combat eut lieu en présence du roi de Jérusalem et de ses principaux barons, invités à se rendre à Orberic, pendant une trève passagère. Si nous avons été peu édifiés de la querelle des deux champions, nous le sommes moins encore de l'obstination de Baudouin à repousser tout ce que lui dit le roi de Jérusalem pour l'amener à un accommodement.

« Qui me donroit tout l'or qui est dedens Paris,

« Ne cuiteroic mie le champ que j'ai empris, Car plus a de xy ans passes et acomplis V. 23354.

Que je ai quis le conte qui est mes anemis.
 Je le hé de lone tems, or en sera servis.

Pour coi le haez-vous? dist li rois signoris.

## CHANSONS DE GESTE.

- « Et se j'en sai la cause, par Dieu de paradis,
- « J'i meterai remede, au los de mes amis,
- « Car de pecheur qui prie doit estre le mercis;
- « Selonc le fait l'amende; che mot dist Jhesus Christ. »

# Baudouin ne justifie sa haine qu'à l'aide d'un mensonge :

Environ a quinze ans ou seize, ce m'est vis, Que li quens me mesfist trop, car ou sien païs Mon pere me fist pendre, chertes dont il vaut pis; Comparer li ferai, puisque je sui ses fis.

Le roi n'insiste plus; le combat a lieu, Baudouin désarme son adversaire; tout en se disposant à lui trancher la tête, il lui apprend qu'il est Baudouin de Sebourg, son ancien sénéchal, le ravisseur et l'époux de sa sœur Blanche. Le comte de Flandres alors lui crie merci et lui raconte comment il a fait le voyage de Jérusalem dans l'unique espoir de le retrouver, lui, fils du roi de Nimègue, neveu de Godefroi de Bouillon, arrière-petit-fils du chevalier au Cygne:

V 23526.

Nobles enfes roiaus de generacion, Fiex estes de roine qui ot roi à baron, Vo peres fu vendus au roi Rougelion, Si le vendi Gaufrois qui cuer a de glouton. Esmerés, Glorians, Alixandres par non, Chil troi sont vostre frere, et li dus de Buillon, Qui est rois couronnés du temple Salomon, Est germains à vo mere...

Cette révélation fait tomber les armes des mains de Baudouin: il embrasse son beau-frère, et, l'émir de son côté consentant à recevoir la rançon de ses prisonniers, il arrive à Jérusalem. Mais ses travaux n'étaient pas encore à leur terme. Il avait à délivrer Blanche, toujours prisonnière dans le donjon de Nimaie. Son retour en Occident est expliqué par son désir de la délivrer et de venger son père. Le récit du siège de Nimaie, entrepris par son frère Esmeré, est assurément un des meilleurs morceaux du poëme; nous en donnerons une idée sommaire. Voici quels étaient les moyens de défense de la ville. D'abord une enceinte de palissades qu'on nommait le bail. De cette enceinte jusqu'aux fossés larges et profonds remplis d'eau, le terrain était couvert de « caudes « streppes, » chausses-trappes, qui devaient arrêter à chaque

pas les assaillants. S'ils parvenaient à franchir le fossé, ils se trouvaient en face d'une avant-porte appuyée, comme toute l'enceinte des murailles, sur un épais talus de terre qui devait arrêter les plus redoutables projectiles. A vingt pas au-delà de cette porte, en était dressée une autre, dite porte « couléice » ou coulante, qui devait retomber au moment où l'avant-porte serait conquise, et enfermer les assaillants entre une herse béante et la grande porte, masse énorme, étroite et ferrée,

qu'il fallait alors entr'ouvrir ou renverser.

Les assiégeants commencèrent par faire agir les arbalétriers, pour empêcher les gens de la commune de se montrer sur les créneaux. Le bail fut emporté. Les archers, les cavaliers s'avancèrent, et furent bientôt douloureusement embarrassés dans les chausses-trappes. On arriva pourtant aux fossés. les sergents à glaives étant chargés d'en préparer le passage. Ils rassemblèrent des tonneaux vides et bien « étoupés, » les jetèrent sur l'eau et les relièrent de longues planches pour former une sorte de pont mobile. Trente hommes passèrent jusqu'au pied de la première muraille, en face de l'avant-porte, armés de pieux et de leviers de fer, la tête et le dos abrités sous de grandes et longues targes. Les bourgeois ne perdirent pas courage. Ils firent monter sur les parapets des amas de charbon qu'ils embrasèrent, et sur lesquels ils firent rougir des milliers de cercles et de barres de fer qu'ils jetèrent sur les assaillants, en y joignant des flots de plomb liquésié et d'huile bouillante. Le pont prit feu, tous ceux qui l'avaient passé furent tues, et les assiégeants. obligés d'interrompre l'assaut, durent repasser au milieu des chausses-trappes qui les avaient déjà si maltraités.

Ils reprirent l'assaut, le lendemain : grâce aux archers, dont les flèches atteignaient tous ceux qui paraissaient sur les murs, on fit un second pont de tonneaux. Les chausses-trappes furent recouvertes de bottes de paille qui permirent de revenir aux fossés et de les franchir. L'avant-porte fut conquise, et les assiègeants avancèrent avec une telle rapidité jusqu'à la herse et la porte « couléice », que les sergents, chargés d'ouvrir l'une et de faire retomber l'autre, n'eurent pas le temps de détacher les chaînes qui les retenaient. Pour pratiquer une ouverture dans la maître-porte, on eut recours aux echelles, aux leviers, aux châteaux mobiles, aux mines; enfin la lourde masse fut chranlée, et les assiègeants purent dres-

ser leur étendard sur la galerie supérieure.

Les chansons de geste n'offrent pas de récits aussi clairs, aussi détaillés d'une prise de ville; voilà pourquoi nous avons essayé de reproduire celui-ci, en nous contentant d'en rajeunir le style, que ne déparent pas ici trop de longueurs.

Ni Gaufroi, ni Baudouin de Sebourg, n'avaient pris part, le premier à la défense, le second à l'attaque de Nimaie. Ils étaient à Paris. Gaufroi, après avoir versé du poison dans la coupe de son hôte le roi de France, avait, en affectant une profonde douleur, reconduit le corps royal à Saint-Denis. Grâce aux trésors prodigués, il avait déjà su se concilier les douze pairs et il espérait devenir roi de France, au détriment du fils et légitime héritier du roi. Baudouin, de son côté, venait l'accuser d'avoir hâté la mort de Philippe; non qu'il eût la moindre preuve du nouveau crime de Gaufroi, mais afin d'obliger les barons de France à recevoir sa plainte et à lui permettre de combattre en champ clos l'ennemi de sa famille. Gaufroi lui-même, rempli de confiance dans sa fortune et dans ses forces, consentit d'assez bonne grâce à mettre à la raison celui qu'il traitait d'insensé calomniateur.

Les lices, les « cordis, » comme les nomme le poëte, furent tendues en dehors des portes de Paris. Le récit du combat est vif et intéressant. Mais Gaufroi, désarçonné et gravement blessé, est tout à coup entouré de ses hommes prévenus à l'avance, et qui, après avoir rompu les barrières, placent leur seigneur sur un cheval rapide et l'emportent, au grand étonnement des spectateurs. Les douze pairs et Baudouin se mettent à leur poursuite et les atteignent dans la forêt d'Argonne. Le traître, honteusement ramené à Paris, après avoir avoué ses crimes, est pendu aux fourches de

Montfaucon.

Cette grande justice faite, le conteur aurait bien dû s'arrêter; il aime mieux ramener son héros en Syrie, pour y faire connaissance avec ses trente bâtards. Nous voyons l'aîné, seulement désigné sous le nom de bâtard de Sebourg, jouter contre son père, et parvenir à désarmer celui que personne avant lui n'avait pu vaincre. Après une reconnaissance, qui n'est après tant d'autres qu'un insipide lieu-commun, le bâtard de Sebourg reçoit l'investiture du comté d'Edesse, et Baudouin attend, bien que le poëte oublie de nous le dire, la mort du successeur de Godefroi de Bouillon, pour être lui-même reconnu par les barons du royaume troisième roi de Jérusalem.

Cette chanson de geste tient une place distincte dans l'Histoire littéraire de la France. C'est, à notre avis, la longue et trop longue improvisation d'un trouvère ingénieux, plaisant et naturellement satirique, qui, s'il avait pris un plus grand soin de polir ses vers, d'éviter les redites, et de coordonner ses récits dans une certaine proportion, eût pu composer un poëme comparable à ceux des meilleurs poëtes italiens du même ordre. Il est vrai que la voie de ces chansons héroï-comiques était frayée depuis longtemps en France; Baudouin de Sebourg n'est venu qu'après Huon de Bordeaux, Rainouart, et le Voyage de Charlemagne à Jérusalem: mais au moins les poëmes italiens, parmi lesquels on reconnaît plusieurs immortels chefs-d'œuvre, sont-ils moins anciens de tout un siècle, et perdent-ils par conséquent le droit de rien réclamer dans l'invention de ce genre de compositions. Notre rimeur, car je n'ose donner le nom de poëme à une œuvre dont les négligences ne sont assurément pas des artifices, notre rimeur avait peu lu, et n'était pas un grand clerc; mais il connaissait tous les récits populaires qui des livres étaient passés dans la poésie orale. Les Voyages de saint Brandan, l'Histoire de Barlaam et Josaphat, la relation nouvellement rédigée des Voyages de Marc Pol, tenaient une grande place dans sa mémoire, et c'est à l'aide de ces souvenirs assez mal ordonnés qu'il se mit là raconter les aventures d'un héros presque entièrement imaginaire, sans le moindre souci d'achever ce qu'il avait heureusement commencé, et de discipliner les épisodes qu'il puisait dans une imagination constamment soutenue par une heureuse mémoire. Il a fait un poëme où les redites et les contradictions abondent, où les caractères sont mal suivis, où la patience du lecteur ou de l'auditeur est fréquemment mise aux plus rudes épreuves, œuvre monstrueuse, et cependant remplie de réflexions originales, de saillies charmantes, de rapprochements hardis, plaisants et satiriques, qui plaident en faveur de l'esprit et du bon sens de l'auteur.

Nous attachons surtout un grand prix à cette chanson de geste parce qu'elle nous représente les sentiments et la façon de penser des contemporains de l'auteur. On y voit une foi robuste dans les dogmes religieux, dans l'efficacité de la confession et de toutes les pratiques recommandées par l'Eglise romaine, mais en même temps une disposition constamment hostile aux prélats, aux prêtres, aux moines et autres gens de religion. Tous les clercs tonsurés que l'auteur met en scène sont ou ridicules, ou fripons, ou débauchés. Il ne traite guère mieux les femmes que les prêtres, et il applique aux uns et aux autres une foule d'expressions proverbiales, qu'on peut regarder comme une sorte de monnaie courante parmi ceux qui devaient écouter ou lire sa chanson. D'ailleurs il est aisé de voir qu'il préfère aux tournois, aux grands faits d'armes, les plaisirs de la table et le libertinage en tout genre. Il aime à gourmander l'avarice et l'avidité des princes; il ressent une haine vigoureuse contre les tyrans et ceux qu'il nomme « fouleurs » du commun peuple. En un mot, dans chacun de ses couplets on reconnaît un citoyen libre de l'Artois ou du Ponthieu, l'ami de la bourgeoisie, le frondeur de la royauté et des classes privilégiées. Etranger au langage des cours, il semble s'être uniquement proposé d'agréer aux gens du peuple. On a souvent dit que les chansons de geste étaient composées à l'intention des chevaliers et des nobles; au moins est-il certain que le Baudouin de Sebourg avait une tout autre destination. C'est la véritable épopée populaire, dont les formes et la disposition, les héros et les héroïnes, ne pouvaient plaire qu'aux roturiers et aux gens de métier. Voilà pourquoi l'auteur a généralement emplové les façons de parler les plus vulgaires, et rejeté les expressions qui se trouvaient plutôt dans les livres que dans les conversations habituelles. Sans parler du nombre infini de proverbes qu'il a recueillis, il nous fournit l'occasion d'enrichir le glossaire de notre ancien langage d'une grande quantité de tours et de mots, qu'on ne retrouve plus guère ailleurs, ou que l'on suppose à tort avoir été introduits moins anciennement. A toutes les citations que nous avons déjà faites en analysant le poëme, nous en ajouterons encore quelques autres; par exemple, le mot « niquer » répond à notre phrase populaire : faire la nique, dans ce passage où le curé de Sebourg demande à Baudouin, déguisé en moine, s'il est réellement porteur d'un bref de Rome :

V. 16802.

Puis li dist en latin, sans point de l'atargier : « Dans moines, est-ce vrai? ne le voilliés nier. » Et Baudewins li *nique* et li prist à cluignier.

Nous connaissons peu d'exemples aussi anciens du terme de « maquereau » pris dans le sens obscène d'entremetteur. Ici la reine de Baudas, voulant livrer cette ville à son amant, lui écrit que les portes lui seront ouvertes à un moment déterminé. Elle attache le parchemin qui contient cet avis au cou de moutons qu'elle fait chasser hors des murs, vers le camp ennemi. C'est, dit l'auteur, la première fois qu'on fait de moutons autant de maquereaux :

> Ainc mais n'oïstes dire en livre n'en rollel, C'on feïst des mottons onques jour makerel.

V. 13762.

L'origine de l'expression populaire faire un four, c'est-àdire commettre une lourde méprise, se retrouve dans un vers où Gaufroi essaye en pure perte de se réconcilier avec la reine Rose:

Quant la roine l'ot, avant li escrioit :

V. 19672.

« Au four avés esté, je vous jure ma foit, « Fait avés la folie et mout petit esploit. »

Le verbe solfier, qui semble devoir être d'un usage si récent, dans le sens de détailler les notes d'un morceau de musique, ne pourrait-il se reconnaître dans ces jolis vers où Gaufroi veut témoigner de son mépris pour ses nobles prisonniers:

> Nient plus ne les prise que la soris fait chas, Quant à ses dens la tient, et cil en fait ses gas. Souvent parole à eus, ensi qu'un avocas Qui va solefiant devant juges ses cas.

V. 19139.

Nous ne pensions pas non plus que le mot frais, pour dépenses, fût d'origine aussi ancienne. C'est encore Gaufroi, essayant de séduire la reine Rose, qui va nous le fournir :

> Je ferai semprement que tuit li vostre enfant Seront quitte et delivre; et pour un sol besant Qu'il ont éu de *frait* en la guerre present En renderai le double...

V. 19638.

Quant aux proverbes, nous renverrons à la liste complète que l'éditeur en a donnée, à la suite de son Avertissement.

Il n'y a guère moins d'incertitude sur la date précise de la chanson de geste de Baudouin de Sebourg que sur le trouvère auquel nous la devons. Seulement on peut assurer qu'elle se rapporte soit aux dernières années du xine siècle, soit aux premières du siècle suivant, et, dans tous les cas, au règne de Philippe le Bel, qui embrasse les années de 1286 à 1314. L'auteur parle trois fois de ce prince pour exprimer l'intention de continuer les romans de la croisade jusqu'à lui, et même jusqu'au moment où il écrit:

V. 22525.

Se me volés oïr, je vous cuit desreignier Jusqu'au biau roy Phelippe, de Franche l'heritier, Voire jusqu'aujourd'hui, s'en avez desirier.

Ailleurs il désigne encore le même roi comme « cil qui « mata les Flamands. » Les avantages remportés par Philippe le Bel à la suite de la bataille de Furnes, en 1297, furent, comme on sait, chèrement payés en 1303 par la grande défaite de Courtrai, défaite dont la journée de Mons-en-Pevelle n'amoindrit pas les résultats, si favorables aux libertés flamandes. Il semble donc que le Philippe « qui mata les « Flamands » n'était pas encore pour notre rimeur le vaincu de Courtrai, et ce qui fortifie cette première induction, c'est le complet silence gardé par un trouvère aussi prévenu contre tous les gens d'église et contre les Français, sur les démêlés postérieurs de Boniface VIII et du roi de France. Certes, l'occasion eût été belle pour lui de déclamer contre les prétentions pontificales. S'il ne nous laisse pas deviner l'impression générale que dut produire, d'un côté, la captivité du pape, de l'autre la bataille de Courtrai, c'est que rien encore ne faisait présager cette captivité ni cette bataille; et de là nous sommes portés à conclure que la chanson de geste de Baudouin de Sebourg fut composée entre l'année 1207, date de la victoire de Furnes, et les années 1302 et 1303, dates du désastre de Courtrai et de l'enlèvement du pape, dans Anagni.

L'ouvrage contient bien près de vingt-neuf mille vers, et nous est conservé par deux manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris. Le premier semble remonter à la première moitié du xive siècle. C'est l'œuvre distincte de deux copistes, dont le plus habile s'est arrêté avec le quarante-huitième des 161 feuillets dont le volume se compose. Il renferme la geste de Baudouin de Sebourg, et la suite de cette geste, le « Bastart de Buillon ». Le second, in-4 comme le premier, est moins ancien d'un siècle et se compose de

382 feuillets en papier. Il est en général très-défectueux, et contient souvent des additions fades et maladroites. Il a cependant fourni à l'éditeur plusieurs variantes assez bonnes, qu'il a pris soin de transcrire en caractères italiques pour les distinguer du texte le plus ancien et le meilleur.

En 1841, un ancien élève de l'École des chartes, M. Bocca, de Valenciennes, concut le projet d'une grande collection de romans des croisades. Ce projet n'eut qu'un commencement d'exécution; nous lui devons l'édition jusqu'à présent unique du « Roman », ou plutôt de la chanson de geste de Baudouin de Sebourg, troisième roi de Jérusalem; poëme du xive siècle; Valenciennes, deux volumes grand in-8. Cette édition est fort belle: mais nous sommes obligés de dire que l'estimable érudit auguel nous la devons, éloigné des manuscrits qu'il avait fait copier, n'a pu donner à cette reproduction toute l'exactitude désirable. Nous ne relèverons pas les fautes de lecture qui la déparent; il nous suffira de dire qu'elles sont très-nombreuses. Nous regrettons aussi, non pas que le poëme ait été arbitrairement divisé en chants, car le plus souvent les repos avaient été indiqués par le trouvère, mais que l'éditeur n'ait pas réglé la division de ses alinéas sur les couplets monorimes que les manuscrits n'avaient pas manqué de séparer les uns des autres. Cette confusion rend la lecture assez pénible, et l'on ne pardonne plus à l'auteur, au milieu d'un couplet, des redites et des reprises, dont on se rendrait mieux compte si un repos séparait ce qu'il vient de dire ou de chanter de ce qu'il ne devait continuer que le lendemain. Nous n'en devons pas moins louer M. Bocca d'avoir fait à ses frais cette belle publication, dont on sentira d'autant plus l'importance et l'intérêt qu'on la rapprochera plus fréquemment de toutes les autres productions de la même époque.

VI.

#### LE BATARD DE BOUILLON.

Cette chanson est la suite du Baudouin de Sebourg et paraît être du même auteur. Cependant il est juste d'y reconnaître une versification moins négligée, une imagination moins capricieuse et moins désordonnée. Quelque temps a dû s'écouler entre la composition du Baudouin et celle du Bâtard de Bouillon; mais le rappel, dans l'une et l'autre chânson, des récits qu'on a entendus on qu'on doit entendre, ne permet pas d'admettre que le rimeur de la première ait abandonné à d'autres trouvères le soin de nous raconter la seconde.

Elle commence par une tirade sur le printemps, lieu commun dont le Baudouin de Sebourg nous avait déjà offert

plusieurs exemples :

F- 132

A l'entrée de mai, chelle douche saison, Que florissent chil pré, chantent chil oiseillon, Qu'amant se rejoïssent en leur condition, Car le temps renouvelle, dont dame et danseillon Reprendent en leur coers grant consolacion, Car li dous lourseignos va chantant sa chanson Par voie de nature sus arbre et sus buisson: Seigneur, à icel temps dont je fai mention, Fu li rois Bauduins au temple Psalemon, Oui fu freres germains Godefroi de Bullion; Avoekes lui avoit Godefroi de Bullion, Corbaran d'Oliferne à la clere fasson, Huon de Tabarie et l'ermite Pierron, Bauduin de Sebourc qui coer ot de lion Et si trente bastart qui furent de grant non, Et Richart de Caumont, Bauduin Cauderon, Et Robert de Rosoi qui cloche del talon, Le ber Jehan d'Alis qu'oublier ne doit-on, Et le bon duc de Bourges qui Harpins ot à nom, Li vesques du Martran qui faisoit le sermon.

Tous ces personnages avaient figuré dans la branche des Chétifs, que les conteurs de la fin du XIII° siècle avaient fini par préférer aux chansons d'Antioche et de Jérusalem, parce qu'elle leur offrait plus de récits fabuleux et dénués de toute vraisemblance. Parmi les héros de ces continuations, on trouve un certain nombre de princes sarrasins devenus chrétiens: Corbaran d'Oliferne, fils de la vieille sorcière Calabre, déjà célèbre dans la geste d'Antioche; Hue Dodequin, devenu prince de Tabarie, et dont la conversion était racontée dans une branche perdue; de plus, cinq frères, maîtres de l'Egypte, et leur sœur la belle Sinamonde, prédestinée à devenir la mère du bâtard de Bouillon. Les gestes plus anciennes et par conséquent plus sérieuses nous montrent bien rarement les Sarrasins disposés à renoncer à leur

croyance au profit de la foi chrétienne. Quant aux trois évêques du Pui, du Martran, ou Marterano, et de Forois, auxquels une place est à plusieurs reprises réservée dans les rangs de l'armée chrétienne, on rencontrait déjà les deux premiers dans la chanson d'Antioche. Le seul moyen d'admettre que le troisième, l'évêque de Forois, ne soit pas entièrement fictif, est de substituer le nom de Fréjus, Forojulii, à celui de Forois, que la geste des Chétifs avait pour ainsi dire consacré. Au reste tous ces personnages ne figurent ici que pour mémoire et pour rappeler aux auditeurs qu'ils en sont toujours aux récits de la première croisade.

Baudouin, second roi de Jérusalem, a réuni une puissante armée, une grande « ost », avec laquelle il marche à la conquête de l'Egypte, après avoir chargé de le remplacer à Jérusalem sa femme Murgalie et son fils Auri, jeune prince indigne de la généreuse race à laquelle il appartenait. C'est pour le conteur un moyen de faire ressortir plus tard les

grandes qualités du bâtard de Bouillon.

L'armée, laissant à gauche Tabarie ou Tibériade, côtoie la ville de Damas et s'engage dans la route qui conduit à La Mecque. Ce n'était pas assurément le chemin direct. A dix lieues de Damas, elle atteint une grande ville nommée Rochebrune, défendue par l'amirant ou roi Sadoine, un des cinq souverains de l'Egypte; ses quatre frères, Esclamar, Marbrun, Taillefer et Ector de Salorie, résidaient à La Mecque, où jadis la vieille Calabre, mère de Corbaran, avait prédit les victoires de Godefroi de Bouillon et la fin de la domination des Sarrasins en Syrie.

Un grand combat, longuement décrit avec les couleurs employées par les plus anciens faiseurs de gestes, est livré sous les murs de Rochebrune. La victoire est remportée par les chrétiens; mais Richard de Caumont, que les Sarrasins ont fait prisonnier, est remplacé dans les rangs de l'armée croisée par son frère, qui prend alors le nom de « Richart le Restoré ». Voici comment le chanteur, en cet endroit, oppose aux glorieux travaux des croisés l'indolence coupable des

chrétiens qui n'ont pas fait le saint voyage :

Mal resamblent aucun qui mieux aiment la vie De gesir sur blans dras et sus conte delie. Si tienent toute mit femmes en ribaudie. Et bouvent les bons vins, mangieuent char rostae; Ve lor souvient de Dieu ne de sainte Marie.

1.4-8

XIV SIÈCLE. 596

## CHANSONS DE GESTE.

Fors d'estre en bonne gale et boire vin sor lie, Acroire et mal paier, fourconter à la fie... Plus a li hons d'avoir et plus a seignourie; Bourgois est honneré, quant d'avoir monteplie, Aussi est chevalier qui est de grant lignie; Ensi est-ce de l'ame quant du corps est partie : Com plus a fait de bien li corps en cheste vie, Tant est l'ame de lui ès sains cieux plus prisie.

Un jour, tandis que le roi Sadoine de Rochebrune se plaisait à converser avec son prisonnier, Richard de Caumont, l'alarme se répand dans la ville, les chrétiens sont aux portes et sur le point de s'en rendre maîtres. Sadoine monte à cheval et court où le danger est le plus grand, en oubliant de faire reconduire dans sa prison Richard de Caumont, qui profite de l'occasion, saisit des armes appendues dans la salle, et, le glaive en main, l'épée à la ceinture, arrive aux portes de la ville. Les Sarrasins le prennent pour un des leurs, et grande est leur surprise en le voyant fendre des têtes, couper bras et jambes dans leurs rangs. Il est fou, se disaient-ils; cependant tous reculaient à son approche et lui faisaient passage : « Arrête! lui criait Sadoine; réserve tes « forces contre les ennemis de Mahomet. » Richard répond par un coup qui le renverse à demi mort. Cela fait, il pousse son cheval vers les chrétiens dans l'intention de ne plus s'en séparer. Mais Corbaran d'Oliferne, « cet amirant » depuis long-temps baptisé, et pour lequel Richard avait jadis combattu en Perse, Corbaran, revenant de la poursuite des Sarrasins, le prend pour un de ses anciens compagnons, et, pressant les flancs de son cheval, il l'atteint et lui fait uue blessure mortelle:

V. 758.

Richars ne le vit mie, garde ne s'en donna.
Corbarans d'Oliferne tellement li lancha
Sa lanche en fer d'achier, que le haubert percha
Et l'auqueton aussi, en la char mis li a
Le fer, par tel vertu que le cuer assena.
Et Richars chiet à terre; Corbaran regarda,
As armes qu'il portoit moult bien le ravisa;
Adonc li ber Richars hautement li cria;
« Corbaran d'Oliferne, trop malement te va,
« Tu as ochis celui que tes cors plus ama,
« C'est Richars de Caumont qui dous paiens tua
« En un champ de bataille que pour toi estora. »
Quant Corbarans l'oï, tout li sans li mua,
Si grant doel ot au cuer qu'à terre reversa.

Richard, avant de rendre le dernier soupir, pria le roi de Jérusalem de ne pas venger sa mort : « Saluez-moi mon « frère,

« Dites-li que pour moi ne face nul descort

« Encontre Corbaran que tant est de haut port;

« Ains voeil que por ce fait ait coer misericort. »

Mais il n'était pas aisé de persuader à « Richart le Restoré » qu'il pouvait sans blâme laisser vivre le meurtrier de son frère, et le roi de Jérusalem eut besoin de le sermonner longuement avant de l'apaiser:

« Otroiés-lui pardon sans nule foleté,

« En l'oneur du pardon que Diex de maïsté

« Dona et otroia de bone volenté

« Maria Magdalene quant à lui ot plouré,

« Quant de ses larmes ot son digne cors lavé,

« Et de ses biaus cheveus en après ressué.

« Et vous souviegne aussi du saint pardon loé

« Que Jesus otroia par debonnaireté

« À Longis qui l'avoit feru ens el costé « De la lanche d'acier, si qu'on en vit coulé

« Le saint sanc precieus dont nos ot racheté. »

Ces pieux souvenirs manquaient rarement leur effet. « Richart « le Restoré » pleura et courut vers Corbaran les bras tendus. Corbaran, de son côté, ne pouvait croire à tant d'indulgence, et, pour l'empêcher de quitter l'armée, il fallut lui protester que tout était pardonné, et que Richard ne demandait qu'à confondre ses larmes avec les siennes. Cet épisode est heureusement jeté au milieu de longs récits de combats, et le rimeur a trouvé là plusieurs traits heureux et quelques beaux vers.

Sinados, ayant ensuite assez facilement abandonné Rochebrune aux chrétiens, retourne seul à La Mecque, pour y renouveler une scène qu'on trouvait déjà dans la chanson des Chétifs. Les frères de l'émir vaincu, remplis de défiance pour les promesses du roi Baudouin, accusent Sinados de manquer de courage et de trahir la cause de Mahon. Pour leur sœur, la belle Sinamonde, elle a pris un vif intérêt aux éloges donnés à la beauté, à la vaillance du roi de Jérusalem; et dès lors elle ressent pour lui une passion qui lui fait souhaiter le triomphe des chrétiens. C'est toujours ainsi que les

V. 861.

i. Som.

gestes nous représentent les princesses sarrasines; plus elles montrent de zèle pour trahir leurs parents, leur pays, leur religion, plus elles ont droit aux éloges du trouvère:

V. 1255.

Sinamonde la belle fu en sa chambre assisc Dessus son riche lit; là fut en telle guise, Qu'elle voulsist jà bien que la chités fust prise Par le roi Bauduin où maint toute franchise, Et ele éust du roi che que ses coers devise. Elle mue couleur, autre a souvent reprise, Et tressaut et fretelle que feuille au vent de bise :

« Ahi rois Bauduin, jà ne serai rassise

« Jusqu'à tant que m'aiés en vo lit sans chemise. »

Sinamonde a pour confident assez bienveillant son frère Sinados, que les exploits du roi de Jérusalem avaient rempli d'admiration. Elle a pourtant soin de lui demander si Baudouin est marié. Sinados ne le sait, il n'a jamais entendu parler de sa femme, et les deux souhaits qu'il forme, c'est que Baudouin n'en ait pas, et se convertisse un jour à la loi de Mahomet, afin d'épouser Sinamonde et de devenir le père d'un héros capable de reprendre aux chrétiens Jérusalem. Sinamonde n'en demandait pas tant. Elle voulait voir Baudouin, marié ou non marié, chrétien ou Sarrasin, vainqueur ou captif, lui avouer son amour, et tout lui sacrifier. L'occasion s'en présentera bientôt. La ville menacée d'un siège est mise par les cinq frères en état de défense : on couvre les murs

V. 1382.

De bonne artillerie dont seront deffendu: Ouvrer font ès fossés; ains tel ville ne fu, Un pont de fer i ot moult large et estendu, L'iawe du fleum Jourdain a par desous couru. Et dessus la riviere devant che pont cremu Y avoit trente tours, la menre ot-on véu De quinze grandes liewes et bien aperchéu, Chascune tour estoit sor un rochier agu, Haute fu de murage de maint cailloel cornu, Et couverte de cuivre et de laton batu.

On ne manque pas de parler ici du fameux tombeau de Mahomet, suspendu à l'aimant dans la mosquée de La Mecque, et de l'un des candélabres qui s'allumèrent d'eux-mèmes au moment de la naissance du Sauveur; c'est en mémoire de ces chandeliers que tous les cierges du Saint-Sépulcre prenaient et semblent encore aujourd'hui prendre flamme, chaque année, dans la nuit du samedi saint.

> Des deus chierges en est li une demourée; Dedans Constantinoble en fu l'autre portée, Devant sainte Soufie, une dame honorée.

V. 1305.

Les chrétiens arrivent devant La Mecque, et, dès la première rencontre, Ector de Salorie immole le brave Thibaud de Rosoi, tandis que Sadoine, renversé par le roi Baudouin, allait recevoir le coup mortel, quand il crie merci et demande au vainqueur le temps de remplir un message de sa sœur Sinamonde. C'était l'offre de son amour et de sa main s'il voulait donner à Mahon la préférence sur Jésus-Christ. Baudouin, charmé de ce qu'il entend, répond qu'il ne peut donner sa main; pour son amour, c'est autre chose:

- " R'alés vous en arriere, frans chevaliers courtois,
- · Si me dirés vo seur qui tant a les crins blois,
- « Que ne me partirai ne de l'an ne des mois, " S'arai véu son cors et tenu par les dois,
- « Et basié sa bouche du tout à mes vouloirs, « Et se plus li puis faire, de vanter n'est pas drois. »

V. 1593.

Les autres princes sarrasins, quand ils virent leur frère tomber, converser avec Baudouin et revenir avec un cheval, présent du roi de Jérusalem, supposent encore que Sadoine les a trahis. Mais celui-ci est assez vengé en voyant Esclamart à son tour désarconné et blessé par le héros chrétien. « Frère, lui crie-t-il, trouvez-vous qu'il soit aisé de vaincre « Bandonin?

« Frere, je fai un sac apporter d'un sergent,

" En coi vous bouterez Bauduin maintenant, "

V. 1740.

Les railleries de ce genre sont fréquentes, on le sait, dans les chansons de geste.

La ville de « Mecque » se défendit pendant cinq mois. Durant le siège, la reine Murgalie vint avec son fils, le bel et méchant Auri, rejoindre Baudouin, dont la fidélité, pensaitelle, pouvait bien n'être pas à l'épreuve d'une absence trop longue. Baudouin fut un peu surpris de son arrivée :

### CHANSONS DE GESTE.

V. 1904.

Et li a dit: « Ma dame, pourquoi venés-vous chi? « Frans rois, dit la royne, por Dieu je vieng à ti, « Pour ce que je ne sai s'avés besoing de mi. « Ne voeil qu'en ma defaute vous enamés autrui....

« Si que moult tost porriés mon corps metre en oubli.

— « Dame, che dist li rois, estre ne poet ensi, « Jà autre de vo corps n'aura de moi l'otri... »

Mais la réponse n'était pas sincère, Baudouin étant déjà épris de Sinamonde. Un jour qu'il s'était avancé près des murs en poursuivant les Sarrasins, il vit sur les créneaux la belle Sarrasine:

V. 2055.

Pour li à honnerer son hiamme r'osta, Puis li dist : « Damoiselle, bien ait qui vous porta ! — « Sire, dist Sinamonde, or ne me chelez jà,

« Estes-vous Bauduin de Bullion par de là, « Li freres Godefroi qu'Eracles enherba?

« Oïl, belle, por Dieu, jà chelé ne sera.
« Sire, » dist la royne, « en vous biau princhier a,

« Pléust à Mahomet qui me fist et crea,

« Pleust a Manomet qui me nst et crea, « Que chaiens vous tenisse en ma chambre de chà!

— « Belle, dist Bauduins, jà ce ne m'avenra; « Vous ne me tenrez mie jusqu'à tant qu'on m'ara

« Rendue la chité que mes cors conquerra, »

Les cinq frères, désespérant d'une plus longue défense, proposent à Baudouin une entrevue dans la ville, et Taillefer, un d'entre eux, reste dans le camp chrétien comme otage, durant l'absence du roi de Jérusalem. Baudouin, en arrivant, est invité à prendre sa part d'un grand festin embelli par la présence de Sinamonde:

V. 2316.

Li soupers fut tout près, aprestés richement, Uns sergans corne l'eau si que bien on l'entent. Atant ès Synamonde, la pucelle au cors gent, Doy amachour le vont adestrant simplement. La puchelle fu blanche que fleurs qu'à l'arbre pent, Colourée que rose, taillie gaiement, Mamelettes poignans avoit avenaument, S'ot la bouche petite, menu en sont li dent, Et blanc comme un ivoire rengiés seréement, Le menton fourchelut, le nés fait droitement, Les iex vairs que faucons qui les oisillons prent. Les sourchiés ot delgés, le front fait pleinement, Li chevel sont plus gane que fins ors qui resplent. Non moins épris que la demoiselle, Baudouin prend cependant les meilleures résolutions du monde. Il avoue à Sinamonde qu'il est marié et que la reine sa femme est belle et vertueuse. Mais, devinant ce qui cause la profonde rêverie de Sinamonde, il veut savoir d'elle-même pourquoi elle fait si peu d'honneur au festin :

« Mais à coi pensés vous, douche dame, toudis?

« Ne soies abaubie, trop est vos coers pensis. » Chelle li dist en bas : « Riche rois agencis,

« Je pense droitement à che dont il m'est pis, « Vous estes mariés, s'en est mes coers maris,

« Car dame vous avoie trouvé en che païs.

« — Belle, che dist li rois, par le corps S. Denis,

« On a, sans marier, souvent de bons delis.

« — He dix! dist Synamonde, or est mes cors garis! »

On voit que nos héros ont grande hâte du dénouement. Mais ce n'était pas pour servir la passion de Sinamonde que les cinq frères avaient souhaité d'entretenir Baudouin. L'ainé, Esclamart, désire connaître les articles de la loi chrétienne, et tout aussitôt, comme un docte prédicateur, Baudouin lui répète, en le commentant assez bien, le symbole des Apôtres. Tout ou presque tout, dans son exposition, est demeuré orthodoxe, si ce n'est le nom de saint Archetriclin, le marié de Cana, et celui de Longis, le soldat qui perça de sa lance le côté de Jésus crucifié. Au récit du miracle de la multiplication des cinq pains, Baudouin ajoute une circonstance qui nous reporte aux romans de la Table ronde:

N'avoient que cinq pains à disner commenchier,

Mais Diex mist sus la table un hanap moult tres chier,

« Et tout chil qui le voient et devant et derier

Estoient raemplis, pour eus regratier...
Nobles fu li hanas et fais de bon ouvrier,

Che est li sains Greaus qui tant fait a prisier.

Perchevaus l'acompli ens ou temps cha arier...

Quatre des cinq frères paraissent touchés et convaincus par le discours du roi de Jérusalem. On sort de table, on conduit Baudouin dans une chambre somptueuse où son lit est dressé. Mais la belle Sinamonde, emportée par son amour, ne devait pas le laisser reposer tranquillement: 1. 27So.

V. 1756 (.

602 VIVº SIÈCLE.

V. 2516.

# CHANSONS DE GESTE.

Adont isnellement la belle se leva, Si prist son pelichon, ne riens el n'endossa, Ains n'i ot chamberiere qui garde s'en dona; Vers la chambre du roi la royne s'en va : Quant ele vint à l'uis, bien fremé le trouva, Mais ne fu mie niche, car la clef aporta Qu'ele pourvi de jour, pour che qu'ele pensa A faire la besongne dont ele se mella... Quant ele vint au lit, le roi dormant trouva, Sans dire nesun mot, delès lui se glacha, Et, quant la char du roi senti et adesa. Onques ne fut si lie, à deus bras l'acola. Li rois s'est esveilliés, si a dist : « Qu'est-che là? « - Taisiés, dist Synamonde, si retournés de chà, « C'est vostre douche amie qui à vous s'adrescha. »

Baudouin, sans demeurer insensible à ces caresses inattendues, fait pourtant une assez belle résistance. Il s'étonne que la princesse ait osé quitter sa chambre, au mépris de toute convenance et de toute pudeur. Il y a dans la réponse de Sinamonde une certaine éloquence poétique dont il faut tenir compte au trouvère:

V. 2537.

- « Ahi! doulce royne, qui vous a fait penser
- « De venir ci en droit avoec moi reposer?
- « Sire, ch' a fait amour qui m'a volut miner,
- " Et par nuit et par jour faire plaindre et crier,
- « Gemir, languir, morir et de paour tramler ; " Et je ne vous savoie, sire, par cui mander,
- « Pour avoir medechine de mes maus repasser...
- « Amours m'a fait palir, plaindre et color muer, « Amours m'a fait vos corps maintefois desirer,
- « Amours m'a fait chaiens en vostre chambre entrer. »

Tout en convenant de « la puissance d'amour, » le roi Baudouin représente à Sinamonde qu'étant marié il ne peut sans commettre un gros péché connaître une dame sarrasine. Mais Sinamonde parvient enfin à lever ses scrupules. Elle n'est sarrasine qu'en apparence; dans le fond de son cœur elle n'a d'autre foi, d'autre Dieu que la foi et le Dieu

de son amant ; et, pour ce qui est du lien conjugal,

V. 2583.

- « Pour ce, se vos avez dame noble espousée,
- « Ele n'est mie chi en la chambre parée,
- « Et por ce pechet n'iert jà vostre ame dampnée.
- « S'au prestre de vo loy aviés dit vo pensée,

« Et trestout che meffait, il n'en donroit riens née,

« Pour une patenostre à dire à la vesprée

« En seriés vous rassos, c'est vérités provée. »

Baudouin se laisse donc persuader, et c'est ainsi que fut conçu le héros de la chanson, le bâtard de Bouillon. Comme on le voit, notre auteur ne se presse pas de nous mettre en rapport avec lui : c'est seulement au vers 3700, c'est-à-dire dans la seconde moitié de la chanson, qu'il doit commencer à nous en entretenir.

Le lendemain, les quatre frères de Sinamonde, persuadés de la fausseté de leur religion, reçoivent le baptême, forcent tous les habitants de la ville à suivre leur exemple et ouvrent leurs portes à l'armée chrétienne. Alors Syriens et Egyptiens ne forment plus qu'un peuple : des festins, des jeux célèbrent la conversion des uns et le triomphe des autres. La difficulté était d'accorder la nouvelle maîtresse et la femme du roi, c'est-à-dire Sinamonde et Murgalie. Dans une première entrevue, Sinamonde parle avec tant de complaisance de la beauté de Baudouin, que la reine de Jérusa-lem en ressent une grande jalousie :

« Par Dieu, dist Synamonde, la donzele au cors gent,

« Il n'a plus bel de lui jusqu'à l'arbre qui fent; » Pléust a Jhesu Grist qui fist le firmament

Que je éusse un tel en mon gouvernement. » Quant Murgalie l'ot parler si faitement,

Adoncques jalousie l'assali durement, Si dist à Synamonde : « Par le mien serement,

« Se li roys est très biaus à véoir en present,

Encor a-il bonté en lui plus largement.
Et pour trestout l'avoir qui est en Occident

N'aroit à dame nulle ses cors habitement...

— Dame, dist Synamonde, bien le croy vraiement,....

« - Chertes, dist Synamonde, la royne honerée,

« Mais chil home qui vont par estrange contrée,

« Quant il treuvent pucelle, belle, blance, senée, Bien faite gentement, noblement colourée,

Il ont de leur moillier assés tost obliée ;

« Car on est bien tané de mengier char salée. »

lei le trouvère, reprenant la suite des événements, nous fait passer rapidement à la prise de Salone, à la conquête de l'Egypte entière. Tout cède aux armes du roi Baudouin : V. 2864.

XIV° SIÈCLE. 604

V. 3267.

Droit en la rouge mer fist sa lanche ficher, Et dist : « Jusques à chi puis terre justichier ; « Or se gardent dou perdre li vaillant heritier ... »

Mais le héros n'entend pas borner ses conquêtes à la mer Rouge; il s'informe auprès des cinq frères des terres qui sont au delà. Ceux qui les habitent croient-ils en Jésus-Christ? On lui répond que jamais personne ne s'est aventuré sur ces plages redoutées; suivant la tradition, c'est le pays de féerie, le séjour des anciens héros, compagnons d'Artus et de la belle Morgant sa sœur. Jamais vaisseau ne revint de ces contrées. « Vraiment? dit Baudouin, j'entends juger par moi-même de « la vérité de ces récits. J'irai moi-même dans ce pays de « féerie. »

Il voulait tenter seul l'aventure; mais il ne put refuser aux douze meilleurs de ses chevaliers la permission de l'accompagner : ce furent d'abord les quatre frères, Sansadoine, Taillefer, Marbrun et Ector; puis Hue de Tabarie, Corbaran d'Oliferne, Buiemont, Tangré, Richard le Restauré, Harpin de Bourges, Jean d'Alis et Baudouin Cauderon. Esclamart, le cinquième des anciens princes d'Egypte, aima mieux retourner à la Mecque; mais, avant de prendre congé, Baudouin lui fit la confidence de ses amours avec Sinamonde, et lui recommanda d'avoir égard à l'état intéressant dans lequel

il allait apparemment trouver sa sœur.

Les treize chercheurs d'aventures entrèrent dans un de ces petits vaisseaux qu'on nommait chalands, qui les conduisit sans encombre sur un rivage où ils débarquèrent. A peine eurent-ils perdu de vue la mer, qu'un épais brouillard les sépara les uns des autres. Hue de Tabarie, le premier, passa au-delà de ces espaces ténébreux; il aperçut devant lui une belle tente dorée, il en ouvrit les pans et n'y trouva personne; mais une table y était dressée, les nappes mises avec grande abondance de vins et de mets délicats. En jetant les yeux autour de lui, il distingue un cor d'ivoire, sur lequel on lisait que le privilége de le faire retentir était réservé à la fleur des chevaliers, à celui qui passerait en vaillance tous les autres. « Ah! dit Huon, que monseigneur le roi Baudouin n'est-il ici! « A lui seul doit appartenir l'honneur de jouer de ce cor. « Cependant essayons. » Il met l'instrument sur ses lèvres et sans le moindre effort en tire un son mélodieux qui retentit au loin. A chaque nouveau souffle arrive un de ses douze

compagnons, le roi Baudouin d'abord, puis les autres. Ils ne manquèrent pas d'essayer tour à tour s'ils pourraient faire parler le cor comme Huon : ce fut en vain; il fallut reconnaître pour le meilleur chevalier du monde Hue de Tabarie. qui seul parut surpris de la preuve qu'on venait d'en avoir.

Bientôt survient au milieu d'eux un personnage étranger. Ce n'était pas moins que le roi Artus, escorté d'une grande compagnie de fées, conduites par Morgue ou Morgant et par la belle Oriande. Artus félicita Huon d'avoir mérité la conquête du cor; il s'entretint doucement avec Baudonin et ses amis. « Depuis deux cents ans, leur dit-il, personne ne « s'est aventuré dans ces lieux, où Morgue, ma sœur, m'avait « amené longtemps auparavant. Ne craignez rien, venez avec « moi. » Ce disant, il prit par la main Hue de Tabarie et Baudouin, tandis que onze fées se chargèrent de la conduite

Ils entrèrent dans un délicieux verger où se trouvaient réunies toutes les herbes savoureuses et les meilleures épices du monde :

> Là tant doucement flaire, che semble paradis, Là avoit mille fées qui les cors ont jolis, Qui carolent et tresquent et mainent grans delis.

L'agrément de ces lieux enchantés saisit tellement l'imagination de nos voyageurs qu'ils en oublient leur pays, leurs parents, leurs amics. Artus les conduit ensuite à l'entrée d'un autre verger entouré de murailles d'or et d'argent, et fermé par une porte d'ivoire; devant cette porte deux grandes figures d'or fin tenaient deux fléaux dont ils frappaient devant eux en cadence; Artus leur apprit pourquoi on les avait placés en cet endroit :

« Voiés sur ce rosier la rose qui là pent,

« Qui est bele et vermeille que fins ors qui resplent.

« Deus cens ans a este là endroit vraiement.

- « Et cil bateur sont fait et crees proprement « Pour la rose garder qu'en ce verger apent,
- « Que nuls ne cuillera se de grant hardement
- Ne passe tout le monde : destince l'aprent -

Cette épreuve, renouvelée du récit de la prise du château de la Joyeuse Garde, dans le roman de Lancelot du V. 3619.

Lac, est tentée par Baudouin, Buiemont, Tangré et les autres; Hue de Tabarie, toujours modeste, veut paraître après tous ses amis, et c'est encore à lui qu'est réservé l'honneur d'arrêter les deux batteurs et de franchir le seuil de la porte:

V. 3648.

Venus est à le rose, à ses mains le quoilla, Et revint as bateurs et de chà repassa. Artus vint contre lui et Huon acolla, Là vint plenté de fées dont chaseune canta. Huon vont honnerant, chaseune l'enclina.

Artus offrit à Baudouin un haubergeon qu'il avait luimême porté jadis, sa bonne épée Marglaive et son bon cheval Blanchard, qui l'avait suivi en féerie; les armes et le coursier étaient destinés à son jeune fils né, dit Artus, de Sinamonde. — « Vous voulez dire, interrompit Baudouin, « le fils qui me doit naître. — Non, dit Artus, il est né, et « déjà promet ce qu'il sera plus tard. Combien de temps pen« sez-vous avoir passé ici? — Mais, dit Baudouin, quelques « heures. — Vous y êtes depuis cinq ans, et le moment est « pour vous arrivé d'aller rejoindre vos amis, pour les tirer « de l'inquiétude dans laquelle votre absence les a laissés. » Cela dit, il les fit conduire sur la plage où s'était arrêté le chaland qui les avait amenés et qui les descendit à l'autre extrémité de la mer Rouge.

Baudouin y trouva son fils naturel, que les frères de Sinamonde avaient d'assez bonne grâce reconnu pour leur neveu. Il reprit ensuite le chemin de Jérusalem, où l'accueillirent avec joie les Syriens, odieusement tourmentés par son fils

légitime Auri:

V. 3747.

Toute Jerusalem ot mis en tel quavage, Qu'il avoit sis deniers pour chascun mariage, Ne on ne vendist point pour deus sous de fromage Dont il ne rechéust un denier d'avantage; La maletoute mist en chelle chité large...

Nous apprenons en quelques vers comment Baudouin s'y prit pour apaiser la jalousie de la reine Murgalie, comment il détruisit les mauvaises coutumes établies en son absence. Enfin, il nous entretient du « bastart de Bullion ».

Son histoire commence comme celle de Renaud de Mon-

tauban et d'Ogier le Danois. Dans le feu d'une querelle au jeu des échecs, l'enfant tue son cousin germain, fils d'Ector de Salorie, qui l'avait appelé « bastart ». L'échiquier de métal était alors une arme fréquemment dangereuse. Ector de Salorie veut venger son fils, et le bâtard menace de tuer son oncle, s'il ose porter la main sur lui. La famille s'interposant, on convient d'envoyer le coupable à son père, le roi de Jérusalem, pour lui laisser le soin d'en faire bonne justice. Voilà donc Baudouin obligé de décider entre l'oncle et le neveu. Le premier soutient que son fils a été tué sans avoir provoqué le ressentiment du bâtard, l'autre répond :

Vous contés sans rabatre, si ait m'ame pardon, Se vo fiex ne m'éust point apellé croistron, Ne li éusse pas donné che horion.

V. 3990.

« Croistron, » qu'on ne trouve pas dans les glossaires, est le même mot que « coitrart » employé dans les Quatre Fils Aimon:

> Pour Dieu voilliés nos dire se nos somes bastart, Car Aimes de Dordon nos a clamé coitrart.

Grande est la douleur du roi Baudouin, car il ne peut refuser de satisfaire Ector de Salorie; il condamne donc son fils, qui subira le dernier supplice, si l'accusateur père de la vietime persiste à le réclamer. Toute la parenté de Baudouin implorant alors la grâce du Bâtard, Ector se laisse attendrir et pardonne. Cette scène est assez bien racontée. Le roi nous intéresse, parce que les devoirs de juge qu'il remplit sans hésiter n'étouffent pas en lui le cri du sang et la tendresse paternelle.

Le roi de Jérusalem est bientôt mis à une épreuve encore plus rude. Il avait, comme on a vu, un fils légitime, qui détestait le Bâtard, et ne pouvait sans jalousie entendre vanter son adresse, son courage et sa beauté. A plusieurs reprises Auri avait tenté de le perdre. Dans un tournoi célébré devant Jérusalem, une douzaine de mauvais garçons s'étaient engagés à courir ensemble sur le Bâtard et à le mettre à mort. Le jour de la fête arrive, les maisons se parent de draps de soie, les rues se couvrent d'herbes et de jonchées odoriférantes, les échafauds se dressent pour cent dames et demoiselles. An milieu de la plaine s'elève la tente où seront gardes les chevaux gagnés par les vainqueurs. Partout le son des

trompes, le bruit des tambours, les cris des hérauts. Si l'on s'accorde à rendre justice aux belles passes de Corbaran, de Richard le Restauré, on décerne d'une commune voix le prix de l'adresse et du courage au jeune et beau Bàtard de Bouillon. Il avait renversé tous ceux qui s'étaient présentés, il avait gagné quinze grands chevaux, et le roi, témoin de ses prouesses, n'avait pu se défendre d'en témoigner une grande joie. Ces éloges prodigués au fils de Sinamonde étaient assez peu du goût de Murgalie, la reine épousée:

V. 4243.

Dont Murgalie dist à lui, tout sans gabois :

« Sire, trop le prisiés, et ce n'est mie drois;

« Car espoir que sa mere, qui tant a les crins blois,

Ot devant vous à faire à prinche ou à bourgois.
— Dame, dist Bauduins, de ce me tairai cois.

« Qui en fame se fie, petit est ses savoirs,

« Bien sovent a-l-en fait d'estrainge enfant ses hoirs. »

Le tournoi touchait à sa fin quand les traîtres soudoyés par Auri fondent sur notre Batard qui, se défendant vaillamment, tue quatre des assaillants et met les autres en fuite. Auri ne fut pas soupconné d'avoir pris part à la trahison; mais, à quelque temps de là, il accompagna dans une chasse son frère naturel, et, l'ayant conduit à l'écart : « Ne trouvez-vous « pas, lui dit-il, que notre père vit trop longtemps, et qu'il « serait à propos de nous partager ses domaines? Si « vous voulez m'en croire, nous lui ferons servir un poison « subtil qui nous délivrera de lui. » A ces mots, le Bâtard indigné tire un long couteau de sa ceinture et le plonge dans la poitrine de ce fils dénaturé. Les gens qui suivaient la chasse arrivent pour recevoir les derniers soupirs d'Auri, et se jettent tous à la fois sur le Bâtard. Nous savons gré au trouvère de ne pas l'avoir fait sortir victorieux d'un combat aussi inégal. Il est donc abattu, lié et conduit devant le roi Baudouin.

Comme on voit, il débutait par deux assez mauvais coups; après avoir tué son cousin germain, il venait de tuer son frère. C'est en vain qu'il essaye de se justifier, Baudouin le condamne à perdre la vie. Cette fois, Hue de Tabarie le sauvera du dernier supplice. Hue vient rappeler au roi leur voyage au pays de féerie, comment Artus a prédestiné le Bâtard aux plus grandes aventures, lui a fait remettre sa

grande épée, son bon cheval. Baudouin se laisse attendrir, et permet à Hue d'emmener son fils à Tabarie, où les occasions ne lui manqueront pas de faire mieux parler de lui.

Dans notre chanson de geste, Hue de Tabarie n'est pas, comme en réalité dans l'histoire, un membre de la grande famille française des châtelains de Saint-Omer. Son premier nom avait été Dodequin; c'était un Sarrasin converti, devenu le soutien, la gloire des chrétiens de Syrie. A peine est-il rentré dans sa principauté, qu'un espion vient s'agenouiller devant lui et lui apprendre que son grand ennemi, l'amulaine d'Orbrie, va marier la belle Ludie, sa fille, au fameux Corsabrun, châtelain de Montoscur, et que tous deux ont juré de venir assiéger Tabarie à la tête de cent mille mécréants, pour punir Dodequin d'avoir renié Mahomet. Hue, de son côté, jure que la belle Ludie sera l'épouse du Bâtard de Bouillon, qu'elle apportera en dot le château de Montoscur et la cité d'Orbrie. Ces projets plaisent grandement au fils de Baudouin:

Sire, dist li bastars, je dis cine cens mercis :

- « Je vous demant la belle, car je sui ja souspris
- « De l'amour de son cors, qui tant par est gentis;
- « On le m'a tant loié que mais n'iere esjoïs, « Devant que je terrar son gracieus cler vis. »

Mais tel convoite semme qu'à la fin en vaut pis.

V. 4529.

Il ne faut pas s'étonner si notre héros est facilement épris d'une princesse sarrasine qu'il n'a jamais vue; ces sortes de furies amoureuses sont au nombre des lieux communs de nos chansons de geste : ainsi Guillaume d'Orange avait aimé la belle Orable, et déjà, dans notre poëme, la mère du Bâtard de Bouillon s'était éprise du roi Baudouin sur le premier bruit de ses prouesses. Mais ce qui sort du lieu commun, c'est d'avoir rendu la belle Ludie peu favorable aux aspirations de nostre Bâtard. Elle aime Corsabrun, le sire de Montoscur, prince beau, vaillant et digne en tout de l'intérêt que Ludie prend à lui. Mais qu'importe au Bâtard de Bouillon? Il veut que Ludie soit sa femme et, pour l'obtenir, il décide Hue de Tabarie à prévenir l'attaque dont l'amulaine le menace, en allant lui-même mettre le siége devant Orbrie:

Bien furent en sa route dis mille soudoier, Si en fu li bastars maistre confanonier. V. 4561,

XIVº SIECLE.

### CHANSONS DE GESTE.

A un port de mer font lor nés apareillier, Puis entrerent en mer li nobile guerrier. Tant alerent nagant li nobile princhier C'une chité pierchurent qui moult fait à prisier, Où bien ot deus cens tours que devant que derier, Couvertes de laton; haut en sont li cloquier, Éncontre le soleil les voit-on flambier.

Dès les premières rencontres les chrétiens eurent l'avantage. Le Bâtard y fit de merveilleuses prouesses, tua plusieurs émirs et se mesura même avec Corsabrun, qu'il abattit de cheval, non sans user de la « ramposne », ou raillerie, familière en pareille circonstance à tous les héros de nos gestes :

V. 5003.

Le cheval et le maistre tout en un mont versa; Corsabruns saut en piès, qui le cucr dolent a, Il fu si estourdis que des piès chancela, Et li bastars li crie: « Corsabrun, qu'est cela? « Vous avés tant béut que dormir vous faudra. »

Mais il revient bientôt à de plus généreux sentiments. Le heaume brisé de son adversaire découvrant une tête jeune et belle, il hésite à la trancher :

V. 5013.

Quant li bastars le vit si très-beau bacheler, Adont ot grant pitié de lui à mort livrer; Lors li dist : « Corsabrun, ensi vous oi nommer, « Moult estes biaus et dous, ains ne vi vostre per.

- « Che sera grans domages s'il vous convient finer ; « Mais voielliés nostre loi et croire et aourer,
- « Très loial compaignon porrés en moi trouver, « Jamais n'aurai chastel ne ville à gouverner
- « Là où n'en péussiez la moitié demander.
- « Ludie la pucelle me lairez espouser,
- Et nous irons ailleurs vo moullier conquester.
  Vassaus, dit Corsabrun, tout ce lessiez ester,
- " vassaus, dit Corsabrun, tout ce lessiez es

  " Bien me poez du cors honir et vergonder,
- « Mais jà n'arés m'amie, tant que puisse durer. »

Heureusement pour Corsabrun une troupe de Sarrasins arrive à la rescousse assez à temps pour le tirer des mains du Bâtard.

Quand l'amulaine d'Orbrie vit qu'il ne pourrait résister aux chrétiens, il eut recours à la ruse, et tendit un piége auquel nos héros se laissent toujours prendre. Il envoie des messagers à Hue de Tabarie pour lui annoncer sa résolution

de recevoir le baptême et de donner sa fille en mariage au Bâtard de Bouillon. Il invite en même temps celui-ci à venir dans Orbrie juger par lui-même de la beauté de Ludie. Hue de Tabarie recoit avec défiance les messagers; il ne croit pas à la sincérité de l'amulaine; mais c'est en vain qu'il donne au Bâtard le conseil de refuser cette entrevue; le désir de voir Ludie l'emporte, si bien qu'il prend à peine le temps de s'armer et de faire armer quinze chevaliers qui l'accompagneront. Conduit au palais de l'amulaine, on ne tarde pas à lui déclarer qu'avant d'épouser Ludie, il faut qu'il renonce à la loi chrétienne et s'incline devant Mahomet. Il prend donc le parti de vendre chèrement sa vie. Ses compagnons l'aident d'abord à repousser les Sarrasins rassembles dans le palais : ils descendent dans les rues de la ville et gagnent la porte, qu'ils ne peuvent ouvrir. Un grand combat s'engage entre eux et les gardiens des remparts; puis, fort à propos arrive Hue de Tabarie, qui, dans sa méliance de l'amulaine, avait fait crier l'assaut, peu de temps après l'entrée du Bâtard dans Orbrie. L'amulaine, en voulant s'échapper, rencontre le Bàtard, qui, d'un grand coup d'épée, fait de son corps deux troncons:

> Li bastars en fuiant un tel cop li dona Jusques en la forcele le fendi et copa, Car tout sans arméure il estoit venus là,

V. 5161

Après ce beau coup le Bâtard revint dans le palais; là se trouvait la belle Ludie, qu'il confie à ses compagnons pendant qu'il retourne vers Hue de Tabarie, pour l'aider à « livrer à martire » la population sarrasine :

Ne sai que vous diroie; pour paiens mal sera, Tout sont mis à l'espée quanques on en trouva. Ensi orent Orbrie...

V 5147

Le mariage de Ludie suivit de près cette conquête; la princesse cut beau protester qu'elle n'aimait ni Jesus-Christ ni le Bâtard, elle fut baptisée et mariée;

> Par devant le bastart fut Ludie amenée, Qui aussi blanche fu que seraine ne fee, Douchement l'apella de raison bien ditee; « Damoiselle, dist-il, a bien fussies-vous née!

1.577-

XIV. SIÈCLE. 612

CHANSONS DE GESTE.

« Car vous serés en fons batisie et levée,
« Et puis après serés de mon cors espousée. »
Quant la dame l'entent, si fu moult aïrée,
Au bastart respondi sans nulle demourée :
« Sire, j'aim miex assés que je soie tuée
« Que je soie à vo corps ne drue ne privée :
« Mon pere avés ochis à vo trenchant espée ;
« Coment vous seroit dont l'amour de moi donée? »
Quant li bastars l'entent, s'a la colour muée,
Dont la fist baptisier en iave consacrée ;
Mais moult envis s'i est la royne acordée ;
Bien dist qu'encor ara par li la chiere irée
Li bastars de Buillon qui l'a despuchelée.

Si le Bâtard, après ces réclamations de la belle Sarrasine, comptait sur la fidélité conjugale, il devait éprouver de grands mécomptes. Toute la terre d'Orbrie, dont les géographes ont encore oublié de nous indiquer la situation, était conquise, à l'exception du fort château de Montoscur, défendu par Corsabrun: nos chrétiens, au lieu de l'assiéger, marchent sur la grande cité de Babylone d'Egypte, que le rimeur confond avec l'ancienne capitale de l'Assyrie:

V. 5469.

Les voiles ont drechies, et il eurent bon vent Devers la tour Abel qui haute est durement. Seignor, ch'est une tour faite anchiennement, La lignie d'Adam la fonda hautement, Pour avenir au chiel droit ens ou firmament. Mais Diex lor envoia un tel destourbement, Nonante-neuf langaiges en un jour proprement Leur canga Jhesu-crist, s'escripture ne ment. Qui demandoit le piere, chius entendoit chiment. Ensi remest la tour dont je fai parlement: Sept liewes a d'ombre, quant li solaus resplent.

On voit que notre chanteur allonge un peu l'ombre que devait projeter la tour de Babel; mais en revanche il diminue beaucoup la distance qui séparait la Babylone d'Egypte du rivage de la mer :

V. 5486,

A un havene descendent, les nés font atachier... Jusques à Babilone, qui tant fait à prisier, N'i avoit que trois liewes, tout un ouni sentier.

Le Bâtard, toujours imprudent, demande à Hue de Tabarie le commandement de l'avant-garde, et, sourd aux sages conseils qu'on ne lui épargne pas, s'aventure avec la première « échelle de l'ost » jusqu'aux portes de la ville, puis ramène au camp une abondante proie de bœufs, vaches et brebis:

> Mais n'i avoit nul porc, car li paien felon N'en mangeroient d'un, por tout l'or Psalemon, Pour che qu'il estranlerent sus un fumier Mahon.

V. 5-00.

Le soudan d'Egypte, père du fameux Saladin, jugeant prudent de rester dans la ville, que ses tours, ses murailles et ses doubles fossés mettaient à l'abri d'un assaut, l'armée chrétienne retourne à Orbrie comme elle était venue. Mieux eût valu pour notre héros ne pas s'en être éloigné; car la belle Ludie, baptisée et mariée comme on a vu, avait profité de l'absence de son époux détesté pour aller retrouver son cher Corsabrun. Comment la contraindre maintenant à rentrer dans la demeure conjugale? Toujours aidé de Hue de Tabarie, le nouveau Menélas prend le parti d'aller assiéger Montoscur; chemin faisant, il rencontre un vilain qui portait au château une charge de charbon, tue ce pauvre homme, revêt ses habits, et, grâce à ce déguisement, s'introduit dans Montoscur:

> Oiés de quel avis se prist à pourpenser : Tout che le fist amours et faire et ordener. Ch'est grant chose d'amours, bien le poet on prouver.... Il a traite l'espée, le charbonier tua, Puis le fist devestir et ses dras endossa, Son viaire qu'ot bel de carbon mascura, Noir devint et hideus, et moult s'ebouscra; Puis dist au duc Huon que bientost savera Le fin de sa mouillier que ses cors tant ama.

V. 5856.

Hue, tout en cédant aux vœux du Bâtard de Bouillon, lui fait de grandes et vives remontrances; surtout il le plaint de tant regretter une femme qui le déteste :

> Or est-ce li plus preus qu'onques armes porta Deceus est par femme, il s'en asottera, Ausi fut Aristotes qu'en si grant sens regna, Une femme fist tant qu'elle le chevaucha. Virgiles li bons elers demi jour demoura Pendant en une corbe a Rome par delà, A une haute tour ou dame l'engana , Et quant il fut bien haut en ce point le laissa.

V. 5877

XIV° SIÈCLE.

Cependant le Bâtard arrive devant le château dont on lui ouvre les portes; il met à terre sa charge de charbon, et, apprenant que Corsabrun est allé essayer un faucon en rivière, il monte aussitôt les degrés, et rencontre la belle Ludie au moment où elle sortait de sa chambre. « Ah! dame, lui « dit-il, arrêtez, parlez à moi, votre ami, votre baron : j'ai « pris pour vous voir ce déguisement. » La dame, fort habile à dissimuler, semble toute joyeuse de retrouver son époux. Elle se repent d'un moment d'erreur, lui promet d'être plus sage et de le suivre, si, de son côté, il s'engage à lui pardonner. « Je vous le promets, répond le Bâtard, je ne vous « en traiterai que mieux à l'avenir. » La dame prodigue les caresses, et fait préparer un bain, prélude ordinaire des amoureux ébats; le Bâtard quitte ses habits et entre dans la cuve, pendant que Ludie fait secrètement avertir Corsabrun de revenir au plus vite. Le Bâtard sort du bain, use de ses droits de mari, puis rentre dans la cuve; mais tout à coup survient un terrible trouble-fête:

V. 6002.

A tant es en la cambre Corsabrun l'esclavon, Avecques lui estoient tel soissante glouton; Corsabruns vint au baing et s'escrie à haut ton :

" Tel se cuide baigner en grant solacion,

Qui sera estuvés à sa maleiçon.
- Sire, che dist Ludie, miex prisier me doit-on,

« Quant j'ai pris toute seule le bastart de Buillon. »

L'imprudent époux, ainsi surpris sans défense, obtient pour seule grâce de Corsabrun de n'être pendu qu'après avoir été jugé par les gens de sa cour. C'était déjà quelque chose; s'il y avait dans ce tribunal quelque ombre de justice, il pouvait espérer qu'on ne lui ferait pas un crime d'avoir voulu revoir sa femme. Par malheur il vient dans la pensée de Corsabrun de demander au Bâtard ce qu'il ferait de lui si par quelque aventure il devenait son prisonnier. « Si je vous tenais, dit le « Bâtard, je vous conduirais dans une forêt et je vous pendrais « au plus grand arbre. — Je ferai donc comme vous, » dit assez naturellement Corsabrun. On lie le Bâtard, on le conduit dans la forêt voisine, on choisit l'arbre le plus élevé, on passe la corde à son cou, on le hisse jusqu'à la branche qui doit le suspendre; mais alors il s'avise de prier Corsabrun de lui faire apporter un cor, duquel il pourra tirer

quelques sons, suivant l'usage ordinaire des héros de sa famille :

Lors apelle le roi, si li dist en oiant :

« Sire, chevaliers sui engenrés de bon sanc,

- " Godefrois fu mes oncles, qui conquist Bethleant.
- Dou linage le chisne tout sont mi attenant,
- « Si ne doit-on pas faire de moi com d'un truant.
- « Si vous prie et requiers, en l'onneur Dieu le grant,
- « Que me fachiés morir com un gentil home franc.
- Et coment moerent-il? dist Corsabruns atant,
- . Sire, on leur baille un cor, ains qu'il voisent mourant.
- « Là cornent quatre fois, ou cinq en un tenant,
- " Pour acorner les angeles du trosne reluisant,
- « Qu'il viegnent querre l'ame, s'on moert en repentant;
- « Après ce cornement a-il d'espasse tant
- " Qu'il dist une priere à Dieu le tout puissant,
- « Et après l'orison en le va estranlant. »

On s'étonne un peu de voir Corsabrun prendre une telle demande en considération, et laisser au Bàtard le temps de mourir dans les règles de la chevalerie française. En effet, il est aisé de prévoir que le prince de Tabarie devinera, par le son du cor, la position critique de l'imprudent Bàtard, qu'il fera une heureuse diversion, que Corsabrun surpris ne pourra résister à l'assaut inattendu de l'armée chrétienne, qu'il sera tué, et que le prince de Tabarie, maître de la ville, arrivera à temps pour détacher le Bàtard de l'arbre auqueil était suspendu. Toutes ces invraisemblances sont, dans nos dernières chansons de geste, autant de lieux communs qui plaisaient à ceux qui les entendaient. Remarquons sculement ici, dans la longue et belle oraison que Corsabrun laisse au Bàtard le temps de prononcer, ces vers sur la douleur que dut ressentir la mère du Sauveur au pied de la croix:

- A Et Marie vo mere, qui véoit vo tourment,
- « Estoit près de le crois à tel destourbement,
- « C'on ne saroit à dire bien veritablement
- « Liquels ot plus de maus, ou vous premierement,
- « Qui le mort enduriés pour nostre sauvement,
- · Ou vostre douche mere, qui sentoit ensement
- « Vostre mort en son cors si très amerement. »

Dans la ville prise le Bâtard retrouva la malheureuse Ludie, qu'il n'avait pas cessé d'aimer, et qu'il eût souhaité conduire lui-même dans une abbaye pour y faire pénitence de ses V. 6056.

V. 6157.

616

XIVe SIÈCLE.

péchés. Mais Hue de Tabarie avait exigé qu'elle lui fût accordée en don, et notre Bâtard, après tant de services, ne pouvait lui rien refuser:

V. 6234.

Dist Hues Dodequin qui cuer ot de lion:

" Je voel avoir Ludie à ma devision.

" Sire, dist li bastars, à vo commandison!

" Mais ne li faites mal, pour Dieu vous en prion,

" Car moult bonne seroit mise en religion.

" De par Dieu, dist li dus, si li metera-on;

" Nous ferons l'abaïe de laigne et de carbon. "
Lors comande li dus qu'ès champs la menast-on.

Arse fu la roine à grant destruction.

La chanson touche à sa fin. Le Bâtard, pour reconnaître les bienfaits de Hue de Tabarie, lui fait épouser sa mère, Sinamonde; Baudouin, frère de Godefroi de Bouillon et second roi de Jérusalem, meurt, et Tangré ou Tancrède, qui, longtemps soupconné d'avoir empoisonné Godefroi de Bouillon, s'en était justifié, en tuant, dans un combat singulier, le champion de son accusateur, Tangré propose aux barons de Syrie de passer en France et d'offrir la couronne au comte Eustache de Boulogne, le plus jeune frère de Godefroi et de Baudouin. Il arrive en Ponthieu, expose le sujet deson voyage, est d'abord accueilli avec les honneurs dus à son rang et à sa grande renommée; mais un ancien bouteiller du roi Godefroi était demeuré persuadé, en dépit du jugement de Dieu, que Tangré avait pris grande part à la mort de Godefroi :

V. 6504.

- · A enherber aida Godefroi de Buillon;
- « Bien l'en veit-on defendre à loi de campion,
- « Et de bataille faire dit-on que ch'est raison.
- « Mais non est aprouvée; car à le fois voit-on
- · Que chius qui a le tort mate son campion;
- « Li souffissant eschapent et les petis pent-on. »

La comtesse se laisse convaincre, et, pour venger son fils, elle donne l'ordre de saisir Tangré et de lui arracher la vie. Ainsi serait mort un des plus fameux héros de la première croisade. Mais ce récit n'est pas moins fabuleux que tout le reste de la chanson. Godefroi mourut, sans que Tangré fût accusé d'avoir avancé ses jours, à la suite d'une maladie, dans la ville d'Antioche. Cependant les démêlés qu'il avait eus constamment avec le roi Baudouin I<sup>er</sup>, le refus

qu'il avait fait de se reconnaître vassal de la couronne de Jérusalem, donnèrent sans doute naissance aux bruits mensongers accueillis par les chanteurs populaires, bruits non moins injurieux à la mère de Godefroi de Bouillon qu'à l'un des plus habiles et des plus fameux héros de la première croisade.

Notre rimeur, en finissant le « Bastart de Buillon », se met en mesure d'entonner une autre chanson, qu'il semble avoir faite, mais que l'on n'a pas retrouvée. Il est assez difficile de reconnaître quel en était le héros dans ces derniers vers, où, racontant les suites fâcheuses du meurtre de Tangré,

V. 6520.

Helas! que cheste mort fist grant confusion! Car trestoute Surie entour et environ En fu puis essillie, mise à perdicion... De coi Salehadin qui créoit en Mahon Amena si grant peuple de la geste Mahon Qu'il conquesta par force le temple Salemon... Puis passa decha mer avec le duc Haton, Et Jehan de Ponthieu qui coer ot de lion, Au tournoi s'en revindrent à Cambrai, ce set-on, Ensi com vous orrés en la bonne canchon, Et puis de Chauvengni vous ferai mension, Et de Cassant son fil, de Polis le baron, Et de belle Hermiette qui clere ot le fasson, Jusques au tems Tristrain vous dirai le corron, Trestout en descendant prendrai conclusion Jusqu'au biau roi Phelippe, qui tant ot de renom, Qui dessous Mons en Pevle tendi son pavaillon Où il fist des Flamens grande destrucion, Ensi com vous orrés se il vous vient à bon. Or vous traiés enchà, chevalier et baron, Bourgoises et bourgois, gent de religion, Istoire vous dirai, se il vous vient à bon, Noblement ordenée et de gente fachon.

La geste de Baudouin de Sebourg, offrant une première allusion à ce dernier récit, ne permet pas de douter qu'elle n'ait encore été composée par le même rimeur. Une telle perte nous cause de faibles regrets, car la verve de l'auteur paraît décroître par degrés depuis les premiers couplets de Baudouin de Sebourg jusqu'aux derniers du Bâtard de Bouillon.

On retrouve, dans la seconde geste que nous venons d'étudier, non seulement les défauts que nous avions reconnus dans Baudouin de Sebourg, mais de plus le défaut d'inven-

tion. Sinamonde allant faire au roi Baudouin une sorte de violence impudique est une imitation du roman de Merlin, où la fille du châtelain des Mares est du moins contrainte, par les enchantements du prophète, à faire les mêmes avances au roi Ban de Benoc. L'épisode du voyage du roi Baudouin dans le pays de Féerie se trouvait déià dans les dernières continuations de Guillaume d'Orange et d'Ogier le Danois. D'ailleurs le héros de la chanson intéresse assez peu : ainsi nous sommes tentés de prendre parti pour la princesse sarrasine et d'applaudir aux mauvais tours qu'elle joue à son brutal époux. Tout cela n'empêche pas de suivre avec un certain plaisir toutes ces aventures entremêlées de réflexions souvent judicieuses et quelquefois plaisantes. Le style est un peu moins négligé que celui de Baudouin de Sebourg, sans pourtant mériter d'être cité comme un modèle de composition, pour l'époque de décadence littéraire à laquelle le poëme appartient.

Les derniers vers, dans lesquels est nommé le « biau roi « Phelippe, qui tant ot de renom », doivent faire descendre la composition du bâtard de Bouillon au temps des trois fils de Philippe le Bel. Ce qui justifie cette présomption, c'est le silence que l'auteur, dans un récit consacré aux héros des croisades, garde sur les Templiers, qu'il ne nomme pas une seule fois. Il semble n'avoir pu les oublier que quand l'ordre lui-même commencait à tomber dans l'oubli.

Le « Bastart de Bullion » termine la série des gestes renouvelées que le souvenir des croisades avait inspirées. La première de toutes, la chanson d'Antioche, présente un intérêt historique dont les autres sont presque entièrement privées. Sous le point de vue littéraire, le « Chevalier au « Cigne », les « Chetis » et « Bauduin de Sebour », peuvent encore être cités comme autant d'imitations estimables des grands récits épiques de la première époque. Mais l'abus de fictions invraisemblables, la négligence du style, les répétitions et les lieux communs, les déparent trop fréquemment pour que la lecture n'en soit pas aujourd'hui pénible et fastidieuse.

En parlant des deux manuscrits qui nous ont conservé le « Bauduin de Sebour » nous avons décrit celui qui se termine par le Bastart de Buillon. Il remonte, ainsi que nous l'avons dit, à la fin du quatorzième siècle. Le poëme lui-même est encore inédit.

## NOTICES SUCCINCTES

SUB

DIVERS ÉCRIVAINS DE L'AN 1300 A L'AN 1309.

I. Nous ne connaissons Jean de Journi et son ouvrage que Jean de Journi. par M. Paul Meyer, qui l'a découvert dans un manuscrit du Musée britannique. Son ouvrage a pour titre la Dime de Pé-. nitence ; lui, il écrivait en 1288 :

> En l'an de l'incarnasion De Dieu qui soffri passion, M. et III', se XII anées Estoient de ches conte ostées, Si commencha et parfurni Che livre Jehans de Journi, En Chypre, droit à Nicossie, Là ù gisoit en maladie; Et qui du non veut counissanche,

Ch'est la disme de penitanche.

vers 1300.

Archives des missions scientifiques et litt... t. III, 2º livr., p. 259 et Appendice.

Comme nous n'avons sur cet auteur aucun renseignement qui nous soit propre, nous transcrivons ce qu'en dit M. Paul Meyer : « Qui est ce Jean de Journi qui, à Nicosie, en 1288, « occupait à écrire un poeme les loisirs que lui faisait sa ma-« ladie? Je n'ai pu réunir à cet égard que bien peu de ren-« seignements. Journi est un village du Pas-de-Calais; c'est « là sans doute le lieu dont était originaire notre person-« nage, et dont il avait la seigneurie. Le même surnom est « porte par un des chevaliers de l'hôtel du roi qui, en 1270, « durent s'embarquer avec saint Louis, Anguerran de Jorni. « Ce dernier était, selon toute apparence, le parent, peut-« être le père de notre Jean. Puis, au quinzième et au sei-« zième siècle, divers membres de la famille de Journi figu-« rent dans le P. Anselme. De la vie de Jean je ne sais que « ce qu'il nous apprend dans l'explicit ci-dessus rapporté et « dans le prologue de son œuvre; il avait été à folle école, il « avait composé des écrits légers, de « faux fabliaux »; aussi, 620

XIV. SIÈCLE.

« pour s'acquitter des méfaits que sa langue a commis, veut-« il la contraindre à « ditter » chose qui soit profitable à « lui-même et aux autres; c'est ainsi qu'il entend rendre à « Dieu la dîme des biens qu'il a reçus de lui, et dont jus-« que-là il avait payé « peu de droiture ». Les fabliaux de « Jean de Journi ne nous sont pas parvenus; au moins son « nom n'apparaît-il dans aucun de ceux que nous possé-« dons. »

De cette Dîme de Pénitence (c'est, comme on voit, le titre que Jean de Journi donne à son poëme), M. Paul Meyer a publié deux longs morceaux, le début et la fin.

lb., p. 296-

Quatre vers de ce début indiquent toute la teneur du poëme :

Ib., p. 298.

Or est il drois ke je vous die Que la fontaine senefie, Et li puisor, et la cordele Qui vait jusqu'à la fontenele.

La fontaine signifie Jésus-Christ: « li puisor » c'est-à-dire les seaux, sont nos bonnes œuvres qui nous mènent à Dieu; la cordelle, suffisamment longue pour conduire les seaux jusqu'à la fontaine, est la persévérance dans le bien.

Jean Journi se faisait une idée bien anthropomorphique de Dieu. Parmi les trois raisons qui doivent nous porter à le

servir, il donne celle-ci:

Ib., p. 297.

Pour chou ke c'est grant honeranche D'oume servir de grant poissanche; Et qui sert Dieu, il sert tel houme Qui trestout puet et sait en soume.

Un vers est incorrect dans le passage suivant :

Ib., p. 296.

Si estuet il pour aquiter Moi des messais que ele [l'àme] a jà dis, Et pour gaaingnier paradis, Que je la bate et laidenge, Tant que ele à Dieu la disme rende Des faus fabliaus que ele a trouvé.

La correction est très simple, lisez:

Que je la bate et la laidenge

La fin est une longue oraison dans laquelle Jean de Journi prie pour tous les princes de son temps; ce sont : le très-puissant roi d'Allemagne, Albert, duc d'Autriche, qui disputait la couronne impériale à Adolphe de Nassau; le roi Philippe de France; le noble roi de Castille, Sanche IV; le roi d'Angleterre, Edouard Ier; les enfants du roi d'Aragon, Pierre III; le prince qui est en prison (c'est, d'après M. P. Meyer, Charles II d'Anjou, fait prisonnier par Pierre III d'Aragon); le comte d'Artois, Robert II; le frère du roi d'Angleterre, Edmond. mort en 1296; les princes de delà mer (Jean de Journi écrivait en Chypre); les princes de deca mer; le roi Henri, c'est Henri II de Lusignan, roi de Jérusalem et de Chypre; le roi d'Arménie, Livon II; le noble prince d'Antioche, c'est Narjot de Touci, grand amiral de Sicile, qui en ce moment même réclamait la possession du comté de Tripoli; enfin le seigneur de Sur (Tyr).

On sait combien, dans le douzième et dans le treizième siècle, ce fut un thème commun de se plaindre de la vénalité de Rome. Jean de Journi n'y manque pas pour son compte :

Prions...

Après pour tous les cardonaus, Qui tout sont devenu venaus; Car orendroit si ne fait Romme, Si queme on dit, à nesun houme Grasse nule pour boine vie, Pour gentilleche ne clergie: Mais qui d'avoir donne grant masse, Chil trouvera leus tantost grasse; Mais chil qui est plains de poverte. Chil trouvera la porte ouverte. Et tout soit il qu'à Dieu desplaise Tel usage vill et mauvaise, On ne s'en doit esmervellier : Car là furent fait li denier Premierement, dont convoitise Si s'est des lors en Romme mise, Dont il a jà des ans deus mile Que hebergier vint en la vile: Dont samble il bien par teneure. Ou'ele ait en la chité droiture. Pour che n'i voi consel ne voie. Fors k'à chelui qui tout avoie Prions de cuer qu'il s'entremete Du fait de Roume, si qu'il mete

lb., p. 299.

XIV. SIECLE. 622

## NOTICES SUCCINCTES.

Convoitise qui trop s'avanche, Fors de toute l'apartenanche De Roume c'om [lisez que] tant on diffame, Que je ne voi houme ne feme Qui vient de là que il ne die Oue convoitise la maistrie.

# Quelques vers peuvent être l'objet d'une petite discussion :

Ib., p. 305.

Or repairons au noble prince D'Antioche qui on espice De Triple moult vilainement.

La rime exige *espince*; le sens aussi : *espincer*, c'est chasser : or les gens de Triple [Tripoli], ne voulaient pas recevoir à seigneur le prince d'Antioche:

lb., p. 306.

Pour le signeur de Sur faison Aussi à Dieu nostre orison. Que che qu'il a encommencié Li envoit Dieus par sa pitié En mieus toudis perseveranche; Car comencement sans fallanche A il et bel et boin et sage.

Le vice de cette phrase est que envoit a deux compléments directs: che qu'il a encommencié et perseveranche, ce qui est incorrect; on y remédiera en lisant qu'à che qu'il a encommencié.

Un peu plus bas, du même seigneur de Sur, Jean de Journi dit:

> Car ou proverbe se contient, Que de boin arbre boins fruis vient; Et il s'en sent si bien sans falle. Que molt prison sa comenchalle.

Prison en un seul mot ne peut rester; il faut lire pris on, ou mieux prise on, comme dans Rutebeuf parlant de l'hypocrisie:

T. I, p. 203.

Maint homme a mis et mainte fame En sa prison; Mult l'aime on, et mult la prise on.

D'après cet aperçu de l'ouvrage de Jean de Journi, le prin-

cipal intérêt en réside, comme dit M. Paul Meyer, dans le fait qu'il est daté très-exactement, que le manuscrit est contemporain, ou à peu près, de la composition, et qu'ainsi la Dime fournit à l'histoire de la langue un jalon parfaitement sûr.

II. SIMON d'Afflighem (Afflighemensis, Haffliginensis, SIMON D'AFFLI-Affligeniensis) est ainsi nommé parce qu'il était moine d'Afflighem ou Aflinghen, abbave de l'ordre de Saint-Benoît, en Brabant, sur la frontière de la Flandre, près d'Alost. Il ne Hist, rei litter. nous est connu que par ce qu'en ont dit Henri de Gand, son ord. S. Ben., contemporain, dans son petit traité des Ecrivains ecclésiastiques, et, après lui, Trithème, dans trois de ses ouvrages; lequel a ajouté quelques notions à celles que son prédécesseur lui avait transmises. Tous les autres biographes ou bi- them., Catal. bliographes qui ont parlé de Simon d'Afflighem, soit, comme lui, originaires de la Belgique, Sweert, Valère-André, Foppens, Sander, soit appartenant à d'autres pays, tels que eccles., c. 517, Simler, Sixte de Sienne, Possevin, Chacon, Ellies du Pin, Moréri, Fabricius, Le Long, etc., n'ont guère fait que se t. I, p. 576. copier les uns les autres, en répétant ce que contiennent les courtes notices de Henri de Gand et de Trithème.

Ce dernier nous apprend que Simon d'Afflighem, très-André, Bibliot, versé dans la connaissance des livres saints et même dans helg., p. 811. celle des lettres profanes, avec de l'intelligence et une certaine facilité, avait mis en pratique le conseil que donne t. II, p. 1097. saint Benoît à ses religieux, de préférer à toutes les autres Sander, Chroétudes celle des divines écritures; de sorte que son plus grand plaisir était de les méditer sans cesse, en y joignant la Simler, Epitolecture des ouvrages des saints Pères. Mais ni Trithème, ni Henri de Gand, ni aucun des écrivains qui sont venus après eux, ne peuvent assigner à la naissance de Simon d'Affli- sancta, p. 303, ghem soit un lieu, soit une date, et ils ne nous donnent - Possevin. même pas le moyen de déterminer d'une manière approximative l'époque de sa mort.

Henri de Gand, qui semble avoir écrit son catalogue des Ponnf, t. II, Ecrivains ecclésiastiques vers l'an 1274, selon Echard, ou au plus tard en 1280, comme le pense Valère André, parle des travaux de Simon d'Afilighem au temps passé, scripsit, exposuit; ce qui peut faire conjecturer indifféremment que cet auteur était déjà mort, ou qu'il était encore vivant à l'époque où Henri de Gand écrivait cette notice. Trithème,

GHEM.

vers 1300.

Ziegelbauer. t. III, p. 627.

De Script. eccles., c. 56, p. 127. - Triillustr. Germaniæ, p. 139; de Script. p. 126; Chronic., Hirsaug.,

Sweert, Athenæ belgieæ, p. 6-4. - Valere - Foppens, Biblioth. belg. , nogr. brabani., i. I, p. 46. me Gesneri, p. 755. - Sixt. Sen., Biblioth. Apparat, sac., t II, p. 405. -Ciaconius, Vit. col. 302.

De Scriptor, ord. Pr.ed., t. I. p. 218 - Hist. litter, de la Fr., t. 11, p. 164.

dans ses Ecrivains ecclésiastiques, ne mentionne aucune date à l'article de Simon d'Afflighem : il le nomme après Jean Duns Scot, mort en 1308, et avant Pierre de Belleperche, qu'il place en 1300. Dans ses Hommes illustres d'Allemagne, il place l'article de Simon entre celui de Jordanus, qu'il dit avoir vécu en 1220, et celui de Joannes Theutonicus, qui écrivait en 1250. Enfin, dans sa Chronique d'Hirsauge, il parle de Simon d'Afflighem comme d'un écrivain célèbre au temps de l'empereur Frédéric II, à l'année 1243. Cette mention, il est vrai, ne se trouve pas dans les éditions de sa chronique qui ont précédé celle de Saint-Gall, publiée en 1690. Gesner et Simler, qui ont reproduit textuellement l'article de Trithème, tel qu'il est dans ses Ecrivains ecclésiastiques, non plus que Valère André, n'énoncent aucune date en parlant de Simon d'Afflighem, Sixte de Sienne et d'après lui Possevin le font fleurir en 1300; Sweert, Foppens, Sander, Le Long, Fabricius, Ziegelbauer, en 1290; Chacon sous le pontificat de Boniface VIII, 1294-1303; Ellies Du Pin, Moréri, vers la fin du treizième siècle. Tout en reconnaissant que les assertions d'auteurs qui ont vécu dans les seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, ne peuvent être acceptées qu'avec défiance, parce qu'elles ne s'appuient sur aucune autorité plus ancienne, nous pouvons admettre sans invraisemblance que Simon d'Afflighem, après avoir commencé à se faire connaître vers le milieu du treizième siècle, continua de vivre et d'écrire jusque dans les premières années du quatorzième.

Comme nous n'avons point retrouvé ses ouvrages, nous n'en donnerons que les titres, tels que nous les ont conservés Henri de Gand et Trithème, et d'après eux les différents bi-

bliographes que nous avons déjà mentionnés :

1. Un Abrégé des Morales de saint Grégoire sur Job, en dix livres, où Simon résume, selon Trithème, tout ce qu'il avait trouvé, dans l'ouvrage original, de meilleur et de plus convenable.

2. Un recueil de Sermons sur le Cantique des cantiques.

- 3. Un livre contenant le récit d'une vision d'un frère convers de l'ordre de Prémontré, dans un monastère nommé Postèle.
- Extraits, ou courts commentaires des sermons de saint Grégoire sur Ezéchiel.
   Extraits des collations ou conférences des saints

Pères, tirés des opuscules de Richard de Saint-Victor sur les Douze Patriarches, sur la Contemplation, et de plusieurs autres auteurs.

6. Plusieurs Sermons pour l'édification des moines.

7. Un livre de Lettres ad diversos.

8. Un Commentaire sur la règle de Saint-Benoît. Trithème est le seul qui mentionne cet ouvrage, et il n'en parle que dans sa Chronique d'Hirsauge, composée après son cata-

logue des Ecrivains ecclésiastiques.

Il ne paraît pas que ces ouvrages soient venus jusqu'à nous. Du moins nous n'en connaissons aucune édition, ni aucune copie manuscrite dans les bibliothèques publiques de Paris. Peut être s'en est-il conservé quelque exemplaire en Belgique; mais nous manquons de renseignements à cet égard, et il n'y a guère lieu de le supposer, puisque, dès le milieu du dix-septième siècle, Sander ne mentionne aucun manuscrit de Simon d'Afflighem dans les catalogues qui remplissent sa Bibliothèque belge.

III. Bevoit, Benedictus Gallus, fut ainsi appelé, dit-on, Benoit dit Galdu nom de son pays; mais on ne sait ni de quelle ville, ni même de quelle province en particulier il était originaire. Religieux de l'ordre des Carmes, il fut en même temps doc-blioth, carmel. teur et professeur de théologie, probablement dans la Fa- Ms., p. 47. culté de Paris, quoiqu'on ne le dise pas expressément; car, liers, Biblioth. à la fin du treizième siccle et au commencement du qua- carmel, t. I, torzième, il n'y avait encore en France que deux Facultés de col. 263. théologie, celle de Paris et celle de Toulouse.

Il professait, ajoute-t-on, vers l'an 1299. Peut-être sa vie s'est-elle prolongée bien an-delà de ce terme; mais, à défaut d'indications précises, rien n'empêche de regarder les premières années du quatorzième siècle comme celles où

il fut le plus en réputation.

Il a été déjà remarqué plusieurs fois que la plupart des bacheliers, après avoir lu et expliqué à de plus jeunes théologiens les Sentences de Pierre Lombard, tandis qu'ils se préparaient eux-mêmes à la licence et au doctorat, consignaient ensuite par écrit les explications qu'ils avaient données de vive voix dans leur cours. Benoît, comme tant d'autres, avait composé un Commentaire sur les quatre livres des Sentences Nous ne pouvons dire si cet ouvrage se distinguait par quelque chose des innombrables commentaires de ce genre ;

LUS, CARME, vers 1300.

L. Jacob, Bi-Cosme de Vilnous ne croyons pas qu'il ait été jamais imprimé, et nous n'en connaissons aucun manuscrit.

LE LIVRE DE JUSTICE DE SAINTE GE-NEVIÈVE. vers 1300. H. F., 23.

IV. Nous mentionnerons très-rapidement un recueil bien plus historique que littéraire, mais rédigé presque entièrement en français. Le manuscrit, appartenant à la bibliothèque de Sainte-Geneviève, in-fol. sur vélin, de 111 feuillets écrits à longues lignes, comprend des actes de différentes dates. Les plus anciennes transcriptions sont de la fin du treizième siècle ou des premières années du quatorzième; le recueil a été complété successivement par des actes de date plus récente, jusqu'au commencement du quinzième siècle.

Lebeuf, Diocèse de Paris, t. 1. p. xxvii; p. xxII. -- Carpentier. Glossar. nov., t. IV. D. IXXVII.

Ce volume sans titre nous paraît être celui que l'abbé Lebeuf appelle « le Livre de Justice » de Sainte-Geneviève, et dom Carpentier, dans la liste des manuscrits latins cités nouvelle édit., par Du Cange dans son Glossaire, Consuetudines sanctæ Genovefæ, scriptæ prima manu post annum 1300. Ce dernier titre, si toutefois le recueil que nous avons sous les yeux est celui qu'on désignait ainsi, lui convient beaucoup moins que le premier. En effet, bien qu'on trouve ici pêle-mêle des ordonnances relatives aux métiers qui s'exerçaient dans la censive de Sainte-Geneviève, des sentences constatant le droit de l'abbaye sur telle ou telle maison, des actes de justice criminelle exercés sur les personnes et dans les terres de sa juridiction, cependant il y est surtout question des intérêts de l'abbaye, de ses droits de propriété et de justice sur ses terres et sur ses vassaux. C'est ce que prouvent, dès le premier feuillet, les lettres non datées de Jean, abbé de Sainte-Geneviève, un des sept abbés de ce nom qui remplissent un siècle entier, de 1290 à 1389, sauf l'intervalle de 1343 à 1349. Il y institue tels ou tels, non dénommés, procureurs généraux, pour juger les causes civiles et criminelles des suppôts de l'abbaye, gérer ses affaires et la défendre en toute circonstance devant toute espèce de juridiction ecclésiastique et civile.

Les feuillets 2 à 5 sont occupés par des copies de la fin du quatorzième siècle. Au feuillet 6, on lit, de l'écriture primitive du manuscrit : « Le serement des serjanz. Li seremens des « serjanz de ceanz si est, qu'il serjanteront bien et loiau-« ment, et prenderont et feront prendre touz maufeteurs à « leur povoir, et meteront et feront metre en tele prison

« comme le fet le requerra. »

Suit immédiatement « l'ordenance » des couteliers : « Nus « ne doit estre feuvre coutelier en la terre Sainte-Geneviève, « s'il n'achate le mestier de l'abbé et du convent; et le vent, « de par l'abbé et le convent, le chamberier ou son comman- « dement; et le vent à l'un plus et à l'autre mains, si comme « il li plaist, de 11 à v solz; lesquiex v solz il ne puet « passer. Si tost comme li feuvres couteliers achate le mestier « du chamberier ou de son commandement, il doit jurer « seur sainz (sur les saints) que il le mestier gardera et fera « bien et loiaument aus us et aus coustumes du mestier qui « tel sont : Nus feuvres couteliers ne peut avoir que 11 aprentiz « ensamble, etc. »

On lit ensuite en même écriture : « l'Usage de tesserans; « l'Ordenance des talemeliers; l'Ordenance des bazanniers « de Paris; des serreuriers; des oublaiers; de la tixe- « randerie de linge de Paris; l'Estatut des bouchiers, etc. »

Ces diverses ordonnances sont, pour la plupart, à quelques mots près, celles du livre des métiers d'Etienne Boileau. Il en est de même de quelques-unes des pièces, d'une écriture

plus récente, qui occupent les feuillets 12 à 15.

Les détails des métiers sont suivis, au feuillet 16, de « la « Resaisine sur les mestiers » « c'est une série d'actes relatant la remise faite à l'abbaye de gages qui avaient été pris sur sa terre, contre certains ouvriers convaincus par la police d'avoir contrevenu aux règlements de leur profession : « L'an « de grace м сс lxxxx et x1, le mercredi après les Brandons « (27 février 1292), nous fist resaisir Jehan de Malle, prevost « de Paris, des gages qui avoient esté pris en nostre terre en « la place Maubert, chiez Jaquemart feseur de coutiaus, pour « ce que il avoit ouvré ainz jour (avant le jour); laquelle « chose estoit contre l'establissement des couteliers de « Paris. A ceste resaisine fere furent Nicholas de Rosai, audi- « teur de Chastelet, presenz; mestre Pierre, clerc au prevost; « mestre Pierre, clerc Nicholas de Rosai, etc. »

Au feuillet 26: «Ce sont les banz de Sainte-Geneviève, » ou l'annonce publique des peines encourues et subies par les vassaux pour certains délits. Après un court article en latin, on lit celui-ci. « Le vendredi devant la setembresche, « en pleines assises , Renier de Biaunes et Jehane de Senz « furent fourjurez (bannis) de la terre, sus la hart (sous « peine de la hart), se il sont trouvez en meffet. Ce fut « l'an exxx et 11. »

Pag. 4,47.51, 350, 387.

XIVº SIÈCLE.

Commencent au feuillet 30 les sentences rendues contre des vassaux saisis sur des territoires autres que celui de Sainte-Geneviève. Cette « resaisine » des personnes avait lieu en vertu d'un certain droit d'extradition que les grands établissements exerçaient l'un sur l'autre, comme il ressort de tout ce chapitre et de plusieurs autres documents.

Guerard, Cartol. de N. D., t. I, p. cxv, cxvi.

La seconde partie, formant plus de la moitié du volume, comprend, depuis le feuillet 42, « les cas et les esplois », c'est-à-dire les faits, les jugements rendus, les condamnations subies, concernant les vassaux de Sainte-Geneviève, dans les divers fiefs de l'abbaye, à Saint-Maart ou Médard, à Rungis, Fontenai, Vanves, Auteuil, Saint-Germain-sur-Escole, etc. Nous nous bornerons à deux exemples:

« L'an de grace M CC LXIII fu pris à Fontenai un home « qui avoit à non Porchier de Fontenai, qui avoit navré « d'un coutel Simon, le fil Richart le Mestre, de Fontenai; et « fu amenez en nostre prison à Paris; et i fut tant que le « malade fu gueri. L'an de grace M CC LX et XI, le mercredi « après les Brandons (19 mars 1272), fu enfouie par juge- « ment Aales de Jonville, qui fu prise à Saint-Germain-seur- « Escole, pour ce qu'elle avoit emblée toille et coupée ou « mestier et emblé dras et autres choses. Si i furent presenz « Arnoul Paien, Jehan chief de ville, Gieffroi Mande, Jehan « de Huno, Renaut le tesserant, de Saint-Germain-seur- « Escole. »

Biblioth.Ste-Genev., H. F. 21, p. 760.

L'auteur de l'Histoire manuscrite de l'abbaye de Sainte-Geneviève, Claude Du Molinet, suppose que, dans les campagnes, à défaut de fourches patibulaires, on enfouissait les coupables à demi-corps, en terre, durant quelques heures, pour être en cet état exposés à la risée du peuple. Mais une foule de documents démentent cette explication, et prouvent que la femme « enfouie » pour cause de vol était enterrée vive, ou étouffée dans un fossé plein d'eau, parce qu'on trouvait ce supplice plus décent pour une femme que la pendaison. On ne rencontre guère avant le quinzième siècle des femmes pendues par arrêts de justice criminelle.

Il est inutile d'en dire plus sur ce registre, simple recueil de matériaux pour quiconque voudrait écrire une histoire de l'abbaye de Sainte-Geneviève, ou compléter celle du chanoine Du Molinet, ou y ajouter les pièces justificatives qui manquent entièrement. On sait que la bibliothèque de Sainte-Geneviève possède le manuscrit original de Claude Du Molinet. F. L.

V. Eudes le Français (Odo Gallus) indique par son surnom qu'il était Français d'origine, et les écrivains italiens qui ont parlé des hommes illustres de l'ordre de Saint-Dominique paraissent n'en avoir pas douté, puisqu'ils l'appellent Oddone Francese, Eudes le Français, ou Eudes de chard, Script. France. Mais le lieu précis et la date de sa naissance nous sont entièrement inconnus. Nous ignorons aussi dans quelle ville, dans quelle province même il fit ses premières études, par Mich. Pio, dans quel couvent il enseigna à son tour. Le plus ancien auteur, à notre connaissance, qui ait parlé de lui, et cet auteur lui est postérieur de près de deux siècles, Sixte de Sienne, nous apprend seulement qu'il était de l'ordre des Prècheurs, et qu'il écrivit sur toutes les Epîtres de saint Paul une postille scolastique, c'est-à-dire selon la méthode des écoles. On doit croire qu'il la composa pour les écoliers à qui il expliquait le Nouveau Testament.

Les écrivains qui sont venus ensuite, Antoine de Sienne. Razzi, Pio, Possevin, Altamura, etc., n'ont fait que copier Sixte de Sienne, en y ajoutant cependant quelques traits qu'ils avaient pris peut-être dans des auteurs originaux qui

nous manquent aujourd'hui.

Selon Antoine de Sienne, Eudes avait une instruction très-variée, et il était surtout très-versé dans l'étude des lettres saintes. Altamura dit de plus qu'il était rigide observateur de la règle. Tous s'accordent à nous apprendre qu'il a vécu vers l'an 1296 ou avant l'année 1300. On peut donc, avec vraisemblance, placer sa mort dans les premières an-

nées du quatorzième siècle.

L'unique ouvrage de ce religieux, d'après les témoignages des mêmes écrivains, qui semblent tous reproduire celui de Sixte de Sienne, est une postille sur les quatorze Epitres de saint Paul. Il s'en conservait, disent-ils, dans la bibliothèque des saints Jean et Paul à Venise, une copie manuscrite, commencant par ces mots: De comedente exivit cibus. Il est vrai que Tomasini, dans ses Catalogues des bibliothèques de Venise, n'en fait aucune mention. Mais Echard avait vu dans la bibliothèque de Sorbonne deux manuscrits du treizième siècle, dont l'un du moins semble conforme à la copie désignée par Sixte de Sienne. Il en donne la description;

EUDES LE FRANCAIS. DOMINICAIN. mort apr. 1300.

Quetif et Eord. Prædic. t. 1, pag. 474. -Seraf.Razzi,cité delle Vite de uom, ill, di S. Dom., col. 109.

Bibl. sanct .. édit. de 1-12. t. 1, p. 437.

Ant.Sen., Biblioth, fr. ord. Præd., p. 185. Biblioth, Dominic. p. 72.

l'un, sous le numéro 551, renfermait un commentaire anonyme sur toutes les Epîtres de saint Paul, et il avait le même début que le manuscrit de Venise : De comedente exivit cibus. Echard cite la préface, ainsi que les premiers mots des commentaires sur chacune des Epîtres. Dans l'autre manuscrit, numéro 505, se trouvait un commentaire également anonyme sur les treize premiers chapitres de l'Epître aux Romains. Il commençait par les mêmes mots : De comedente, etc.; mais dans le reste il différait du manuscrit coté numéro 551, et ressemblait plus aux explications données dans les écoles par les maîtres de théologie. L'un des deux est-il le commentaire d'Eudes le Français? Echard, après avoir donné ces détails, répétés par Le Long, disait avec raison ne pouvoir se prononcer qu'après avoir comparé ces deux commentaires avec le manuscrit de Venise. Pour nous la tâche est encore plus difficile, puisque nous ne retrouvons plus aucune trace ni du manuscrit de Venise, ni des deux manuscrits de la Sorbonne.

JACQUES
DE CAPY,
mort en 1302.
Gallia christ.
nov., t. III, col.
179.

VI. Jacques de Capy, natif de Tournai, succéda comme abbé de Vaucelles, de l'ordre de Cîteaux, dans le diocèse de Cambrai, à Baudouin, mort le 11 avril 1292. Nous connaissons peu d'actes de cet abbé. Nous le voyons, en 1295, autorisé par Guillaume, évêque de Cambrai, transiger avec l'abbé de Saint-Aubert sur la dîme de Vinches; vers le même temps, écrire au pape Nicolas IV sur le refus que faisaient les chanoinesses de Maubeuge de payer certaine dime; en 1298, mettre un terme aux prétentions et aux exactions dont Guillaume de Crèvecœur accablait l'église de Vaucelles; en 1300, obtenir de Jean, châtelain de Thorote, seigneur de Hormecourt et d'Aillebaudières, des lettres d'amortissement pour des terres de son abbaye. Il cessa de vivre en 1302, et fut enterré dans le grand cloître de son abbaye, devant la porte du chapitre.

Martène, Thes. anecd., t. I, col. 1261. Le seul monument écrit que nous ayons de lui est la lettre que, de concert avec Jean, doyen de l'église de Cambrai, il adressa au pape Nicolas IV, vers l'année 1295. Il s'y plaint de ce que les chanoinesses de Sainte-Aldegonde de Maubeuge, au diocèse de Cambrai, refusent de payer une dîme accordée par le saint-siége à Gui, comte de Flandres, pour les frais d'une expédition en terre sainte, celle qui fut proposée aux princes chrétiens par le même pape après la perte

d'Acre en 1291. Ce projet, formé depuis cinq ans, n'avait pas encore eu un commencement d'exécution, et il n'aboutit à aucun résultat; mais l'abbé de Vaucelles, chargé de recueillir la dîme, ne voyait dans la conduite des chanoines s qu'un acte de mépris pour ses fonctions et de désobéissance à l'égard de Rome. « Ces chanoinesses séculières, dit-il, qui au « péril de leurs âmes et au grand scandale de plusieurs, possè-« dent des prébendes sans avoir fait aucune profession, sans « être engagées par aucun vœu, qui peuvent, quand il leur « plaît, quitter la vie séculière pour le mariage, payent vo-« lontiers la dime des revenus de leurs prébendes qui servent « à l'entretien de leur vestiaire, ou aux distributions qu'elles « recoivent chaque jour. Quant à d'autres revenus de ces « mêmes prébendes, qu'elles se partagent à des époques ou à « des jours fixes et qui sont affectés à chacune en particu-« lier, qu'elles font transporter dans leurs habitations res-« pectives, dont elles jouissent comme d'une propriété « qu'elles peuvent recevoir même un an après leur mort « par les mains des personnes qu'elles auront désignées à « cet effet, c'est-à-dire le pain, le vin, la chair, le poisson, « les légumes, le bois, et les autres produits servant aux pre-« miers usages de la vie, et qui représentent, tout compris, « une somme annuelle d'environ quinze cents livres, elles « prétendent qu'elles ne sont point tenues d'en payer la « dime; elles ne l'ont point payée depuis six ans qu'elle a « été imposée, et elles affirment qu'elles ne la payeront ja-« mais. Elles disent en avoir appelé au saint-siège; mais on « ne voit pas qu'elles aient poursuivi régulièrement cet « appel. » En conséquence, l'abbé de Vaucelles demande sur ce point l'avis du Saint-Père.

La lettre, telle que dom Martène l'a vue dans le cartulaire de Hasnon, n'est point terminée. Il est probable que les événements qui survinrent peu après, tels que l'invasion de la Flandre par Philippe le Bel et la captivité du comte de Flandres, interrompirent le cours de cette affaire, et que les chanoinesses de Maubeuge continuèrent de payer la dime avec les distinctions et les restrictions qu'il leur avait plu d'y mettre.

VII. BERNARD DE JUZIC (Bernardus de Juzico), appelé aussi Bernard de Vizie Bernardus Vizieus, ou de Vizieo), mort le 17 sept. né à Landarre, au diocèse de Bazas, fit profession dans

BERNARD DE Jezic, DOMESICALS. XIV<sup>®</sup> SIÈCLE.

ord. Præd., t. I, andr. Alberti, ord. Præd., fol. 40. - Martène, 396, 411.

l'ordre des dominicains, au couvent de Bordeaux, « C'était, Quetif et E- « dit Bernard Guidonis, son contemporain, un homme inschard, Script. « truit et sagace, qui, après avoir passé par tous les grades, p. 491. — Le- « parvint à la dignité suprême de son ordre. »

Chargé d'abord d'enseigner la philosophie dans la maison De vir. illustre de Périgueux, par une décision du chapitre provincial de Provence, tenu à Béziers en 1269, il fut ensuite nommé pro-Ampliss. coll., fesseur en second de théologie à Agen, par le chapitre prot. VI, col. 331, vincial assemblé à Castres en 1282; peu après nous le voyons promu à la première chaire. Cependant il s'acquittait avec tant de zèle des devoirs de la prédication, qu'en 1286, dans le chapitre provincial réuni à Bergerac, on le nomma prêcheur général, titre qui n'était conféré alors qu'aux sujets les plus distingués par leur savoir et leur éloquence. En 1293, il assiste, en qualité de prieur du couvent de Bordeaux, au chapitre provincial convoqué à Carcassonne pour le 22 juillet, jour de la fête de la Madeleine. Martène, Am- L'année suivante, il est transféré à la maison de Toulouse pour la diriger. Il succédait au dix-neuvième prieur de ce couvent. Au bout de quatre ans, il fut décharge (absolutus) de sa fonction par une lettre du général de l'ordre, qu'il avait provoquée lui-même, et dont il fit la lecture dans le chapitre provincial assemblé à Cahors en 1298.

Celui qui se tint à Perpignan, le 18 juillet 1299, élut Bernard de Juzic prieur de la province de Provence, qui, à cette Martène, Thes. époque, comprenait encore la province de Toulouse. Celle-ci n'en fut détachée qu'en 1301. L'élection de Bernard dut être confirmée par les trois plus anciens électeurs, l'ordre n'ayant pas alors de général. Le nouveau prieur était le seizième de la province de Provence, et non le dix-neuvième, comme on

le lit dans Echard.

Enfin, après avoir rempli pendant deux années consécutives cette dernière fonction, frère Bernard fut nommé maître ou général de l'ordre, dans le chapitre général tenu à Cologne le 20 mai 1301. Le scrutin lui ayant donné dix-huit suffrages sur vingt-neuf, les onze membres dissidents se rangèrent à l'avis du plus grand nombre, et l'élection fut acceptée sans opposition. Il était le onzième général de l'ordre, à partir de saint Dominique, qui est compté pour le premier. Bernard Guidonis rappelle à cette occasion que Bernard de Juzic avait été deux fois prieur du couvent de Bordeaux; mais il se contredit lui-même dans un autre passage, où, faisant l'énumé-

pliss.coll., t. VI, col. 462.

anecd., t. IV, col. 1878.

ration des prieurs de ce couvent, il ne mentionne Bernard de Juzic qu'une fois.

Après avoir occupé le généralat pendant deux ans et quatre mois, Bernard, lorsqu'il visitait la province d'Allemagne, fut réduit par ses rigoureuses abstinences à une telle faiblesse qu'il pouvait à peine prendre quelque nourriture. Encore peu avancé en âge, il s'éteignit à Trèves, le 17 septembre 1303, dans des sentiments de haute piété, pendant que le chapitre provincial de la province d'Allemagne était réuni dans cette ville. Le lendemain il fut enterré dans l'église du couvent des frères Prècheurs. Le vingtième statut du chapitre général tenu à Toulouse, en 1304, ordonna que chaque prêtre dirait une messe pour le repos de son âme, indépendamment des prières qui lui étaient dues d'après les constitutions de l'ordre.

Il ne nous reste de Bernard de Juzic que deux lettres encycliques, datées, la première, du chapitre général tenu à Cologne le 29 mai 1301; la seconde, du chapitre général réuni à Bologne le 16 juin 1302. S'il en a écrit une à l'occasion du troisième chapitre général qu'il présida, celui de Besancon, en 1303, on ne l'a point retrouvée jusqu'à présent. Les deux seules que nous possedions ont été publices à la Martène, Thes. suite des actes des chapitres généraux auxquels elles appar- anecd, t. IV. tiennent, d'après les manuscrits des frères Prêcheurs de Toulouse.

Toutes deux sont concues en des termes très-vagues et souvent assez affectés : elles recommandent aux frères, entre autres vertus, le zèle pour la prédication, qui est l'objet principal de leur institut, surtout dans les temps difficiles et périlleux; en outre, la résignation à la volonté divine, une grande vénération pour les prélats, l'union entre eux, d'après une pensée de Salluste que Bernard défigure sans le nommer: Parvæ res concordia crescunt, cujus contrario quæque maxima dilabuntur. La première insiste plus que la seconde sur la nécessité de ne parler qu'avec révérence et circonspection du Saint-Père, soit en public, soit en particulier. Cette injonction, qui rappelle indirectement les querelles de Boniface avec les puissants de la terre, mais sans rien préjuger pour ou contre la cause du souverain pontife, est le seul trait qui donne à ces deux lettres quelque apparence de valeur historique.

XIVe SIÈCLE.

COUTUMES DE CHATELBLANC. 2 mai 1303.

VIII. LES COUTUMES DE CHATELBLANC diffèrent par un trait saillant de la plupart des chartes octroyées dans les xue, xme et xive siècles à diverses villes et provinces du royaume de France; elles furent établies et rédigées pour une ville nouvelle.

Christin, dissert, sur l'établiss, de l'abb. deS .- Claude, p. instif.

Il paraît qu'au XIIIe siècle le canton du comté de Bourgogne qui s'étend depuis la source de la rivière d'Orbe, dans le lac des Rousses, jusqu'au territoire de Mouthe, était inha-60, et pièces bité. L'abbé de Saint-Ovan de Joux l'inféoda à Jean de Châlon, sire d'Arlai, fils de Jean le Sage, comte de Châlon-sur-Saône et de Salins, par un acte ou traité d'association du mois de novembre 1296, renouvelé le 12 août 1301, et approuvé la même année par l'archevêque de Lyon, le mercredi avant la Nativité de N.-D., c'est-à-dire le 6 septembre 1301.

Par suite de ce traité, il se forma dans le pays deux bourgs principaux, Châtelblanc vers 1303, et Roche-Jean dix ans après. Le seigneur qui les avait fait naître, pour ainsi dire, leur accorda des lois et des franchises. Nous n'avons pour le moment à nous occuper que du premier de ces deux établis-

sements.

Ce fut en 1303 que Jean de Châlon, seigneur d'Arlat, Arlai ou Arley, en Franche-Comté, concéda une coutume ou charte de franchise au bourg de Châtelblanc, maintenant compris dans le département du Doubs, arrondissement de Pontarlier, canton de Mouthe, « pour son intérêt propre, dit-il, et pour « celui de toute sa terre. » C'est là, en effet, la division des dispositions contenues dans cet acte. On en jugera par l'analyse suivante du texte latin :

« Quiconque a séjourné trois ans dans le bourg, sans réclamation d'un seigneur, en devient bourgeois, et personne

ne peut plus le réclamer comme son homme.

« Tout bourgeois peut donner ou vendre à qui bon lui semble ses meubles, mais non ses immeubles acquis sur le territoire du bourg, si ce n'est à un autre bourgeois dudit

« Tout habitant du bourg pourra le quitter s'il le juge à

« Personne ne peut être saisi dans le bourg et sur le territoire, excepté les malfaiteurs et les domestiques du seigneur.

« En temps de guerre, les bourgeois doivent servir le seigneur pendant un jour et une nuit à leurs dépens; passé ce temps, aux dépens du seigneur.

« Le seigneur doit entretenir le bourg toujours entouré de murs et de fossés : en cas de guerre, les bourgeois doivent garder le bourg; et le seigneur, le château, à ses propres

dépens.

« Les bourgeois et les habitants du territoire sont exempts de toute collecte d'argent, corvée, exaction, excepté le cas ou le seigneur veut marier sa fille, entreprendre un voyage à Jérusalem ou acheter une terre du prix de 1,000 liv. Alors les bourgeois sont tenus, pour lui venir en aide, d'acquitter une taxe de 12 deniers par livre sur tous leurs biens mobiliers. »

D'autres articles déterminent plus expressément encore les droits et les priviléges du seigneur. Ainsi, c'est à lui que reviennent toutes les amendes; la plupart sont de soixante sous pour les méfaits considérables, tels que trouble excité dans les foires, produit des ventes soustrait ou dissimulé, coups, meurtrissures, blessures, vol avec effraction, vente à faux poids et fausse mesure, adultère commis braccis tractis, refus de service militaire, etc. En outre, une amende convenable sera prononcée par le juge, à sa volonté, en faveur de la partie lésée. Le seigneur percoit un droit sur les cabaretiers et les boulangers, ainsi que sur chaque maison. Les bourgeois doivent porter leur blé au moulin et leur farine au four banal du seigneur. Le seigneur a un crédit de quarante jours, etc.

Cette coutume fut octroyée librement par Jean de Châlon, d'après le conseil « d'hommes de bien, » et scellée de son sceau, le lendemain de la fête de S. Jacques et de S. Philippe, 1303; par conséquent le 2 mai, et non pas le 2 mars, comme le portent les éditions qu'en ont données Christin et M. Ch.

Giraud.

Le texte de cette coutume fut publié, pour la première fois, en 1772, d'après un manuscrit des archives de Châtelblanc, par l'avocat Christin, dans les pièces justificatives de sa dissertation sur l'Etablissement de l'abbaye de S. Claude. C'est sur cette édition que l'ont reproduit de nouveau J. Grimm, dans ses Weisthümer, et M. Giraud, à la suite de son Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge. Ce dernier l'a 419-423. partagé, peut-être arbitrairement, en 36 articles.

Les dispositions de cette charte, qui, pour le temps, était aussi favorable que possible aux habitants de la commune, furent ratifiées, en 1351, par Guillaume, abbé de S. Oyan. Elles semblaient devoir protéger aussi, comme on le voit par plusieurs articles, les habitants de tout le territoire; mais Pag. 130-133.

Т. И. р. ун.,

cit., p. 62, pièc.

justificat., n. x1,

p. 142-148.

l'étendue de ce territoire est fort douteuse. Il est, dit la charte, équivalent à celui du bourg de Nozeroi; ce qui ne nous apprend rien de plus. La coutume établit aussi une foire le mardi de chaque semaine, à l'imitation de celle de Nozeroi. C'est tout ce que nous y trouvons sur cette commune, qui servait en partie de modèle à la commune naissante de Châtelblane.

Cependant il paraît que les sires de Châlon-Arlai et les abbés de S. Oyan essayèrent de réduire en servitude la popution des villages et des hameaux environnants, soit sur le territoire, soit même dans le voisinage de Châtelblane; car, Christin, livr. pour empêcher la fuite et la dispersion des habitants, le 8 mai 1364 et le 27 mai 1384, ils furent obligés de leur accorder de nouvelles chartes de franchise, où ils s'engagent à respecter leur liberté et à les faire participer aux priviléges des bour-

geois de Châtelblanc.

Ces deux chartes, rédigées en langue française, n'empêchèrent pas les moines de S. Oyan, appelé depuis S. Claude, et les chanoines qui leur succédèrent, lors de l'érection de S. Claude en évêché par bulle du 22 janvier 1742, d'anéantir peu à peu toutes les franchises accordées originairement à leurs vassaux et de les réduire à la condition de mainmortables. C'est pour faire revivre les droits de ces malheureux serfs, encore attachés à la glèbe dans le XVIIIe siècle, au milieu de toutes les populations libres du royaume, que l'avocat Christin, en 1772, exhumait les anciennes chartes et les opposait aux usurpations successives de l'abbave de S. Claude. C'est aussi pour eux que Voltaire, au déclin de sa vie (1770-Voltaire (Eu- 1775), dictait ses Mémoires spirituels et vigoureux pour les vres, t. XLVI, habitants du mont Jura et du pays de Gex. Les réclamations MEVIL, MEVIL, L., de Christin et de Voltaire n'aboutirent qu'à des résultats insuffisants; mais ce que leurs efforts n'avaient pu obtenir, la révolution de 1789 l'accomplit. F. L.

de l'éd. Beuchot.

PIERRE. ABBÉ D'ALET. vers 1303. Gall, christ. 273.

IX. En l'année 1303, l'abbé d'Alet, au diocèse de Narbonne, se nommait Pierre. On ne sait ni la date de son avénement. ni celle de sa mort. Le dernier acte connu de son prédécesseur nov., t. vi, col. Bertrand est de l'année 1284; le premier de son successeur, Barthélemi, de l'année 1317. Du moins Pierre a-t-il signalé sa présence au gouvernail de l'abbaye d'Alet, le 21 août 1303, par un écrit mémorable. Cet écrit est une protestation contre les bulles comminatoires de Boniface VIII. L'arche-

XIVº SIÈCLE.

vêque de Narbonne s'était contenté de signer, le 15 juin, le manifeste collectif des prélats français, et son exemple n'avait pas même été suivi par le plus grand nombre des évêques de sa province. La lettre personnelle de l'abbé d'Alet n'est donc pas un acte de simple déférence aux désirs du roi; c'est une déclaration de principes faite par un homme de parti. Aussi les termes en sont-ils vifs et précis. Du Puy a publié cette lettre parmi les Preuves de l'histoire du Différend, pag. 170.

Du Puy, Differ., p. 112.

V. Henri, surnommé de Calestria, devenu évêque de Nantes en 1292, est-il mort en 1298, et cut-il un autre Henri pour successeur jusqu'en 1304? Les raisons qui ont fait supposer dans cet intervalle deux évêques du même nom ayant

paru douteuses, nous n'en admettrons qu'un.

Ce personnage a laissé d'ailleurs peu de traces de sa vie et de son épiscopat. Le 18 février 1299 il assista, avec la plupart de ses collègues suffragants de l'église métropolitaine de Tours, à un concile provincial qui se tint à Château-Gontier. L'évêque de Nantes prétendit que le troisième siège à la droite de l'archeveque lui appartenait : l'évêque de Saint-Malo s'y Desmolets, Meétait place; mais Henri ne voulant pas, pour un différend moir de litter, privé, troubler ou retarder la tenue du concile, se contenta de protester en présence d'un notaire du diocèse de Vannes. Hist, de Bret, C'est d'après un titre original de l'église de Nantes que Lo- t. I. p. 270. bineau et Morice ont publié l'acte de cette protestation dans les Preuves de leur histoire de Bretagne, t. II, col. 445.

Lors du différend de Boniface VIII et de Philippe le Bel, Henri ne souscrivit pas en 1302, comme on l'a pretendu, la réponse du clergé au roi sur la manière dont le roi devait se conduire dans cette affaire. Son nom ne se voit point parmi les noms de ceux qui ont signé les deux actes des 13 et 15 juin 1303, par lesquels le clergé consent à l'appel du roi à un futur concile. Il fut, au contraire, ainsi que plusieurs de ses confrères de Bretagne, du nombre des prélats qui, malgré les défenses de Philippe le Bel, se trouvèrent à Rome, en 1302, pour le jour de la Toussaint. Enfin, quand le roi leur fit savoir ce qui avait été arrêté au sujet de la convocation d'un concile, ceux-ci, et l'évêque de Vantes à leur tête, répondirent qu'attendu l'importance de l'affaire, ils désiraient en communiquer avec l'archevèque de Tours, le duc de Bretagne et leurs propres chapitres; puis, par un acte du 27 août 1303,

DE CALESTRIE. IV. DE NANTES. mort vers 13o4.

Gall. christ. vct., tome III. p. -6q .- Nova. t. XIV, col. 823, - Lobineau . Hist, de Bret., t. 1, p. 28-. t. VII, part. 2, p.3-6.-Morm, Taillandier.Cat. des eveques de Bret., t. II, p.

Do Pov, Pr. dell'hist, du Differ., p 108, 112.

Ibil., p. 86.

XIV° SIECLE.

ils déclarèrent qu'ils donnaient leur assentiment à la convocation d'un concile, en gardant toujours leur foi envers le pontife de la sainte Eglise romaine.

Martène, Thes. Anecd., t. IV, col. 956. Henri promulgua pour son diocèse des statuts dont un canon accordait dix jours d'indulgence à ceux qui, repentants et confessés, assisteraient les dimanches et les fêtes à la messe et aux vêpres, depuis le commencement jusqu'à la fin.

Nous ne savons si cet évêque avait composé des ouvrages de quelque étendue. Tout ce qui nous reste de lui se borne aux trois actes que nous venons de mentionner: sa protestation pour le rang de l'évêque de Nantes contre l'évêque de Saint-Malo; la déclaration faite en commun avec plusieurs de ses collègues sur les réserves avec lesquelles ils admettaient l'appel à un futur concile; enfin, le canon relatif aux indulgences, confirmé et ainsi-conservé par son successeur, l'évêque Daniel, et qui est le seul article connu des statuts qu'il avait fait rédiger.

CONBAD DE S.-GEORGES, CARME , mort en 1305. Simler, Biblioth., p. 161. —Daniel aVirg. Mar., Specileg. carm., t. II, p. 1096. - Alegri de Casenate, Parad.carmel.dec. p.278. - Hartz heim, Biblioth, colon., p. 62. -Cosm. de Vilhers, Biblioth, carm., t. I, col. 359.

XI. Conrad de St-Georges, né à une époque incertaine dans le XIII° siècle, entra en religion chez les carmes et devint prieur du couvent de cet ordre à Cologne, puis provincial de la Germanie inférieure, dont Cologne était la métropole. C'était, disent ses biographes, un observateur sévère de la règle, un supérieur puissant à la fois par l'action et par la parole. En 1298, il fut envoyé en Angleterre par le saint-siége avec son confrère Gobelin, à l'occasion d'un différend qui s'était élevé entre les docteurs anglais et le révérend père général Gérard de Bologne, sur la division de cette province. Conrad, par sa dextérité et sa prudence, réussit à calmer les esprits, et fit agréer aux opposants la décision de l'autorité, qui divisa la province d'Angleterre en deux parties, d'autres disent en trois, comme on l'a vu dans notre notice sur Gobelin.

Conrad mourut en 1305 à Cologne, qui était peut-être le lieu de sa naissance et où certainement il passa la plus notable

partie de sa vie.

Il avait composé plusieurs ouvrages dont nous ne connaissons que les titres : un livre sur le sacrement de l'Eucharistie, De sanctissimo Eucharistiæ sacramento; un livre de Questions variées ou de questions théologiques; un livre de lectures théologiques. Nous n'avons vu ces traités indiqués que dans les bibliographies; nous ne les avons trou-

XIV° SIECLE.

vés dans aucun des catalogues de manuscrits publiés, soit en France, soit à l'étranger.

XII. Cette Chronique commence à l'année 1154 et finit à l'année 1305. Elle embrasse donc un siècle et demi. Mais l'auteur raconte en si peu de mots tous les faits qu'il juge à propos de transmettre à l'histoire, que son récit très-sommaire n'occupe pas même deux colonnes dans le recueil de tague, t. II, col. dom Lobineau. C'est dom Lobineau qui a publié le premier cette chronique d'après un manuscrit de l'église de Nantes. Elle a été reproduite suivant son édition par dom Morice, et en partie par dom Bouquet et ses continuateurs. Dom pour serv. de Lobineau paraît l'avoir à bon droit attribuée à quelque chanoine de Montfort ou de Painpont. On y trouve, en effet, Fr.t.All.p.564, sur les seigneurs de Montfort et sur l'abbaye de Painpont et t. AVIII, p. des détails qui manquent dans les autres chroniques de Bretagne. L'abbave de Painpont, au diocèse de Saint-Malo, était habitée, depuis les premières années du XIIIe siècle, par des nov. t. MV, col. chanoines réguliers. On a la série de leurs abbés, qui commence par Geoffroy Le Porc et par Jean Le Bouc, pour finir par Charles Guillaume Cardin Morin Du Marais. Mais l'histoire de ces chanoines est, d'ailleurs, peu connue : dans aucune des affaires de la Bretagne, ou civiles ou religieuses, ils ne jouèrent un rôle important.

BRESE CHRONIOLI DE L'ABBAYE DL PAINPONT. Hist, de Bre-

Morice, Mem. pr., t. I, p. 153. - Histor, de la

Gall, christ.

XIII. Le prieur des religieux augustins de Saint-Pierre-Mont, au diocèse de Metz, écrit, le 3 septembre 1305, une lettre circulaire à l'adresse de diverses communautés religieuses, dont l'objet est de demander des prières pour l'abbé Jacques, mort le 26 octobre 1298, pour l'abbé Philippe, mort le 3 juin 1305 et pour quelques autres chanoines de Saint-Pierre-Mont. M. Léopold Delisle a publié cette pièce dans ses Rouleaux des Morts, p. 427-430, d'après le n. 9204 du fonds latin, à la Bibliothèque impériale. Ce n'est pas une simple lettre; c'est presque une homélie, et notre prieur de Saint-Pierre-Mont ne l'a pas si laborieusement composée sans prétendre passer pour un écrivain. Il sera done mentionné dans cette histoire, mais non pas recommandé. Cet écrivain, qui vise au plus haut style est, en effet, tres-incorrect et sa rhétorique ne vaut pas mieux que sa grammaire. Au jugement de M. Léopold Delisle, cette lettre et les réponses envoyées au prieur de Saint-Pierre,

ANONYME. PRIFER 113 SAINT PHEBBI-MOST. 1305.

prouvent trop quelle avait été, durant le XIIIe siècle, la décadence des études dans la plupart des maisons possédées par les anciens ordres. Les couvents des ordres nouveaux étaient devenus, au contraire, des séminaires de lettrés. B. H.

COLTUME DE MALTHAY, 8 nov. 1306. Giraud, Essai sur l'hist., t. II. p. vii, 406.

XIV. Le texte de cette Coutume, qui nous a été conservé en français, a été tiré des archives de Neufchâtel, en Franche-Comté, par Perreciot, et publié par lui dans les pièces justificatives de son ouvrage sur l'Etat civil des personnes dans les Gaules. M. Giraud l'a reproduite d'après ce texte dans son

Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge.

Cette coutume, dont la date est déterminée d'une manière précise, n'est pas cependant, ainsi qu'il est arrivé souvent pour ces époques, une simple charte accordée par un seigneur à des vassaux et renfermant, comme conditions de leur affranchissement, outre les droits qu'il leur octroie. des obligations à remplir envers leur ancien maître. Les articles de la coutume de Malthay ne font que confirmer des usages plus anciens et des libertés déjà existantes. Ce sont les habitants eux-mêmes de cette commune, qui, dans une assemblée générale, reconnaissent, approuvent et par là même confirment leurs statuts, leurs droits et leurs obligations à l'égard des autorités légitimes. Ces autorités étaient l'empereur, au nom duquel deux notaires « de l'autorité du saint « empire de Rome, » ont rédigé l'acte qui constate l'acceptation formelle et définitive des articles; la cour de Besancon, ou du comte, vassal de l'empire, de laquelle devaient être justiciables ceux qui refuseraient de se soumettre aux statuts établis; le vicomte, sire de Neufchâtel, ayant sous sa juridiction immédiate la commune de Malthay et ses dépendances; enfin, le prévôt et le maire de la commune.

A la commune de Malthay, ou plus ordinairement Malhay. étaient annexées quatre autres communes moins considérables, Bourguigons, Escoz, Lucelans, Bayans (Doubs, arr. de Montbéliard); et toutes ensemble elles formaient une « pos-« tey » ou « pooté » (du mot potestatem, dans le sens de district ou juridiction). Le seigneur de Neufchâtel (Doubs, même arrondissement), appelé dans la coutume vicomte, soit de Baume, comme l'affirme Perreciot, peut-être sans preuves suffisantes, soit plutôt de la « pooté » de Malthay, comme il est dit dans plusieurs articles de la coutume, est encore nommé, au commencement de l'acte, seigneur de Chatelsur-Mczelle ou Moselle (Vosges, arr. d'Epinal). Il est vrai qu'il s'agit dans ce passage de celui qui vivait en 1422; et l'on ne dit pas que celui qui, en 1306, confirma la coutume ait

porté ce titre.

En l'année 1306, le mardi avant la fète de S. Martin d'hiver (8 novembre), le sire de Neufchâtel, nommé Thiebauld, convoqua pour une assemblée générale les hommes des cinq communes mentionnées ci-dessus, selon le droit qu'il avait de tenir les plaids ou assises pour rendre la justice deux fois l'année. L'assemblée se réunit au lieu où elle se tenait ordinairement, sous les arbres, près de l'église paroissiale de Malthay, devant la maison du curé. Là, le vicomte demande que les hommes présents rappellent et reconnaissent leurs coutumes, et ceux-ci, après avoir conféré et délibéré entre eux, proclament par l'organe d'un des habitants de la « pooté,» Henri, dit Vieble, « les droiz, les statuz, la maniere et les « coustumes dudit lieu, en ceste maniere. »

Suivent les 34 articles de la coutume, dont nous ne signalerons que les dispositions les plus remarquables, celles qui établissent le plus nettement la situation de ce petit pays par rapport au seigneur qui le tenait sous la protection de sa

justice:

Les habitants des einq villes, ou communes ci-dessus dénommées, reconnaissent être sous la juridiction du prévôt et du maire de Malthay, et avant tout du sire de Neufchâtel, qu'ils reconnaissent également pour vicomte de la « pooté » de Malthay.

Le vicomte, le prévôt et le maire ont le droit de tenir deux fois l'année, en février et en « athun » ou automne, le plaid général dans la ville de Malthay pour les habitants de

toute la « pooté ».

Les habitants des cinq villes sont tenus de comparaître au plaid ou à l'assise au jour indiqué. S'ils font défaut, ils paieront au prévôt ou au maire deux sols d'amende. Ils devaient être prévenus trois jours d'avance, et n'avaient pas besoin d'être convoqués nominativement.

Il paraît, d'après un arrêt rendu par Frédéric le le 22 septembre 1162, que, dès ce temps, c'était non-seulement un devoir, mais un droit pour les habitants de ce district, de siéger dans l'assemblée. Ceux qui n'étaient pas propriétaires en étaient exclus, à moins qu'ils ne fussent intéressés dans les affaires qui devaient s'y traiter.

Art. i.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 17.

Art. 20.

### NOTICES SUCCINCTES.

Art. 27.

Excepté ces deux assemblées générales, les habitants ne pouvaient être convoqués ou cités à un plaid sans qu'on leur fit connaître l'auteur et les motifs de cette citation.

Art. 4, 5, 6, 7.

Les hommes tenant « meix » ou ferme, présents à l'assemblée, devaient y acquitter certaines redevances annuelles d'un pain et d'un denier, ou d'un denier seulement.

Art. 8.

Le délit « d'excocerie » était jugé par les habitants pairs de l'accusé, qui condamnaient le délinquant à une amende de 60 sols I denier envers le vicomte. Dans cette espèce de cause, ni le prévôt, ni le maire, ni aucun de leur maison ne pouvaient être admis en témoignage. Si l'on avait reçu quelque injure du maire, du prévôt ou de leurs gens, on portait sa plainte devant le sire de Neufchâtel, qui devait juger selon la coutume de Bourgogne.

Art. o.

Le voleur commettant larcin dans les limites de la « pooté » était justiciable du même sire et devait payer 60 sols; mais, s'il lui était impossible de payer, le seigneur, pour la première fois, pouvait alléger l'amende à sa volonté.

Quant aux vols commis dans une église, dans un hôpital de malades, dans un moulin, ou pour le fait d'une charrue, le seigneur avait sur le coupable « la juridiction du corps,

« selon le méfait. »

Art. 10, 11.

Les attaques contre les personnes avec pierres ou armes émoulues étaient punies d'amendes différentes, selon qu'il y avait blessure ou non, simple coutusion, ou sang répandu. Ces délits étaient jugés par les pairs de la « pooté».

Art. 13,

La chasse aux oiseaux et aux bêtes sauvages avec des filets, sans l'aveu du prévôt et du maire, était punie de deux sols d'amende envers eux.

Art. 14.

Même amende pour ceux qui adressaient leurs plaintes à une justice autre que celle de la « pooté ».

Art. 15.

Si un habitant plaidait contre des personnes étrangères, il devait s'assister du conseil du maire ou du prévôt, à son choix, movennant deux sols par jour.

Art. 17.

Le jour de l'assemblée, les pêcheurs de la « pooté » étaient tenus de présenter au seigneur le produit de leur pêche pendant les trois jours qui avaient précédé. Si ce qu'ils apportaient n'était pas jugé suffisant, ils payaient chacun deux sols d'amende au prévôt et au maire, à moins que, « leur pêche à la main, ils ne fissent serment devant « tous qu'ils avaient pêché de tout leur pouvoir, sans au- « cune fiction. »

Perreciot remarque à cet endroit que, de son temps encore (1786), aux assises du bailliage de Baume qui se tenaient le lundi des Rogations, les pêcheurs de la terre de Baume devaient présenter aux officiers du souverain un service de poisson, à peu près dans la forme exprimée en cet article.

Perreciot.Et. civ., t. 2, p. 554.

Toutes les mesures de la « pooté » devaient être déterminées par le prévôt et le maire. Ceux qui étaient convaincus par les pairs d'avoir employé d'autres mesures payaient 60 sols Art. 18.

d'amende au vicomte.

Si quelque habitant avait commis un homicide par accident, le seigneur le recevait à Neufchâtel moyennant 60 sols; et si le meurtrier ne pouvait s'accorder avec les parents du mort, le seigneur était tenu de le conduire hors de sa terre pendant un jour et une nuit.

Art, 19.

Il paraît, si l'on en croit Perreciot, que la coutume de Ibid., p. 555. poursuivre son droit par le duel judiciaire existait encore dans la « pooté » de Malthay au XIVe et au XVe siècle.

Tous ceux de la «pooté » étaient tenus d'aider de leurs charrettes les hommes du seigneur pour l'entretien et la réparation des murs de Neufchâtel. Juste retour, dit Perreciot, de l'avantage qu'ils tiraient de cette forteresse, dans laquelle le seigneur de Neufchâtel devait les recevoir tous en cas de péril.

Att. 21.

La largeur légale du chemin public était d'une perche de 23 pieds. A chaque plaid le prévôt et le maire le mesuraient de nouveau avec la perche même. Ceux qui avaient empiété sur les bords de la route, s'ils ne pouvaient assez tôt la dégager, payaient au vicomte 60 sols d'amende.

Art. 23.

Art. 25.

Pareille amende pour quiconque était convaincu par ses pairs d'avoir déplacé des bornes légales; mais aucune borne ne pouvait être placée que par jugement.

Art. 2%.

Ceux de la « pooté » ne pouvaient être pris et saisis au corps que pour des méfaits personnels; autrement le vicomte était tenu de les délivrer, comme il aurait fait pour un de ses

Art. 26.

Art. 28

Tout habitant de l'endroit pouvait à son gré transférer son domicile dans une autre seigneurie, et même, lorsqu'il s'eloignait, emporter les fruits et la première récolte des terres appelées « atuffit ». On ne trouve pas ce mot dans les lexiques et nous ne savons comment l'interpréter. Si quelqu'un voulait s'opposer à ce déplacement de certains habitants de la « pooté » de Malthay, le seigneur devait protéger leur départ de tout son pouvoir. Il protégeait de même le retour de celui qui voulait revenir, et lui rendait une terre, s'il y en avait une libre, moyennant un droit de 12 deniers payables au maire. Mais si l'habitant avait quitté le pays par panvreté et ne s'était attaché à aucun autre seigneur, il était dispensé de payer les 12 deniers.

Une alliance disproportionnée, ou mésalliance, était punie Art. 39. d'une amende de deux sols envers le prévôt et le maire, paya-

ble à chaque plaid.

Les habitants sont déclarés non taillables, mais payant seulement un cens. Le payaient-ils au comte de Bourgogne, ou s'agit-il ici du cens dû au vicomte? Dans tous les cas, il paraît que plusieurs tentatives furent faites, par quelque autorité supérieure à celle du vicomte, ou pour les assujettir à la taille, ou pour augmenter le cens auquel ils étaient obligés, puisque ce même article ajoute que le sire de Neufchâtel est tenu de les aider de tout son pouvoir et de faire en sorte qu'ils soient ramenés à leur premier état.

Pour prix de l'assistance que la commune recevait de son vicomte, soit en actions, soit en conseils, elle payait « un sal-« vement » ou cens de protection, dont une partie était pour le sire de Neufchâtel, une autre pour le vicomte; ce qui donne à entendre que ces deux titres pouvaient n'être pas toujours réunis, et que la qualité de vicomte de la « pooté » de Malthay n'était pas essentiellement inhérente à la personne du sire de Neufchâtel.

Ces articles, rédigés d'abord en latin, furent traduits et lus en français dans l'assemblée, pour que tous les assistants pussent les comprendre, puis ratifiés, approuvés et confirmés par les témoins soussignés, au nombre de quatre-vingtcinq, parmi lesquels sont plusieurs noms de femmes. Sur la requête du sire de Neufchâtel Thiebauld, il en fut dressé un acte public par deux notaires de l'autorité impériale.

Les lettres contenant ces requêtes furent lues de nouveau dans une assemblée publique, le 11 juin 1336, en présence de Thiebauld, seigneur de Neufchâtel, probablement le même, séant en justice à Malthay; et en son nom le prévôt demanda aux habitants des communes si le contenu desdites lettres était vrai, ou s'ils avaient à dire quelque chose de contraire : « A quoy par les habitans et communaultez fut dit, respondu « et confessé publiquement que toutes les chouses contenues « ès dictes lettres et chascune d'icelles estoient et sont vrayes; « et de tout le contenu en icelles avoient par tout le temps

Art. 30.

Art. 31.

« de leur vye vehu joyr et user le seigneur de Neufchastel, « sans aucung contredit ou empeschement. »

Il fut encore dressé un acte public par notaire de cette coutume, ainsi ratifiée par une approbation solennelle après une

expérience de trente années.

Enfin la même charte de franchise recut dans une assemblée publique, tenue au même lieu et avec le même cérémonial, le 22 octobre 1422, une dernière ratification, également consignée dans un acte officiel, qui relate et les articles de la coutume tels qu'ils furent établis en 1306 et la confirmation qui en fut faite en 1336.

Ce dernier acte est seul parvenu jusqu'à nous; seul il nous fait connaître comment se gouvernaient quelques faibles communes, qui demeurèrent libres pendant plusieurs siècles sous la juridiction de leurs seigneurs.

XV. Marchiennes, autrefois dans le diocèse de Tournai. plus tard dans celui d'Arras, était une abbaye bénédictine de très-ancienne fondation, qui, ruinée par les Normands au neuvième siècle, fut ensuite restaurée pour être habitée par des religieuses. Mais elles n'y firent pas un long séjour. Cette abbaye fut enfin rendue aux moines de Saint-Benoît, qui la possedèrent jusqu'au siècle dernier. Martène et Durand, la visitant en l'année 1723, y trouvèrent une Chronique latine qu'ils ont décrite en ces termes : « Chronique composée par « un religieux de Marchiennes, dont le nom commencait par « la lettre R, et cela par l'ordre de l'abbé Pierre qui mourut « en 1306. » Le manuscrit, vu par Martène et Durand, est aujourd'hui conservé dans la bibliothèque de Douai. Nous avons une copie de la même chronique à la Bibliothèque impériale, dans un volume provenant de Saint-Germain-des-Prés, qui a été récemment inscrit au fonds latin sous le num. 11731. C'est d'après le manuscrit de Douai que M. Louis Bethmann l'a publiée, sous le titre d'Annales, dans le t. XVI des Monuments recueillis par M. Pertz.

Suivant M. Louis Bethmann, cette chronique est de plu- Germ., t. XVI, sieurs mains, et il ne serait permis en conséquence d'attribuer au moine contemporain de l'abbé Pierre qu'un fragment, ou cahier, commencant à l'année 911 et finissant à l'année 1506. Ce fragment n'est pas, d'ailleurs, beaucoup plus intéressant que ce qui le précède ou le suit. Tonte la chronique est composée de phrases empruntées à d'autres annales; il n'y a guère

ANNALES. OU CHRONIQUES DE L'ABBAYE MARCHIENNES.

Martène, Vov. litt., t. II, p. 91.

Hænel, Catal.,

Pertz, Mon.

de particulier que ce qui concerne l'avénement de quelques abbés de Marchiennes.

GUILLAUME D'ALENCON. CARMEA mortaprési3o6, Cosme de Vill., Biblioth, carm, t. I, col. 588.

XVI. Guillaume d'Alencon, Alenconiensis, et, par corruption, Alchoniensis, ainsi appelé du lieu de sa naissance, fit profession dans l'ordre des Carmes de la province de France et fut reçu docteur dans la Faculté de théologie de Paris, en 1306, comme l'attestait un catalogue manuscrit des docteurs de l'ordre des Carmes, de l'an 1270 à l'an 1664, dressé d'après les anciens registres du grand couvent des Carmes de la place Maubert et les lettres originales de l'Université de Paris. Ce catalogue, cité par Louis Jacob dans sa Bibliothèque des Carmes restée manuscrite, et par Cosme de Villiers dans l'ouvrage qui porte le même nom, n'existe plus ou, du moins, a échappé à toutes nos recherches.

Il ne reste aujourd'hui que peu de témoignages sur Guillaume d'Alençon. Après les autorités citées précédemment on ne pourrait guère mentionner que Philippe de Saint-Jacques, auteur d'un traité de Scriptoribus ordinis Carmelitani, et Alègre de Casanate, qui déclare avoir mis à profit les Alegr. Cas., travaux de son devancier. Selon ces deux écrivains, Guil-Parad. Carm. laume d'Alencon fut un très-célèbre professeur de théologie dec., p. 278,441. dans les écoles de la Sorbonne: il combattit de la voix et de la plume les hérétiques de son temps, et, « par son gosier in-« fatigable s'étant fait le très-illustre chien du Christ, il les « harcela de ses aboiements et les déchira de ses mor-

« sures. »

Guillaume les attaqua dans plusieurs ouvrages, selon Philippe de Saint-Jacques cité par Alègre. Cosme de Villiers se borne à mentionner un seul traité « contre les hérétiques »; mais nous n'en avons trouvé aucune trace dans les catalogues des livres, soit imprimés, soit manuscrits, que nous avons pu consulter, et nous ne connaissons rien de plus sur la personne, la vie et les ouvrages de Guillaume d'Alençon. F. L.

THIBAULD ABBÉ DE LUXEUIL. 1305. Gall, christ. nov., t.XV, col.

XVII. THIBAULD DE FAUCOGNEY, frère de Jean de Fauco-DE FAUCOGNEY, gney, cousin d'Othon, comte de Bourgogne, était originaire d'une maison célèbre dans les fastes de la Franche-Comté. Ayant fait élection de la vie monastique et revêtu l'habit des religieux de Saint-Benoît, il fut abbé de Luxeuil, au diocèse de Besançon. Nous le voyons occuper cette charge depuis le mois de février de l'année 1278 jusqu'au jour de Pâques de l'année 1308. Son administration ne fut pas tranquille; il eut avec les seigneurs voisins, même avec son frère et ses cousins, les comtes de Bourgogne, de fréquentes et vives querelles. Mais il n'appartient à l'histoire littéraire que comme auteur d'une lettre publiée par Du Pui. Cette lettre, datée de Vincennes, du mois de juin 1303, contient une déclaration de fer., p. 122. rupture avec Boniface VIII. Ainsi la lutte s'étant engagée entre l'Église et l'État, Thibauld, qui est de la race des barons, se range avec eux autour du roi, et, quand les plus considérables personnages se contentent de signer une lettre collective, il publie, pour sa part, une lettre personnelle, jaloux de montrer plus de zèle et de faire plus d'éclat. B. H.

Du Puy, Dif-

XVIII. Fils de Bonnet de Colombiers et de Marguerone de Châtillon, Bertrand fut d'abord moine de Saint-Seine, ensuite prieur de Nogent; transféré plus tard au prieuré de la Charité, il fut enfin élu, le 20 octobre 1295, abbé de Cluni. La le 29 oct. 1308. date de sa mort est le 20 octobre 1308. S'il avait été recommandé par sa naissance aux suffrages de ses confrères, il avait acquis, d'ailleurs, par son savoir et par ses vertus, quelques droits au gouvernement de l'ordre. Une chronique de Cluni, citée par les auteurs de la nouvelle Gaule chrétienne. rend en ces termes hommage à son mérite : Facundissimus et eloquentissimus, scientia et moribus mirabiliter ornatus. En l'année 1301, Bertrand revisa les statuts de l'ordre et les codifia. Ce code, qui nous a été conservé, porte son nom : Incipiunt Statuta a venerabili patre domino Bernardo, Dei gratia abbate.... edita. Il se divise en quatre parties. Dans la première sont énumérés les cas où l'on encourt ipso facto l'excommunication. La seconde traite des délits moindres et des moindres peines. Il s'agit dans la troisième des magistratures, des dignités de l'ordre, de l'obéissance et du respect que les inférieurs doivent aux supérieurs. La quatrième concerne l'administration particulière de l'abbaye de Cluni, Bertrand nous avertit, dans une courte préface, qu'usant de son autorité disciplinaire il a fait plus d'une addition aux statuts anciens. Sa collection, assez étendue, occupe un beau volume in-4, sur vélin, inscrit sous le numéro 1602, parmi les manuscrits latins de la Bibliothèque impériale. Nous n'apprenons pas qu'elle ait été imprimée. L'editeur de la Bibliothèque de Cluni, dom Marrier, n'en a publié qu'un fragment misc, cel 158-

RESTRAND DE COLOMBIERS. ABBÉ DE CLUNI,

Biblioth Clu-

peu considérable; mais il nous avertit que le successeur immédiat de Bertrand sur le siège abbatial de Cluni, Henri, premier du nom, en a inséré d'autres fragments dans les statuts auxquels il a lui-même donné son nom.

RAMBERT DE BOLOGNE, DOMINICAIN. mort en nov. 1308.

Onétifet Ech., Script. ord. Præd., t. I, p. 504; t. II, p. 137 .- Fabric., Biblioth. med. et infim. lat., t. VI, p. 48.

berti, de Vir. illustr., fol. 120, -Ant.Senens., Præd., p. 163. -Altamura,Bidic., p. 97, 98.

Ughelli, Ital. sacr., t. V, col. 1184, 1270, 1272, 1273.

XIX. Rambert, Rambertus, appelé aussi par divers écrivains Rampertus, Kambertus, Lambertus, Albertus, et surnommé *Polus* par Ughelli, était issu de la noble famille des Primadice ou Primatice de Bologne. Au rapport de Léandre Alberti, son compatriote, ce fut un personnage distingué par son savoir et par son esprit. On ne connaît ni la date de sa naissance ni les détails de sa vie; mais il est probable qu'il vint à l'aris encore ieune achever le cours de ses études théologiques, puisqu'il y obtint le grade de docteur ou maître dans la Faculté de théologie, entre les années 1280 et 1290. Leand. Al- A ce titre, il figure sur la liste des maîtres en théologie de l'ordre des Prêcheurs, commencée par Etienne de Salanhac et complétée par Bernard Guidonis. En 1303, le 22 avril, il Biblioth.fr.ord. fut nommé par Boniface VIII patriarche de Venise, évêque de Castellane, titres qui étaient réunis, et dont le second rapblioth.ord.Præ- pelle une île des lagunes. Il mourut à Venise trois ou quatre jours avant la fête de Saint-Martin, en 1308, comme l'affirme deux fois Bernard Guidonis, son contemporain, dans la liste des maîtres et dans celle des évêgues de l'ordre de Saint-Dominique, et non pas en 1311, ainsi que l'a dit Ughelli. Cette erreur d'Ughelli a, du reste, été combattue par son dernier éditeur, Nicolas Coletti, qui signale une pièce attestant que le siége de Venise était déjà vacant en février 1309. Antoine de Sienne et Altamura se sont trompés bien davantage en plaçant Rambert de Bologne, le premier en 1314, le second en 1315.

Quant au jour de sa mort, Bernard Guidonis, dans son Catalogue des évêques dominicains, désigne le troisième ou le quatrième jour qui suivit la fête de saint Martin, et dans la liste des maîtres en théologie du même ordre, il dit que Rambert mourut peu avant cette fête. L'erreur, dans l'une de ces dates, appartient vraisemblablement au copiste du

manuscrit.

Tous les historiens qui parlent de Rambert s'accordent à dire qu'il fut enseveli dans le couvent des frères de Saint-Dominique à Venise, dont l'église était dédiée à saint Jean et à saint Paul.

Rambert de Bologne fut un ardent défenseur de la doctrine de saint Thomas, et il composa dans cet esprit, selon Tegius cité par Antoine de Sienne, et, d'après ce dernier, par Altamura, un traité intitulé : Apologeticum contra corruptorium sancti Thomæ. Nous n'en connaissons que le titre.

Rambert est peut-être l'auteur d'un autre ouvrage dont le titre est ainsi donné par la Bibliothèque de Montfaucon, d'après un catalogue de la Bibliothèque Médicis de Florence: Speculum exemplare magistri Rainaldi Bononiensis, ord. frat. prædic., et qui commence par ces mots: Ut facilius occurrant. Ce catalogue fait remarquer qu'il faut peutêtre lire au titre Ramberti, comme le porte à la fin du manuscrit une note d'une autre écriture.

Enfin, nous rappellerons avec Fabricius qu'il existe au

Vatican, sous le nom de Rambert, une collection d'anciennes inscriptions prises dans les cimetières et sur divers monuments, Elle est mentionnée deux fois par Montfaucon dans les catalogues de la bibliothèque Vaticane. Mais nous n'avons aucun motif pour l'attribuer à Rambert de Bologne, plutôt qu'à tout autre érudit plus moderne portant le même nom.

Montfaucon. Biblioth, bibl., t. 1, p. 291.

Montfaucon. Ibid., t. 1, p.



# ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 1, ligne 13. M. Pierre Bénard a depuis réimprimé son mémoire sur la patrie et les travaux de Villart de Honnecourt, dans un écrit intitulé: Collégiale de Saint-Quentin. Paris, librairie centrale d'architecture, 1867. E. R.

Page 62, ligne 20. Un autre exemplaire de la traduction de l'Economique par Durand d'Auvergne nous est signalé par M. Coxe, dans le num. 189 du collège de sainte Marie-Madeleine, à Oxford. Ce manuscrit est du quinzième siècle. B. H.

Page 74, ligne 12. Le manuscrit latin de la Bibliothèque impériale désigné sous le num. 7314 porte le num. 7324.

Page 183, ligue 29. Nous avons plusieurs fois cité, dans notre notice sur Jean de Galles, un travail inséré parmi les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, par M. A. Charma, doyen de la Faculté des lettres de Caen. Depuis que notre notice est imprimée, M. Charma a publié sur le Compendiloquium de vita, moribus et dictis illustrium philosophorum une étude intéressante, qui se termine par la promesse d'un troisième article sur le même écrivain. B. H.

Page 230, ligne 1. Le vagabond Sezer, considéré comme en rapport avec les morts, et recevant des communications de son compagnon trépassé, nous suggère un rapprochement. Ce nom de Sezer, qu'on ne parvient à rattacher aux histoires connues que par des assimilations bien peu satisfaisantes, ne serait-il pas identique à celui de Siger de Brabant? On sait que les commentateurs italiens de Dante rapportèrent à Siger de Brabant les fables plus anciennes d'un individu qui resta en relation après sa mort avec son compagnon defunt, reçut sa visite et fut initié par lui à de précieuses vérités [Hist. litt. de la Fr., t. XXI, pag. 13]. Cela con-

vient bien au rôle que joue Sezer dans la Chronique des dominicains de Colmar. Le nom de Siger se présente sous la forme Seger (ibid., p. 99). Or le g et le z s'échangent l'un pour l'autre dans le dialecte vénitien, dialecte qui fut celui de quelques-uns des commentaires de Dante. Siger, dans de pareils textes, dut s'appeler Sezero, ou Sezer. Sans doute le personnage qu'a en vue le chroniqueur de Colmar n'est pas le professeur même de la rue du Fouarre. Il est probable que les auteurs de la légende terrible de Siger de Brabant ne firent que profiter d'une homonymie ou d'une ressemblance de nom, pour attribuer au professeur une légende qui courait depuis longtemps sons un nom ressemblant au sien. La Chronique de Colmar fournirait ainsi la forme la plus complète de la légende que Vincent de Beauvais et d'autres ont citée sans y mêler de nom propre, et que les commentateurs de Dante ont reportée sur Siger de Brabant. Ces sortes de visions d'enfer étaient surtout fréquentes en Allemagne (Ozanam, Dante, p. 358 et suiv.).

Page 280, ligne 27. Il y a dans cette ligne une incorrection typographique qu'un lecteur attentif a sans doute corrigée de lui-même. Gui de Colle di Mezzo fut nommé archevêque de Salerne le 22 janvier 1306, et non 1309, et il mourut, comme il a été dit précédemment, dans cette année 1306. B. H.

Page 348, ligne 28. Le vœu que nous avions exprimé pour la publication du texte de la Chronique de Langetost vient d'être rempli. M. Thomas Wright, le savant correspondant de notre Âcadémie, en a publié la première partie et ne doit pas tarder à mettre au jour la seconde et dernière, pour la belle collection de documents historiques entreprise sous la direction du Master of the Rolls et des lords commissaires du trésor de la Reine. L'éditeur a joint au texte original une traduction anglaise, qu'il a pu rendre plus fidèle et plus constamment intelligible que ne l'avait fait, à la fin du XIVe siècle, Robert de Burrun ou de Brunne. Des notes nombreuses nous indiquent les différences que présentent la première et la seconde interprétation, et les additions faites, soit par Pierre de Langetost au texte de Geoffroi de Monmouth qu'il avait choisi pour son guide, soit par Robert de Burrun à celui de Pierre de Langetost. Un écrivain aussi profondément versé dans la connaissance des antiquités britanniques pouvait seul mener à bonne fin ce travail difficile, retrouver dans le mauvais style du vieux chroniqueur ce qu'il avait voulu dire et n'avait pas dit, redresser enfin les noms de lieux et de personnes qu'il avait si fréquemment corrompus. La sagacité de M. Wright ne nous a paru en défaut qu'à l'occasion du passage suivant de Geoffroi de Monmouth: Erat tunc provincia Gallia Tomæ Flolloni tribuno commissa, qui cam sub Leone imperatore regebat. Pierre de Langetost l'avait ainsi rendu:

La realme fu si en garde de sir Thomas Foloun, Ke la tint par guerre de la pape Leoun.

Le nouvel éditeur reconnaît bien qu'ici « le pape Leon » est substitué à l'empereur Léon, mais, ajoute-t-il, « il n'est pas « aisé de deviner où Pierre Langetost a pu trouver ce nom « de sir Thomas. » N'était-il pas aisé de reconnaître que le vieux traducteur a lu Tomæ pour Romæ, et vu dans la Gallia provincia Romæ Flolloni tribuno commissa un royaume gardé par « sir Thomas Foloun »? On ne trouve aucune trace de cette double bévue de Langetost dans le roman de Brut, et nous en concluons une fois de plus, contre le sentiment de Thomas Hearn, que Langetost se réglait sur le texte latin de Geoffroi, non sur la traduction française de Wace.

Nous avons adopté le nom de Langetost, donné par les anciens manuscrits conservés en France et en Angleterre, et nous avons reconnu, comme M. Th. Wright, que Pierre était originaire d'une bourgade de Yorkshire, aujourd'hui nommée Langtoft. M. T. Wright a préféré cette dernière forme pour titre courant, tout en gardant la première dans le texte. Nous ne l'en blamons pas, sans regretter d'avoir donné la préférence à la lettre des manuscrits. D'ailleurs, nous avons été heureux de nous trouver en parfait accord avec le même éditeur dans le jugement que nous avons porté sur le chroniqueur et sur le genre d'intérêt que son œuvre pouvait présenter.

M. T. Wright refuse d'admettre, avec Pits, Thomas Hearn et l'abbe de La Rue, que Pierre de Langetost ait jamais traduit la vie de saint Thomas de Cantorbéry, écrite en latin par Herbert de Bosham. Au moins est-il certain qu'il n'a pas eu de part aux deux poëmes français que nous avons conservés sur le même sujet, le nom des deux auteurs étant connu, et leur façon d'écrire n'ayant rien de commun avec le mauvais style de Pierre de Langetost. On peut cependant admettre qu'il ait pu, de son côté, s'escrimer contre le latin du premier biographe de Thomas Becket, ainsi que l'ont dit

et répété les précédents critiques.

Au reste nous avions eu tort d'élever quelques doutes sur l'existence d'un second manuscrit coté 20, A. II, dans le British Museum. M. T. Wright l'a consulté et parfaitement décrit. Profitons de l'occasion pour relever une faute d'impression qui s'est glissée à la dernière ligne de la page 349. Le premier des deux manuscrits de Pierre de Langetost conservés dans le British Museum porte le n° 20, A. XI, et non pas A.KI.

P. P.

# TABLE

# DES AUTEURS

ET

# DES MATIÈRES.

#### A.

Abélard. Ce que dit de lui Guillaume de Nangis, 123.

ALINGDON (Chronique de l'abbaye d'), 232-235.

Abraham, fils de Tibbon, traducteur de l'Économique d'Aristote, 62.

Adam de Golni, archidiacre de Londres, docteur en théologie, 385.

ddam de Saint - l'ietor, nommé par Jean de

Paris, 253.

Adenulfe, prévôt de Saint-Omer, docteur en

théologie, 385.

Au omar de Croso, évêque de Clermont; son élection, 201, 202.

Ægidius, voir Gilles.

Acam de Bruc, evêque de Tréguier, date de sa mort, 138.

Albert, cluniste, prieur de Montdidier, docteur en theologie, 385.

Albert de Metz, frère mineur, présenté avec J. Duns Scot au baccalauréat par le général de Fordre, (10.

Albert de Saxe, ermite de l'ordre de Saint-Augustin. On lui a attribué le traité De modis signite cud: sue Grammaica speculativa, de Duns Scot, 426.

Albert le Grand, 416, 417, 420, 433, 449.

Alexandre, frère de Baudouin de Sebourg, 539; devient roi d'Ecosse, 556.

Alexandre de Hares, donne par erreur comme maître à J. Duns Scot, 404, 408, 422. Mendiait, comme Dons Scot, sur les noules, 120.

Alexandre de l'illedieu, auteur d'un commeutaire sur le Doctrinal, 113.

Alexandre Neckam cerit sur l'immaculée con ception, 83. Che par Jean de Galles, 187. Algorisme, ou usage des chiffres arabes, encore peu répandu du temps de Guillaume de Saint-Cloud, 69.

Almanae des planètes, ouvrage de Guillaume de Saint-Cloud; son analyse, 70 et suiv.

Alvarus Pelagius, Espagnol, disciple de Duns Scot, 461, 462.

Ame. Suivant Duns Scot, l'âme existe d'une manière individuelle avant de descendre dans un corps, 45c. Unie au corps, elle jouit plus complétement de son être; dans son existence solitaire, elle a l'intelligence, non la sensibilité, 457. Force libre et intelligente, elle tire d'elle-même son individualité, 457. Par la volonté elle développe toutes ses puissances, tous les germes de foi, d'espérance et d'amour qui doivent nous donner la vie éternelle. L'influence surnaturelle de Dieu pour arriver à cette vie est nécessaire, mais elle ne nous donne aucun nouveau pouvoir, 46o. Les étame, 161. El mêmes continuent de développer les pouvoirs indéfinis de l'âme, 461.

André (La légende de saint), 79.
Anjou, voyez Charles d'Anjou,

Anglais, établis en France. Leurs querelles avec les ouvriers français, 173. Faisaient traduire en français des livres latins, 338, 339.

Anonyme, prieur de Saint-Pierre-Mont, 639, 640.

Anselme de Cantorbéry, son sentiment sur la conception de la vierge Marie, i.e.
Antechrist (L'); ce qu'il doit être quand il

Antechrist (L'); ce qu'il doit être quand il victolia, 258, 259.

Antoens Lachanson d' renouvelée, 515-526, Aucerre Hejacoux, Irland 18. Son Commontaire du quatrième fivre des Questions de Duns

Apôtres' Les). La principale secte des hévétiques, | Croissant, 584. Fait prisonnier avec le comte de avec les Begards, qui, en 1308, agitaient Cologne, 418.

Argent. Origine de ce nom, 544. Son pouvoir en France, 547

Aristote, cité comme garant de la vie éternelle.

Arlotto de Prato, général des Mineurs, docteur en théologie, 385.

Arnauld de Brescia, menagé par Guillaume de Nangis, 123, 124.

ARNAULD DU PRÉ, Dominicain, inquisiteur, auteur de l'office de saint Louis, 240-244.

Astesanus, auteur de la Somme de Casibus

Artus (Le roi), recoit en fcérie le roi Baudouin. 605, 606,

Averroes (Ibn-Raschid), souvent suivi par Duns Scot, 451, La destinée de sa doctrine parallele, à beaucoup d'égards, à la destinée du scotisme, 467.

Avicelron (Ibn - Gebirol). Duns Scot adopte sa doctrine sur la matière, 451. Il l'appelle quelquefois son maître, 460.

#### В.

Bagnacavellus (Phil.), frère Mineur, éditeur du Commentaire de Duns Scot sur les IV livres des Sentences, 440.

Barlaam et Josaphat (Legende de), mise en œuvre par l'auteur de Baudouin de Sebourg, 584, 589.

Barthelemi Bellato, éditeur du premier livre des Reportata Parisiensia, 443.

Barthélemi de Bruges, commentateur de l'Économique d'Aristote, 62. Explique la Poétique

du même, 99. Barthelenn de San-Concordio regrette l'ancienne liberté des ordres mendiants, 395

BATARD DE BOUILLON (LE). Chanson de Geste. Suite de Baudouin de Sebourg', 593-617. Jugement de cet ouvrage, 617, 618,

Bâtards de Sebourg (Les), fils de Baudouin de Sebourg, 552. Surprennent Gaufroi et l'obligent à sortir de Sebourg, 583. L'aîné combat Gaufroi qu'il abat de cheval, 584. Se rendent en Syrie, ihul

BAUDOUIN DE SEBOURG. Chanson de Geste, 537-593. Fabuleuse, 537. L'anteur vivait au plus tôt sous le règne de Philippe le Bel, 545. Enfances Baudouin, 543. Baudouin est recueilli et élevé par le châtelain de Sebourg, 545, 546. Engendre trente bâtards et devient amoureux de Blanche de Flandres, 553. Sénéchal de Flandres, 554. Refuse d'épouser la fille du châtelain, 559. Son aventure avec un prêtre de Luzarches, 561. Délivre cette ville du joug de Gaufroi, 562-564. Ne neut la garder, 564. Est jeté par la tempête en Inde majeure. Ses aventures dans ces contrées, 565. Son voyage dans le Paradis terrestre et en enfer, 573-576. Revient en France, se déguise en moine, trompe les dames de Sebourg et de Valenciennes. Parvient à voir Blanche dans la prison de Luzarches, 577-580. Retourne en Orient. Recoit le saint Sang. Se retire à Arges ou Argos pour y faire pénisence, 581. Reçoit la visite de

Flandre; leur combat; leur réconciliation, 585, 586. Revient en Europe, assiége et prend Nimaie. Va défier Gaufroi, le combat et le tue. Retourne en Orient, 587, 588. Jugement de cette chanson. Manuscrits consultés. Imprimée, 589-593.

Baudouin du Bourg, frère et successeur de Godefroi de Bouillon, 537. Son portrait, 538. Père du bâtard de Bouillon. Ses exploits et ses amours avec Sinamonde, 597-603. Son séjour en Feerie, 604-606. Sa mort, 616.

Bayle constate le premier la parenté qui existe entre la doctrine de Spinosa et celle de Duns Scot, 452

Begards et Begardes, Leur foule, grossie de toutes les sectes hérétiques que les persécutions de Boniface VIII font fuir vers l'Allemagne, remplit de troubles et de violences la ville et les églises de Cologne, 417. Leurs doctrines, 418, 419. Ils sont combattus par Duns Scot, à Cologne, 417 et snix

Benoît XI, bulle de ce pape citée dans l'Opus Oxoniense, 409.

Benoit, dit Gallus, carme, professeur de théologie, 625, 626. Bernard (Saint), abbé de Clairvaux, apparais-

sant après sa moit avec une tache, 82. Son sentiment sur la conception de la vierge Marie, 412. BERNARD D'AUVERGNE, Dominicain, défenseur de saint Thomas, 150. Sa vie et ses œuvres, 201-

Bernard de Clermont, le même que Bernard d'Auvergne,

Bernard de Gannat, le même que Bernard d'Auvergne, 201.

BERNARD DE GORDON, médecin, 321, Professeur à Montpellier des l'année 1285, 321. Il a écrit, après 1307, quelques petits traités, mais on ne sait pas en quelle année il est mort, 322. Auteurs qu'il cite, 322. Il écrit un Traité du régime des maladies aigues, 323. Une Méthode de traiter les effets contre nature, 323. Le Lilium, 325 et suiv. Nom qu'il donne à la paralysie de la cinquieme paire de nerfs, 327. Cas de contagion de la lèpre, 327. Il écrit, en 1307, un livre de la Phlébotomie, 328. Sa remarque sur la couleur blanchâtre que lui offrit 'quelquefois le sang de la saignée (piarrhémie?), 330. Traité des Urines, 330 et suiv. Des précautions à prendre pour n'être pas trompé dans l'examen des urines, 332. De la Connaissance du pouls, 333. De la Conservation de la vie humaine, 333 et suiv. Traité sur les signes pronostiques, 335. Il dit avoir vu un pygmée, 335. Ridicule anecdote qu'il met au compte d'Hippocrate, 336. Il croit à l'astrologie, 336. Son opinion sur l'influence de l'habitude,

BERNARD DE JUZIC, professeur de théologie. maître général de l'ordre de Saint-Dominique, 631-633.

Bernard de la Tour, cardinal, 202.

Bernard de Ventadour, troubadour, 117.

Bernardin de Bustis. Son office de l'immaculée Conception, 414.

Bernardin de Feltre, prédicateur renommé,

Berthault de Saint-Denys, chancelier de

l'Église de Paris, évêque d'Orléans, refuse la licence à quelques bacheliers, 248. Condamne: Jean de Paris comme hérétique, 249. Sa vie et ses œuvres, 317-320.

Berti (Paulin), de Lucques, auteur d'une vie de Duns Scot et éditeur des Collationes, seu Disputationes subtilissime, de Duns Scot, 433.

BERTRAND DE COLOMBIERS, abbé de Cluni, 647, 648.

Blanche de France, fille de saint Louis, veuve de Ferdinand, infant de Castille. Encourage le confesseur de la reine Marguerite à écrire la vie de saint Louis, 158.

Blauche, sour du comte de Flandre. Aimée de Baudouin de Sebourg, 553. Confiée à la garde de Baudouin, 554. Tente de faire assassiner Gaufroi, qui l'accuse et la fait condamner, 560. S'enfuit avec Baudouin, 561. Prisonnière de Gaufroi dans Luzarches, 564. Délivrée par Baudouin, 585.

Bonaventure (Saint), placé dans le Purgatoire, 83, 84. N'est pas l'auteur d'une postille sur l'Évangile de saint Jean, insérée dans ses œuvres, 193; ni des Conférences sur saint Jean, également publiées sous son nom, 194. Date de sa mort, 405.

Boniface VIII, bulle de ce pape citée dans l'Opus Oxoniense, 409. Livre les Fraticelles, les

Apôtres, etc., à l'inquisition, 418.

Bonnegrace, général des Mineurs, ne fut élevé

à cette dignité qu'en 1279, 298.

Briguedent (Le roi), baptisé sous le nom de Julien, 556.

Brunswick (Auguste de), auteur d'un traité sur le Jeu des échecs, 36.

Bulle Ad fructus uberes (Histoire de la), 384.

#### C.

Calendrier de la reine, ouvrage de Guillaume de Saint-Cloud; son analyse, 66 et suiv.

Canonicats français à la collation du pape, 397. Catherine de Sienne (Sainte), priée par la Vierge de ne pas croire à l'immaculée conception, 83

Catherine Des Barres, élue abbesse du Paraclet, 211.

Caston (William), traducteur du de Ludo scac-

Célestin V, condamne les Bégards et les Béguines dans la seconde session du concile général de Vienne, 419.

Cessole, nom d'une famille de Nice, 11. Chapelle Saint-Yves, à Paris, fondée en 1348.

Chambly l' Aubergier, en Picardie, où le roi de

France met en leroute Esmere, 1832.
Caressors ni Estra (Suite des). Anteurs anonymes des chansons de geste renouvelées de la 
première croisade, 507-536. Continuées, 537-618. Observations préliminaires, 507-510. Voy. 
Chevalaire au Cregne — Entances Galetra. 
Anticole. Les Crétifs. — Bandwan de Seboneg. — Le Baitard de Boudlon.

Charles V, roi de France. Sa vénération particulière pour saint Louis, 454.

Charles d'Anjou, frère de saint Louis, plaide devant son frère contre des bourgeois et perd son procès, 164, 165.

CHATELBLANC (LES COUTUMPS de), en Bourgogne, 634-636.

CHÉTIFS (LES), chanson de geste renouvelée, 526-536.

CHEVALIER AU CYGNE (LE), chanson de geste

renouvelée, 510-516.

Chinois, faisaient usage du papier-monnaie au temps d'Haytou et de Marco-Polo, 482.

Chirurgie (La petite), ouvrage de Lanfranc, 287.

CHRONIQUES DE SAINT-MAGLOIRE. Examen de ces chroniques, 21,6-224. Conservées dans le cartulaire de ces religieux, 214. Caractère de ces chroniques, et temps qu'elles embrassent, 215. Leur auteur peu favorable aux nouveaux impôts et au luve excessif, 220, 221. Continuées par un second rimeur, 222.

Clément V, pape, visite, à Poitiers, le tombeau de Gauthier de Bruges, 308. Ordonne, dit-on, une conférence sur l'immaculée conception de la Vierge, 443.

Clément VI, pape; exemplaire manuscrit de ses Sermons, 142.

Clercs (Les) préféraient l'usage du latin à celui du français, 156. Les clercs qui renoncent à la tonsure ne sont plus clercs, 476.

COLMAR (Annales et Chroniques des Dominicains de), 225-231.

Colvener, très-versé dans la littérature légendaire, 76. Confesseur de la reine Marquerite (Lv), auteur de la Vie et des Miracles de saint Louis,

auteur de la Vie et des Miracles de saint Louis, 154-178. Les plus anciens manuscrits conservés de son ouvrage appartiennent au régne de Charles V. Caractère de cet ouvrage. A été écrit avant celui de Joinville, 155, 156, A-1-il été écrit d'abord en latin? 157. Auteur inconnu, 158. Donne le nom des témoins entendus dans le procès de la canonisation de saint Louis, 159. Nouveaux détails qu'on lui doit sur les moeurs et le caractère de saint Louis, 165. Examen de sa relation des miracles, 166-175. Manuscrits et éditions de l'ouvrage, 175-178.

Congengation de Stair Fees, 3 Rome, 141. Connaissance (Théorie de la). Suivant Duns Scott, quand l'intellect a recueilli la notjon particulière transmise par les sens, il compare cette notion particulière à l'universel, et forme une idée vraie, 457. Quatre états de certitude pour l'homme. Légitimité de la connaissance naturelle défeudue contre Henri le Grand, 458. Nous ne pouvons approfondir les choses de la nature que dans la lumière surraturelle, 459.

Connaissance (De la) di: pouls, ouvrage de Bernard de Gordon, 333.

Convol d'Ammorlouseu, tra lucteur du traité le Lud reseccionum, 36.

Conrad de Würtzbourg , auteur d'une légende

Conservation de la vie humaine, ouvrage de Bernard de Gordon, 333 et suiv

Cornumarant, fils du roi de Jérusalem, vient en France, Raisons qui l'empéchent de se convertir, 518, 519, 533.

Couvents, dominicains et franciscains, séminaires d'illustres docteurs, 185,

#### D.

Déterminance (Acte de), qui a été remplacé par les épreuves du baccalauréat, 110, 111

Dieu. Sa volonté, selon Duns Scot, a produit les choses contingentes, non son intelligence, qui ne peut produire que des choses infinies, 460.

Dime de pénitence, poeme de Jean de Journi, 610.

Dominicains, ne pouvaient présenter que deux sujets à chaque licence, 248.

Dormi secure, recueil de sermons, 74. Éditions nombreuses de ce recueil, 77.

Dreux de Provins, provincial des Mineurs, docteur en théologie, 385.

Droit (Écoles de) en France à la fin du treizième siècle, 352. Manière d'enseigner des professeurs, 366, 367.

Dude, ou Dudon, chanoine de Paris, et médecin de saint Louis. Guéri miraculeusement.

Durand d'Aurillac, distinct de Durand d'Au-vergne, traducteur de l'Économie d'Aristote, 59. DURAND D'AUVERGNE, traducteur de l'Economie d'Aristote, 58-63.

Durand de Saint-Pourcain, distinct de Durand d'Auvergne, traducteur de l'Economie d'Aris-

Durandelle, auteur d'un écrit en faveur de saint Thomas, 267.

### E.

Échecs (Le jeu des). Manière de jouer ce jeu au moyen âge, 44.

Économique d'Aristote. De l'authenticité du second livre traduit par Léonard d'Arezzo, 60. Traduction arabe et hébraïque, 62.

Eglises dessinées par Villart de Honnecourt, 3. Éliénor, sœur du Rouge-Lion, 540. Prise d'amour pour Esméré, 541. Fait peindre sur un drap d'or l'histoire de la trahison de Gaufroi. 546. Son histoire assez analogue à celle de la Fiancée du roi de Garbe, 547. Arrive à Nimaie et se fait reconnaître par Esméré, 549, 550. Ramenée a Babylone, 551.

ENFANCES GODEFROI DE BOUILLON (LES), chanson de geste renouvelée, 517-519.

Ernout de Beauvais, roi de Nimaie, époux de Rose, frère de Baudouin de Sebourg, d'Esmèré, d'Alexandre et de Gloriant, 539. Trahi et livré prisonnier au Rouge-Lion, 540, 541. Est dévoré par un serpent monstrueux, 542.

Esméré, fils d'Ernout de Nimaie et de la reine Rose . 530. Aimé d'Éliénor, 541. Éliénor lui fait connaître la trahison de Gaufroi et l'empêche d'épouser la demoiselle de Ponthieu, 549, 550. Attaque Gaufroi , 551. Assiége en vain Nimaie. 554, 555. Se rend à Abylant, où, avec le secours de Briguedent, devenu chrétien, il se fait marier à Éliénor, 557. Est retenu prisonnier par le Rouge-Lion, 558. Délivré par Baudouin, 580. Attaque le roi de France et est battu devant Chambly l'Aubergier, 582. Retenu prisonnier par Gaufroi, ibid

Espac (Walter), baron anglais, amateur des romans français, 342, 343

Éthiens: sa Cosmographie citée par Jean de Paris, 256.

Étoiles (Vérification des), tableau astronomique, fait en 1302, des étoiles le plus apparentes des douze signes du Zodiaque, 74.

Eucharistie (Mystère de l'), interprété par Jean de Paris en des termes jugés hérétiques, 263, 264. Eudes de Saint-Denis, élu évêque de Paris, 274. Doyen de la Faculté de théologie, 385.

EUDES DE SENS, dit de Saint-Sauveur, jurisconsulte, auteur du Summa de judiciis possessoriis, 85-93.

Eudes de Sens, conseiller au Châtelet de Paris en 1377, 86.

EUDES LE FRANCAIS, Odo Gallus, dominicain, 629, 630. Eustache, comte de Boulogne, frère de Gode-

froi de Bouillon, laisse emporter la fiole du saint sang de J.-C., 558.

Evangiles (Les faux), légende de la mort de Jésus, 80.

Évêque contestant au roi le droit de lever un impôt dans sa ville épiscopale, 300, 301.

Evilmérodach, roi de Babylone. On lui attribue l'invention des échecs, 14.

Exposition (Méthode d'), en usage dans les écoles, 100,

#### F.

Falcon, Voy. Nicolas Falcon.

Falize, grande ville de l'Inde majeure, où aborde Baudouin de Sebourg. Coutumes de ce pays , 565-567.

Femmes. Forme de leurs noms dans le livre des miracles de saint Louis, 171. Prennent part, au nombre de vingt mille, à la première croisade, 519, 520.

Ferdinand, fils naturel de Jacques Ier, roi d'Aragon, licencié ès-arts, 272.

Figgius (M. Vincent), éditeur de la traduction du livre des Échecs par Caxton, 37.

Florie, princesse sarrasine, éprise de Godefroi de Bouillon, 527-532.

Foulons de Paris (La corporation des) se plaint au roi Philippe le Hardi du tort qu'on leur avait fait en leur enlevant un terrain près de la place Baudoyer, 171.

Foulques, évêque et troubadour, 244.

Franciscains du couvent de Paris endettés, 208-

François de Maschia, Italien, disciple de Duns Scot, 462.

François de Mayronis, disciple de Duns Scot,

François Pitigianus, d'Arezzo, annotateur de l'ouvrage intitule: Quæstiones in VIII tibros Physicorum Aristotelis, de Duns Scot, 428.

Frederic II, empereur. Sa statue à Capone, 11.

# G.

Gabillon, de Reims, auteur de la Philosophie eucharistique, 265.

Gaufroi de Frése, sénéchal d'Ernout, roi de Nimaie, qu'il livre au Rouge-Lion, épouse la reine Rose, usurpe la couronne de Nimaie, résiste aux fils d'Ernout, et reçoit enfin la punition de ses crimes, 539,544, 549,551, 561, 582-584.

Gaultier de Belleperche, auteur du roman des Machabees, 351.

GAUTHIER DE BRUGES, évêque de Poitiers. Sa vie et ses œuvres, 294-316.

Gautier de Chátillon, cité par Jacques de Cessoles, 15.

Geoffroi de Beaulieu, historien , 120.

Geoffror de Monmoutle, chroniqueur, abbe suppose d'Abingdon, 232. Traduit en français par Wace, par Martin de Rochester et par Pierre de Langetost, 337, 338.

Geoffroi de Vallée, clerc d'Anjou, en proces avec l'évêque de Poitiers, 303.

Gérard Robert, prévôt du chapitre de Poitiers, se révolte contre son évêque, 302.

Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers, confondu ayec Gauthier de Bruges, évêque au même

Gilles de Legnaco, 110.

Gilles de Rome, auteur supposé du Solatium scacchorum, v2, v4. Expose la Rhetorique d'Aristote, 90, Défenseur de saint Thomas, 203, 204. Condamne Jean de Paris comme hérétique, 249. Auteur supposé du Correctorium Correquietii, 266. Nomme archevèque de Bourges, 306.

Gilles de Sens, seigneur de Loye, avocat en parlement, 87.

Gilon, auteur désigné d'un Dialogue sur les sacrements, 281.

Gilon de Reims, historien, 120.

Girand de Berneille, troubadour, 115, 117. Gloriant, frère de Baudouin de Sebourg, 539. Devient roi de Chypre, 556.

GODELIN, carme, auteur d'ouvrages dont on n'a conserve que les titres, 237-239.

Godefroi de Fontaines, attaqué par Bernard d'Auvergne, 203, 205. Enseigne à Paris, 387. Gonsalve, général de l'ordre des frères Mi-

Gonsalve, general de l'ordre des irretes dineurs. Sa lettre au gardien et aux maitres du couvent de Paus pour recommander Duns Soot, jeu-Sa lettre à Duns Scot, pour lui ordonner de se rendre a Cobegne, i tó.

Gratien de Brescia, frère Mineur, éditeur du Commentaire de Duns Scot sur les IV livres des Sentences, 440.

Grégoire, prieur du Val-des-Ecoliers, docteur en théologie, 385.

Gut de Collis de Mezzo, en latin Guido de Collemedio, trésorier de l'église de Noyon, évêque de Cambrai, canoniste. Sa vie et ses œuvres, 280-283.

Guibert de Tournai, franciscain, 76.

Guillaume, archevêque de Rouen, 386.

Guillaume Beaufet, évêque de Paris, considéré comme auteur d'un Dialogue sur les sacrements, 481, 365.

GUILLAUME D'ALENCON, carme, 646,

Guillaume d'Aurillac, évêque de Paris, condamne l'hérésie de Jean de Paris, 249.

Guillaume d'Auvergne, évéque de Paris; extrait de ses œuvres par Jean de Galles, 187. Désigné comme anteur d'un Dialogue sur les sacrements, 281. On lui attribue faussement la Somme de Gauthier de Bruges, 311.

Guillaume de Blaye, évêque d'Angoulême et professeur de droit, 135.

Guillaume de Brandestone, ou de Branistone, jurisconsulte, 367.

Guellaume de Halton, Précheur; on lui attribue un commentaire sur l'Apocalypse, 194.

Guillaume de La Mare, atlaque par Guillaume de Mackelelfield, 150, 152, 153. Par Gilles de Rome, 203. Sur les adversaires de son Correctorium, 266-270. Son influence possible sur Duns Scot, 408.

GUILLAUME DE MACON, évêque d'Amiens, canoniste, condamne Jean de Paris comme hérétique, 249. Sa vie et ses œuvres, 380-403.

tique, 249. Sa vie et ses œuvres, 380-403. Guillaume de Moussi, chanoine, docteur en théologie, 385.

GUILLAUME DE NANGIS, bénédictin. Sa vie et ses écrits, 118-131.

Guillaume de Paris, Prêcheur, auteur réputé d'un Dialogue sur les sacrements, 281.

GUILLAUME DE SAINT-CLOUD, astronome, 63, Auteur de deux écrits, le Calendrier de la reme et l'Almanach des planétes, 63. Ses recherches astronomiques hii ont coûté beaucoup de temps et de dépense, 63. Dédie son Calendrier à la reine Marie, 64. Opinion sur la connexion entre la puissance militaire et la culture des sciences, 65, Corrige le nombre d'or pour son temps, 67. Son estime de la latitude de Paris, 70. Corrections qu'il fait aux tables des planétes, 70, 71. Son procédé pour observer une éclipse sans éprouver du mai aux yeux, 71.

Guillaume Duranti, cité par l'auteur du Dormi

GUILLAUME MACKELELPIELD, Dominicain, docteur d'Oxford, cardinal, auteur de divers ouvrages sur la philosophie et l'Écriture sainte, 146-154.

Guillaume Masset, le même que Guillaume Mackelelfield, 148, 149. Guillaume Warra ou Warron, maître de Duns

Guillaume Warra ou Warron, maître de Duns Scot au collège de Merton, à Oxford, 408, 429. Appelé d'Oxford à Paris, 409.

#### H.

Harrin de Boueges, son rôle dans la chauson des Chetris, 527-532, 539. Hartzheim (Joseph). Son opinion sur l'auteur du Dormi secure, 75, 76.

HAYTON, prince d'Arménie ou plutôt seigneur de Gorghos. Examen de sa vie, 479, 480. Ses écrits, 480-507. Embrasse la profession religieuse; reçu dans l'abbaye des Prémontrés de Poitiers, où il semble être mort, 480. Division de son ouvrage, 480. Sa date, 481. Écrit en latin par Nicolas Falcon, et plus tard traduit en français par Jean le Long, 481. L'auteur a dù profiter de la relation de Marco-Polo, 482. Manuscrits et éditions de son livre, 499-502.

Hayton II, prince souverain de la petite Arménie, 480.

Hearn (Thomas), éditeur de la traduction anglaise de Pierre de Langetost, 349.

Hélinand, cité par Jacques de Cessoles, 15.

HENRI DE CALESTRIE, évêque de Nantes, 637, 638.

Henri de Gand, attaqué par Guillaume Mackelelfield, 150, 152. Par Bernard d'Auvérgne, 203, 204. Enseigne à Paris, 387. Chargé de rédiger une note contre les religieux mendiants, 300.

Henri de Herworden, Prêcheur, auteur du Catena aurea, 203, 205.

Henri de Hesse, fait des canons sur le Calendrier de la reine de Guillaume de Saint-Cloud, 64.

Henri de Wirnenburg, archevêque de Cologne, se plaint des violences que commettent les Bégards dans les églises, 419.

Henri Gorrichen ou Gorcum, rédacteur du Complément de la Somme de saint Thomas, 114.

Hervé, auteur supposé du Correctorium corruptorii, 267.

Hippocrate. Ridicule anecdote que Bernard de Gordon met au compte d'Hippocrate, 336.

Honorius IV. pape, Circonstances de sa mort

racontées par Salimbene, 394.

Hubert de Saint-Valeri, recueille un discours

Hubert de Saint-Valeri, recueille un discours de Jean de Saint-Benoît, 391.

Hue Dodequin, chevalier sarrasin converti, devenu prince de Tabarie, 504. Accompagne le roi Baudoin en Féerie, 604-606, 608, 609. Epouse Sinamonde, mère du bâtard de Bouillon, 616.

Hugues Aicelin, de Billom, docteur en théologie, 385.

Hugues Cavelle, auteur d'une Vie de Duns Scot et éditeur de ses Questiones super libros de anima, 430, Scholies sur le De primo principio, 432. Édition des Questiones subtilissima, 433. Annotation de l'Exposition sur les douze livres de la Metaphysique, 435. Des questions de Duns Scot sur la Métaphysique, 437. Commentaire sur les 1V livres du Commentaire de Duns Scot in libros Sententiarum, 443. Éditeur et annotateur des Reportata Paristensia, 443, 444. Annotation des Ouestions quodibletales, 445.

Hugues de Newcastle, fervent scotiste, sinon disciple de Duns Scot, 462.

Huissier. Il n'y en a pas dans le Paradis, 144.

I.

Impanation, soutenue par Jean de Paris dissertant sur le sacrement de l'eucharistie, 264.

Immaculée Conception de la vierge Marie. Nombreux débats touchant cette croyance, au xive et au xve siècle, entre les franciscains et les dominicains, 411. Célébration de cette fête à Constantinople, en Normandie, en Espagne, 411, 412. Opinions des grands docteurs de l'Eglise latine sur la Conception de Marie, 412. Les franciscains soutenaient l'affirmative, les dominicains le doute ou la négative, 412. Conférence publique qui aurait eu lieu à Paris entre les deux ordres, pour et contre la Conception immaculée de Marie, en 1305, 413. Caractère absolument légendaire de cette conférence, 414. Le prétendu décret que l'Université aurait porté à la suite de cette conférence contre ceux qui ne s'engageraient pas à défendre par serment la doctrine de la Conception immaculée, est postérieur de près de deux siècles, 414. Office de l'Immaculée Conception de Bernardin de Bustis (1480), 414. Le concile de Bâle; sa décision à l'égard de l'Immaculée Conception, 414. Thèses de J. de Montson (1387) contre l'Immaculée Conception, 414. Déclaration de d'Argentré, qui affirme n'avoir trouvé dans les annales de l'Université de Paris aucune trace de dispute sur l'Immaculée Conception avant 1384, 415. Scepticisme absolu de Duns Scot sur la question de l'Immaculée Conception, 415. Sa prélendue défense de l'Immaculée Conception contre les disciples d'Albert le Grand, à Cologne, 417. Exhumations de Duns Scot, lorsque, sous Sixte IV et Jules II, on agita la question de l'Immaculée Conception, 422.

Individuation (principe d'). Ce n'est ni la matière, ni la forme, ni le composé, mais bien la dernière réalité de la forme actualisant la dernière réalité de la matière, 454-456.

Ingold, dominicain allemand, imitateur de Jacques de Cessoles, 21.

Innocent III, pape, auteur prétendu de la Moralisation de l'échiquier, 16.

Innocent IV, pape. Répertoire sur son Apparat, 282.

J.

Jacques de Beauvoir, jurisconsulte, disciple de

JACQUES DE CAPY, abbé de Vaucelles, 630, 631.

JACQUES DE CESSOLES, dominicain, auteur d'un ouvrage latin sur la Moralité des échecs, 9-41. Jacques de Revigni, professeur de droit à Tou-

louse, 352.

Jacques de Thessalonique, faux nom de Jac-

ques de Cessoles, 12.

Jean XXII, pape, à tort supposé disciple de Pierre de Ferrières, 471.

Jean Bassolius, disciple de Duns Scot, 406,

Jean Buridan, auteur de commentaires sur la logie à Oxford. Il y écrit son principal ouvrage, Physique d'Aristote, 102.

Jean Canasse, Sa legende, 20,

Jean Canonicus, disciple de Duns Scot, 462. Jean Crapuel, Prêcheur, auteur suppose du Correctorium corruptorii, 267, 268.

Jean de Béthisi, chirurgien de saint Louis, témoin dans le proces de canonisation, 160.

Jean de Colmar, cité par Pierre de Prusse,

Jean de Confluento, médecin, encourage Bernard de Gordon à publier un ouvrage, 323.

Jean de Galles, théologien, de l'ordre des Mineurs, surnonnie Arbor vitæ, distinct de plusieurs autres Jean nés au pays de Galles, auteur d'un graud nombre d'écrits, 177-200.

Jean de Galles, théologien anglais en 1368,

179.

Jean de Galles, Joannes de Wallia, canoniste,

180, 192.

Jean de Joinville, historien, paraît faire des emprunts à Guillaume de Nangis, 127. Conformité de ses récits avec ceux du confesseur de la reine Marguerite, 155.

Jean de Journt, auteur, en 1288, d'un poeme intutule; la Dime de penitence, 619. Il le composa en Chypre, où il était malade, 619. Quelques détails sur la famille de Jean de Journi, 619, 620. Princes qu'il nomme comme contemporains, 621. Son invective contre la vénalité de Rome, 631. Quelques corrections de texte, 622.

Jean de Montson, dominicain, soutient, en 1387, des thèses contre l'Immaculée Concep-

tion, 414.

JEAN DE PARIS, dominicain, mort en 1306, surnommé Jean le Sourd ou Jean Qui dort. Ses Sermbns, 208. Sa vie et ses œuvres diverses, 244-270. Refusé à la licence, 318.

Jean de Paris, surnommé Pungens asinum, distinct de Jean de Paris surnomme le Sourd ou

Qui dort, 247. Jean de Passavant. Accueille très-bien Lanfranc à Paris, 284.

Jean de Saint-Benoît, Prêcheur, docteur en théologie, 385, 386. Parle contre Guillaume de Macon, 391, 392.

Jean de Sarisbéri, cité par Jacques de Cessoles, 15. Souvent cité par Jean de Galles, 200.

Jean de Torto Collo, auteur supposé du Correctorium corruptorii, 267.

Jean de Turno, prieur des Prêcheurs, docteur en théologie, 385.

Jean de Venette, carme, historien, 129.

Jean de Fignat, traducteur, 27, 28, 29.

JEAN DE WERDEN, franciscain, réputé l'auteur du Dormi se we. 74-84.

Jean des Aurets, ou de l'Allen, aussi nommé Jean d'Orleans, dominicain, chancelier de l'Église de Paris, 270-280. Docteur en théologie, 385.

Jenual Decause, sermonance, 76. Janua Dans Scot, frère Mineur. Date probable de sa naissance, 101, 102. Si pattice, 102 per 434, 41 se voue, dit-on, au culte de la Vierge, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 422. Lieux où il a pu prendre l'habit de franciscain. Ses études au culte de Worton, a Oxford, 108. Il succedes aon maître Guillaume Warre dans la chaire de théo-

le Commentaire sur les IV livres des Sentences, appelé l'Opus oxoniense, 409. En 1304, il est à Paris. Lettre du général de l'ordre des frères Mineurs, l'Espagnol Gonsalve, 400, 410. Il est promu au baccalauréat en 1305. Trace de son enseignement à Paris dans les IV livres des Reportata Parisiensia, 411. En 1307, dejà docteur en théologie, il est créé régent de l'assemblée des frères Mineurs tenue cette année-là à Toulouse. Il sert la rivalité de son ordre contre les dominicains, 412. Prétendue conférence publique qui aurait eu lieu à Paris, en 1305, sur l'Immaculée Conception, 413-415. Vraie opinion de Duns Scot sur la question de l'Immaculée Conception de Marie, 415. Entretien prétendu de Duns Scot, a Paris, avec Raymond Lulle, origine du traité intitule : Dominus, que pars ? 415-416. Départ précipité de Scot pour Cologne, 416. Conjectures nombreuses pour trouver la véritable cause de ce départ, 417. Des Bégards et autres sectes hérétiques qui troublaient alors Cologne, 417-419. Nouvelle explication des Sentences de Lombard. lutte contre les Bégards et les Apôtres ; traditions incertaines, Mort (8 nov. 1308), 420. Il est enterré dans le couvent des franciscains de Cologne. Bruits sinistres répandus autour de sa tombe et propagés par Paul Jove, Bzovius, S. Berpardin de Sienne. Léthargie, catalensie on extase de Duns Scot, 421, 422. Exhumations en 1476, 1509, 1619, 1642, 1706. Etal actuel, 423. Proces de la béatification de Duns Scot (1705). Insuccès, 423. Caractère vraisemblable de Duns Scot, 424. Contradictions de la légende, 424-425. Éditions des œuvres complètes, publiée par Wadding, 425-426. Examen critique de l'authenticité de chaque œuvre contenue dans les douze tomes infolio de cette édition, avec la mention des manuscrits, des éditions, des éditeurs, des commentateurs et des imprimeurs, 426-446. OEuvres inédites : commentaires sur l'Ancien et le Nouveau Testament, sermons de Tempore et de Sanctis, livres d'alchimie et le traité de Perfectione statuum, sans doute identique avec le traité de Paupertate Curisti et apostolorum, 146-448. Necessité de publier ce livre, 447. Sa doctrine, 116-161. 1. Ame, Connaissance theorie de la), Dieu, Eire, Individuation (principe d'), Matière, Nominalisme, Réalisme. Ses disciples, 461-462. Ses commentateurs, 462. Premieres traces d'un enseignement scotiste dans les écoles en 1330 et 1362, 463, 464. Destinée du scotisme dans l'histoire, 467.

Jean Fabri, jurisconsulte, traite mal la logique,

Jean Ferron, aussi nommé Le Ferron, traductem du De ludo Scaccorum, 26.

Jean Hall, auteur du traite De obsequio et

Jean Kerangoz, premier maître de saint Yves,

Jean l'Anglais, frère Mineur, éditeur des questions de Duns Scot sur les universanx de Porphyre, 428.

Jean le Long, dit aussi Jean d'Ipres et Iperius, traducteur français du texte latin d'Hayton, 481, 501, 502. Jean Le Moine, cardinal, fonde le collége qui Chirurgie et la Pratique, 287. Observation d'abdoit porter son nom, 213.

Jean Maran, nom corrompu de Jean de Galles, 178.

Jean Peacham, archevêque de Cantorbéry, auteur supposé du de Oculo morali, 194. Son livre de Perfectione angelica, 196.

Jean-Pierre de Ferrières, professeur de droit à Pavie, 468.

Jean Poncius, Irlandais, frère Mineur. Complète les commentaires inachevés de Fr. Lychet sur les trois premiers livres des Questions de Duns Scot sur les Sentences, 437.

Jean de Ridewall, augustin anglais, auteur supposé de l'ouvrage intitulé Expositiones fabularum Ovidii, 193; de l'Expositio in l'alerium, ibid.; du commentaire intitulé: In mythologiam

Fulgentii, ibid.

Jean Scot, maître ès-arts, contemporain de J. Duns Scot, avec lequel il a souvent été confondu, 410. Wadding lui attribue les Questions sur la Physique d'Aristote, qui passent pour être de J. Duns Scot, 420.

Jean Simon, auteur désigné d'un Dialogue sur les sacrements, 281,

Jean Verdi, auteur supposé du Dormi secure, p. 76.

Jean Vitalis de Palerme, auteur d'une épitaphe de Duns Scot, 422.

Jean Wate, recteur de l'Université de Paris, en lutte avec le chancelier, 317, 318.

Jeanne (la papesse), 123.

Joinville, voy. Jean de Joinville.

Jordan Fantôme, auteur d'une chronique rimée, 40.

Judas, rencontré à la porte de l'enfer, par Baudouin de Sebourg, 575-576. Juif brûlé pour avoir outragé une hostie. 211.

Les juifs mis hors du droit commun, 315-316. On les pendait par les pieds, 328.

Julien, roi d'Écosse, captif du roi sarrasin Briguedent qu'il convertit, 556.

#### К.

Kaschau, ville de Hongrie, possède une église conforme au système du gothique français, 4. Date de la construction, 5.

#### L.

Landolfe Caraccioli, Napolitain, disciple de Duns Scot, 462.

LANFRARC, chirurgien de Milan, 284. Expulsé des ville natale par le vicomte Mathieu, il vient à Lyon, 284. En 1295, il s'établit à Paris où il est fort bien reçu, 284. C'est à Paris qu'il publie son traité de chirurgie, 285. Corrections sur quelques passages de ce traité, 285-286. Il termine sa pratique en 1296, 286. Il était calculeux, 287. Nous avons de lui deux ouvrages ! a Petite 387. Nous avons de lui deux ouvrages ! a Petite.

Chirurgie et la Pratique, 287. Observation d'abcès à la gorge, 288. Observation d'anthrax, 289. Cas de blessure de l'artère brachiale et du nerf médian, 290. Dans les hémorrhagies il cautérise, et, si cela ne réussit pas, il tire la veine, la tord, la lie, 290. Son opinion sur le traitement des plaies de tête, 291. Opérations que Lanfranc n'entreprenait pas, ou n'entreprenait pas volontiers, 292. Observation de cornes à la tête, 293.

Leber, auteur d'une notice sur Jacques de Cessoles, 10.

Lectures de droit, lecons proprement dites.

370. Licence conférée par privilége, et troubles dans

l'Université de Paris, 273. Lilium, titre d'un ouvrage de médecine de Bernard de Gordon. Son aualyse, 325 et suiv. Traduit en français en 1377, traduction qui futimprimée en 1495, 327-328. Traduit en espagnol, 328. Au dire de Bernard de Gordou, le

Lilium avait été bien accueilli, 328. Léonard Bruni, d'Arezzo, traducteur de l'Économique d'Aristote, 60. A-t-il faussement attribué à Aristote le second livre, par lui fabriqué?

61-63.

Libelle. Singulière étymologie de ce mot, 89. Lieux saints de France visités par les malades dans l'espoir d'une guérison, 175-176. LIVRE DE JUSTICE DE SAINTE-GENEVIÈVE, 626-

629.

Lombards, grands joueurs d'échecs, 52.

Louis IX, roi de France. Histoire de sa vie et de ses miracles, rédigée par le confesseur de la reine Marguerite, 154-160, Le procés de la canonisation deposé chez les frères Mineurs de Paris, 155. Tenait bonne table, 160. A chête des maisons, dans deux rues de Paris, pour les pauvres écoliers, 162. Ses dons multipliés envers les pauvres, 163. Sa canonisation, 38x.

Ludie, fille de l'Amulaine d'Orbrie. Aimée du Bâtard de Bouillon, qu'elle épouse de mauvais gré, 609, 611. L'abandonne et va rejoindre son ami Corsabrun, 613. Trahit Baudouin, 614. Mise à

mort malgré Baudouin, 615-616.

Luzarches, ville de Frise. Affranchie du joug de Gaufroi par Baudouin de Sebourg, 561-562.

Lychet (François), général de l'ordre des frères Mineurs. Ses commentaires sur le I<sup>er</sup>, le II<sup>e</sup> et le III<sup>e</sup> livre des Questions de Duns Scot sur les Sentences; — sur les Quodlibeta, 437, 445, 467, 463,

### M.

Mal caduc. Remède pour le guérir, 309.
MALTHAY (coutume de), en Franche-Comté, 640-545.

Maracco (Pierre), éditeur de la traduction italienne du De ludo scaccorum, 38, 39.

MARCHIENNES (ANNALES DE l'ABBAYE DE), dans le diocèse de Tournai, 645, 646.

Marco-Polo, mis à profit par Hayton, 482, par l'auteur de Baudouin de Sebourg, 566, 568, 569, 571, 577.

Marguerite (la reine), femme de saint Louis. Son confesseur écrit la Vie et les Miracles de saint Louis, 154. Son mot touchant sur ses entants, 160.

Marie, reine de France, seconde femme de Philippe III, dit le Hardi: Guillaume de Saint-Cloud bi dedia son calendrier, 64.

Marsile d'Inghen. Sbaraglia pense qu'il y a de honnes raisons pour lui attribuer les Questions sur la p'ersique d'Aristote, qui passent pour être de J. Duns Scot, 430.

Martin IV, pape. Sa mort, 226.

Martin de Rochester, désigné comme traducteur français du livre latin de Geoffroi de Monmouth, 338, 339.

Martin de Sylimanis, auteur d'un traité de Fouds, 377.

Matière. Hors de sa cause (Dieu), elle existe en acte et est distincte de la forme, 450. Trois aspects sous lesquels Duns Scot la considère. Elle est une dans tous les êtres spirituels ou corporels, 151. Unité de substance, 452.

Matthieu Hus, auteur supposé du Dormi se-

cure, 75.

Maurice du Port, archevêque de Toam. Son édition des Questions de Duns Scot sur toute la logique, 428. Ses annotations sur le de Primo Principio de Duns Scot , 432. Edition et au tations des neuf livres des Questions de Duns Scot sur la Melaphysique d'Aristote, 436, 43 Annotations du Commentaire sur les Sentences,

Médecine (Faculté de ) de Paris. Preuves au-

cienues de son existence, 95.

Mendiants (ordres), admis dans l'Université Ouelques conséquences de leur admission, of-Leur rivalité, 382.

Mennel (Jacques), auteur d'un poëme allemand

Methode de traiter les effets contre nature, ouvrage de Bernard de Gordon. Son analyse, 323. Michel (Francisque), éditeur d'une partie de la

Chronique de Pierre de Langetost, 348.

M. a. de Massa, de l'ordre des crimtes de

Saint-Augustin, compilateur, 183.

Minorites de Cologne (couvent des). Partie de l'église où Duns Scot fut enterré, 420. Comment on enterrait les moines de ce couvent et comment Dans Sout but enterre, 42., Exhumations de Duns S of de 1470 a 1706.

M . et a fermes a l'invasion de la philoso-

phie profane, 185.

Murgalie (la reine), femme du roi Baudouin, 595. Sa jalousie contre Sinamonde, 599, 600, 600, 600, 600,

No De Marcel, 33. 1. . de 1 ... , 133.

No. 1 s nr. N.corvi, auteur de plusieurs trais-

tes sa gades colnes, ,1-18,

A for the Property de Bayenx, doctem en theologic, is a Inseigne a Paris, 187.

Nicolas Falcon, rédacteur latin de l'histoire d'Hayton, 481, 500-501.

Nicole Oresme, traducteur français de l'Économique d'Aristote, 62.

Nimaie ou Nimègue, capitale du royaume d'Ernout, 539. Description du siège de Nimaie, 586,

Nominalisme, 448, 449, 455.

## 0.

Ovide, désigné comme anteur du poeme de Vetula, 256, 257.

#### P.

PAINPONT (BRIVE CHRONIQUE DE L'ABBAYE DE . 639

Pandectes. Leur division arbitraire, 372. Pastoureaux. La date de leur croisade atte-tée par le chroniqueur de Saint-Magloire, 218.

Paul Diacre, cité par Jacques de Cessoles, 15. Pauvre-Pourveu, surnom du savetier de Baudon, devenu roi de la ville, 569-572.

Peintre chargé de peindre sur drap d'or l'histoire de la trahison de Gaufroi, 546,

Penketh (Thomas), de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, Son édition du Commentaire de Duns Scot sur les IV livres des Sentences, 440. Commentaire sur le Ier livre, 441. Édition des Quæstiones Quodlibetales, 445.

Peyrols d'Auvergne, troubadour, 115.

Philippe de Grève, prédicateur renommé, 280. Phlebotomie (livre de la). Ouvrage de Bernard de Gordon, 328.

Pic de la Mirandole, auteur supposé du de Oculo meras.

PIERRE, abbe d'Alet, 636, 637.

Pierre Cassiodore (Lettre de), chevalier anglais, 82.

Pierre d'Alphonse, cité par Jacques de Cesodes. Di.

PIERRE D'AUVERGNE, chanoine de Notre-Dame, recteur de l'Université de Paris, après avoir été élève de saint Thomas d'Aquin. Auteur de nombreux traités de philosophie scolastique, 93-118. Pierre d' luier, ne, docteur en medecine,

Pierre d' Auvergne, autrement Petrus de Croso, évêque de Clermont, 93. Distinct de Pierre d'Auvergne, recteur de l'Université de Paris, 97, 98. PIERRA D'ALVERGNE, troubadour, 93.

chants d'amour, 114-118. PIERRE DE BELLEPERCHE, jurisconsulte, 351-

Pierre de Cettona, auteur du Centilogium, 253. Pierre de Chapelle, evêque de Toulouse et pro-

Pierre de Colmieu, gouverneur du Languedoc,

Pierre de Colmieu, archevêque de Rouen, 279.

Pierre de Corbie, collaborateur de Villart de Honnecourt, 4.

Pierre de Ferrières, archevêque d'Arles, jurisconsulte, 468-479.

Pierre de Fossombrone, 418.

Pierre de la Broce. Son supplice apprécié par le chroniqueur de Saint - Magloire comme par Dante, 218, 219.

PIERE DE LANGETOST, auteur d'une chronique rimée, 337-350. Connaissait mal la langue française, 339. Variantes orthographiques de son nom, ibid. A tort regardé comme Français, 340. Examen de sa chronique, 340-348. Ne s'est pas réglé sur l'histoire ecclésiastique de Bede, 341. Trèes-defavorable aux Écosais, 346-348. Traduit anciennement en anglais, par Robert de Burrun, 348-349. Éditions de cette traduction, 348. Mauscriis qui conservent l'original, 349-350. Édition partielle, 348. Édition complète, 650.

Pierre de la Sapieyra, autrement Petrus Perius et Pierre de Limoges, auteur du de Oculo morali, 195, 196.

Pierre de la Verneigue, troubadour, 115.

Pierre de Limoges. Ses Distinctions, 279.

Pierre de Macerata, 418.

Pierre de Pigni, chanoine, docteur en théologie, 385.

Pierre de Riga, cité par Pierre de Cettona, 253. Pierre de Saint-Omer, chancelier de l'église de Paris, 319.

Pierre Jean d'Olive. Son commentaire sur l'Apocalypse tenu par les Bégards pour un cinquième évangile, 418.

Pierre Lacepière, le même que Pierre de la Sapievra, 194, 195.

Pierre Roger, troubadour, 117.

Pignon (Laurent), auteur d'une chronique abrégée de l'ordre des Précheurs, 10.

Poliban, roi de Falize, converti par Baudouin, 567-569. Devenu S. Brandon ou Brandain; à quelle occasion, 576. Séjourne en Norwége. Ses aventures dans ce pays, 577.

Ponthieu (la dame de), fiancée et non mariée à Esméré, 549. Ses querelles avec Eliènor, 551. Épouse le roi Saladin de Babylone et devient mère du grand Saladin. Rapport de ces récits avec le roman de la comtesse de Ponthieu, 552.

Pratique de maître Lanfranc, de Milan. Son analyse, 287 et suiv. Traduction française de cette pratique, en 1377, 288. Elle a été traduite en hébreu, 293, et en espagnol, 294.

Prêtres, ne doivent plaider pour les riches, 137.
Primat, chroniqueur, 120, 121.

Primatie d'Aquitaine, revendiquée par les archevêques de Bordeaux et de Bourges, 305, 306.

Provence (statuts pour le comté de), 472 et suiv.

Provins, ville de Brie. Refonte de ses monnaies. Son denier, 215, 216. Ses habitants rudement traités, 219.

Puissance spirituelle et puissance temporelle définies, 260, 261.

## O.

Questions (Commentaires sous la forme de),

Quodlibétiques (Questions); par qui soutenues,

## R.

RAMBERT DE BOLOGNE, dominicain, 648, 649.
Raymond Jordan, abbé de Selles, auteur supposé du de Oculo morali, 195, 196.

Raymond Lulle. Son entretien à Paris avec J. Duns Scot, origine du traité intitulé: Dominus quæ pars? 415, 416.

Realisme de Duns Scot, 448, 450, 452, 453, 455. Excessif et exagéré chez ses disciples, 461. Régime dans les maladies aiguës, ouvrage de Bernard de Gordon, 323.

Reiffenberg (le baron de), éditeur des chansons de geste renouvelées de la première Croisade, 508.

Reinier Flaming, bourgeois de Paris, élève une chapelle, 211.

Répétitions de droit, continuation des lectures, 370.

Reportare. Sens de ce mot dans les titres des livres de droit, 367, 368. Richard Clapoel, cru le même que Jean Cra-

puel, 268.

Richard Cœur-de-Lion. Chanson de Geste sur
ce prince, mise à profit par P. de Langetost, 345,

346.

Richard de Caumont, tué par Corbaran, son ancien ami. Regrets de sa mort, 596, 597.

Richard de Saint-Victor, cité par l'auteur du Dormi secure, 81. Richard Maidston, carme, auteur supposé du

Dormi secure, 74.
Robert, abbé de Citeaux, 235-237.

Robert, comte de Flandres, frère de Blanche, qu'il confie à la garde de Baudouin de Sebourg, 554. Il lui pardonne d'avoir enlevé Blanche en apprenant qu'il est fils du roi Ernout, 560. Entre en mer pour les chercher, 561.

Robert, évêque de Lincoln, auteur supposé du de Oculo morali, 195.

Robert Courteheuse, duc de Normandie, favorablement jugé par P. de Langetost, 342.

Robert de Burron ou Robert Mannyng, chanoine de Burron, ancien traducteur anglais de la chronique de Pierre de Langetost, 348, 349.

Robert d'Oxford, dominicain, défend saint Thomas, 204.

Robert Holcoth, faussement désigné comme auteur de quatre livres de Ludo scaccorum, 21. Robert Orphord, défend saint Thomas, 150,

Rodolphe de Habsbourg, héros de la chronique des dominicains de Colmar, 228, 229, 230.

Roger de Soisy, maître queux de saint Louis, témoin dans le procès de canonisation, 159.

Roi de France. Son droit sur toutes les terres de son royaume, 301.

Rose, fille du Chevalier au Cygne, mariée a Ernout de Beauvais, 101 de Nimaie. Mere de Bandonin de Sebourg, d'Esmère, de Gloriant et d'Alexandre, 539, Mariée pour la seconde fois a Gaufroi de Nimaie, 543. Conduite a Babylone, 551, 552.

Rouge-Lion, nom donne au souverain de Perse, 540, 541. Fait prisonmer le roi Ernout, 530, Ramène à Abilant sa sœur Ehenor et la reme Rose, 553. Retient prisonnier Esméré, 558.

Rufin, cordelier, éditeur du Commentaire de Duns Scot sur le let livre des Sentences, 450. Rupert de Tuit, Son opinion sur l'Eucharistie,

# S.

Salomon, roi. Un de ses arrêts légendaires, 80. Savari, chanoine du mont Saint-Eloi, enseigne à Paris, 387.

Sebourg, château du Hainaut, assiege par Caufroi. Souterrain qui le relie à Bavai, 583

Saint-Faron, de Meaux. Église construite par Villart de Honnecourt, 4.

Se gueurs venant manger et boire en la compagnie des eveques, 397, 398.

Severino (Marc-Aurele), auteur d'une moralité sur les echees, 16

Sezer legende de', 219, 230, 650.

S.ger de Brabant, explique la politique d'Aristote, 99. Supposé le vagabond Sezer, 650

Signes pronostics (traité des), ouvrage de Ber-

nard de Gordon, 335 et suiv. , SIMON D'ATTIGHEM, theologien, 623-625.

Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, parle contre les Mendiants, 388.

S.mon de Bree, cardinal, termine un grave de bat dans l'Université de Paris, 94, 95.

Simon de Lans, Mineur, docteur en théologie, 385

SIMON MATIFAS DE BOCI, evêque de Paris, 209-

Sinamonde, princesse sarrasine, éprise du roi Baudoum, 594, 595, 603. Mère du Batand de Bouillon, 606. Marice une seconde fois a Hue de Rabane.

Serte II , en 1476, public une bulle en favera de l'Immaculée Conception, 422.

Sour demot guerr par l'intercession de saint Louis; son historie, injerni

Spinoza. Parente qui existe entre sa doctrine et celle de Duns Scot, 452.

#### Τ.

Tafurs (les) et leur roi Maugissant, dans la chanson d'Antioche, bet Dr. 33.

Tangre ou Tanerede. Soupçonne d'avoir em paisonne Godefroi de Roundau, passe en France et est tue par un ancien bouteiller de Godelror, 616.

Tasse (le) doit avoir eu connaissance des chansons de geste de la première Croisade, 527 Tatars, leur histoire racontée par Hayton,

483-490.

Taules ou tables (jeu des), 54.

Témoins (preuve par), 90.

Terre Sainte. Moyens proposés par Hayton pour la conquérir, 491-499.

Théolosphore de Cosenza, auteur du de Magnis Tribulationibus, 25

Théophile Romain, de l'ordre des ermites, a

traduit le de Oculo morali, 194, 195.
THIBAULD DE FAUCOGNEY, abbé de Luxeuil, 646, 647.

Thibaut, le chansonnier, comte de Champagne, va demander grâce à la régente de France, 217.

Thomas Becket (saint). Ses querelles avec Henry II, exposées avec impartialité par P. de Langetost, 343, 344, 348.

Thomas Bradwardine, auteur du traité de Causa Dei contra Pelagium, 207

Thomas (saint) d' Aquin. Son commentaire sur le de Calo et Mundo, 103. Son commentaire sur les Metéores, 104. Sur la Politique, 107, 108. Quatrième partie de la Somme de théologie, 114. Parlisan de la prédestination, 206. Opposé à Duns Scot par les franciscains, 411, 416, 423. Combattu par Duns Scot, 408, 449, 453, 454. 456, 460. Son opinion sur la Conception de Marie.

Thomas de Galles, confondu avec Jean de Galles, 179. Auteur du livre intitulé Moralitates fabularum Ovidii, 192. A commenté les Psaumes, 194. Auteur du de Arte prædicandi, ibid.

Thomas d'Irlande, auteur du Manipulus flo-11111, 188, 18g

Thomas Joyce ou Jorsius, auteur supposé d'un commentaire sur l'Apocalypse, 191. D'un commentaire sur l'Évangile de saint Jean, 193.

Tousain (Jacques), traducteur, 61 Transsubstantiation, mot employé pour la pre-

mière fois par le concile de Latran, en 1215, 263. Trombetta (Ant.), éditeur du commentaire de Duns Scot sur le premier livre des Sentences, 440,

#### U.

Urines (Traité des), ouvrage de Bernard de Gordon, 330 et suiv.

Valenciennes. Tournoi dans cette ville, où Baudouin emporte le prix, 553, 554. Sa porte Cambrisienne, 560.

l'ieux de la Montagne, prince de Ham-Assis. Son palais, sa fille Ivorine, 567, 568, 571.

VILLARI DI HONNICOURI, architecte Avait des connaissances étendues, 2. Ses voyages, 3. Églises qu'il a construites, 4, 5. Son ouvrage sur

# 666 TABLE DES AUTEURS ET DES MATIÈRES.

Vincent de Beauvais, cité par l'auteur du Dormi secure, 81. Copié par Guillaume de Nangis, 127.

W.

Wadding (Luc), anteur d'une vie de Duns Scot et éditeur de ses œuvres complètes, 426.
Annotateur du de Cognitione Dei et des Quæstiones miscellanee de Formalitatibus, 433.
Walter Huningburgh. Sa chronique, 233, 235.

Υ.

Yves (saint), fils d'Hélori, jurisconsulte, né à Kermartin, en Bretagne, vient étudier à Paris, de la à Orléans. Official de Rennes, curé de Trédrez. Sa vie et sa légende, 132-146. Sa vie en vers français, anonyme, 143.

Yves de Landevenech, professor legum, distinct

de saint Yves, 134.

Yves Suet, de la Roche-Derrien, ami de saint

FIN DE LA TABLE.





PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKI
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRAR

